

Jul 212 m 13



# DICTIONNAIRE

POUR L'INTELLIGENCE
DES AUTEURS CLASSIQUES,

GRECS ET LATINS,

TANT SACRÉS QUE PROFANES.

TOME TREIZIEME.





# DICTIONNAIRE

POUR L'INTELLIGENCE

DES AUTEURS CLASSIQUES,

GRECS ET LATINS, TANT SACRÉS QUE PROFANES,

CONTENANT

LA GÉOGRAPHIE, L'HISTOIRE, LA FABLE, ET LES ANTIQUITES.

DEDIÉ

A MONSEIGNEUR

LEDUCDECHOISEUL,

Par M. SABBATHIER, Professeur au College de Châlons-sur-Marne, & Secrétaire perpétuel de l'Académie de la même Ville.

TOME TREIZIÈME.





APARIS,

Chez DELALAIN, Libraire, rue de la Comédie Françoise.

M. DCC. LXXIII.

Avec Approbation & Privilege du Roi.

## AUTRES OUVRAGES

#### DU MÉME AUTEUR,

Qui se trouvent chez le même Libraire.

- 1.º Essai Historique-Critique sur l'Origine de la Puissance temporelle des Papes; Ouvrage qui a remporté le Prix de l'Académie Royale de Prusse. Nouvelle édition.
- 2.º Le Manuel des Enfans, ou les Maximes des Vies des Hommes Illustres de Plutarque. 1. Vol. in-12.
- 3.º Recueil de Differtations sur divers sujets de l'Histoire de France. 1. Vol. in-12.
- 4.º Les Mœurs, Coûtumes & Usages des anciens Peuples, pour servir à l'Éducation de la Jeunesse. 3. Vol. in-12. & 1. Vol. in-4.º
- 5.º Les Exercices du Corps chez les Anciens, aussi pour servir à l'Éducation de la Jeunesse. 2. Vol. in-12. & 2. Vol. in-8.º

## mr Differm

# NOMS

# DE MESSIEURS

L E S

# SOUSCRIPTEURS.

\$4

TOUS avons prié plusieurs fois MM. les Souscripteurs de cet Ouvrage, de nous envoyer leurs Noms; mais, il n'y en a encore qu'un petit nombre qui l'aient fait. Nous mettrons cependant ici, comme nous l'avons promis, la liste de ceux dont les Noms nous sont parvenus. Nous placerons celle des autres à la tête de quelqu'un des volumes suivans, lorsqu'ils nous auront envoyé leurs Noms.

### A.

L'Abbaye de Saint Airy de Verdun.

M. Albizzi, Chevalier de l'Ordre Militaire de St. Louis, Major de Cavalerie, à Arnay-le-Duc.

Trois Ambassadeurs à la Cour de Sardaigne, chacun

un exemplaire.

M. L'Ange, fils, à Mortagne au Perche. Je lui dois des remercîmens publics pour quelques observations qu'il m'a envoyées sur les volumes qui ont été publiés.

M. D'Angirard, Négociant à la Rochelle.

M. D'Anglade, Échevin à Condom.

S. A. S. M. Le Margrave d'Anspach & de Barcuth.

M. Arcaire, Supérieur de l'Oratoire à la Rochelle,

M. Arivé, Prêtre, & Principal du College Royal de la Rochelle.

M. Arrault, à Orléans.

M. D'Artus, Major d'Infanterie, Ingenieur en chef, à Huningue.

M. D'Affigny, Ingenieur du Roi.

#### B.

M. François Babillon, Grammairien à Nancy.

M. Barbou, Imprimeur, Libraire, rue des Mathurins, à

Le College de Bar.

M. Bauchetet, Grammairien à Dijon.

M. Bauer & Compagnie, Libraires à Strasbourg.

M. Bergstraesser, Recteur du College Luthérien à Hanaw sur le Mein.

M. Berthelier, Seigneur de Pont-la-Ville, à Chaumont

en Bassigny.

M. Berthelot, Baron de Baye, Lieutenant Général des armées du Roi, Commandeur de l'Ordre de St. Louis, ancien Commandant des deux compagnies des Cadets Gentils-Hommes de feu Sa Majesté le Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, & Grand Bailli d'Épée de la Ville & Bailliage de St. Diez en Lorraine.

M. Bertin, Ministre & Secrétaire d'État:

M. Jean-Charles Bohn, Libraire à Hambourg.

M. De Boissy, premier Secrétaire de M. d'Ormesson, rue St. Antoine à Paris.

M. Bontemps, Chevalier, Seigneur des Fiefs, Châteaux & Maison forte de Groson, ainsi que du Fief de Bodin.

M. Bony, Directeur des Postes aux Lettres à Huningue.

ifi

M. Le Baron de Boos de Waldeck, grand Doyen de la Cathédrale de Liege.

M. Boyer, envoyé extraordinaire du Roi près de la Répu-

blique de Gênes.

M. Brek, Entrepreneur des Fortifications de Neuf-Brifack. M. De Briandas, Chevalier d'honneur honoraire au Par-

lement, ancien Bailli d'Épée & Commandant de Dombes, à Trévoux.

M. Briquet, Libraire à Châlons-sur-Marne, 25 Exemp.

## C.

M. Carbon, Chanoine Régulier de St. Denys, à Reims.

M. Carré, Prévôt à Varennes en Lorraine. M. Cazin, Libraire à Reims, 3 Exempl.

M. Chabouau-Grand-Maison, Libraire à la Rochelle. S. É. M. Le Grand Chancelier du Roi de Sardaigne.

M. Chiquet, Professeur au College de Dijon.

· S. É. M. Le Baron de Choiseul, Ambassadeur du Boi à la Cour de Sardaigne.

Le College de Compiegne.

M. Cl. Courtépée, Prêtre, Bachelier, Préfet du College de Dijon.

M.me La Baronne de Cremont.

### D.

M. Dallais, Prêtre & Principal du College de Thouars. Le Roi de Danemarck, 8 Exempl.

M. Derbigny, maître de Pension à Laon.

M. me S. M. Comtesse de Dernath, Chanoinesse du très-Noble Couvent d'Utersen en Holstein.

M. L'Abbé Dinouart, Chanoine de St. Benoît, rue St. Jacques à Paris, Auteur du Journal Eccléfiastique, & de plusieurs autres Ouvrages.

M. Dommartin, à l'Isle Ste. Lucie, en Amérique.

M. Claude Dordelu, Avocat à la Cour Souveraine, & de

la Chambre Royale des Consultations, à Nancy.

M. Le Baron de Dungern, Grand-Maître de la Maison de S. A. S. Madame la Duchesse des Deux-Ponts, à Bergzabern.

S. E. M. Le Marquis Marcellin Durazzo, ancien Doge

de la Sérénissime République de Gênes.

M. Le Marquis Jerôme Durazzo, Noble Génois. M. Le Marquis Jacques Durazzo, Noble Génois.

#### E.

M. Eslinger, Libraire à Francfort, sur le Meyn, 10 Exemp. S. M. Le Roi d'Espagne, 50 Exempl. MM. Jean Étienne, Libraires à Hambourg.

#### F.

M. Faventine de Bellegarde, chez M. Faventine, Fermier Général, rue des filles St. Thomas, à Paris.

M. Felice, Professeur à Yverdun, & Auteur de plusieurs

Ouvrages.

M. Le Professeur Formey, Secrétaire perpétuel de l'Académie de Berlin, Conseiller privé de S. M. le Roi de Prusse, & Membre du Grand Conseil François à Berlin, 6 Exempl.

D. Fournier, Bibliothécaire de l'Abbaye St. Nicaise à

Reims.

#### G.

M. Gérard, Résident pour le Roi à Dantzick.

M. Gérard, Préteur Royal de Schelestat, premier Commis des affaires étrangères, en Cour.

M. Gervault, Professeur de Rhétorique du College Royal, de l'Académie Royale des Belles-Lettres de la Rochelle.

M. Ghulemeier, Envoyé extraordinaire de S. M. le Roi

de Prusse, en Hollande.

M. Godefroy, Contrôleur de la Marine, rue de Condé, Fauxbourg St. Germain, à Paris.

M. Goujon, Chevalier, Seigneur de Thuisy, Conseiller

au Parlement de Paris, rue Dauphine.

M. Gruson, Négociant à Lille, en Flandre.

## H.

M. Hansen, Relieur à Schlesurg, dans le Duché de Holstein.

M. Hardy.

M. Harrevelt, Libraire à Amsterdam, 12 Exempl.

M. Hennemberg, au Bureau des affaires étrangères, à Verfailles.

L'Abbaye de St. Jean, ordre de St. Bénoît, à Laon. S. M. l'Impératrice Reine de Hongrie & de Boheme, pour plufieurs Exemplaires.

D. Lade, Religieux Bénédictin de la Congrégation de St. Maur, & Professeur à l'Abbaye Royale de St. Germain-des-Près, à Paris.

M. Lagarde , Libraire à Dijon.

M. François Leclair, ancien Maître Boulanger de Names, & présentement Marchand Boulanger à Paimbœus.

M. Lepan, Principal du College de Lille.

M. Levasseur, Commis du Secrétaire d'État de la Guerre, au Bureau de M. de Fumeron, en Cour.

M. Levavasseur, Receveur des Finances à Dole en Franche-Comté.

M. De Lomenie de Brienne, Archevêque de Toulouse.

M. Le Baron de Lyneker, Conseiller privé de S. A. S. M. le Margrave de Brandebourg-Bareithy, à Bareith.

## triaren M.

M. Maigney, Ingénieur ordinaire du Roi à Neuf-Britack.

M. Maloet, rue St. Pierre, près la rue Notre-Dame des Victoires, à Paris.

M. Melleville, Libraire à Laon.

M. Monet, Docteur en Médecine à Chef boutonne, en Poitou.

M. Monnet.

M. Monnier, Négociant à la Rochelle.

M. De Monchy, Chanoine Régulier de St. Jean, & Prieur de Montmirel.

#### N.

S. M. Le Roi de Naples, 2 Exempl.

M. Champion de Nausontil, Conseiller au Parlement de Bourgogne, à Dîjon.

### 0.

M. Le Marquis d'Ossun, Chevalier des Ordres du Roi, Ambassadeur extraordinaire & plénipotentiaire près de Sa Majesté Catholique.

#### P.

La Bibliotheque Électorale Palatine.

S. A. R. l'Infant Duc de Parme, 6 Exempl.

M. Philippe, Libraire à Copenhague, 3 Exempl.

M. Patissier, Écuyer, ancien Conteiller au Bailliage & Siège Présidial de Mâcon, à Mâcon.

M. Pattée, Secrétaire de M. Ferrand, Inspecteur des Maréchaussées, à Metz.

S. A. R. M. le Prince de Piémont.

M. De la Ponce, Secrétaire des commandemens de M. le Duc de Choifeul

M. Antoine Pons & Mora, Prêtre, Docteur en Théologie Titulaire en la Paroisse de Mahon de l'Isla Minorque.

## M. Queudame, à Versailles.

#### R.

M. Raussin, Docteur en Médecine, à Reims. M. Rey, Libraire à Amsterdam, 3 Exempl.

M. Rigal, Professeur de Rhétorique à Cahors.

M. Le Marquis Rinuccini, à Florence.

M. Robitally, Médecin de l'Hôpital Militaire à Huningue.

M. Le Comte de la Rochefoucault.

M. Le Président de Ronay.

M. Antoine Ferdinand Rose, Libraire à Greisswald, en Poméranie.

M. L'Abbé Rufal, Chanoine, Syndic du Diocèse de Laon.

#### S.

S. M. le Roi de Sardaigne.

Les Archives du Roi de Sardaigne.

S. A. R. M. le Duc de Savoye.

M. De Sauzin, Conseiller au Parlement de Dauphiné, à Grenoble.

M. Sommer, Administrateur des Postes Impériales, à Liege.

M. Storti, Libraire à Venise, 6 Exempl.

La Bibliotheque de Supergue.

#### T.

M. François Taboureau de Reaux, Prêtre & Religieux de l'étroite observance de l'Ordre de Cluny, à Saint Nicolas d'Acg près Senlis.

M. Le Comte de Thurn & Vallessassime, Lieutenant Général des armées de S. M. l'Impératrice Reine, & Capitaine de la garde noble de LL. AA. RR.

M. De Tornefy.

S. A. R. le Grand Duc de Toscane.

S. A. R. la Duchesse de Toscane.

wiij
M. Tournant, Chanoine à Laon.
L'Université de Turin.

## V.

M. De la Valette, Avocat.

D. Vaudrey, ancien Prieur de Bere, près de Dijon.

M. De Vausin, Conseiller au Parlement de Dauphiné, à Grenoble.

M. De Vieuxdampierre, Président au Bailliage & Siège Présidial de Châlons-sur-Marne.

M. Vincent, Curé de Quincey, près Nogent-sur-Seine.

M. Vorst, Notaire Impérial, à Hambourg.

M. Le Comte de Waller.

M. De Wolser, premier Médecin de S. A. Électorale le Duc de Bavière.



# DICTIONNAIRE

POUR L'INTELLIGENCE
DES AUTEURS CLASSIQUES,
GRECS ET LATINS,

TANT SACRÉS QUE PROFANES

CONTENANT

LA GEOGRAPHIE, L'HISTOIRE, LA FABL

ET LES ANTIQUITES.

COMMENTAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE P

D



, quatrième lettre de notre alphabet. C'est aussi la quatrième de l'alphabet des Grecs & de celui des Latins.

Dans les trois langues, le D est la troisème lettre des consonnes.

I. M. l'abbé de Dangeau appelle cette lettre palatale. Les autres la regardent communément comme une lettre de la langue, c'est-à-dire, dont la langue est le principal organe, ou à la prononciation de laquelle la langue concourt plus que les autres parties de la bouche; car, pour prononcer cette lettre, il faut que le bout de

Tom. XIII.

D

la langue frappe contre le palais, vers l'endroit où les dents d'enhaut sortent de la gencive.

La manière dont les maîtres habiles prononcent aujourd'hui le D, selon la remarque de la grammaire de Port-Royal est de, plutôt que dé, & cette prononciation donne beaucoup plus de facilité aux enfans.

II. La forme de notre D est celle du D des Latins, comme il paroit par toutes les médailles & les inscriptions anciennes. Le D des Latins n'est autre chose que le \( \triangle \) des Grecs arrondi, en le faisant plus vite & en deux traits

A

feulement. Le A des Grecs est pris du Daleth de l'ancien caractère Hébreu, tel qu'il se conserve encore sur les médailles hébraiques , appellées communément médailles Samaritaines. Seulement les Grecs en ont retranché une petite ligne, & l'ont penché. Quelques-uns néanmoins prétendent que le A des Grecs leur est venu des Egyptiens, qui marquoient cette lettre par trois étoiles miles en triangle; Hiéroglyphe qui, chez eux, désignoit Dieu, l'Être souverain, comme s'ils avoient connu la Trinité des personnes en Dieu, & qu'ils l'eussent ainsi exprimée. Tout cela est sans apparence; mais c'est le réfuter mal, que de dire que l'ancien & des Grecs, étoit rond, & non pas en triangle; car comme on l'a dit ci-dessus, c'est le triangle du Daleth de l'ancien caractère Hébreu, Les médailles, tous les plus anciens monumens, & en particulier les inscriptions tirées d'Athènes par les soins du marquis de Nointel ambassadeur à la Porte, ont le a en triangle.

III. Le d'est souvent une lettre euphonique; par exemple, on dir profum, profui, &c. fans interposer aucune lettre entre pro & fum; mais quand ce verbe commence par une voyelle, on ajoûte le d après pro. Ainsi on dit, prod-es, pro-d-ero, pro-d-esse; c'est le méchanisme des organes de la parole qui fait ajoûter ces lettres euphoniques, fans quoi il y auroit un bâillement ou hiatus, à cause

de la rencontre de la voyelle qui finit le mot avec celle qui commence le mot suivant. De-là vient que l'on trouve dans les Auteurs mederga, qu'on devroit écrire me-d-erga, c'est-à-dire, erga me. C'est ce qui fait croire à Muret que dans ce vers d'Horace:

Omnem crede diem tibi diluxisse supremum. (a)

Horace avoit écrit, tibid iluxisse, d'où on a fait dans la fuite dilu-

xisse.

Le d conserve sa prononciation dans la plûpart des mots, lors même qu'il est avant une consonne ou un 1 & un v consonne. comme dans adjectif, admettre, adverbe, &c. Il faut pourtant excepter quelques mots de cette règle générale, comme advis, advocat, &c. Mais aush l'usage aujourd'hui retranche presque toujours dans l'orthographe le d, lorfqu'il est retranché dans la prononciation, & l'on écrit comme on prononce, avis, avocat, &c.

Le d, à la fin des mots, ne se prononce pas, quand il n'y a point d'autre mot qui suive, comme grand, second, fecond, fond, &c. excepté dans les mots des langues étrangères que la langue Françoise a adoptés sans y rien changer, comme, Iod, Lamed, Galaad, Aod, David, &c. Le d final dans les mots François ne se fait point fentir, si le mot suivant commence par une confonne comme grand bonheur, second chef, &c. Mais quand le mot qui suit le

3

final commence par une voyelle, le d se prononce comme un t; exemple, grand esprit, prononcez grant esprit. Il en est de même du d final avant un mot qui commence par une h qui n'est point aspirée, comme grand homme, on prononce grant homme; quand l'h est aspirée le d se perd dans la prononciation, comme grand heros, prononcez gran héros. Le d final se perd aussi dans quelques monosyllabes avant un mot qui commence par une voyelle, comme dans les exemples suivans, sourd animal, fond inépuisable, on prononce sour & fon; mais dans cette phrase, de fond en comble, l'usage change le d en t, & on prononce de font en comble; on prononce aussi froid, avec un t, froit épouvantable. Il faut encore remarquer que dans quelques mots, comme grand & fond, lorsqu'on retranche le d dans la prononciation, on allonge la syllabe, ce qui ne se fait pas dans les autres mots, comme fécond, fecond, fourd.

Dans les noms féminins l'e final, se retranche dans la prononciation avant une voyelle, mais le d qui précede cet e, conserve sa prononciation, & ne se change point en t; par exemple, grande ame, seconde observation, se prononcent comme grand'ame, second'obser-

vation.

La raison qui fait qu'on change en certaines occasions dans la prononciation le d en t, est qu'en François il faut soutenir beaucoup plus les consonnes finales avant les voyelles qu'ailleurs. Le d est la foible du t; & le t la forte du d.

IV. Le D en chiffre Romain signifie cinq cens. Pour entendre cette destination du D, il faut observer que le M étant la première lettre du mot mille, les Romains ont pris d'abord cette lettre pour signifier, par abréviation, le nombre de mille. Or ils avoient une espèce de M qu'ils faisoient ainsi CIO, en joignant la pointe inférieure de chaque C à la pointe de l'I. En Hollande, les Imprimeurs communément marquent mille ainsi cio, & cinq cens par 10, qui est la moitié de Cio. Nos Imprimeurs ont trouvé plus commode de prendre tout d'un coup un D qui est le C rapproché de l'I.

Chez les Grecs, le J fignifie 4; & avec une barre dessous, quatre mille; comme chez les Latins, D avec une barre dessus,

cinq mille.

V. Le D, dans les inscriptions, les médailles & les Auteurs anciens, a différentes fignifications.

D'seul est pour Decius, Decimus, noms propres; decuria,
décurie; decurio, décurion; dedicavit, il a dédié; dedit, il a donné; devotus, dévoué; dies, jour;
Deus, Dieu; divus, divin; dii,
les dieux; dominus, seigneur ou
maître; domus, maison; donum
ou datum, présent; decretum,
décret; de, de, touchant, sur.

D. A. divus Augustus, le divin Auguste; D. B. I. diis bene juvantibus, avec le secours des dieux; D. B. S. de bonis suis, de ses biens; D C T. detractum, ôté; DDVIT, dedicavit, il a dédié; DDPP. depositi, inhumés; D. D.

f I

donum dedit, il a donné; ou dotisdatio, payement de la dot; ou Deus dedit, Dieu l'a donné. D. DD. dono dederunt, ils ont fait présent, ou datum decreto decurionum, donné par un décret des décurions; D. D. D. dignum Deo donum dedicavit, il a confacré un don digne du Dieu. D. D. Q. O. H. L. S. E. V. diis deabusque omnibus hunc locum facrum effe voluerunt; ils ont voulu que ce lieu fût confacré à tous les dieux & à toutes les déesses; D. D. N. N. domini nostri, nosseigneurs; D. M. S. dies manibus facrum, consacré aux dieux manes. DIG. M. dignus memoria, digne de mémoire.

D. O. M. Deo optimo maximo, à Dieu très-bon & très-grand; D. O. E. Deo optimo æterno, à Dieu très-bon & éternel; DN. Dominus, le Seigneur; D. N. Dominus Noster, Notre Seigneur; D. PP. Deo perpetuo, au Dieu éternel; D. S. P. F. C. de sua pecunia faciundum curavit, il l'a fait faire à ses dépens; DR. Drusus; DR. P. Dare promittit, il promet de donner ; D. RM. de Romanis des Romains; D. RP. de Republica, touchant la république; DT. dumtaxat, feulement. DVL. ou DL. dulcissimus, très-cher.

A. (a) Il y en a qui prétendent que cette lettre & le Z ont la même fignification chez les Grecs modernes, & qu'il en étoit de même du tems des Romains. C'est pour cela que M. Massei a remarqué dans la préface de l'édition de Saint Hilaire, que l'on trouve Zabulo pour Diabolo dans les manuscrits, & que Philostorgius écrivoit Ναδιανδόν au lieu de Ναζιανζόν, ce que Photius a obfervé.

#### D'A

DABAR, Dabar, (b) fils de Massugrada de la famille de Mafinissa, mais beaucoup moins illustre du côté paternel; car son pere étoit fils d'une concubine. Malgré cela, Dabar scut gagner, par son esprit, toute la consiance de Bocchus, roi de la Numidie supérieure. C'étoit d'ailleurs un homme d'une grande probité. Il avoit montré en plusieurs occafions fon attachement pour les Romains. C'est pourquoi, Bocchus ayant résolu, ou feignant d'avoir résolu de s'accommoder avec ce peuple, chargea Dabar d'aller dire à Sylla , qu'il ne cherchoit qu'à terminer ses différends avec la République, & qu'il lui marquat le lieu, le jour & l'heure d'une conférence. Dabar s'y trouva en qualité de médiareur, après avoir juré à l'un & l'autre de garder le secret.

DABARITTA, Dabaritta, Δαθάριττα, ville, la même que Dabéreth. Voyez Dabéreth.

DABERETH, Dabereth, (c) Azcipoli, ville de Judée. Elle étoit fur les confins de la tribu de Zabulon; mais, elle appartenoit à celle d'Isfachar. Les enfans de cette

(b) Sallust, in Jugurth. c. 70, 71, 72 Judaic. p. 824. de vita sua. p. 1023.

<sup>(</sup>a) Mem. de l'Acad. des Inscrip. & Bell. Lett. Tom. XII. p. 238.

<sup>(</sup>c) John. c. 19. v. 12. c. 21. v. 28, Paral. L. I. c. 6. v. 72. Joseph. de Bell. Judaïc, p. 824. de vita fua. p. 1022.

dernière tribu céderent cette ville aux Lévites.

Il en est parlé dans Josephe en plus d'un endroit sous le nom de Dabaritta, ou Darabitta, située dans le grand champ, à l'extrêmité de la Galilée & de la Samarie. C'est peut-être la même que Dahira, que saint Jérôme met vers le mont Thabor, dans le canton de Diocésarée. Maundrel parle de Débora au pied du mont Tha-

DABIR, Dabir, Daclo, (a) ville de Palestine dans la tribu de Juda. Josué, étant venu à Dabir, assiégea cette ville, la prit, la ravagea, & en sit passer le Roi au fil de l'épée, avec tout ce qui se trouva dans la ville & dans les villes d'alentour, fans y rien laifser de reste ; il traita Dabir & le Roi de cette ville comme il avoit traité Hébron & Lebna, & les Rois de ces deux villes.

On dit que les premiers habitans de Dabir étoient des géans de la race d'Énac. Cette ville fut une de celles qu'on céda aux enfans d'Aaron, On l'appella d'abord Cariathsepher, c'est-à-dire, la ville des lettres. Voyez Cariathsepher.

DABIR, Dabir, Dallar (b) autre ville de Palestine. Celle-ci étoit fituée au-delà du Jourdain, dans la tribu de Gad.

DABIR, Dabir, Dalle, (c) roi d'Églon, C'est un des Princes auxquels Adonisédec, roi de Jérusalem, envoya demander du secours, lorsqu'il voulut faire le siège de Gabaon, parce que cette ville avoit passé du côté de Josué. Voyez Adonisédec.

DABRI, Dabri, Da Epel, (d) de la tribu de Dan, donna la naifsance à Salumith, qui fut mere de cet Israëlite qu'on lapida dans le désert, parce qu'il avoit blasphêmé le nom du Seigneur.

DACE, Dacia, Danla, (e) contrée d'Europe, à laquelle Ptolémée donne pour bornes au Septentrion une partie de la Sarmatie Européenne & le mont Carpath, à l'Occident les Jazyges Métanastes, au Midi & à l'Orient le fleuve du Danube. Nous donnerons une description topographique du pais, après en avoir fait connoître les habitans.

Sees A.

#### Origine des Daces.

Le nom de Daces n'a pas été comu de nos plus anciens Auteurs, quoiqu'ils parlent des Mysiens, qui n'étoient séparés des Daces que par le Danube, Homè-

Crév, Hift. des Emp. Tom. I. pag. 123. Tom. III. pag. 249, 250. T. IV. p. 20. & faiv. Tom. V. p. 167, 195. T. VI. p. 60, 256. Antiq. expl. par D. Bern. de Montf. Tom. III. pag. 82. T. IV. p. 85. Mém, de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. II. p. 282. T. III. p. 358. T. XIX. p. 584.585. T. XXVIII pag. 444. & faiv. T. XXX. p. 237. & faiv.

<sup>(</sup>a) Join. c. 10. v. 38, 39. c. 12. v. ] 13. c. 15. v. 15. & feq. c. 21. v. 15. Paral. L. I. c. 6. v. 58. (b) Join c. 13. v. 26.

<sup>(</sup>c) Join, c. 10. v. 3.

<sup>(</sup>d) Levit. c. 24. v. 11. & feq. (e) Ptolem. L. III. c. 8. Strab. pag. \$13, 304, 305, 313. Plin. Tom. I. p. 216, 351, 378. Just. L. XXXII. c. 3. Dio. Caff. pag. 460 , 546 , 761. & feq.

re, par exemple, fait mention des Mysiens qu'il joint aux Thraces; mais, il ne dit rien des Daces ni des Getes. Hérodote nomme ces derniers, & ne fait aucune mention des Daces.

Du tems de Strabon & de Pline, le nom des Mysiens étoit devenu celui d'un peuple peu considérable de la nation des Getes; mais, dans la suite, on le donna à tous ceux de cette nation qui étoient établis au Midi du Danube, de même qu'on donna celui de Daces ou Dakes à ceux qui étoient au Nord du fleuve. C'est pourquoi, Justin dir que les Daces étoient du fang des Getes; & Pline assure que les Romains appelloient Daces les peuples nommés Getes. Dion Cassius, dans l'abrégé de Xiphilin, dit : " Je » n'ignore pas que quelques-uns » d'entre les Grecs donnent le » nom de Getes à ceux que les n Romains nomment Daces, & » qui se nomment ainsi eux-mêmes. " Dans un autre endroit, le même Auteur assure que les Daces font Getes ou Thraces d'origine, y ayant eu une nation de Daces aux environs du mont Rhodope. De toutes ces varietés, on pourroit peut être conclure que les noms des Daces & des Getes n'étoient ceux d'aucune nation particulière, mais une dénomination vague, à laquelle on donnoit plus ou moins d'étendue, suivant l'état politique où ces peuples se trouvoient au tems de l'Écrivain, ou suivant le plus ou le moins d'exactitude avec laquelle il s'exprimoit.

Strabon met une distinction formelle entre ce que les Daces occupoient de pais, & ce qu'il attribue aux Getes en particulier, rangeant les premiers dans la partie supérieure du pais, eu égard au cours du Danube, & les autres dans la partie inférieure. En supposant que les Daces & les Geres ne fissent pas un même corps de nation, quoique la même langue leur fût commune, selon le témoignage du même Strabon, on peut au moins les regarder comme confédérés. Il paroît certain que l'assujetissement des Daces fit de l'une & l'autre contrée, ainsi distinguée par Strabon, une même portion de l'empire Romain.

Ce Géographe croit que les Daces s'appelloient anciennement Daves, parce qu'il est ordinaire de voir les esclaves des Grecs ainsi nommés dans leurs comédies; & suivant la remarque de Saumaise, cela n'a point eu lieu avant les poëtes de la nouvelle comédie. Strabon ajoûte que cette opinion est beaucoup plus vraisemblable que celle de ceux qui veulent que les Daces aient pris leur nom des Daes, peuple Scythe, dont la demeure étoit placée vers l'Hyr-

canie.

Le nom des Daces a prévalu sur celui des Getes, duquel il n'est plus question autrement que pour avoir été confondu mal-àpropos par les Historiens avec celui des Goths, qui étoient venus prendre possession du même pais.

#### DA TI.

#### Mœurs des Daces.

Pour ce qui est des mœurs des Daces, il ne seroit pas juste de s'en rapporter à Ovide qui fut en exil à Tomes. Il peint les Daces d'une manière outrée ; il leur donne un air rébarbatif, une voix féroce, la chevelure & la barbe hérissées, toujours l'épée au côté, toujours avec un arc & des fleches empoisonnées. Ils ne se laiffoient contraindre par aucunes loix, mais ils se faisoient justice eux-mêmes. Ils marchoient habillés de peaux. Dans toute la peinture qu'il fait de ce peuple, on voit un Poëte qui charge les couleurs, pour exciter la compassion. Selon lui, le pais n'avoit que des campagnes sans arbres, & ne produisoit que de l'absynthe pour toutes herbes; un froid perpétuel y regnoit sans qu'on y eût aucun printems. La religion des Daces confiftoit en quelques instructions que leur avoit données Zamolxis. Cet homme avoit fervi Pythagore, & étant retourné en sa patrie, il avoit prédit quelques phénomènes célestes, avec tant de succès, qu'il s'attira l'admiration & l'estime des principaux de sa nation. Il persuada au Roi de le choisir pour son collegue, avec promesse qu'il l'avertiroit de la volonté des dieux. Il fut le premier prêtre du dieu que la nation adoroit, & après lui les prêtres furent les conseillers des Rois.

Les Daces sont vantés dans l'antiquité comme un peuple trèsbelliqueux; & deux fecours contribuoient à entretenir & à nourrir leur valeur ; l'un , leur genre de vie dur, pauvre, laborieux, éloigné de toutes les délices, dont ils n'avoient pas même l'idée; l'autre, l'opinion qui règnoit parmi eux, que la mort n'étoit qu'un passage, & qu'en sortant de cette vie, ils alloient rejoindre Zamolxis. Cette persuasion agissoit si puissamment sur eux, qu'ils alloient à la mort plus gaiement que d'autres n'entreprennent un voyage.

On raconte que fous Orole, leur roi, en punition d'avoir lâchement combattu contre les Baftarnes, ils furent condamnés à mettre leur tête où l'on met ordinairement les pieds, quand on fe couche, & à servir leurs femmes qui les servoient auparavant. Cette coûtume dura jusqu'à ce qu'ils eussent effacé ; par des actions glorieuses, la honte de la premiè-

#### III.

#### Guerres des Daces.

Alexandre, dit-on, fit la guerre aux Daces, & leur ville fut brûlée. Les successeurs de ce Prince voulurent les subjuguer; mais Dromichares, ou Dromichete, l'un de leurs chefs , ayant fait Lysimachus prisonnier lui montra la pauvreté de la nation, le régala, & l'avertit de ne point fonger à attaquer un tel peuple, & de tâcher plutôt à en gagner l'amitié. Peu avant que les Romains envahissent leur païs, ils avoient pour roi Bérebiste, qui étoit formidable à ses voisins, & aux Romains mêmes. Son autorité étoit

si grande, que lorsqu'il leur commanda d'arracher les vignes, & de s'abstenir de vin, ils lui obéirent. Il se servoit d'un certain Cénéus, charlatan Égyptien, qui passa presque pour un dieu. Mais ce Roi ayant été assassimé, la discorde se mit parmi les Daces.

Ils sont comptés au nombre des peuples vaincus par M. Craffus, l'an de Rome 723. Tibere remporta enfuite fur eux de grands avantages pendant que son frere Drusus combattoit contre les Germains. Enfin, dans la grande guerre par laquelle le même Tibere subjugua la Pannonie, les Daces fouffrirent des pertes considérables, dont ils demeurerent tellement affoiblis, que cette nation autrefois puissante, & capable de mettre sur pied une armée de deux cens mille combattans, fut réduite à quarante mille hommes portant armes. Peu s'en falloit, au tems où Strabon écrivoit, qu'elle ne fût entièrement soumise aux Romains; & ce n'étoit qu'à la faveur de la diversion causée par les peuples de la Germanie. qu'elle conservoit un reste de liberté. Il n'est plus parlé des Daces jusqu'aux commencemens de la guerre entre Vespasien & Vitellius. La Moesse se trouvant alors dégarnie des légions qui lui servoient de défense, ils y passerent à main armée, & leur invasion pouvoit avoir de grandes suites, si la querelle pour l'Empire n'eût été promptement décidée par la bataille de Crémone. Réprimés par Mucien, ils rentrerent dans un calme force, & se tinrent tranquilles pendant le règne de Vefpassen & celui de Tite. Sous Domitien ils reprirent les armes, soit irrités par ses injustices, soit invités par le mépris qu'ils faisoient de sa lâcheté.

Ils avoient alors pour roi Décébale, princé d'un mérite éminent, également propre pour le conseil & pour l'action; sçachant saisir le moment d'attaquer & celui de faire retraite; habile à drefser une embuscade, & à ordonner nne bataille; capable de profiter de la victoire, & de se ménager des ressources après une défaite. Il étoit redevable du rang suprême à l'éclat de ses talens. Duras, à qui le commandement appartenoit, le lui avoit cédé, par un exemple de modération bien rare , comme à celui qui pouvoit en user le mieux pour l'avantage & pour la gloire de la nation. Décébale, avide de justifier la haute idée que l'on avoit de lui, profita de l'occasion des troubles survenus entre quelques peuples voisins du Danube. Les plus foibles ayant imploré & obtenu la protection de l'empereur Romain, le roi des Daces époufa la querelle du parti contraire. Il passa le Danube, entra dans la Mœsie, & Oppius Sabinus, qui commandoit les légions de cette province, étant venu à la rencontre, il lui livra bataille, le vainquit, le tua, courut ensuite tout le pais; & se rendit maître de plufieurs forts & châteaux occupés par les Romains.

Cette difgrace détermina Domitien à marcher lui-même con-

tre les Daces, ou plutôt à se transporter dans leur voisinage. Car il s'arrêta dans une ville de Moche, ne prenant part aux opérations de la guerre que par ses lieutenans. C'est tout ce que nous scavons de ce voyage de Domitien; & en général l'histoire de la guerre des Daces est pour nous remplie d'obscurités & d'incertitude. Nous ne connoissons avec précision ni la date de son commencement, ni celle de sa fin, ni sa durée. Sur le détail des évènemens nous n'avons que quelques fragmens de Dion Cassius, quelques abréviateurs sans goût & sans génie, quelques mots épars çà & là dans les Poëtes du tems. M. de Tillemont en a composé un tissu le moins mal lié qu'il étoit possible. Nous prenons pour guide cet illustre Scavant.

Outre la première défaite dont nous avons parlé, les Romains en fouffrirent encore une fanglante dans cette guerre. Pendant que Domitien, de retour à Rome, se vengeoit sur le Sénat de ses mauvais succès contre les ennemis de PEmpire, Cornélius Fuscus, préfet du prétoire, commandoit les légions opposées aux Daces. Ce Général voyant sous ses ordres une armée florissante, se livra à fon ardeur, passa le Danube, & engagea une bataille dans laquelle il périt avec la plus grande partie de ses troupes. Le désastre fut complet; les Romains y perdirent armes & bagages, & laifserent entre les mains des Barbares une de leurs aigles, & beaucoup de prisonniers.

A cette nouvelle Domitien prit le parti de retourner sur les lieux, & il ne dut pas se repentir de son voyage. Julien à qui il avoit donné le commandement de l'armée, remporta une victoire fur Décébale. Dion Caffius observe que ce Général, pour mertre en évidence & la bravoure des foldats qui se signaleroient par quelque belle action, & la lâcheté de ceux qui feroient mal leur devoir , leur ordonna à tous d'infcrire sur leur bouclier leur nom & celui de leur capitaine. Les Daces furent entièrement défaits, & Vézinas, qui tenoit le second rang dans la nation, ne put éviter de périr , qu'en se confondant parmi les tas de corps morts.

Décébale craignit les suites de cette victoire des ennemis qui leur ouvrit son pais, & mettoit en danger sa capitale. Il les en éloigna néanmoins par un stratagême, auquel il est assez surprenant que les Romains se soient laissés surprendre. Un bois couvroit la capitale des Daces. Décébale en fit étêter les arbres, & il ordonna que l'on y suspendit différentes pièces d'armures, qui, vues de loin, firent croire aux Romains qu'une armée défendoit les approches de la ville, & ils se re-

tirerent.

Le péril n'étoit que différé; & Décébale non moins prudent & sage dans l'adversité, que hardi dans la bonne fortune, sentit qu'il avoit besoin de la paix. Il fit donc des démarches pour l'obtenir; & au lieu que lorsqu'il l'avoit proposee précédemment, il prétendoit

en régler les articles avec hauteur, ofant exiger que tous les Romains lui payassent un tribut par tête, il se réduisir aux prieres, & demanda des conditions équitables. Domitien avoit une belle occasion de finir glorieusement la guerre; il la manqua par opiniâtreté & par orgueil. Il refusa les offres de Décébale; & en même tems au lieu de le presser, il tourna l'effort de fes armes contre deux nations Germaniques, les Quades & les Marcomans, à qui il chercha querelle fur ce qu'ils ne lui avoient point envoyé du secours contre les Daces. Mais, vaincu par les Germains, il se vit contraint, non plus de donner la paix à Décébale, mais de l'acheter de lui, en lui faisant remettre de grandes fommes comptant, en s'obligeant à lui payer chaque année un vrai tribut, quoique l'on s'abstint du terme, & en lui fournissant, contre les intérêts de l'Empire, un nombre d'ouvriers pour tous les arts de la guerre & de la paix.

Il paroît que Domitien étoit à Rome dans le tems que cette paix se négocioit, Couvert d'une honte réelle, il s'étudia à sauver les apparences. Dans cette vue, il vouloit que Décébale vînt lui faire hommage dans la capitale de l'Empire. Mais le fier Dace rejetta la proposition, & consentit seulement à envoyer Degys son frere, qui rendit à Domitien quelques armes, quelques prisonniers, & qui reçut de lui le diadême au nom du roi des Daces. On lut aussi dans le Sénat une lettre de Décébale fort foumise; mais on foupçonna avec beaucoup de fondement qu'elle étoit supposée, & que Domitien, qui ne cherchoit qu'à faire illusion, l'avoit dressée telle qu'il lui avoit plu.

Cependant, les Daces, fiers de leur avantage, augmentoient leurs troupes & insultoient les Romains. Cela donna lieu à une nouvelle rupture, qui éclata sous Trajan. Ce Prince ne pouvoit supporter une humiliation qui déshonoroit la majesté de l'Empire, & Décébale la faisoit trop sentir. Trajan ouvrit la campagne par une victoire signalée, dans laquelle il détruisit l'armée ennemie. Ayant ensuire partagé la sienne en trois corps, il pousla Décébale de retraite en retraite, força plusieurs châteaux situés sur de hautes montagnes, & enfin pénétra jusqu'à la capitale des Daces.

Décébale avoit été effrayé des les premiers mouvemens qu'il avoit vu faire à Trajan. Comme il étoit Prince habile & entendu dans la guerre, il comprit tout d'un coup que ce n'étoit plus à Domitien qu'il avoit affaire, & que les Romains, sous Trajan, reprenoient toute leur supériorité, & redevenoient cette fiere nation à qui rien ne pouvoit résister dans l'univers. La bataille qu'il perdit n'ayant que trop bien vérifié ses craintes, il fit des démarches pour obtenir la paix. Il demanda une entrevue, qui lui fut refusée; & Trajan envoya en sa place Licinius Sura & Claudius Livianus préfet du Prétoire. Décébale ayant dédaigné d'entrer en conférence

avec de fimples officiers de l'Empereur, ou n'osant se fier à eux. fe contenta d'envoyer de même quelques personnes de sa cour. Rien ne fut conclu. Mais, lorfqu'il se vit pressé vivement, dépouillé de ses forteresses, presqu'assiégé dans sa capitale, ayant appris d'ailleurs que sa sœur avoit été faite prisonnière par Maximus, il se résolut à tout, & prit le parti d'une soumission pleine & absolue.

Il accepta donc les conditions les plus dures. Il convint de livrer ses armes, ses machines de guerre, ses ingénieurs, de rendre les transfuges, & de n'en plus recevoir ; de détruire ses forteresses ; d'abandonner les conquêtes qu'il avoit faites; enfin d'avoir les mêmes amis & les mêmes ennemis que les Romains. Après ces articles réglés, il eut la permission de se présenter devant Trajan, & en l'abordant, il se prosterna par terre, il jetta ses armes bas, pour marquer qu'il s'avouoit vaincu; il promit d'exécuter avec fidélité ses engagemens, &, ce qui paroît bien remarquable, d'envoyer des ambasseurs au Sénat, afin que le consentement de cette compagnie mît le dernier sceau à la paix. Au reste, il paroît que ces ambassadeurs ne vinrent à Rome qu'avec Trajan, qui, laissant garnison dans Zarmigerhusa & dans les autres postes importans de la Dace, repassa en Italie.

Lorsqu'ils furent introduits dans le Senat, ils renouvellerent tout l'humiliant cérémonial que leur Roi avoit subi lui-même devant Trajan; ils jetterent bas leurs armes, ils croiserent les mains, comme des supplians qui attendoient de leurs vainqueurs la décision de leur sort . & ils obtinrent ainsi leur pardon, & la ratification du traité.

Mais, comme Décébale ne s'étoit soumis que malgré lui , il ne tarda pas à violer ouvertement toutes les conditions de ce traité. Il recevoit des déserteurs Romains, il fabriquoit des armes, il rétablissoit ses forteresses, il invitoit les nations voisines à former une ligue avec lui. On peut même inférer de quelques lettres de Pline à Trajan, que Décébale entretenoit des intelligences avec les Parthes. Il attaquoit & harceloit les peuples qui dans la guerre précédente avoient pris parti contre lui , & il s'empara à main armée d'un canton qui appartenoit aux Jazyges. Trajan, d'ailleurs avide de conquêtes, faisit avec joie l'occasion de faire déclarer Décébale par le Sénat ennemi du peuple Romain.

Ce décret, & les préparatifs que fit Trajan en conséquence pour aller conduire cette guerre en personne, comme il avoit fait la première, produisirent un grand effet. Les Daces furent effrayés, & abandonnerent en foule leur Roi, pour passer dans le parti des Romains. Décébale , alarmé d'une telle défertion, demanda la paix. Mais on ne lui offrit d'autres conditions que de livrer ses armes. & de se remettre lui-même à la discrénon de l'Empereur. Il avoit l'ame trop haute pour se soumettre à une humiliation si dure, &

il préféra la guerre. Il assembla des troupes, il se fortifia par des alliances, & il se disposa à bien,

recevoir Trajan.

S'il s'en fût tenu là, on ne pourroit que louer fon courage. Mais il employa des voies pleines de lâcheté, pour se désaire d'un ennemi qu'il désespéroit de pouvoir vaincre. Il aposta des assassins pour tuer Trajan, qui, toujours d'un abord facile, se rendoit sur tout accessible en tems de guerre. Un de ces misérables fut soupçonné & arrêté, & ayant été mis à la question, il déclara ses complices. Ainsi le noir projet de Décébale avorta,

Après avoir manqué son coup fur Trajan, il essaya de se rendre maître de la personne de quelqu'un qui lui fût cher , & il réussit à l'égard de Longinus, brave officier & commandant d'une légion. Ayant demandé & obtenu une entrevue avec lui, comme s'il eût été enfin résolu de se soumettre, au lieu de se livrer entre ses mains, il le surprit par perfidie, le fit saifir, & charger de chaînes, & amener dans son camp. Là il commença par l'interroger sur les projets de Trajan. Mais, il ne tira rien du prisonnier, qui n'eur garde de révéler le secret de son maître. Décébale le traita néanmoins humainement, & se contenta de le faire garder à vue, parce qu'il espéroit profiter du désir qu'avoit Trajan de recouvrer un excellent officier, pour obtenir des conditions favorables.

Il envoya donc à l'Empereur un ministre, qui avoit ordre de

lui porter la parole pour la liberté de Longinus, supposé que l'on voulût restituer au roi des Daces tout le pais jusqu'au Danube, & les frais de la guerre. Quoique Trajan eût bien souhaité ne pas perdre Longinus, il n'étoit pas disposé à l'acheter un si haut prix. Il donna donc une réponse générale, qui, laissant Décébale incertain, l'empêcha de se porter à aucune extrêmité. Mais Longinus prit son parti. Ayant trouvé moyen d'avoir du poison par le ministère d'un affranchi qu'il avoit auprès de lui, il écrivit à Trajan une lettre pleine de prieres & de supplications pour tromper Décébale; il chargea son affranchi de cette lettre, & lorsqu'il l'eut mis ainsi en sûreté, il s'empoisonna pendant la nuit. Le roi des Daces fut très-irrité de ce que sa proie lui avoit échappé, & il désira de s'en venger sur l'affranchi. Il dépêcha à Trajan un centurion pris avec Longinus, pour demander qu'on lui renvoyat cet affranchi, promettant en échange le corps de Longinus & dix autres prisonniers. Trajan préféra avec raison la confervation d'un homme vivant à la sépulture d'un mort; & il garda dans fon camp non feulement l'affranchi, mais le centurion, qu'il craignoit d'exposer à la cruauté de Décébale.

Le plan de Trajan étoit de conquérir la Dace, & d'en faire une province Romaine. Pour cela il résolut de construire un pont qui lui assurât à demeure un passage sur le Danube. Rien n'est plus fameux dans l'Histoire que ce pont,

Étant donc entré sur les terres de l'ennemi, il conduisit les opérations de la guerre avec non moins de circonspection que d'activité. Il ne précipita rien, il ne hazarda rien témérairement ; il se donna le tems de profiter de tous ses avantages; & allant toujours en avant, mais avec sûreté, il força la ville royale de Décébale, il foumit tout le pais; en sorte que le roi des Daces n'ayant plus d'asyle, & se voyant en danger d'être pris vivant, se tua lui-même de rage & de désespoir. Sa tête fut

envoyée à Rome. Décébale avoir imaginé un moyen singulier de mettre en sûreté ses trésors. Ayant détourné le fleuve Sargétia, qui arrosoit sa capitale, il avoit creusé le milieu du lit de ce fleuve, & y avoit bâti une loge de pierres de taille, dans laquelle il fit porter son or, fon argent, ses pierreries, & tout ce qui ne craignoit point l'humidité. Après quoi fermant avec de la pierre l'ouverture de la loge, il avoit recouvert le tout de terre, & laissé reprendre au fleuve son cours accoûtumé. Pour ce qui est des meubles précieux, riches étoffes, & autres choses pareilles, il avoit retiré tout ce qu'il possédoit en ce genre dans des cavernes solitaires & éloignées. Enfin, par une précaution barbare, pour affurer son secret, il avoit fait tuer tous ceux qui lui avoient rendu service dans ces différentes opérations. Après sa mort, un seigneur Dace nommé Bicilis, qu'il avoit mis dans sa considence, ayant été fait prisonnier par les Romains, les instruisit de tout ce que nous venons de raconter. Trajan profita de l'avis, & se dédommagea des dépenses de la guerre par les tréfors de Décéhale

C'est ainsi que la Dace, suivant le vœu qu'il avoit tant de fois exprimé, fut réduite en province Romaine. Il eut soin d'embellir & de fortifier sa conquête, qui étoit considérable par son étendue: mais, ce grand pais avoit été dévasté par les guerres; & Trajan, pour le repeupler, y amena des habitans de toutes les parties du monde Romain. Parmi les colonies qu'il y établit, la principale est Zarmigethusa, ancienne capitale du royaume de Décébale, à laquelle Trajan fit porter son nom, & qu'il appella Ulpia Trajana.

La Dace fut vivement attaquée par les Goths, du tems de l'empereur Philippe qui eut de la peine à soutenir leurs efforts, & qui pour retenir les habitans dans le devoir, leur accorda l'exemption des tributs dont jouissoient les habitans de l'Italie; ce qu'on apprend des médailles de ce Prince, où la Dace commence à être appellee heureuse, felix. Ce fut aussi pour la même raison, qu'on y distribua des terres aux vétérans des légions, cinquième de Macédoine, & treizième jumelle, qu'on établit à Viminace. Trajan Dece qui commandoit alors dans la province, ainsi qu'on l'apprend de Jornandès, tout obscur qu'il est, fut peu après Empereur & n'ent pas de peine à conserver la Dace, qui étoit la première exposée aux incursions des barbares. Les guerres civiles qui agiterent ensuite l'Empire, rendirent la confervation de cette province plus dissicile; & ensin Aurélien l'abandonna, mais d'une manière extraordinaire; car il sit passer le Danube aux habitans, & il les établir dans une partie de la Mœsie, à laquelle il donna le nom de Dace.

#### I V. Habits de Daces.

La colomne de Trajan nous fournit les habits des Daces, contre lesquels nous venons de voir que ce Prince eut une guerre longue & difficile, qui fut suivie du triomphe. Les Daces y paroissent en cent endroits vêtus presqu'entièrement comme les Parthes. Ils ont des tuniques qui leur descendent jusqu'au genou, de longues braies qui leur servent en même tems de haut & de bas de chausles, & qui sont liées quelquefois un peu au-dessus de la cheville; des souliers à peu près comme les nôtres, une Chlamyde ou un manteau affez court. Leurs bonners recourbés comme le bonnet Phrygien font tous femblables à ceux des Parthes. Il y en a fouvent qui vont la tête nue. Dom Bernard de Montfaucon, dans son antiquité, en donne plusieurs images de différente attitude, pour - faire mieux distinguer toutes les parties de l'habit. On y voit la figure d'un roi Dace captif, indubitablement antique, dont le manteau est orné tout autour d'une longue frange. Spon en a donné trois à peu près de même; & il

faut remarquer que quoique ce foit certainement l'habit des Daces, plusieurs nations Germaniques & d'autres Barbares s'habilloient de même. Ainsi ces Rois captifs, vêtus à la manière des Daces, pourroient être d'autres nations.

La Dace est souvent sur les médailles; dans celles de l'empereur Dece, c'est une semme qui tient un bâton au bout duquel est la tête d'un animal, qui n'est pas aisé à reconnoître. Dans une autre, la semme assis porte un bonnet Phrygien, tient d'une main un sceptre, & de l'autre un rameau, & a deux petits ensans avec elle. Dans une autre c'est un homme assis sur un trophée.

Description topographique de la Dace.

I. Nous avons déjà marqué les limites de ce pais. Les divers peuples, qui l'habitoient, étoient selon Prolémée, les Teurisques & les Cistoboces, au-dessous desquels on trouvoit les Prendavésiens, les Rhatacensiens & les Caucœnsiens. Au - dessous de ceux-ci il y avoit de même les Biephes, les Buridensiens & les Cotensiens; & encore au-dessous de ces derniers, les Albocensiens. les Potulatensiens & les Sinsiens. Venoient ensuite dans la partie la plus méridionale les Saldensiens les Ciagifes & les Piéphiges.

Les villes les plus remarquables que l'on rencontroit dans la Dace, selon le même Ptolémée, étoient Rhucconium, Docirava, Parolifum, Arcobadara, Triphulum,

Patridava, Carsidava, Petroda. va , Ulpianum , Napuca , Patruissa, Salines, Prætoria Augusta, Sandava, Augustia, Utidava, Marcodava, Ziridava, Singidava, Apulum, Zermizirga, Comidava, Rhamidava, Pirum, Zusidava, Paloda, Zurobara, Lizisis, Argidava, Tiriscum appellée ensuite Taros, Zarmigéthusa capitale des Daces, Hydata, Nentidava, Tiasum, Zeugma, Tibiscum, Dierna, Acmonia, Druphegis, Phrateri, Arcina ou Arcinna Pinum Amutrium, Sornum.

II. Les Anciens ont divisé la Dace en trois parties, la Dace Ripense, la Dace Méditerranée.

& la Dace Alpestre.

La Dace Ripense étoit ainsi nommée du mot ripa, qui signifie bord & rivage. Ses villes étoient: Druphegis, aujourd'hui Cheio, selon Niger; Lizisis, ville détruite, dont le lieu s'appelle Laorzalos, selon Lazius; Tibiscum, aujourd'hui Titul, selon le même; Zeugma, aujourd'hui Clausembourg, selon Rhitaimer & Altamer. Lazius croit que c'est Zazesbes en Hongrois, & Mulenbach en Allemand. Zurobara ou Zarobara , aujourd'hui Temeswar.

Cette partie étoit arrofée par les fleuves Tibiscus, aujourd'hui la Teisse, & Marisus, le Maros. Elle répond à une perite partie de la haute Hongrie, de la Transil-

vanie & de la Rascie.

La Dace Méditerranée tiroit son nom de ce qu'elle étoit plus au milieu des terres , c'est-à-dire , plus éloignée du Danube. Ses vil-

DA les étoient : Acmonia, aujourd'hui Severino, felon Niger; Alba Julia, aujourd'hui Weissembourg; Augustia, aujourd'hui Custi selon Lazius; Marcodava, aujourd'hui Meczies, selon quelques uns Lazius qui dans un endroit croit que c'est Marcoszeck, doute ailleurs si ce ne seroit point Filleck. Napuca, qui est Buza ou Buzaten, selon Lazius!, ou Colofwar, selon d'autres; Nantidava, que les Allemands nomment Nossenstad, & les Hongrois Biftricia, selon Lazius; Patruissa ou Patrovissa; Lazius croit que les Hongrois la nomment Brassowa. & les habitans Cronstad, Singidava, dont on ignore la position; Succi , aujourd'hui le fort de Turchzuest, selon Lazius; Tapæ, dont parle Xiphilin; Tirifcum ou Taros, aujourd'hui, Taro; Ulpianum ou Ulpiana, aujourd'hui Czanadre, selon Lazius; Zarmisogéthusa ou Zarmigéthusa, ville ruinée.

Cette Dace comprenoit la plus grande partie de la Transilvanie, & quelque peu de la haute Hongrie.

La Dace Alpestre tiroit son nom d'une continuation du mont Hémus, qui va se joindre au mont Carpath, & les Anciens nommoient Alpes cette continuation. Ses villes étoient : Carsidava, aujourd'hui Kuryma, felon Lazius; Paloda, ville ruinée, dont la place est la campagne nommée Blechisfeld; Petrodavo, ou Petridava, aujourd'hui Pettersdorff; Phrateria, ou Frateria , aujourd'hui Jurgano . selon Niger; mais, selon Lazius les Hongrois la nomment Zazuara & les habitans Brossa. Ad Pinum, aujourd'hui Winez, selon Lazius, ou Phistona, selon Niger; ad Pirum, nommée Birthalmen en Allemand, Berthalom en Hongrois; Rhamidava, qui est selon Lazius Répicza; Sandava, aujourdhui Schesburg; Sornum, qui est Seruni, proche du pont de Trajan; Tiasum, qui est Diod, selon Lazius; Triphulum, aujourd'hui Philefia; Utidava, dont les habitans nomment la place Utuarhel, c'est-à-dire, ruine d'Utidava; Zusidava, que Lazius croit être Gabulacium, en Servie ou en Rascie.

Cette partie répond à la Vala-

chie & à la Moldavie.

III. Nous avons vu que Dioclétien, ayant fait passer le Danube aux Daces, les établit dans un canton de la Mœsie, auquel il donna le nom de Dace. Ce Prince partagea cette nouvelle Dace en Dace Ripense & Dace Méditerranée; ce qui forma depuis deux provinces du grand gouvernement

de Ellyrie.

On donna encore le nom de Dace à un des diocèses de ce grand gouvernement; & ce diocèse comprenoit 1.9 la première Mœfie, c'est-à-dire, la partie de la Rascie, qui est en-deçà du Danube, 2.º la Dace Ripense, ou partie occidentale de la Bulgarie le long du Danube; ces deux parties avoient chacune un président, 7.º la Dace Méditerranée, ou partie méridionale de la Servie; elle étoit consulaire, 4.9 la Dardanie, partie la plus méridionale de la Bulgarie, 5.º la Prévalitane, à laquelle on joignoit une partie de la Macédoine falutaire : c'est une partie de la Dalmatie & de l'Albanie. La Dardanie & la Prevalitane étoient gouvernées chacune par un président.

Le diocèse de la Dace est aussi appellé la Dace Constantinienne.

IV. Terminons cet article, en donnant une juste idée de l'étendue des pais, qui réunis sous le nom de Dace , ont fait une province de l'empire Romain, sous le règne de Trajan. Ce qui nous y engage, c'est ce que dit Eutrope, que le circuit de cette province est de mille milles; Decies centena millia in circuitu; ce qui est répété dans l'abrégé des provinces Romaines de Sextus Rufus. On juge d'abord, que cette expresfion doit être vague, & sans grande précision; mais, loin de renfermer de l'exagération, elle est au-dessous de la réalisé. Nous trouvons cinq cens milles de longueur en droite ligne, depuis les retranchemens Romains qui couvroient la Dace, jusqu'au Tyras. où aboutissoit la voie Trajane; & environ quatre cens milles depuis le Danube vers l'embouchure de l'Aluta jusqu'à la partie supérieure du Prut. Enfin , la circonférence des diverses contrées renfermées dans ces espaces, étant prise en gros, passe treize cens milles. Si cette supputation renchérit sur l'estime faite par Eutrope, ce n'est pas pour avoir agrandi la Dace de quelque portion de pais qui ne fût pas de sa dépendance. Le détail des lieux, & leur correspondance avec ce qui les représente actuel-

lement

lement, nous servent de garantie.

DACES, Daci, Acino, peuples qui habitoient le païs, connu sous le nom de Dace. Voyez Dace:

DACES, Daci, Dáxos, (a) peuples qui avoient leurs demeures au mont Rhodope, selon Dion Cassius. Il en a été parlé sous l'article de Dace. Voyez Dace.

DACES, Daci. (b) Les Daces, selon la traduction latine de Diodore de Sicile, sont mis au nombre des peuples qui furent soumis par Ninus. M. l'abbé Sevin leur substitue les Daes; & il ajoûte cette réflexion: » Dans le texte » grec de Diodore, on lit au-» jourd'hui Δραγκων, terme que » je croirois en cet endroit con-» venir infiniment moins que ce-» lui de Δάων. Les Dranges » étoient fort éloignés des Hyr-» caniens, & des-lors comment » croire que Diodore ait joint » des païs séparés par tant de » provinces? Il n'en est pas de même des Daes, que cet His-» torien a eu raison de mettre à » la suite des Tapyres & des » Hyrcaniens, par rapport au » voisinage de ces nations. Cela » est si vrai, que Strabon a placé » les Daes proche de la mer Caf-» pienne. Voici les paroles de ce 3 Géographe: On donne le nom n de Daes à la plupart des Scyn thes dont le pais commence à la mer Caspienne. A l'égard de » ceux qui sont à l'orient, ils sont » appelles Saques & Massagetes.

DA » Pomponius Méla ne nous est

" guere moins favorable ; lorf-» qu'il écrit que le fleuve Oxus,

» devenu plus considérable par

» la jonction de plusieurs autres

n rivières, commence proche les

» Daes à couler du côté du sep-

» tentrion. Je dirai la même cho-

» se de Pline, de Ptolémée & de » Quinte-Curse; mais les passa-

» ges que je viens de rapporter,

n font plus que suffisans pour faire.

n sentir le peu de solidité de la » correction de Rhodomannus

» qui, à la place des Dranges, a

» substitué les Daces, nation qui

» n'a jamais été connue dans " l'Afie. "

DACIE. Voyez Dace.

DACIQUE, Dacicus. (c) Le petit nombre de médailles du quatrième consulat de Trajan où il est appelle Dacicus, nous apprend que ce surnom lui fut donné sur la sin de la cent deuxième année de J. C., après sa première victoire fur les Daces. Quand Dion Caffins semble dire qu'il ne lui fut donné qu'à son retour à Rome, c'est que le titre de Dacicus qui lui avoit déjà été déféré par l'armée victorieuse, & dont il s'étoit probablement déjà glorisié sur les monnoies d'or & d'argent qui se frappoient dans son camp, même par ses monéraires particuliers, lui fut solemnellement confirmé à Rome dans la cérémonie de son premier triomphe, par un décret exprès du

Tom. XIII.

<sup>(</sup>a) Dio. Cass. p. 460. (b) Diod. Sicul, pag. 64. Mém. de Mem. de l'Acad. des Inscript l'Acad. des Inscript. & Bell, Lett, T. Lett. T. XIV. p. 123. & suiv. III. p. 357, 358.

DA

Senat, sur les monnoies de bron-

ze, S. C.

On conserve dans le trésor de Médicis une médaille d'argent qui a pour légende du côté de la tête de Trajan, IMP. CÆS. NER-VA. TRAJAN. AVG. GERM. & dont le revers représente un Hercule de bout, tenant de la main droite sa massue, & de la gauche une dépouille de lion, avec ces mots, DACIUS COS. IIII. qui font la continuation de la légende qui est autour de la tête. Sur toutes les médailles datées du cinquième & du sixième consulat du même Prince, on lit le titre de Dacicus, qui y est ordinairement joint à celui de Germanicus.

Juvénal parle de ces deux ti-

tres:

Cum lance beata

Dacicus & scripto radiat Germanicus auro.

Un Aureur prétend que cela marque une monnoie de Domitien, sur laquelle il avoit les ritres de Dacicus & de Germanicus; c'est, une erreur. Domitien a le titre de Germanicus, mais jamais celui de Dacicus. Trajan est le premier qui l'ait porté; & ceci est une preuve que Juvénal non seulement a vécu sous Trajan, mais que sa IV.e & sa VI.e satyre n'ont été faites qu'après l'année VII.e de la puissance tribunitienne de ce Prince.

DACRITUS, Dacritus, (a) Δάκριτος, rhéteur célebre, qui eut plusieurs disciples, au rapport de Plutarque. Il y a des éditions qui portent Lacritus; & c'est celle qu'a suivie M. Dacier dans sa traduction des vies des Hommes illustres de Plutarque.

DACTYLE, Daetylus, (b) AMMINIOS, cettain homme, auquel on rendit à Athènes de très grands

honneurs, selon Suidas.

DACTYLE, Dactylus, forte de pied dans la Poesse grecque & latine, composé d'une syllabe longue, suivie de deux breves, comme dans ce mot carmine, & c. Ce mot vient, dit-on, de d'atunos, digitus, parce que les doigns sont divisés en trois jointures ou phalanges, dont la première est plus longue que les deux autres.

On ajoûte que ce pied est une invention de Bacchus, qui avant Apollon rendoit des oracles à Delphes en vers de cette mesure. Les Grecs l'appellent mostrués.

Le Dactyle & le spondée sont les deux principaux pieds de la Poesse ancienne, comme étant la mesure du vers héroïque, dont se sont servis Homère, Virgile, &c. Ces deux pieds ont des tems égaux, mais ils ne marchent pas avec la même vîtesse. Le pas du spondée est égal, ferme & soutenu; on peut le comparer au trot du cheval; mais le Dactyle imite davantage le mouvement rapide du galop.

Les vers François les plus nombreux font ceux où le rithme du Dactyle est le plus fréquemment employé. Les Poëtes, qui

DA

composent dans le genre épique, où il importe sur tout de donner aux vers la cadence la plus rapide, doivent avoir l'attention d'y faire entrer le Dactyle le plus fouvent qu'il est possible. Les Anciens nous en ont donné l'exemple, puisque dans le vers asclépiade qui répond à notre vers de douze syllabes, ils se sont fait une règle invariable d'employer trois fois le Dactyle; scavoir, dans le second pied, avant l'hémistiche, & dans les deux pieds qui terminent le vers.

DACTYLE, étoit encore chez les Grecs une sorte de danse que dansoient sur-tout les athletes comme l'observe Hésychius.

DACTYLES, Dastyli, (a) Δάκτυλοι. Il n'est parlé des Dactyles, du moins sous ce nom, ni dans Homère, ni dans Hésiode. Cependant ils figurent avec diftinction dans la Mythologie; & souvent pris pour les Corybantes, pour les Curetes, & même pour les Cabires, ils fournissent beaucoup de variétés. Aussi doit-on les confidérer fous différens points de vue. 1.º Comme les inventeurs de l'art de forger le fer & de travailler les métaux, par rapport à la Grece; car cet art étoit beaucoup plus ancien dans l'O. rient. 2.º Comme des espèces de médecins & d'enchanteurs, qui joignoient à l'application des remedes naturels, certaines formules magiques auxquelles on attribuoit la vertu de charmer les dou-

leurs, & même de les diffiper. 3.0 Comme ceux qui établirent dans la Grece le nouveau culte de Jupiter. 4.º Enfin comme les nourrici. & les gardiens de ce dieu. & les génies attachés au service de Rhéa; qualités qu'on leur donne, les confondant avec les Curetes & les Corybantes.

Le tems de ces Dactyles, considérés comme les inventeurs de l'art de forger le fer, remonte trèshaut dans l'histoire Grecque. L'époque de cette découverte est du troisième siècle avant la prise de Troie, mais postérieure à l'expédition de Sésostris dans l'Asie mineure & dans la Thrace. Cet évènement, l'un des plus considérables de l'ancienne histoire, influa beaucoup fur la destinée des nations orientales. Il en résulta des révolutions & des mouvemens qui mêlerent les peuples entr'eux, & contribuerent, par ce mêlange, à policer des pais jusqu'alors habités par des Sauvages. C'est par une suite de cette propagation de connoissances & de lumières, que l'art de travailler les métaux passa dans la Phrygie, & de la Phrygie dans la Grece. Car les Dactyles qui s'y porterent, étoient Phrygiens, suivant l'opinion la plus commune & la plus ancienne. Il est vrai que quelques Auteurs les faisoient venir de Crete; mais c'est la plûpart en supposant qu'ils avoient passé de la Phrygie dans cette isle; & la méprise de ceux qui s'éloignent en ce point du sentiment

230. Pauf. p. 299. Myth. par M. PAbb. Bell. Lett. Tom. V. p. 311. Tom. X. p. Ban. Tom. III. pag. 126, 133, 134, 256, 257. T. XXIII. p. 30. & Juiv.

<sup>(</sup>a) Strab. pag. 573. Diod. Sicul. pag. 249. Mém. de l'Acad, des Inscript. &

ordinaire, venoir d'une équivoque causée par le surnom donné communément aux Dactyles. On les appelloit Idéens; or , le nom d'Ida étoit commun à deux montagnes situées l'une en Grete, l'au-

tre en Phrygie.

Le fragment de la Phoronide nomme trois Dactyles, Kelmis, Damnaménéus & Acmon. Ministres d'Adrastie ou de Cybele, ils découvrirent le fer dans les vallées du mont Ida, & formés par Vulcain, ils instruisirent les hommes à travailler ce métal par le secours du feu. Les noms que leur donne l'auteur de la Phoronide, ne sont que des épithetes, relatives aux différentes pratiques de leur art; c'est, suivant la traduction littérale, le fondeur, le forgeur & le coupeur.

A ces trois Dactyles Strabon en joint un quatrième qu'il nomme Hercule. Il ajoûte que Sophocle en comptoit cinq, & leur attribuoit plusieurs découvertes utiles. C'est ce nombre de cinq qui, selon le même Poëte, leur fit donner le nom de Dactyles on de doigts. Cicéron en parlant d'eux, les nomme simplement digiti. Le Scholiaste d'Apollonius nous apprend que d'autres en comptoient onze; fix mâles & cinq femelles, distingués par les noms de la droite & de la gauche. Il les nomme enchanteurs, médecins & ouvriers en fer; mais il paroît que cet Auteur les distinguoit en deux classes. Le titre de forcier ou de goètes, ne convenoit proprement qu'à ceux de la gauche, espèce malfaisante, ennemie des hom-

mes. Ceux de la droite, qu'Hela lanicus nomme A'vanuoviis, n'employoient leurs connoissances & leur pouvoir qu'à rompre les enchantemens, & qu'à détruire l'etfet des maléfices. Comme les erreurs roulent de siècle en siècle. & ne sont étrangers dans aucun païs, on ne doit pas être surpris de trouver la même distinction établie entre les fées & les génies des Romans de presque tous les peuples, sans que cette conformité des fictions modernes avec celles des Grecs suppose nécessairement que les unes soient dérivées des autres. Il en est de ces idées bizarres comme des usages finguliers, qu'on rencontre précisément les mêmes chez des peuples qui n'ont entr'eux aucun rapport. S'ils paroissent se copier, c'est presque toujours sans le sçavoir, & sans qu'on doive en inférer une origine communé.

Pausanias, qui compte cinq Dactyles ainsi que Strabon, les appelle Hercule, Épimedès, Idas ou Acésidas, Pæonius & Jassus. Ces noms ne sont point relatifs aux arts métalliques, mais à la

médecine.

Hercule Dactyle, surnomme l'Idéen, n'est pas le fils d'Alcmene, ou celui qui naquit à Thebes; mais un ancien héros honoré à Olympie sous le nom de Parastatès, ou d'affistant, avec les Dactyles ses freres, & dont le culte sur établi par Clyménus, un de ses descendans. Cet Hercule Idéen est sans doute celui dont parle Cicéron, dans le troisième livre de la nature des dieux. Le fils d'Alca

mene ne vint au monde que plus d'un siècle après Clyménus.

Éphorus, qui faisoit passer les Dactyles de la Phrygie dans l'isse de Crete, & de là dans la Grece, les donnoit pour instituteurs des premiers mystères religieux dans ce pais, & pour auteurs de ces enchantemens ou remedes magiques, dont la vertu consistoit dans la prononciation de certaines paroles; espèce de médecine pour laquelle le peuple eut toujours & par-tout une consiance qui n'est pas encore détruite.

Le même Auteur disoit que l'Hercule dont le nom entroit dans la plûpart des formules magiques, n'étoit pas le fils d'Alcmène, qui n'avoit jamais sçu que se battre, mais l'Hercule Idéen; & qu'Orphée avoit été prosondément initié dans la magie des Dactyles. Cette opinion sur Orphée étoit, sans doute, une prétention de cette branche de Pythagoriciens qui, sous le nom d'Orphiques, avoient mêlé l'Égyptianisme aux dogmes de Pythagore.

Les Dactyles Idéens apporterent dans la Grece le culte de Jupiter nommé Zéus ou Dios, & l'établirent à Olympie, selon Pausanias. Nous n'examinerons pas ici si ce culte étoit plus ancien dans Athènes, & si Cécrops l'y porta cent ans avant la découverte du fer par les Dactyles. Ils trouverent le culte de la Terre & celui de Saturne à Olympie, & les y laisserent subsisser. Mais, ils construisirent en l'honneur de Jupiter un autel, également singulier par

la forme & par la matière. Cet autel avoit vingt-deux pieds d'élévation sur trente-deux pieds de tour. Il étoit enfermé par une balustrade de cent vingt pieds de circuit, qui bornoit le terrein sacré; terrein placé sur une espèce de butte où l'on arrivoit par un escalier de pierre. Mais, & l'autel & les deux rampes qui servoient à y monter, n'étoient composés que des cendres du foyer fur lequel on entretenoit, dans le Prytanée d'Olympie, un feu perpétuel. On n'y brûloit que du peuplier blanc; les cendres se délayoient avec de l'eau du fleuve Alphée, dont la vertu particuliè re donnoit de la confistance à cette espèce de mortier; du moins le croyoit-on encore du tems de Plutarque, où cette pratique superstitieuse continuoit d'être en vogue. Mais, comme l'ardeur du soleil & le feu des sacrifices devoient dessécher cer autel & le réduire insensiblement en poussière, on le réparoit tous les ans, le 19 du mois Élaphius, dans lequel tomboit toujours l'équinoxe du printems, & qui étoit le dernier mois de l'année Olympique. C'étoit au dehors de la balustrade qu'on égorgeoit les victimes; & les deux rampes servoient à porter sur l'autel la portion qui en revenoit aux dieux. Ces rampes devoient être fort roides, n'ayant guere que douze pieds de pente fur vingt-deux d'élévation. On voyoit encore à Olympie d'autres autels semblables à celui que nous venons de décrire. La Terre avoit le plus ancien de tous; c'étoit, selon

toute apparence, l'ouvrage des premiers habitans de ce païs; & ce fut sans doute pour se conformer au rit Pélasgique, que les Dactyles construisirent ausli leur autel avec un simple mortier de cendres. C'est à eux que devoit son origine l'oracle de Jupiter établi à Olympie, & dont l'intendance fut confiée aux descendans d'lamus.

Il n'est plus parlé des Dactyles depuis la conquête de l'Elide par Endymion. Ce Prince, descendant de Deucalion, amena des Hellenes à Olympie; & par-tout où les Hellenes s'établissoient, le nom des anciens habitans disparoissoit bientôt.

Celui qu'ont porté les Dactyles ne peut pas leur avoir été donné dans le sens du mot Santuros, doigt, & nous devons en chercher une autre étymologie. Peut-être venoit-il du verbe Selkw ou Selkγύω, montrer, indiquer, faire connoître, d'où s'étoit formé entr'autres dérivés d'elneson, image, représentation. En ce cas le nom des Dactyles auroit rapport aux différens arts dans lesquels ils initierent les Pélasges. Stésimbrote de Thasos, auteur presque contemporain de Cimon & de Périclès, donnoit une autre origine à ce nom. Il le tiroit de la préposition Jia, suivie de l'article 70, & pourat infinitif du verbe pouar ou ρύω, je garde, je défends. Ce feroit alors une allusion à la qualité de gardien de Jupiter & de Rhéa, que leur attribuoit la fable. Le

nom de Dactyle, pris dans ce sens, aura dès-lors été celui que portoient en Phrygie les ministres de ces deux divinités; & par une seconde conséquence, il en faudra chercher l'origine dans la langue des Phrygiens. Elle ne subsiste plus; mais l'Arménie en est un dialecte, & comme cette dernière langue est fixée depuis le commencement du cinquième siècle de l'Ere Chretienne, par la traduction de la Bible & par d'autres ouvrages, M. Fréret penche à croire qu'il est permis d'y chercher les racines des mots originairement Phrygiens. Or, la grammaire de Schræder & le dictionnaire de Rivola nous apprennent que dans l'Arménien ancien ou littéral, daiac, fignifie tuteur, curateur, nourrice, & que du mot di, nourriture, se forme le verbe dil, nourrir. De ces deux mots réunis on fera daïactil, celui qui nourrit, qui élève un enfant; mot si ressemblant au mot Dactyle, qu'il est probable que Stéfimbrote l'avoit en vue dans l'étymologie que nous avons rapportée d'après lui.

DACTYLIOMANTIE, (a) Dactyliomantia, espèce de divination, qui se fait par le moyen d'un anneau. Ce mot est composé du Grec, & vient de Jantunos, digitus, doigt, & de martela,

divinatio, divination.

La Dactyliomantie confistoit essentiellement à tenir un anneau fuspendu par un fil délié au-dessus d'une table ronde, sur le bord de

laquelle on posoit différentes marques où étoient figurées les vingtquatre lettres de l'alphabet. On faisoit sauter l'anneau qui venoit enfin s'arrêter fur quelqu'une des lettres; & ces lettres assemblées formoient la réponse qu'on demandoit.

Cette opération étoit précédée & accompagnée de plusieurs cérémonies superstitienses. L'anneau étoit consacré auparavant avec bien des mystères; celui qui le tenoit n'étoir vêtu que de toile depuis la tête jusqu'aux pieds; il avoit la tête rafée tout autour. & tenoit en main de la verveine. Avant que de procéder à rien, on commençoit par appaifer les dieux, en récitant des formules de prieres faites exprès. Ammien Marcellin nous a laissé un ample détail de ces superstitions.

On rapporte à la Dactyliomantie tout ce que les Anciens disent du fameux anneau de Gygès qui le rendoit invisible, & de ceux dont parle Clément d'Alexandrie dans ses Stromates, par le moyen desquels un tyran des Phoceens étoit averti des conjonctures favorables à ses desseins, mais qui ne lui découvrirent cependant pas une conspiration de ses sujets qui

DACTYLIQUE, (a) terme qui se dit de ce qui a rapport aux Dactyles.

l'assassinerent.

Le rhythme Dactylique, dans l'ancienne musique, comprencit non seulement le dactyle, mais encore l'anapeste, le pyrrhique, le procéleulmatique, le simple & le double spondée; parce que la mesure de tous ces pieds peut se battre à deux tems égaux, comme celle du dactyle. Il y avoit des flutes Dactyliques, auffi-bien que des flûtes spondaïques. Les flûtes Dactyliques avoient des intervalles inégaux, comme le pied appellé dactyle avoit des parties inégales.

Les vers Dactyliques sont entre les vers hexametres, ceux qui finissent par un dactyle au lieu d'un spondée, comme les vers spondaïques sont ceux qui ont au cinquième pied un spondée au lieu d'un dactyle. Ainsi on peut compter au nombre des vers Dactyliques, ce vers de Virgile:

Bis patriæ cecidere manus, quin protinus omnia.

Perlegerent oculis.

Il est a remarquer que le nombre Dactylique & le nombre spondaïque sont ceux qui donnent le plus de noblesse & de dignité au

DADAN, Dadan, Dadav. (b) second fils de Regma, étoit un des descendans de Cham. Jofephe, au lieu de Dadan, lit Judas, & il dit que ce Judas fut pere de certains Juifs occidentaux. Mais la vraie leçon est Dadan. Arius Montanus met les descendans de Dadan dans l'Arabie heureuse, à l'occident de Regma. Ce païs est nommé encore aujour-

(b) Genes. c. 10. v. 7. Joseph, de

<sup>(</sup>a) Virg. Eneid. L. VI. v. 33, 34. T. XVII. p. 110. Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. (b) Genes. c. Lett. Tom, XIII. pag. 126, 127, 130. Antiq. Judaic. p. 14.

d'hui Dadena, ayant pour capitale la ville de Daden.

DADAN, Dadan, Acoda, (a) fils de Jecsan, & petit-fils d'Abraham & de Céthura. Il sur pere d'Assurim, de Latussim & de Loomim. Il demeura dans l'Idumée, où Jérémie place la ville de Dedan. Ézéchiel parle de Dedan, qui venoit trassquer à Tyr avec ceux de Chobar, d'Éden, d'Assur, & de Chelmad & autres.

Cela fait juger que l'un de ces deux Dadan, dont on vient de parler, demeuroit dans la Mésopotamie, & auprès des peuples d'Éden & d'Assur.

DADES , Dades , Das es ,

fêres. Voyez Dadis.

DADIQUES, Dadica, (b)

Aastrat, l'un des quatre peuples
qui formoient la septième Satrapie
chez les Perses. Cette Satrapie
payoit un tribut de cent soixantedix talens. Les Dadiques, dans
l'armée de Xerxès, portoient des
armes pareilles à celles des Bactriens.

DADIS, Dadis, Darlis, (c) nom que Lucien donne à une espèce de société ou de confrérie, établie par Alexandre l'imposseur, & où l'on portoit des torches, avec diverses cérémonies qui duroient l'espace de trois jours. Le premier, on proclamoit comme on faisoit à Athènes: S'il y a ici quelque Epicurien, quelque Chrétien ou Impie, qui soit venu pour

se moquer des mystères, qu'il se retire; mais que les vrais fideles soient initiés, à la bonne heure. Alors Alexandre marchoit le premier, en criant : Hors d'ici, Chrétiens, & toute la troupe répondoit : Hors d'ici , Épicuriens ; puis on célébroit les couches de Latone, avec la naissance d'Apollon, & le mariage de Coronis, suivi de la venue d'Esculape. Le second jour, on solemnisoit la nativité de Glycon; & le troisième, le mariage de Podalire, & de la mere de notre prophete, où l'on allumoit des torches, dont toute la cérémonie empruntoit le nom. On y représentoit aussi les amours du Prophete & de la Lune, d'où naissoit la femme de Rutillianus; & il s'endormoit au milieu de la cérémonie comme un autre Endymion. Alors descendoit du plancher une belle dame, qui représentoit la Lune. C'étoit la femme d'un des maîtres d'hôtel du Prince, qui avoit l'insolence, en la présence de son mari, de venir embrasser & baiser notre imposteur; & peut-être qu'ils eussent passé outre, s'il n'y avoit point eu tant de lumières, car ils ne se-haissoient pas l'un l'autre. Il rentroit une autre fois avec ses habits pontificaux, dans un grand silence; puis crioit tout à coup, lo Glycon; à quoi répondoit un excellent chœur de musiciens, lo Alexandre, suivis de hérauts Paphlago. niens, qui étoient de gros coquins

(b) Herod. L. III. c. 91. L. VII. c. 66. (c) Lucian, Tom. I. pag. 888, 889.

Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom. I. pag. 524. Antiq. expl. par D. Bern. de Montf. Tom. II, pag. 214.

<sup>(</sup>a) Genes. c. 25. v. 3. Jerem. c. 25. 7. 23. Ezech. c. 27. v. 20. & seq.

qui sentoient l'ail. & qui portoient des chaussures de peaux. Cependant, comme la procession passoit avec des torches & des gambades, mystérieuses, il découvroit de tems en tems une cuisse d'or, pour contrefaire Pythagore. par le moyen, comme croit Lucien, d'un calleçon doré, qui reluisoit à la clarté des flambeaux.

A proprement parler, Lucien ne donne le nom de Dadis, qu'à la cérémonie du troisième jour. c'est-à-dre, au mariage de Podalire & de la mere d'Alexandre; mais, d'autres donnent ce nom aux cérémonies des trois jours qu'ils appellent les Dades.

DADOUQUE, Daduchus, Δαδούχο,, (a) l'un des quatre principaux ministres des mystères d'Éleusis. Ce mot veut dire lampadophore, ou porte-flambeau. Le Dadouque portoit en effet le flambeau sacré, & il étoit le chef des lampadophores.

C'est à lui qu'appartenoit le soin de purifier les Adeptes avant l'initiation; cérémonie dont un des préliminaires étoit de couvrir le sol du temple avec la peau des victimes immolées à Jupiter. On craignoit que sans cette précaution le temple ne fût profané par les pas de quelque affistant souillé de crimes, s'il s'en trouvoit quelqu'un dans le nombre. Le Dadouque marchoit à la tête de tous les lampadophores, la cinquième nuit de la fête solemnelle;

cette nuit étoit consacrée à la représentation des courses de Cérès errante par toute la terre avec un flambeau allumé dans les feux de l'Etna. Le lendemain les fonctions de ce ministre étoient les mêmes dans le transport pompeux d'Iacchus à Éleusis. On en voit un exemple dans les bas-reliefs de la base, sur laquelle étoit autresois la statue de Cérès découverte dans les ruines du temple d'Éleusis, & décrite par Spon & Whéler. Autour de cette base étoit représentée une troupe de prêtres marchant en ordre deux à deux & portant des torches extrêmement hautes. L'inscription porte que Numilius Nigrinus, ministre de Cérès, avoit fait ériger cette statue.

Les ornemens portés par le Dadouque étoient magnifiques. Image vivante du Soleil, on le décoroit de tous les attributs sous lesquels cet astre est représenté. Il avoit aussi le droit de ceindre le diadême, non seulement lorsqu'il étoit en fonction, mais dans des circonstances qui n'avoient nul rapport à son ministère. Un soldat Perse fuyant avec les autres dans les plaines de Marathon, rencontra Callias, Dadougue de ce temslà; & le prenant pour un Roi, dit Plutarque, à cause de son diademe, embrassa ses genoux & lui découvrit un trésor caché dans un puits voisin. Il espéroit que cette découverte lui sauveroit la vie. Callias le tua pour en profiter seul;

<sup>(</sup>a) Lucian. T. I. p. 962. Plut. Tom. | p. 112. Mem. de l'Acad. des Inscript. I. pag. 321. Paul. p. 68. Myth. par M. & Bell. Lett. T. XXI, p. 94. & Julu. PAbb. Ban. Tom. I, pag. 490. T. V.

& ce crime l'enrichit avec toute sa postérité.

La dignité de Dadouque étoit perpétuelle comme celle d'Hiérophante, mais n'exigeoit pas comme elle le célibat. Un passage de Paufanias en fournit la preuve. » C'est dans le bourg de Sciros, » dit cet Auteur, qu'est le tom-» beau de Thémistocle, petit-fils » du vainqueur de Xerxès. Entre » ses descendans, je ne parlerai » que d'Acestia, fille de Xéno-» clès, petite-fille de Sopho-» cle, arrière petite-fille de Léon: » elle les a tous vus chefs des lam-» padophores d'Éleusis. Après / » leur mort, ce sacerdoce a passé » de son vivant entre les mains » de Sophocle son frere, de celui-» ci à Thémistocle son mari » après lequel son fils Théophras-» te en a été revêtu. « Nous pouvons pousser sa généalogie plus loin, en consultant la vie de Lycurgue l'orateur par Plutarque. Nous y verrons que Thémistocle posséda cette dignité après lui ; & qu'ayant épousé Nicostrate, descendante de Lycurgue, il y joignit la souveraine facrificature de Neptune Érechthée; ce qui montre, en passant, que la place de Dadouque n'étoit pas incompatible avec d'autres.

DADOUQUE, Daduchus, Δα Jοῦχος (a) étoit aussi un des ministres des mystères de Bacchus. On donnoit le même nom à Athènes au grand-prêtre d'Hercule. Comme il n'y avoit point sans doute de fête, où l'on ne portât plus ou moins de torches, les Dadouques devoient être en grand nombre, & se trouver à presque toutes les cérémonies.

DÆDALEON INSULÆ, (b) c'est-à-dire, les isles des Dédaléens. Pline fait mention de ces isles. Il y en avoit deux. Elles étoient apparemment nommées ainsi, à cause de la ville de Dédala, d'où elles n'étoient pas fort éloignées.

DÆDALUS, Dædalus, nom d'un des chevaux du Cirque. Voy.

chevaux du Cirque.

DAGON, Dagon, Δαγων (c) nom d'une forteresse, sincée audesses de Jéricho. Elle est nommée Doch au premier livre des Maccabées. Ce sur Ptolémée, sils d'Abobus, qui la sit bâtir, ayant été établi gouverneur de la plaine de Jéricho.

Il y tua en trahison Simon Maccabée son beau-pere avec Mathathias & Judas ses deux fils. Jean Hyrcan, fils de Simon, qui étoit alors à Gazara, vint affiéger Prolémée son beau-frere dans le château de Dagon. Josephe raconte que lorsqu'Hyrcan s'approchoit pour donner l'assaur à la forteresse, Ptolémée faisoit cruellement battre de verges sur les murailles, à sa vue, sa mere, & ses deux freres, les menaçant de les faire mourir, s'il continuoit à le presser. La compassion qu'eut Hyrcan des tourmens de sa mere, fut cause que le siège tira en lon-

(b) Plin. T. I. p. 285.

<sup>(</sup>a) Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom.

<sup>(</sup>c) Joseph. de Antiq. Judaïc. p. 448. Maccab. L. I. c. 16. v. 15. & seq.

gueur, & que l'année Sabbatique étant survenue, il fut obligé de lever le siège. Alors Ptolémée se fauva chez Zénon, surnommé Cotyla, tyran le Philadelphie, après avoir fait mourir la mere & les deux freres d'Hyrcan; ce qui paroît contraire au premier livre des Maccabées, qui porte que Ptolémée fit mourir Mathathias & Judas, avec Simon leur pere, dans la salle du festin où ils avoient soupé.

DAGON , Dagon , Dayon , (a) l'un des fils d'Uranus & de Gé, épousa une concubine que son pere aimoit tendrement. Comme elle étoit déjà grosse, elle accoucha peu après son mariage, d'un enfant mâle, qui fut nommé Demaroon. Dagon, appellé aussi Siton, fut surnommé Zeus Arotrius, ou Jupiter le laboureur, lorsqu'il eut inventé l'art de semer le bled. Voyez l'article suivant,

DAGON, Dagon, Dayor, (b) étoit une des plus célebres divinités des Philistins, & une de celles dont l'Écriture Sainte parle le plus souvent. Si nous nous en rapportons à Sanchoniathon, l'origine de ce dieu est fort ancienne. Le ciel, dit cet Auteur, eut plusieurs enfans, & entr'autres Dagon, ainsi nommé du mot Dagan, qui en Phénicien vent dire du froment. Comme il fut l'inventeur de la charrue, & qu'il apprit aux hommes à se servir de bled pour faire du pain, il fut après sa mort

surnommé Jupiter Agrotès, ou le laboureur. Saturne, continue cet Auteur, dans le tems qu'il faisoit la guerre à Cœlus, ou Uranos, ayant fait prisonnière une de ses femmes, la fit épouser à Dagon. Suivant cette opinion, Dagon n'est plus un dieu moitié homme, moitié poisson, comme l'ont imaginé les Rabbins; ce n'est plus Atergatis ou Derceto; c'est le dieu du bled, l'inventeur du labourage, qui mérita après sa mort les honneurs divins. Son nom ne vient point du mot Hébreu dag, un poisson mais c'est un nom Phénicien, Dagan, qui dans cette langue veut dire du froment.

Bochart persuadé que c'est à l'auteur phénicien qu'il fant s'en rapporter pour l'origine des dieux de son païs , a donc raison de ne regarder que comme des fables Rabbiniques, tout ce qui a été débité sur la figure de Dagon. En effet, quelques-uns de ces docteurs de la loi, confondant ce dieu avec Atergatis ou Derceto, disent qu'on le représentoit comme un homme, dans la parrie supérieure de son corps, & comme un poisson de la ceinture en bas; pendant que d'autres veulent au contraire qu'il ait eu la forme de poisson dans le haut du corps, & la figure humaine des cuisses en bas. Quelques - uns prétendent qu'il étoit tout poisson; quelques autres, que sa figure étoit celle

(a) Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom. I. p. 159, 163, 164.

Ban. Tom. III. pag. 58. & Suiv. Antiq. expl. par D. Bern. de Montf. Tom. 11. p. 45, 383, 384. Mem. de l'Acad. des Inscript, & Bell. Lett. T. XII. pag. 27.

<sup>(</sup>b) Judic. c. 16. v. 23. & feq. Reg. L. l. c. 5. v. 2. & feq. Joseph. de Antiq. Judaic. pag. 169. Myth. par M. l'Abb.

d'un homme, depuis la tête jusqu'aux pieds; & ceux-là ont fans doute plus de raison. C'est l'idée qu'en donne l'Ecriture Sainte, lorsqu'elle raconte qu'à la présence de l'Arche du Seigneur, que les Philistins avoient mise dans le temple de ce dieu, après la défaite des Israëlites, son idole fut renversée, & qu'on trouva sa tête & ses mains sur le seuil de la porte du temple, pendant que le relle du corps étoit demeuré sur le pied-estal. Caput autem Dagon, & duæ palmæ manuum ejus abscissæ erant super limen; porrò Dagon solus truncus remanserat in loco luo.

Voilà donc une tête, des mains, & un tronc; si on ajoûte des pieds, comme ont fait les Septante, en disant que la tête, les mains & les pieds de l'idole s'étoient trouvés ensemble, separés du tronc, ce sera une figure humaine dans toutes ses parties.

Quoi qu'il en soit, les Philistins avoient une grande vénération pour Dagon, & ses temples étoient magnifiques. Il falloit que celui qu'il avoit à Gaza fût trèsvaste, puisque Samson qu'on y avoit conduit en le retirant de la prison où il étoit, pour insulter à ce redoutable ennemi, qu'ils croyoient avoir perdu toutes ses forces, par la trahison de Dalila, ayant renversé les colomnes qui le soûtenoient, il écrasa sous ses ruines plus de trois mille hommes. Le temple que ce dieu avoit à Azorh, n'étoit pas moins célebre, & ce fut dans celui-ci que fut mife en dépôt l'Arche du Seigneur où arriva le miracle que nous venons de rapporter. La tête de Saul fut aussi déposée dans un des temples de ce même dieu, comme on le voit dans le livre des Juges, & ses armes dans celui d'Astaroth; nouvelle preuve, pour le dire en passant, que Dagon & Astaroth ou Astarté étoient deux divinités différentes.

Ce qu'on vient de lire n'est qu'un extrait de la mythologie expliquée par M. l'abbé Banier. D. Calmet, dans son dictionnaire de la Bible, adopte un autre sentiment; & comme cet Écrivain a recueilli les opinions de différens Auteurs, nous placerons ici ce qu'il rapporte, afin de mettre le Lecteur plus en état de prononcer par lui-même sur l'article de Dagon.

» Philon de Biblos, dans sa » traduction de Sanchoniathon, » dit que Dagon veut dire Siton, » ou le dieu du froment; en effet » Dagon en Hébreu signifie du » froment; mais, qui est-ce dieu » du froment? C'est apparem-» ment Cérès, car les Hébreux » n'avoient point de nom féminin » pour signifier les déesses; & » Elien nous apprend qu'entre les » noms qu'on donnoit à Cérès, » étoit celui de Sito, comme qui » diroit la déesse du froment, » parce qu'on la croyoit invenv trice de l'agriculture & du fro-» ment; on la dépeignoit avec la n charrue, des épis de froment, n des fruits & du pavot autour » de la tête ou dans les mains; on » la joignoit avec Bacchus inven-» teur du vin. Ils alloient enseme

20

ble dans les mystères; on célébroit conjointement leurs or-

p gies.

» Mais on la trouve aussi dé-» peinte avec des poissons, dans » quelques médailles, ce qui re-» vient au nom de Dagon dérivé » de la racine dag, un poisson. » Dans une de ces médailles, » qui est de la ville de Syracuse, » les poissons, au nombre de qua-» tre, sont rangés sur le champ de » la médaille, autour de la tête n de la déesse, qui est couronnée » de fruits. Dans une autre, les » poissons se voient autour d'un " taureau qui est sur le revers » d'une médaille aussi de Syracu-» se, avec la tête de Cérès. Dans " Philon de Biblos, Dagon est » frere de Saturne, comme dans » les Auteurs Grecs, Cérès est » la sœur du même Saturne. Cén rès jouit des embrassemens de " fon frere, selon les Grecs. Ater-» gatis est sœur du même Satur-" ne, selon Philon de Biblos.

» Enfin, on décrit quelquefois » Cérès avec les attributs de la n déeffe Isis des Égyptiens, à qui » l'on attribuoit de même l'inven-» tion de l'agriculture, du fro-» ment & des fruits, & que l'on » honoroit comme la Lune.

"Bérose, parlant d'Oannes, in dit qu'il avoit le corps & la intête de poisson, qu'au-dessus de cette tête il y en avoit une in autre, & qu'au-dessous de la inqueue du poisson, il paroissoit des pieds d'hommes. C'est-là, in dit-on, la véritable figure de inditation de la inqueue du poisson, qui avoit différens in noms dans différens païs. On

» trouve une médaille Égyp-» tienne, qui représente une femme à demi corps, avec des mains tenant la corne d'abon-» dance, & avec une queue de poisson recourbée par dérrière » ayant ausli des pieds faits com-» me ceux du crocodile, ou du » veau-marin. Telle pouvoit être » la figure de la déesse Dagon. Les Rabbins, varient sur sa figure, parce qu'ils ne parlent qu'en devinant; les uns lui donnent le haut de l'homme, & le bas du poisson; d'autres au con-» traire, le haut du poisson & le » bas de l'homme ; d'autres le » font tout homme ou tout poil-» fon.

"Diodore de Sicile dit qu'à

"Ascalon ville de la Palestine, on

"adoroit Derceto, ou Atergatis,

"sous le visage d'une femme,

"ayant tout le bas d'un poisson

"à peu près comme on dépeint

"les Néréides. Près d'Ascalon,

"il y avoit un étang fort pro
"fond, rempli de poisson

facrés à cette déesse, & dont

"les peuples de la ville s'abstien
"nent par superstition, croyant

"que Vénus s'étant autresois

"jettée dans cet étang, y sut

"métamorphosée en poisson.

" Hérodote raconte que les "Scythes ayant fait irruption dans la Palestine, dans le dessein de se jetter dans l'Égypte, Psammétichus, roi d'Egypte, déntourna ce coup par de grandes fommes d'argent qu'il leur apporta. Quelques Scythes s'éntant jettés dans Ascalon, y piln lerent le temple de la déesse

» Vénus la céleste, qui est un des » plus anciens temples du monde » que l'on connoisse. La déesse » irritée leur envoya une maladie » honteuse & douloureuse, les » hémorroïdes, qui passa à leur » postérité, en punition du sacri-» lege qu'ils avoient commis con-» tre la déesse; on voit ici qu'Hé-» rodote appelle Vénus la céleste, » la même déeffe que les autres » nomment Atergatis ou Derce-» to, & que nous croyons être » Dagon.

» Saumaile croit que Dagon » est le même que Ceto, grand » poisson marin; que Ceto, ou le » monstre d'airain auquel Andro-» mede fut exposée à Joppé, & » la déesse Derceto des Ascalo-» nites ne sont qu'une même di-» vinité. Selden veut qu'Aterga-» tis soit la même que Dagon, » & que fon nom d'Atergatis dén rive de l'Hébreu Adir-Dagon, » magnifique poisson. Le nom de » magnifique est souvent donné » au vrai dieu & aux fausses dip vinités.

DAHES, Dahæ ou Daæ, (a) Agar, peuples d'Asie. Strabon les range parmi les nations Scythes, & place leur demeure près de la mer Caspienne dans l'Hyrcanie. Ce géographe les divise en trois branches; scavoir, les Aparnes. les Xanthiens, & les Pissures. Les Dahes Aparnes étoient ceux qui habitoient près de l'Hyrcanie & de la mer Caspienne. Les autres s'étendoient jusqu'à la province d'Arie.

Les Dahes sont comptés au nombre des peuples qui furent subjugués par Ninus. Ils obéilsoient aux Perses du tems de Darius, & marcherent sous les étendards de ce Prince contre les Macédoniens. Après la mort de Darius, ils embrasserent le parti de Spitamene. Celui-ci, averti qu'on envoyoit contre lui Ménédeme, forma le dessein de lui dresser une embuscade sur son passage. Il y avoit un pais couvert fort propre pour cela, où il fit cacher les Dahes qui montoient deux fur un cheval tout armés, & dans la mêlée se jettoient à terre tour à tout avec une disposition merveilleuse, & rompoient les plus forts elcadrons; car, la vîtelle des hommes égaloit celle des chevaux, Spitamene, qui leur avoit commandé d'environner le bois, parut tout à coup aux ennemis, en tête, en queue, & en flanc. Ménédeme enveloppé de toutes parts, réfista long-tems; mais, il tomba enfin percé de coups.

Cependant, la nation des Dahes ne tarda pas à fubir le même fort que les peuples du voisinage. Elle fut obligée de se rendre & de recevoir la loi des Macédoniens. Ce ne fut cependant qu'après la mon de leur chef, qui avoit été tué par la propre femme, que les Dahes se soumirent. On dit qu'ayant appris la mort de Spitamene, ils

<sup>(</sup>a) Strab. pag. 511. Plin. Tom. I. p. 12. L. VII. c. 7. L. VIII. c. 1, 3, 14 315. Juft. L. XII. c. 6. Pomp. Mel. p. L. IX. c. 2. Mém. de l'Acad, des Infa 19. Tir. Liv. L. XXXV. c. 48. L. & Bell, Lett. T. III. p. 357, 358. XXXVII, c. 38, 40. Q. Curt, L. IV. c.

prirent Datapherne, compagnon de sa révolte, & l'amenerent lié à Alexandre, à qui ils jurerent fidélité. Depuis ce tems-là . on les vit combattre vaillamment parmi les troupes de ce Prince.

DAHES, Daha ou Daa, Δάαι. (a) Strabon nous apprend qu'Arface I commanda d'abord à quelques Dahes surnommés Parnes ; & ce Géographe met ces Dahes Parnes vers le fleuve Ochus.

Voyez l'article suivant.

DAHES, Daha ou Daa, (b) Δάαι, peuples qui avoient leurs habitations au-dessus du Palus-Méotide. On les distinguoit en Dahes Xantiens & en Dahes Pariens. On dit que c'étoit de ces Dahes que venoient les Dahes Parnes dont il s'agit dans l'article précédent. Strabon, de qui nous apprenons les circonstances qu'on vient de lire, ajoûte que l'on ne convient pas entièrement qu'il y ait eu des Dahes Scythes au-dessus du Palus-Méotide.

DAHES, Dahes ou Daæ, (c) Δααι, nation Persane, selon Hérodote. Cet Historien en fait un peuple de pasteurs. Il y a toute apparence que ces Dahes sont les mêmes que les Dahes qui habitoient dans le voisinage de la mer

Caspienne.

DAILOQUE, Dailochus, (d) Δαίλοχες, fur aimé du roi Hiéron plus qu'il ne convenoit.

(a) Strab. p. 515.

DA ST

DAIMACHUS, Daimachus, Δαίμα 206, le même que Damachus. Voyez Damachus.

DAIMENE, Daimenes, (e) Δαϊμένης, fils de Tyfamene, étoit un des Achéens, lorsque ces peuples, après la transmigration des Ioniens, partagerent leur domaine entr'eux.

DAIPHANE, Daiphanes, (f) Δαίρανις, natif d'Hyampolis, l'un des généraux des Phocéens. Voyez Phocéens.

DAIPHARNES, Daipharnes, Δαϊφάρνης, (g) officier dont parle Xénophon. Il y a des Commentateurs qui lisent Datines, au lieu de Daipharnès.

DAIPPUS, Daippus, Dainπος, (h) fameux statuaire. Paufanias parle de plusieurs ouvrages de la façon de ce statuaire.

DAIRE, Daira, Dael a, (i) fille de l'Océan, fut mariée à Mercure; & de ce mariage naquit le héros Eleusis, selon quelques uns.

DAIS, (k) meuble précieux qui sert de garde & de titre d'honneur chez les Princes & les Ducs.

L'origine & le premier usage des Dais viennent de ce qu'on exposoit les corps des Princes, après leur mort, sur des lits ou des Dais magnifiques & de parade, comme on fait encore à présent. Ainsi, Constantin fut exposé durant plufieurs jours, & servi avec les mêmes cérémonies que s'il eût été

(g) Xenoph. p. 216.

(h) Paul. p. 366, 374.

<sup>(</sup>b) Strab. p. 515. (c) Herod. L. I. c. 125. (d) Xenoph. p. 905.

<sup>(</sup>e) Paul. p. 407 (f) Paul. pag. 610.

<sup>(</sup>i) Paul. p. 71. (k) Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell, Lett. Tom. XX. pag. 670.

vivant. Les païens exposoient aussi sur des lits ou des Dais les images de leurs dieux, où on leur faifoit de magnifiques festins; & les prêtres qui les mangeoient étoient appellés Épulons.

DAITOR, Daitor, Δάιτωρ, (a) capitaine Troyen, périt sous les coups de Teucer, fils de Té-

lamon.

DALAIA, Dalaia, Δαλαία, (b) fils d'Élicenai, de la race de David, étoit le sixième de sept freres.

DALAIA, Dalaia, Aanaia, (c) Juif dont les enfans revinrent de la captivité de Babylone.

DALAIAS, Dalaias, (d) un des conseillers du roi Joakim, s'opposa à ce Prince, lorsqu'il voulut brûler le livre du prophete Jérémie, que Baruch avoit écrit sous la diction de ce prophete. L'opposition de Dalaias, d'Elnathan & de Gamarias n'empêcherent pas le roi Joakim de brûler les prophéties de Jérémie, parce qu'elles étoient contraires à son inclination.

DALAIAU, Dalaiau, (e) A'Samal, étoit de la race des prêtres. Il eut rang dans la vingttroisième des bandes, qui devoient servir dans le temple, du tems de

David.

DALETH, Daleth, quatrième lettre de l'alphabet des Hébreux. On prétend que le Delta des Grecs en a été formé.

DALIA, Dalia, étoit un valet

de Pénélope.

(a) Homer. Iliad. L. VIII. v. 275.

(b) Paral. L. I. c. 3. v. 24.

(c) Eldr. L. II, c. 7. v. 62.

DALILA, Dalila, Danida, (f) femme qui demeuroit dans la vallée de Sorec au païs des Philiftins. Quelques-uns la font passer pour une des plus belles femmes qu'il y ait jamais eu parmi ceux de sa nation. Quoi qu'il en soit, on sçait que Samson l'aima; & les princes des Philistins l'ayant sçu, vinrent trouver cette femme, & lui promirent chacun onze cens pièces d'argent, si elle pouvoit découvrir d'où lui venoit cette force extraordinaire qu'il avoit, & le leur faire sçavoir. Cette femme leur promit de s'employer pour cela; & elle demanda en effet à Samson d'où lui venoit sa grande force, & ce qu'il faudroit faire pour la lui ôter. Samson lui dit: » Si on me lioit avec sept cordes » faites de nerfs tout frais, je de-» viendrois foible comme les au-» tres hommes. « Les princes des Philistins apporterent donc sept cordes. Elle en lia Samson; & ayant caché dans sa maison des hommes, qui attendoient l'évènement de cette épreuve, elle cria: Samson, les Philistins fondent sur vous. Aussi - tôt Samson rompit les cordes, comme il auroit rompu un filet. Ainsi on ne connut point d'où lui venoit sa force.

Dalila lui ayant demandé encore avec plus d'instance, en quoi consistoit sa force, il répondit: » Si on me lioit avec des cordes » toutes neuves, je deviendrois » foible comme un autre hom-» me. " Dalila l'en lia , & cm2

(d) Jerem. c. 36. v. 25.

comme

<sup>(</sup>e) Paral. L. I. c. 24. v. 18. (f) Judic. c. 16. v. 4. 6 feq.

33

comme la première fois: Les Philistins viennent fondre sur vous; & Samfon, fans effort, rompt ces cordes comme un fil. Dalila lui ayant demandé une troisième fois. avec plus d'importunité, en quoi consistoit sa force, Samson lui dit : » Si vous faites un tissu de » sept tresses de mes cheveux, » avec le fil dont on fait la toile, » & que l'ayant attaché à un » grand clou, vous enfonciez ce » clou dans la terre, je serai foi-» ble. " Dalila le fit, & éveilla Samson, comme les autres fois; & Samson arracha le clou & le fil avec ses cheveux, sans aucune peine.

Alors Dalila commença à faire des reproches à Samson de ce qu'il ne l'aimoit pas, & de ce qu'il l'avoit trompée déjà trois fois. Elle l'importuna avec tant d'opiniâtreté, que comme elle ne lui laissoit aucun repos, enfin, le cœur de Samson se rallentit, & il tomba dans un découragement mortel. Il lui dit donc : " Le ra-» soir n'a jamais passé sur ma n tête, parce que je suis Naza-» réen, & consacré à Dieu dès n le ventre de ma mere. Si l'on » me rase la tête, toute ma sorce » m'abandonnera, & je devien-» drai foible comme les autres » hommes. « Alors Dalila fit avertir les princes des Philistins de venir encore une fois dans sa maifon, parce que pour le coup Samson lui avoit découvert la vérité. Ils vintent donc avec l'argent qu'ils lui avoient promis; & Dalila lui ayant fait raser la tête pendant qu'il dormoit dans son sein,

elle le repoussa avec violence, & lui dit: Voilà les Philissins qui viennent fondre sur vous. Samson s'éveillant voulut se mettre en désense, croyant qu'il avoit toujours la même force qu'auparavant; mais les Philistins l'envelopperent, le prirent, lui creverent les yeux, le chargerent de chaînes, & le menerent à Gaza, où il demeura en prison jusqu'à sa mort, comme nous le verrons sous l'article de Samson.

Saint Chrysostôme & plusieurs autres croient que Samson avoit réellement épousé Dalila. D'autres ne sçauroient embrasser ce sentiment, fondés sur la résolution que Samson avoit prise de ne jamais épouser de Philistine, & de faire la guerre aux Philistine à seu & à sang, sans entendre ni à paix ni à treve, pour se venger de ce que sa première semme, qui étoit

de leur pais, s'étoit séparée de

lui, & l'avoit abandonné. L'application que font de certe histoire plusieurs interpretes, est tout-à-fait mystérieuse. Ils disent que Samson est la figure de l'ame d'un juste, qui, sans se précautionner contre les amorces du siècle se laisse facilement aller aux flatteuses tromperies qu'il lui présente, lesquelles ont tant de pouvoir fur son cœur, qu'elles le gagnent imperceptiblement, & s'en rendent les maitresses; qu'il ne peut rien leur refuser, & seur découvre la force avec laquelle il peut renner, marquée par celle des cheveux, afin, disent-ils, que nous sçachions que comme il n'est rien de fi aile à rompre qu'un cheveu,

notre force n'est rien dans l'ordre de la Grace, lorsque nous la découvrons à Dalila, figure de l'impureté, qui est gagnée par les Philistins qui sont les démons.

DALMANUTHA, Dalmanutha, Δαλμανουθά (a) nom d'un lieu ou d'un pais de Palestine. On Lit dans faint Marc, que Jesus-Christ s'étant embarque sur la mer de Tibériade, avec ses disciples, vint à Dalmanutha. Saint Matthieu, rapportant le même évènement, dit que le Sauveur alla à Magedan; & plusieurs manuscrits de faint Marc lisent de même. Le grec de saint Matthieu porte Magdala. Le syriaque, l'arabe, & plufieurs anciens exemplaires grecs portent Magdan. Il s'agit de scavoirou sont situés Magedan & Dalmanutha. Quelques-uns croyent que Magedan, ou Medan, étoit la source du Jourdain, nommée Dan, au pied du mont Liban. Il est certain qu'aux environs du Lac Phiala, qui est la vraie source du Jourdain, il y a, pendant tout l'été, un grand nombre de Sarrazins, d'Arabes & de Parthes, qui y font une foire, & qui y demeurent à cause de la beauté du lieu, & de la commodité du commerce; ce qui lui fait donner le nom de Medan, c'est-à-dire, foire en Arabe. Hégélippe donne à cet endroit le nom de Melda, ou Meldan, qu'il interprete foire ou marché. De Meldan, on peut faire Delmana, ou Delmanata; ou Delmanutha. Ainsi Medan, Magedan, Delmana, & Delmanutha, ne seront que la même chose; & il faudra dire que Jesus-Christ, ayant passé le lac de Tibériade, s'avança vers les sources du Jourdain, & alla à Medan.

Eusebe & saint Jérôme placent Magedan aux environs de Gérasa, au-de-là du Jourdain. Ils disent que de leur tems, ce canton s'appelloit encore Magedene. Or, Gérasa étoit au-delà, & à l'orient de la mer de Tibériade. Cellarius & Ligtsoot suivent la leçon qui porte Magdala, au lieu de Magedan. Ils placent Magdala au voissinage de Gadata & de Tibériade, à l'orient du lac de Génézareth, & disent que c'est aux environs de cette ville de Magdala qu'étoit celle de Dalmanutha.

Quelques-uns prétendent que faint Matthieu a voulu parler de la ville de Mageddo, fameuse par la mort du roi Ochozias & du roi Jossas.

DALMATES, Dalmata, Δαλμάται, étoient les habitans de la Dalmatie. Voyez Dalmatie.

DALMATICUS [L.], (b) L. Dalmaticus, personnage consulaire, & d'une grande autorité, au rapport de Cicéron dans son oraison ad Quirites post reditum.

DALMATIE, Dalmatia, Δαγματία (c) province mariume d Europe dans l'Illyrie. Elle

<sup>(</sup>a) Matth. c. 15. v. 39. Marc. c. 8. v. 1c. Reg. L. IV. c. 9. v. 27. c. 23. v. 29. Zachar. c. 12. y. 11.

<sup>(</sup>b) Cicer. Orat. ad Quirit, post Redit.

<sup>(</sup>c) Prolem. L. II. c. 17. Plin. T. I. p. 95, 178. & feq. Strab. pag. 314, 315. Dio. Cass. pag. 414, 534, 545, 568, Cicer. ad Amic. L. V. Epist. 10. Tacit. Annal. L. II. c. 53. L. IV. c. 5. L. XII.

étoit séparée de la Liburnie par le fleuve du Titius qui l'arrosoit au couchant. Le fleuve du Lissus la distinguoit de la Macédoine du côté de l'orient. Elle avoit au midi la mer Adriatique, & au nord une longue chaîne de montagnes, de laquelle partoient plusieurs autres chaînes qui entrecoupoient tout le païs.

Ptolémée partage toute l'Illyrie en deux provinces, la Liburnie & la Dalmatie. Les villes qu'il donne à la Dalmatie sur le hord de la mer, sont Sicum, Salones colonie, Épérium, Péguntium, Onée, Rhisinum, Épidaure, Ascruvium, Bulua & Ulcinium. Il y avoit encore sur cette côte, le golfe Rhizonicus, l'embouchure du Naron, celle du Drilon & celle du Liffus. Les villes, situées plus avant dans le pais, étoient, selon le même Ptolémée, Andécrium, Aleta, Herona, Delminium, Aquum colonie, Saloniana, Narbona colonie, Enderum, Chinna, Docléa, Rizana, Schodra, Thermidava, Siparuntum, Epicaria, Eiminacium. On trouvoit sur les côtes de la Dalmatie les isles suivantes, Isla, Tragurium, Pharie, Corcyre la noire & Mélitine, dont les trois premières avoient chacune une ville:

Les Dalmates s'étant rendus incommodes à leurs voifins, par leurs courses, les Lissiens, qui souffroient beaucoup de ces incursions, & qui étoient alliés des

Romains, en porterent leurs plaintes au Sénat. Aussi tôt on fit partir des ambassadeurs, qui furent mal reçus des Dalmates. La guerre ayant donc été déclarée, deux consuls furent envoyés successivement contre ces peuples. Le premier fut C. Marcius Figulus alors consul pour la seconde fois, qui avança tellement les choses, que son successeur Scipion Nasica, à qui l'on avoit aussi donné un second consulat, n'eut, pour terminer la guerre, qu'à assiéger Delminium la capitale du pais. Il prit cette ville & la rafa.

Les Dalmates furent encore attaqués par L. Cæcilius Métellus, qui leur avoit fait déclarer la guerre, fans aucune cause légitime. L'Epitome LXII de Tite-Live porte que ce Général les subjugua. Il triompha même des Dalmaticus, & en prit le surnom de Dalmaticus.

La Dalmatie, étant devenue une province pacifique, fut d'abord mise pour cette raison dans le département du Sénat. Dans la suite, la levée des tributs & des impôts, que les Dalmates souffroient impatiemment, y ayant excité quelques troubles, Auguste, l'an de Rome 741, prit cette province fous fon administration. Mais, comme les exactions duroient toujours, le mécontentement vivoit dans le cœur des Dalmates, & ils profiterent, pour le faire éclater, de la première occasion qui se présenta. Ce furent les préparatifs de la guerre contre

c. 52. Hist. L. II. c. 11, 86. L. III. c. p. 14, 219. & Suiv. Mém. de l'Acad. 50. Crév. Hist. Rom. T. V. p. 48, 268. des Inscript. & Bell. Lett. T. XVIII. p. 422. Hist. des Emp. Tom. I. p. 76.

Maroboduus. On fit chez eux des levées d'hommes, qui leur firent connoître leurs forces, en réuniffant fous leurs yeux une nombreuse & florissante jeunesse. Dans ces circonstances, animes par un chef nominé Baton, ils entreprirent de secouer le joug, & au lieu d'aller fornifier l'armée de Tibere, comme ils en avoient ordre, ils se jetterent sur les Romains restés dans le pais, & en massacrerent un grand nombre. Ce futlà le fignal de la révolte, à laquelle s'affocierent auffi-tôt les Pannoniens.

Jamais incendie ne fit des progrès si rapides & si violens. En très-peu de tems, les rebelles se trouverent en armes au nombre de deux cens mille hommes de pied & huit mille chevaux. Diftribuant leurs forces avec intelligence, une partie devoit tenter le passage en Italie, entre Nauporte & Trieste, une autre se déborda dans la Macédoine, le troisième corps demeara dans le pais, pour le défendre. Dans le premier mouvement d'une révolte si subite, tout ce qu'il y avoit de citoyens Romains & de négocians répandus dans la contrée, furent égorgés ou faits esclaves, les garnisons taillées en pièces, & les postes qu'elles occupoient emportés. Les villes de Sirmich & de Salones, qui se trouverent en état de faire résistance, furent assiégées, l'une par les Pannoniens. l'autre parles Dalmates.

L'alarme se porta jusqu'à Rome, La constance d'Auguste sur ébransée, On lui entendoit dire

que si l'on n'y prenoit garde, on pourroit voir, dans l'espace de dix jours, l'ennemi au pied des murs de la capitale de l'Empire. On fit des levées en diligence; on rappella de toutes parts les vieux foldats au drapeau. Les citoyens riches & les dames mêmes eurent ordre de fournir, selon leurs facultés, les plus robustes de leurs esclaves, pour être affranchis & enrôlés. Les Sénateurs & les Chevaliers Romains offrirent à l'envi leurs services, & un grand nombre partirent pour aller payer de leurs personnes. Tibere prit la conduite générale de la guerre; & l'ayant gouvernée felon ses maxis mes, c'est-à-dire, ayant donne plus à la prudence qu'à la force, il réduisit d'abord les Pannoniens, & ensuite les Dalmates.

Cette guerre est qualisiée par Suétone, la plus importante & la plus terrible que les Romains aient eue à soutenir depuis les guerres Puniques. C'est beaucoup dire. Les Cimbres & les Teutons menacerent assurément Rome d'un plus grand danger. Mais, il est vrai que dans la guerre dont il s'agit, le nombre & la valeur des ennemis d'une part, & de l'autre leur proximiré de l'Italie, pouvoient donner de vives inquiétu-

des aux Romains.

Quoi qu'il en foit, les Dalmates, foumis aux empereurs Romains, formerent une province dans laquelle les Liburnes éroient aussi compris. Cette province sur partagée en trois districts, dont chacun renfermoit plusieurs peuples divisés par décuries. Il y avoit

dans chaque district une ville principale, où s'affembloient ces peu-

ples ainsi divisés.

1.º Scardone, où se rendoient les Japodes & quatorze villes des Liburnes. Ces villes ne sont point nommées.

2.º Salones, où s'affembloient les Dalmates partagés en vingtdeux décuries, les Décunes en deux cens trente-neuf, les Ditiones en soixante-neuf, les Mazéens en cinquante-deux, & les Sardiates. Il y venoit aussi des isses, les Isses Sépa-

res & les Épétines.

3.º Narone, où se réunissoient les Cérauniens divisés en vingt-quatre décuries, les Daorizes en dix-sept, les Déstitates en cent trois, les Docléates en trente-trois, les Dérétins en quatorze, les Dérémissen trente, les Dindariens en trente-trois, les Glinditiones en quarante-quatre, les Melcomans en vingt-quatre, les Narésiens en cent deux, les Scirtares en soixante-douze, les Siculotes en vingt-quatre, & les Vardéens en vingt.

Dioclétien ayant changé la forme du gouvernement, la Dalmatie devint une province du grand gouvernement d'Illyrie, qui jufque-là n'avoit été que la Dalmatie même; & elle fut gouvernée comme auparavant par un président, n'ayant point souffert d'autre changement que d'être appellée les Dalmaties, au lieu de la Dalmatie, & que l'on en prit la partie la plus méridionale arrosée par la Serne, pour en faire la province appellée Prévalitane.

L'empire Romain ayant été partagé entre Arcadius & Honorius, l'an de J. C. 395, la Dalmatie devint une des provinces de l'empire d'Occident; & quatre-vingts ans après, cet Empire ayant été détruit par Odoacre, les empereurs de Constantinople la reprirent, ou prétendirent la reprendre. Si l'on en croit le prêtre de Dioclée cette province devint aussitôt le théâtre d'une sanglante guerre entre les Grecs & les Barbares: & la manière dont il en parle ne s'accorde guere avec ce qu'on apprend de Procope. Cet Historien insinue que les Goths. devenus maîtres de l'Italie, crurent que la Dalmatie, comme membre de l'empire d'Occident. devoit leur appartenir. Marcellien, dit-il, ancien ami d'Aëtins. avoit fait soulever les peuples. Les Goths le défirent, prirent Salones & quelques autres places. Juftinien leur ayant déclaré la guerre. en 535, chargea le général Monde de leur enlever la Dalmatie. & cette expédition où la fortune balanca long-tems entre les deux partis, se termina enfin par la conquête de la province, que les Grecs réunirent à leur empire.

Ils ne la conserverent pas longtems; les généraux à qui ils confierent le gouvernement, agissoient en souverains. On le dit en particulier d'Acume, Hun de nation, appellé maître de la milice par Théophane, & roi par Cédrene, qui fut tué vers l'an 539, en combattant une troupe de Bulgares, qui s'établit dans la Liburnie. On ne peut marquer en détail

C iij

tous les malheurs dont la Dalmatie fut accablée après la mort de Justinien. Les Avares ou Huns y commirent des désordres horribles jusqu'au règne d'Héraclius, qui ne se délivra d'eux, qu'en abandonnant aux Croates & aux Serviens, les pais où ces barbares sembloient vouloir s'établir, après les avoir dépeuplés presqu'entièrement. Les Croates occuperent la Liburnie & & une partie de la Dalmatie. Les Serviens prirent possession de l'autre partie. Les uns & les autres laisserent aux Empereurs quelques places, dont fut composé le Thême de Dalmatie.

Les Dalmates, au rapport de Strabon, avoient une coûtume qui leur étoit particulière. Ils partageoient leurs terres tous les huit ans. Ils avoient encore une autre coûtume, mais qui leur étoit commune avec plusieurs autres barbares, c'est qu'ils ne se servoient point de monnoie.

Aujourd'hui la Dalmatie se divise en trois parties, qui prennent le nom de l'État auquel elles appartiennent; scavoir, la Dalmatie Vénitienne, la Dalmatie Ragusienne & la Dalmatie Turque.

DALMATIQUE, Dalmatica, ornement que portent les diacres & les foudiacres, quand ils assissent le prêtre à l'autel, en quelque procession ou autre cérémonie. On peint Saint Etienne revêtu d'une Dalmatique. Du Cange dit que les Empereurs & les Rois, dans leurs sacres & autres

grandes cérémonies, étoient revêtus de Dalmatiques. Cet ornement étoit autrefois particulier aux diacres de l'Église Romaine ; les autres ne le pouvoient prendre que par indult & concession du Pape, dans quelque grande folemnite; d'autres disent que les soudiacres prenoient la tunique, les diacres la Dalmatique, & les prêtres la chasuble. Le pape Zacharie avoit coûtume de la porter sous sa chasuble, & les Évêques en portent encore. Cet ornement sacerdotal a souvent été confondu avec la chasuble qui étoit blanche mouchetée de pourpre.

DALMATIUS, Dalmatius, nom corrompu de celui de Delmatius; car, ce dernier est le seul que l'on trouve sur les médail-

les.

DAMA, Dama, (a) nom celebre chez les anciens Poëtes Latins. M. l'abbé le Batteux dit que ce nom seul annonce un esclave, & qu'un citoyen Romain n'auroit pu le porter. Cette opinion est puisée dans l'idée qu'Horace nous donne de ceux auxquels il attribue le nom de Dama.

DAMA [ MARCUS ], Marcus Dama. (b) Perse ne nous inspire pas une idée plus avantageuse de ce Marcus Dama. Au sujet de la liberté que cet esclave obtient des Romains; il s'exprime ainsi: » L'esclave qu'ils affranchissent, » est un misérable palefrenier, " qui ne vaut rien, un vilain chal-» sieux, qui friponne jusqu'aux

<sup>(</sup>a) Horat. L. I. Satyr. 6. v. 38. L. II. Satyr. 5. v. 18.

<sup>(</sup>b) Perl. Satyr. 5. v. 76. & Seq.

moindres bagatelles. Mais, des n que son maître l'a fait pirouetv ter, on l'appelle Marcus Dama. » Pourriez-vous, après cela, refu-» ser de donner de l'argent sous la » caution d'un tel homme? Crainor driez-vous ses jugemens? Marc " l'a dit, il l'en faut croire. Au » reste, ce même Marc peut » tester. «

DAMACHUS, Damachus, Δάμαχος (a) naquit à Platées. Peu de tems après la mort d'Alexandre, & sous le règne de Ptolémée, fils de Lagus, il fut envoyé en ambassade par Séleucus Nicanor, vers Allitrochade, roi des Indes. Ce fur apparemment ce voyage qui lui donna lieu de composer son histoire des Indes; mais, le peu de connoissances qu'il avoit des mathématiques, lui fit faire de grandes bévues, & il mêla aussi tant de fables dans son ouvrage, qu'au jugement de Strabon, il est celui de tous ceux qui ont écrit de ce pais-là, qui mérite le moins de créance. Athénée & le Scholiaste d'Apollonius le citent. Étienne de Byzance, sur le mot Lacédémone, lui attribue des mémoires sur l'art d'assiéger les places.

Plutarque cite un autre traité de Damachus sur la religion, où il parloit d'une grosse pierre que l'on croyoit être tombée un jour du ciel aux environs de l'Ægos Potamos. Damachus rapportoit qu'avant la chûte de cette pierre, on vit dans le ciel, pendant soixantequinze jours, un grand globe de

feu, comme un nuage enflammé, qui ne demeuroit pas dans la même situation, & étoit poussé çà & là par des mouvemens contraires & irréguliers, mais si rapides, que cette violence en détachoit des parties enflammées qui étoient portées cà & là, & qui étoient comme des éclairs, à peu prèscomme des étoiles qui tombent.

Après que ce globe fut enfin tombé sur cette côte, & que les habitans, revenus de leur étonnement & de leur frayeur, s'en furent approchés, ils ne trouverent aucune matière enflammée, ni aucun vestige de feu, mais une véritable pierre, qui, quoique fort grande, n'approchoit pourtant pas de ce globe de feu qui avoit paru d'abord, & n'en étoit, pour ainsi dire, qu'une des moindres parties. Or, que ce rapport de Damachus ait besoin d'auditeurs & de lecteurs favorables & complaifans, cela est visible, dit avec raison Plutarque; mais, si ce rapport est véritable, ajoûte-t-il, il réfute formellement ceux qui disent que cette pierre étoit un grand rocher détaché de la cime de quelque montagne ou de quelque promoncoire, par la violence des vents & de la tempête; & qui, ayant été porté & foutenu long tems au milieu des airs, par la force de ces mêmes vents, fut enfin jetté au premier endroit où cette force vint à se rallentir, & ce mouvement de tourbillon à ceiser. A moins qu'il ne faille plutôt penser que ce corps de feu, qui parut

pendant tant de jours, étoit véritablement du feu; & que ce feu, étant venu à s'éteindre & à se diffiper, avoit cause un grand changement dans l'air, & y avoit excité des vents si violens & des tourbillons si furieux, qu'ils détacherent cette pierre & la laissement tomber en cet endroit. Tel est le raisonnement de Plutarque.

D'autres, au lieu de Damachus, lisent Daimachus; d'autres, Dei-

machus.

DAMAGETE, Damagetus, Δαμάγηντος (a) Rhodien, qui étoit roi d'Ialyse. Lorsqu'il pensa à se marier, il alla consulter l'oracle de Delphes, pour sçavoir quelle femme il prendroit. La Pythie lui conseilla de choisir une fille dont le pere sût le plus honnête homme & le plus distingué de tous les Grecs. Aristomene avoit encore une fille à marier; Damagete l'épousa, étant persuadé qu'il n'y avoit point alors d'homme dans toute la Grece, qui sût comparable à son beau-pere.

DAMAGETE, Damagetus, Δομάγμτος, (b) fils de Diagore I, fut proclamé vainqueur au combat du pancrace, dans les jeux Olympiques. Cette victoire lui mérita l'honneur d'une statue à Olympie. Il eut deux freres, athletes comme lui. C'étoient Acussilaüs & Doriée. Voyez Acu-

filaüs.

DAMAGETE, Damagetus, Δωμάγητος, (c) poëte Grec, qui

(a) Paul. p. 261.

a été inconnu à Vossius. Il en est parlé dans l'Anthologie manuscrite de la bibliotheque du Roi.

DAMALIS, Damalis, (d) femme, qui avoit coûtume de boire beaucoup de vin pur, s'il en faut croire Horace sur sa parole.

DAMARETE, Damaretus, Δαμάρετος, nom qui se sit aussi Démarate. Voyez Démarate.

DAMARETE, Damaretus, Διμάρειος (e) Phigalien, fut pere de Narycidas, fameux Athlete.

DAMARETE, Damaretus, Δαμάρετος, (f) fils d'Étymon, fut pere d'Aristotime, qui, soûtenu d'Antigonus, fils de Démétrius, roi de Macédoine, se fit tyran d'Élide.

DAMARETE, Damareta, Δαμάρετα, (g) femme de Gélon, roi de Syracuse. Les Carthaginois, par un traité de paix fait avec ce Prince, promirent, entr'autres choses, de donner une couronne d'or pour la reine Damarete, parce qu'à la priere qu'ils lui en avoit fait faire, elle avoit beaucoup contribué à la paix. Dès qu'elle eut reçu d'eux ce préfent, qui pesoit dix talens d'or, elle en sit frapper une médaille, qui fut appellée Damarétium de son nom, & que les Siciliens nommerent Pentecontalitron parce qu'elle étoit de dix drachmes attiques d'or, qui alloient à cinquante livres de poids.

DAMARÉTIUM, Damare-

<sup>(</sup>b) Pauf, p. 356. (c) Mém. de l'Acad. des Infeript. & Bell, Lett, Tom. II, p. 265.

<sup>(</sup>d) Horat. L. I. Ode 30. v. 13, 14. (e) Pauf. p. 354.

<sup>(</sup>f) Pauf. p. 294.

<sup>(</sup>g) Diod. Sicul. p. 256.

tium, Δαμαρέτιον, (a) nom d'une médaille, ainsi appellée de Damarete, semme de Gélon. Voyez Damarete.

DAMARIS, Damaris, (b) Δάμαριε, dame Athénienne, que quelques uns font femme de Denys l'Aréopagite. Elle fut convertie par les prédications de Saint Paul à Athènes. On ne sçait pas quelle fut la vie de Damaris. On dit qu'elle demeura à Athènes auprès de Saint Denys, qui en sur Évêque; & le Ménologe des Grecs en fait mémoire le quatre d'Octobre.

DAMARMENE, Damarmenus, Dana usvos, (c) pêcheur de la ville d'Érétrie, vivoit plusieurs années après la prise de Troye. Un jour, ayant jetté son filet dans la mer, à la hauteur de l'isse d'Eubée, il en retira un os. Surpris de la grosseur prodigieuse dont il étoit, il le cacha sous le sable, & remarqua bien l'endroit. Ensuite, il alla à Delphes, pour sçavoir de l'oracle ce que c'étoit que cet os, & quel usage il en feroit. Par un coup de la providence, il se rencontra que des Éléens consultoient en même tems l'oracle sur les moyens de faire cesser la peste qui désoloit leur pais. La Pythie répondit à ceux-ci qu'ils tâchassent de recouvrer les os de Pélops; & à Damarmene, qu'il restituât aux Éléens ce qu'il avoit trouvé & qui

leur appartenoit. Le pêcheur rendit aux Éléens cet os, & en reçut la récompense. Il eut sur-tout le privilege, pour lui & pour ses descendans, de garder à l'avenir cette relique, qui pourtant ne subsissoit l'omoplate de Pélops, qui étoit resté dans la mer, depuis que Philoclete chargé de l'aller prendre à Pise, pour le porter aux Grecs devant Troye, avoit fait naustrage précisément à la hauteur de l'isse d'Eubée.

DAMARQUE, Damarchus, Δάμαρχο; (d) fameux athlete de certe province d'Arcadie, que les Parrhasiens occupoient. Il est connu non seulement par le prix du ceste qu'il remporta, mais par une fable qui eut cours parmi le peuple; car, on dit qu'à la fête de Jupiter Lycéus, & au milieu du sacrifice, il se changgoit en loup, & que dix ans après, il reprenoit sa première figure. Fable qui ne venoit affurément point des Arcadiens, On en peut juger par cette Inscription qui est toute simple, Damarque, fils de Dinyttas, Parrhasien de naissance en Arcadie, a fait placer cette statue qu'il avoit méritée.

DAMAS, Damascus, (e) Aauarxis, ville, la plus sameuse de toutes celles de Syrie, au rapport de Justin. Cet Auteur veut qu'elle ait pris le nom du roi Da-

<sup>(</sup>a) Diod. Sicul. p. 256.

<sup>(</sup>b) Actv. Apost. L. XVII. v. 34.

<sup>(</sup>d) Pauf. p. 358.

<sup>(</sup>e) Just. L. XXXVI. c. 2. Strab. pag. v. 13. & feq. c. 8. v. 7. & feq. c. 12. v. 755, 756. Plin. T. I. g. 262, Ptolem. L. 17, 18. c. 13. v. 3. & feq. c. 14. v. 25.

V. c. 15. Genef. c. 14. v. 15. c. 15. v. 2. Reg. L. II. c. 8. v. 3. & feq. L. III. c. 11. v. 23. & feq. c. 15. v. 18. c. 20. v. 1. & feq. L. IV. c. 5. v. 1. & feq. c. 5. v. 13. & feq. c. 8. v. 7. & feq. c. 12. v.

mascus. Étienne de Byzance est du même sentiment, & fait Damascus, fils de Mercure & d'Alcimede. Non content de lui attribuer l'honneur d'avoir donné son nom à la ville, il prétend encore qu'il en fut le fondateur. Les Arabes croient que cette ville fut ainsi nommée de Damascus, fils du serviteur ou intendant de la maison d'Abraham, & que ce Patriarche en jetta lui-même les fondemens. Il y a cependant des historiens Arabes qui font la ville de Damas encore plus ancienne que le siécle d'Abrabam, & qui prétendent qu'elle a été fondée & nommée par Demschak, fils de Chanaan, fils de Cham, & petitfils de Noé.

On ignore au juste qui sur le fondateur de Damas; mais, il est certain que cette ville sublistoit dès le tems d'Abraham.

I.

## ABRÉGÉ HISTORIQUE

Des principales révolutions arrivées au royaume de Damas.

Nous venons de dire que Damascus avoit règné dans cette ville. Ce Prince laissa la couronne à Azélus, qui eut pour successeur Adores. Le sceptre, s'il en faut croire Justin, passa ensuite à Abraham, qui le laissa à Israhel. Celuici, plus heureux & plus illustre que

& feq. c. 16. v. 5. & feq. Paral. L. I. c. 18. v. 4. & feq. Ifaï. c. 7. v. 1. & feq. c. 8. v. 4. c. 10. v. 9. c. 17. v. 1. 3. Amos. c. 1. v. 3. & feq. Judith. c. 2. v. 17. Jerem. c. 49. v. 23. & feq. Ezech. c. 27. v. 18. Zachar. c. 9. v. 1. Maccab. L. I. c. 12. v. 22. Actu. Apoit. c. 9. v.

tous ses ancêtres, par l'honneur qu'il eut d'être pere de dix Princes, divisa ses vastes Etats en autant de royaumes qu'il avoit de fils; & les ayant tous appellés Juiss du nom de Juda, l'un d'entr'eux, qui mourut après que les partages avoient été faits, il leur commanda d'honorer particulière. ment la mémoire d'un frere dont ils partageoient la succession. Nous laisserons là les rêveries de Justin, qui fait de Damas le berceau de la nation Juive, pour passer à quelque chose de certain, & fondé sur l'Écriture Sainte.

Tout ce qu'elle nous dit d'Abraham au sujet de Damas, c'elt que ce Patriarche poursuivit Codorlahomor & les cinq Rois ligués jusqu'à Hoba, qui étoit à la gauche ou au nord de Damas. Elle ne nous apprend plus rien de cette ville jusqu'au tems de David. Alors, Adad, roi de Damas, ayant voulu fournir du fecours à Adarézer, roi de Soba, David les vainquit tous deux, & soumit leur pais. Il mit garnison dans Damas, pour tenir la Syrie en respect, & se la rendre tributaire. Josephe dit que le roi Adad étoit le premier qui eût pris le titre de Roi dans cette ville; & il le dit d'après Nicolas de Damas, Historien du pais, qui vivoit du tems d'Hérode le Grand.

Sur la fin du règne de Salomon,

2. & feq. ad Corinth. Epift. II. c. 11. V. 32. Joseph. de Antiq. Judaïc. pag. 221, 222, 471. & feq. Q. Curt. L. III. c. 8, 12, 13. Plut. Tom. I. p. 678. Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XXI. pag. 55.

Dieu suscita Razon, fils d'Eliada; qui rétablit le royaume de Damas, & qui secona le joug des Rois de Juda. Assez long-tems après, Asa, roi de Juda, implora le secours de Ben-Adad, fils de Tabremon, roi de Damas, contre Basa, roi d'Israël, & l'engagea à faire irruption sur les terres de son ennemi. Depuis ce tems-là, la plûpart des Rois de Damas font nommés Ben - Adad : par exemple , Ben-Adad, fils de celui dont on vient de parler, qui affiégea Samarie, accompagné de trente-deux Rois, sous Achab, roi d'Israël. Ben-Adad fur obligé de lever le siège de Samarie; & l'année suivante, ayant remis une armée sur pied, il fut vaincu par Achab, & il s'obligea de rendre au roi d'Ifraël les places que ses peres avoient prifes fur Ifraël. Ben-Adad n'ayant pas fidelement exécuté sa promesse. & avant refusé de restituer Ramoth de Galaad, donna occasion à diverses guerres entre les rois d'Israël & ceux de Damas.

Ben-Adad fit la guerre à Joram, fils d'Achab comme il l'avoit faite à son pere. Il assiégea Samarie, & fit diverses entreprises contre Ifraël. Mais, le prophete Élisée renversoit tous ses projets, en les découvrant au roi Joram; en forte que Ben-Adad envoya des troupes pour arrêter ce Prophete, & pour se le faire amener. Mais, Élisée les frappa d'aveuglement, & les fit entrer dans Samarie, fans qu'ils s'en appercussent. Enfin, quelque tems après, Ben - Adad étant tombé malade à Damas, Elisée y alla; & le Roi lui ayant envoyé de grands présens par Hazaël, le Prophte prédit à Hazaël qu'il règneroit. Hazaël étant retourné vers Ben-Adad, l'étouffa dans son lit, & regna en sa place.

Il hérita de la haine que ses prédécesseurs avoient eue contre le royaume d'Ifraël. Il lui fit la guerre, & y commit mille ravages. Il attaqua même le royaume de Juda; & Joas, toi de Juda, fut obligé de racheter le pillage de son pais & de sa capitale, par de grandes fommes qu'il lui donna. Ben-Adad, fils d'Hazaël, marcha sur les traces de son pere. Il fit la guerre avec succès aux rois d'Israel & de Juda. Cependant, Joachas, roi d'Israel, le battit dans trois rencontres, & l'obligea de lui rendre les villes qu'Hazael avoit

prifes fur fon pere.

Jéroboam II, roi d'Israël, reprit le dessus sur les rois de Syrie. Il conquit Damas & Emath, les deux principales villes de Syrie. Mais, après la mort de Jéroboam II, les Syriens rétablirent leur monarchie. Rasin prit le titre de roi de Damas. Il se ligua avec Phacée, usurpateur du royaume d'Israël, & commit avec lui une infinité de ravages sur les terres de Joathan & d'Achaz, rois de Juda. Achaz, ne se sentant pas assez fort pour leur résister, envoya demander du secours à Theglathphalassar, roi d'Assyrie. Celui-ci, pour faire diversion, entra dans les terres de Rasin, prit Damas, la ruina, fit mourir Rasin, & envoya les Syriens, ses sujets, en captivité, au-delà de l'Euphrate, suivant les prophéties d'Isaïe & d'Amos.

Damas se releva de toutes ces disgraces. D. Calmet croit que Sennachérib la prit, en marchant contre Ezéchias, ainsi qu'Isaie le marque. Holofernes la prit aussi du tems de Manassé, roi de Juda. Ce Général en eut bientôt fait un triste désert ; rien n'y fut épargné ; les bleds furent brûlés; les arbres coupés; les vignes arrachées; les troupeaux enlevés, toute la jeunesse passée au fil de l'épée.

Ezéchiel fait mention du vin excellent & des laines d'une couleur éclatante que l'on tiroit de Damas. Cette ville, au tems de ce Prophete faisoit un commerce

très-florissant. Elle fut assujettie par Nabuchodonosor, comme Jérémie l'en avoit menacée en ces termes: » Prophétie contre Damas. Hé-» math & Arphad sont dans la » confusion, parce qu'une nou-» velle funeste les a étonnés. » ceux de la côte de la mer sont » saisis de trouble, & dans l'in-» quiétude qui les agite, ils ne » peuvent trouver de repos. Da-» mas a perdu courage; elle fuit » de toutes parts; elle est péné-» trée de frayeur; elle est acca-». blée de douleurs qui la pressent, » & qui la déchirent comme une » femme qui est en travail. Com-» ment n'a-t-on pas épargné cette » ville si renommée, cette ville » de délices? C'est pour cela même que ses jeunes gens tom-» beront morts dans ses places » & que tous ses hommes de » guerre seront exterminés en ce » jour là, dit le Seigneur des ar» mées, je metterai le feu aux » murs de Damas, & il dévorera » les palais de Ben-Adad. «

Après le retour de la captivité, Zacharie lui prédit des malheurs, qui lui arriverent apparemment, lorsque les généraux d'Alexandre le Grand en firent la conquête. Il semble que Jonathas Maccabée, frere de Simon, se rendit maître de Damas, pendant les troubles de Syrie; mais, il ne paroît pas qu'il l'ait conservée. Les Romains s'en emparerent vers l'an du monde 3939, lorsque Pompée faisant la guerre à Tigrane, y envoya Métellus & Lélius, qui s'en faisirent. Scaurus s'y rendit quelque tems après; & après lui, Pompée, qui y fit venir Hyrcan & Aristobule, qui se disputoient la royauté.

Damas demeura sous la domination des Romains, jusqu'à ce qu'elle tomba entre les mains des Arabes. Obodas, pere d'Arétas, roi d'Arabie, dont parle Saint Paul, étoit déjà maître de Damas fous Auguste; mais, il ne la possédoit pas dans une entière indépendance. Ce Roi, comme plufieurs autres, étoit soumis aux Romains. Arétas qui avoit un gouverneur à Damas, lorsque Saint Paul y vint, se brouilla avec les Romains; & lorsque les Juis de Damas voulurent arrêter cet Apôtre, Arétas étoit en guerre

avec eux.

Damas fut long-tems fous la domination des Empereurs, comme il paroît par leurs médailles, où le nom de cette ville est marqué avec la qualité de métropole. Les Antiquaires en fournissent un

DA

grand nombre, entre lesquelles il y en a en l'honneur d'Adrien, d'Antonin Pie, de Commode, de Sévère, de Caracalla, de Macrin, d'Héliogabale, & de Gordien. La Notice des dignités de l'Empire, compte qu'il y avoit en Orient cing arfenaux où l'on fabriquoit des armes, & Damas y tenoit le premier rang. Lorsque l'empire fut divisé en deux, Damas fut foumis aux Empereurs d'Orient jusqu'à ce qu'Omar, calife & successeur de Mahomer, soumit Damas & toute la Phénicie. Quelques Historiens prétendent qu'Ali y fit affaffiner Ofman, autre calife. Il est du moins certain que vers le milieu du 7.e siècle, les Sarrazins en étoient maîtres du tems d'Héraclius. Ils en furent chassés par les Turcs à leur tour; & dans la chronique de Jérusalem publiée par Reineccius, on compte entre les ennemis de Baudoin. Généadoil, Prince des Sarrazins ligué avec le roi de Damas. Ce dernier étoit Turc, & il paroît même par la réponse à la propofition que faisoit Généadoil, d'attaquer les Chrétiens durant la nuit, que les Turcs n'étoient pas encore bien affermis, & qu'ils craignoient les Sarrazins qui étoient encore en état de les opprimer, & de qui ils sçavoient n'être pas aimés. Ce Roi de Damas est appellé par le même Auteur, duc de Damas; c'est ce que nous appellons le Soudan de Damas. Ce royaume fut ensuite conquis par les Ottomans, qu'il ne faut pas confondre avec les Turcs, dont ils ne faisoient qu'une partie.

Après la défaite de Bajazeth II. ce royaume de Damas avec toutes ses dépendances reconnut Timur Lem, ou Timur Bec fon vainqueur, qui fit passer les habitans de Damas au fil de l'épée. pour lui avoir fermé leurs portes & soutenu le siège. Les Mamelucs qui y avoient déjà formé quelque entreprise, revinrent d'Egypte & reprirent Damas qui demeura en leur pouvoir jusqu'à l'année 1516. que le Sultan Selim se rendit maître de cette ville & de la Syrie, dont l'empire Ottoman est demeuré en possession depuis ce tems là.

II.

Description topographique de Damas.

Naaman, Général des troupes du roi de Syrie, étant venu trouver le prophete Élisée, pour être guéri de sa lepre, ce Prophete lui dit de s'aller baigner sept fois dans le Jourdain. Mais, Naaman tout fâché, répondit : " N'avons nous » pas à Damas les fleuves d'A-» bana & de Pharphar, qui sont » meilleurs que tous ceux d'Israël, » pour m'y aller laver, & pour » me guérir? « Il y a des Auteurs qui croient qu'Abana est l'Oronte, & Pharphar le Chryforrhoas, fleuves célebres de Syrie. Benjamin de Tudele dit que le fleuve Abana, ou Amana, arrose la ville de Damas, & Pharphar ses campagnes. Les voyageurs nous apprennent que le fleuve qui passe dans Damas, s'appelle encore aujourd'hui Tarfar, Tarfaro, Farfaro, ou Fer. ou Pir. Étienne de Byzance donne au fleuve de Damas le nom de Baradine; & Maundrel affure que les Syriens le nomment Barrady. Ce fleuve a fa source dans l'Antiliban & va se perdre dans des marais, à quarre ou cinq lieues de Damas, vers le midi. Ce voyageur dit qu'il n'a pu trouver dans ce païs aucun vestige du nom d'Abana ni de Phorphar

de Pharphar. On montre à cinq cens pas de Damas, du côte du Midi, sur le grand chemin, le lieu où Saint Paul fut renverlé par cette voie: Saul, Saul, pourquoi me persécutes tu? On y bâtit une église, qui est à présent entièrement ruinée. Dans la ville on voit la fontaine où cet Apôtre recouvra la vue & fut baptisé par Ananie. Elle est dans la rue droite appellée Vicus rectus dans les Actes des Apôtres, en un Bazar, sous une voûte près d'un gros pilier nommé la colomne Antique. Proche de là on monte à la maison de Jude, chez qui ce saint Apôtre se retira pour êrre instruit en la religion Chrétienne, avant qu'on le baptisat. Il y a une grande porte garnie de fer avec de grands cloux; & au dedans est la chambre, où il demeura trois jours sans manger. Après cela on sort de la ville par une porte qu'on appelle Bac-cherki, c'est-à-dire, porte Orientale, près de laquelle il y avoit autrefois une grande église érigée à son honneur. Les Turcs en on fait un han. Le clocher y reste encore de fabrique fort ancienne. A cent cinquante pas de cette porte est une grande tour quarrée qui tient aux murailles, du milieu de la-

quelle sortent deux fleurs de lys; taillées en relief, & à côté de chacune on voit un lion taillé de même. Un peu plus loin, on trouve une porte faite de pierres, fous laquelle est le lieu par où l'on fit sauver Saint Paul dans une corbeille, pour le mettre à couvert de la perfécution des Juiss; & à soixante pas de-là, vis-à-vis la porte, est la sépulture de George le portier, à qui l'on trancha la tête, sous prétexte qu'il étoit Chrétien, & qu'il avoit fait évader le Saint Apôtre. On voit aussi la maison d'Ananie qui est entre la porte d'Orient & celle de St. Thomas, & l'on descend dans la grotte par quatre degrés, au bas desquels il instruisoit Saint Paul, qu'il alloit trouver dans la mailon de Jude par un trou fous terre, qui est aujourd'hui bouché. On dit que les Turcs ont tâché souvent de bâtir une mosquée sur cette grotte, & que tout ce qu'ils avoient bâti le jour étoit renverle le soir en un instant.

Ce que Damas a conservé de plus agréable, ce sont les fontaines qu'on trouve par tous les coins, & qui sont si abondantes, qu'elles fournissent de l'eau prelque à toutes les maisons en particulier. La ville étoit autrefois entourée de trois murailles, dont deux ont été démolies, en sone qu'il n'en reste plus que quelques vestiges. L'autre subliste encore aujourd'hur. Damas est célebre par les étoffes de soie à ramage qu'on y a premièrement inventées, & par les sabres & les couteaux qui en viennent, & qui sont si bien trempés, qu'ils coupent le ter sans se rebrousser; mais, le plus grand avantage dont cette ville puisse se glorifier, c'est d'avoir donné la naissance à Saint Jean, surnommé Damascene. Il s'est acquis un grand nom dans l'Orient, par sa sainteté & par sa doctrine. Il défendit la foi & la tradition de l'église touchant les faintes images avec toute la vigueur possible contre l'empereur Léon, dit l'Isaurien, ce qu'il sit encore contre Constantin Copronyme, vingt-sept ans après, & toujours avec un zele extraordinaire. Il fut accusé d'avoir fait donner avis à l'empereur Léon qu'il lui seroit facile de surprendre la ville de Damas, & le calife des Sarrazins, nommé Hisiam, eut la cruauté de lui faire couper la main fur cette accusation. Comme elle étoit fausse, on dit que sa main lui fut remise la nuit suivante, pendant qu'il dormoit, comme si elle ne lui eût point été coupée. Saint Jean Damascene, qui par sa vive éloquence mérita le nom de Chryforrhoas, que les Orthodoxes lui donnerent, mourut vers l'an 760.

Le territoire de Damas produit des raisins qui sont renommés par tout le monde, & qui n'ont point de semblable dans leur bonté, ni dans leur douceur. Les autres fruits y sont monstrueux, les bleds y abondent; & c'est la plus fertile contrée de la Syrie. Cette place est à cinquante milles de la mer, & elle en est séparée par une longue suite de montagnes. A deux milles de Damas est un petit her-

mitage où demeurent des Derviches. Il est sur une petite colline, au-dessus d'un grand village appellé Sallufia. On y voit la grotte où se cacherent les sept dormans pour éviter la tyrannie de Décius. qui leur vouloit faire renier la foi; & où l'on tient qu'ils dormirent jusqu'au tems de Théodose le jeune. A trois lieues de-là est l'endroit où Cain tua son frere Abel. Dans le village appellé Johar, qui n'est habité que par les Juis, à demi-lieue de la ville, il y a une lynagogue, au bout de laquelle on trouve une grotte au côté droit, de quatre pas en quarré. On n'y entre que par un trou, en descendant sept degrés taillés dans le roc. On prétend que c'est le lieu où se cacha le prophete Elie, fuyant la poursuite de la reine Jésabel. On y montre encore le trou par où les corbeaux lui porterent à manger pendant quarante jours.

Le Géographe Persien dit que la campagne ou plaine de Damas. qui s'étend entre le Liban & L'anti-Liban, & que les Arabes appellent Ganthah, est un des quatre paradis de l'Orient. Les trois autres sont Obolla dans la Chaldée où il y a une rivière de même nom; Scheb Baoran en Perse, & la Sogdiane, que les Orientaux appellent la vallée de Samarcand. lls prétendent qu'Adam a été créé près de Damas, d'une terre touge que l'on voit au même endroit, & qui leur a paru plus propre que d'autres à former de la chair vive. Plusieurs placent au même endroit

le Paradis terrestre.

Quelques-uns dérivent le nom

de Damasch, ou Damsak, de l'Hébreu Dam, Sang, & Sak, un juste, comme pour marquer que cette ville à été fouillée du fang d'Abel. Damas a été ville épiscopale métropolitaine sous le patriarche d'Antioche; mais, aujourd'hui le patriarche Grec d'Antioche y réside. Le temple de Damas passe pour un des plus beaux qu'aient les Turcs. Ils disent que ce temple fut d'abord bâti par les Sabiens, disciples de Saint Jean Baptiste, qui y conservoient le chef de ce Saint Précurseur suspendu à la voûte. Ensuite, les Chrétiens s'en rendirent les maîtres, & en furent chasses par le Calife Valid, fils d'Abdal Mélech, qui dépensa pendant plusieurs années tout le revenu qu'il tiroit de la Syrie à l'embellir. Il y a un dôme magnifique qui porte le nom de dôme d'Aliat, il est accompagne de plufieurs autres dômes de moindre grandeur, dont l'un s'appelle le dôme de la Montée, ou de l'Ascension de Mahomet au ciel; le troisième, le dôme de la Résurrection des morts; & le quatrieme, le dôme de la Balance, ou du Jugement dernier. Malgré toutes les révolutions qui font arrivées à Damas, cette ville passe encore aujourd'hui pour une des plus belles & des plus confidérables de l'Orient.

DAMAS, Damas, Daylog, (a) l'un des plus considérables citoyens de Syracuse, devint amoureux d'Agathocle, & lui donna lieu par les présens de faire un petit fonds. Damas, ayant éré enfuite nommé chef de la milice d'Agrigente, le fit commandant d'une compagnie de mille hommes, vacante par la mort de son capitaine, Enfin , ce même Damas étant mort quelque tems après, & ayant laissé tout son bien à la femme ; Agathocle l'épousa & devint par-là un des plus riches citoyens d'Agrigente.

DAMASCENE, Damascene, Δαμασκиνή , (b) contrée de Syrie. Pline & Pomponius-Méla en font mention. Strabon en parle austi, & assure que cette contrée étoit très-fameuse. Elle prenoit son nom de la ville de Damas, qui y étoit

située.

DAMASCÉNUS, Damascenus, (c) l'un des surnoms qui lu

rent donnés à Jupiter.

DAMASCON, Damasco, (d) général des Syracusains. Après sa mort, on lui donna pour succelseur le célebre Agathocle, qui époula la veuve, avec laquelle il étoit en commerce de galantene depuis long-tems. D'autres l'appellent Damas. Voyez Damas.

DAMASCUS, Damaseus, (e) roi de Damas, selon Justin Il donna son nom à cette ville, & il fut en grande estime parmi les Syriens. Sa femme se nommon Arathis. Il l'aimoir passionnément Après sa mort, la couronne palla

sur la tête d'Azélus.

(a) Diod. Sicul. p. 671.

(c) Antiq, expl, par D. Bern, de

Montf. Tom. I. pag. 53. (d) Juft. L. XXII. c. i. (e) Just. L. XXXVI. c. 2.

<sup>(</sup>b) Plin. Tom. I. 259. Pomp. Mel. p. 65. Strab. p. 756.

DAMASIAS, Damasias, (a) Δαμασίας, fils de Penthilus, & petit-fils d'Oreste, étoit neveu de Tisamene. Il partageoit avec ses cousins germains l'autorité souveraine sur les Achéens, lorsque certe nation s'empara du païs, que la transmigration des Ioniens avoit laissé vacant.

DAMASIAS, Damasias, (b) Δαμασίας, fameux Athlete, dont parle Lucien dans ses dialogues. Il remporta plusieurs victoires, & il ne s'abstint de combattre, que lorsque son âge ne lui permit plus

de paroître dans la lice.

DAMASICHTHON, Damafichthon, Damasix for, (c) fils de Codrus. Ce Prince, de chef d'une colonie des Ioniens, en devint Roi avec son frere Promethus. Mais. bientôt la mésintelligence se mit entre ces deux freres; & Damasichthon fut tué par Prométhus.

DAMASICHTHON, Damaachthon, Danagix two, (d) fils d'Opheltès & petit-fils de Pénélée, succéda à Autésion au royaume de Thebes. Il fut pere d'un fils nommé Ptolémée, auquel il

laissa la couronne.

DAMASICHTHON: Damafichthon, Danaolx for, (e) nom d'un des enfans de Niobé, au rap-

port de Tzetzes.

DAMASIMBROTE, Damasimbrotos, Danarinsportes, (f). terme que M. Dacier traduit par la dompteuse d'hommes. On dit

que le poête Simonide a appellé ainsi Sparte, comme celle de toutes les villes, qui par l'habitude rend les hommes plus fouples & plus foumis aux loix, comme les chevaux que l'on forme & que l'on dresse des leurs plus jeunes années.

DAMASIPPE, Damasippus (g) étoit un homme qui, après avoir mangé tout son bien, se mit à faire le bateleur. C'est le reproche que lui fait Juyénal, ajoûtant qu'il avoit déjà représenté le personnage de Catulle.

DAMASIPPUS, Damasippus, Général des armées de Philippe I, roi de Macédoine, fut honteusement banni du royaume pour ses

débauches.

DAMASIPPUS [ BRUTUS ]. Brutus Damasippus. Voyez Bru-

DAMASIPPUS [ LICINIUS ], Licinius Damasippus, (h) Senateur Romain, qui accompagna le roi Juba, lorsqu'il entra victorieux dans Utique. Il se retira depuis fur les galères de Scipion. Ils furent long-tems agités fur mer comme ils vouloient passer en Espagne; mais, à la fin, poussés par la tempête au port d'Hippone. ils furent investis par la flotte de Sitius, qui y étoit à la rade, & leurs vaisseaux comme plus petits. coulés à fond, avec tous ceux qui y étoient, vers l'an 46 avant Jesus-Christ.

Tom. XIII.

(f) Plut. T. I. p. 596.

(g) Juven. Saryr. 8. v. 185. (h) Cæs. de Bell. Civil. L. II. p. 569. 570. Hirt. Panf. de Bell. Afric. p. 820

<sup>(</sup>a) Paul. p. 407. (b) Lucian. T. I. p. 238, 243, 963.

<sup>(</sup>c) Paul. p. 401.

<sup>(</sup>d) Pauf. p. 552. (e) Tzetz. Chili. 4. v. 421,

c C A

Quoique Licinius Damasippus eût suivi le parti opposé à celui de César, les enfans ne laisserent pas de trouver grace auprès de ce dernier.

DAMASIPPUS, Damasippus, (a) autre Sénateur Romain. C'étoir un curieux de l'espèce de ceux que nous appellons aujourd'hui Brocanteurs.

Horace l'inrroduit dans une de ses satyres, où ils s'entretiennent ensemble. Ce Poète lui fait dire dans un endroit : » Depuis que » ma fortune a échoue sur la place publique, & que je n'ai plus " d'affaires pour moi, je me mê-» le de celles des autres. Autre-» fois l'étois curieux d'antiques, » de quelque vase qui eût servi au n roi Silyphe, je jugeois d'un » morceau de sculpture, de fon-» te. Je scavois mettre à prix une flatue, valût-elle dix mille écus. » J'entendois mieux qu'homme n du monde à faire de bonnes n emplettes, de grands jardins, n de grandes maisons; si bien que n sur les places on m'appelloit le bien aimé de Mercure, " Et dans un autre endroit : » Chacun » a sa folie, du moins si ce que " Stertinius m'a dit, est vrai. Car » c'est de lui que je tiens cette » vérité, lorsqu'il m'empêcha de » faire une sottise sur le pont Fa-» bricius, & qu'il me remit la » tête, & me fit arborer la barbe » philosophique. Voulant, après » ma disgrace, me jetter, les » yeux fermés, dans la rivière, » il se trouva heureusement à cô-" té de moi. Et que faites-vous, » me dit-il? Quoi! Vous êtes » honteux de votre aventure? » Vous craignez de passer pour n insense? Vous avez tort; tous " les hommes le sont aussi-bien » que vous. Et d'abord, qu'est-ce » qu'un insensé? Si vous êtes le n feul à qui la définition convienn ne, je ne vous dis plus rien; n allez vous noyer comme un » brave. L'insensé est celui qui le » conduit par de faux préjugés, » ou qui se laisse emporter par un » mouvement aveugle; ainsi le » décident Chrysippe & son éco-» le. Or, cette définition com-» prend les Peuples entiers & les » Rois. Je n'en excepte que le n Stoicien parfait. Par consé-» quent, ceux qui vous traitent " de fou, sont sous aussi-bien que n vous. a

On croit que ce Damasippus pourroit bien être celui dont Cicéron se plaint d'avoir acheté certaines pièces curieuses, dont l n'étoit pas content.

DAMASISTRATE, Damafistratus, Augustorparos, (b) rol de Platée. Ce Prince, ayant trouvé par hazard le corps de Laiu & celui de son domestique, les si enterrer au milieu du chemin appellé le chemin qui fourche.

DAMASISTRATE, Damafistratus, Δαμασίστρατος, (c) pere de l'historien Théopompe, au rapport de Pausanias.

DAMASITHYMUS, Damas

(a) Horat. L. H. Satyr. 3. v. 1. & fog. Cicer. L. W. Epift, 23.

(b) Paul. p. 617. (c) Paul. p. 177. fithymus, Danarlbunos, (a) fils de Candaule, étoit roi de Calynde, Ce Prince commandoit un vaifseau des Perses à la bataille de Salamine. La reine Artémile, qui se trouva aussi à cette bataille, se voyant vivement poursuivie par un vaisseau Athénien, s'avisa d'arborer le pavillon Gree, & attaqua le vaisseau monté par Damasithymus, avec qui elle avoit en une querelle, & le coula à fond; ce qui sit croire à ceux qui la pourfuivoient, que son vaisseau étoit du parti des Grecs, & ils ne songerent plus à l'attaquer.

DAMASTE, Damastes, (b) Δαμάστη; , fameux géant , qu'on appelloit Procruste. Thésée le fit mourir, en l'obligeant de s'égaler à la mesure de ses lits, comme il y obligeoit ses hôtes. Ce géant avoit plusieurs lits; & quand un hôte arrivoit chez lui, s'il étoit grand, il le faisoit coucher dans un petit lit , & lui coupoit tout ce qui paffoit la longueur du lit; & s'il étoit petit, il le mettoit dans un grand lit, & à force de machines, il lui étendoit les jambes jusqu'à la mesure du lit; c'est pourquoi il fut appellé Procruste, c'est-à-dire, qui étend par force & avec violence.

Plutarque dit que Thésée tua Damaste en arrivant à Hermione. Surquoi M. Dacier fair cette remarque: n Je ne connois point de

(a) Herod. L. VII. c. 98. L. VIII. c. 87. Roll. Hiff. Anc. Tom. II. pag. 217. (b) Plut. Tom. I. pag. 5. Paul. p. 71. Myth. par M. PAbb. Ban. Tom. VII.

p. 103. (c) Plut. T. I. p. 138. Strab. p. 47, 583, 684. Dionyl, Halicarn. L. I. c. 16. Jeq.

» ville nommée Hermione, entre » Eleusis & Athènes, Pausanias n dans ses Attiques , nomme » Érione le lieu près duquel n Thésée tua ce géant. Cela " étant, il faut lire dans Plutar-» que Érione , au lieu d'Hermiom ne. u

DAMASTE, Damastes, (c) Δαμάστης, historien Grec qui naquit à Sigée. Il étoit fils de Dioxippe, & disciple d'Hellanicus & florissoit sous la 77.e Olympiade, vers l'an 432 avant Jesus-Christ. Il composa divers traités de la Grece ; une espèce de généalogie de ceux qui avoient été au siège de Troye; un catalogue des villes & des peuples, des Poëtes & des Sophistes. Il est cité par Plutarque, par Strabon, par Denys d'Halicarnasse, par Pline par Suidas, par Valère Maxime. Strabon ne paroît pas en faire grand cas. Suidas le met au nombre des Historiens les plus anciens.

DAMASTOR, Damastor, Δαμαστωρ, (d) capitaine Troyen. qui fut tué par Patrocle.

DAMASTOR , Damastor , Δαμάστωρ, (e) fut pere d'Agélaus. Homère en parle dans son Odyssée.

DAMASUS, Damasus, (f) · Δομασος, capitaine Troyen. Polypœtes lui porta un coup de lance, & donna dans la visière de son

Plin. Tom. I. p. 402, 418. Suid. Tom. I. p. 639:

(d) Homer. Iliad. L. XVI. v. 416. (e) Homer. Odyff. L. XXII. v. 212;

(f) Homer. Hiad. L. XII. v. 183. 6

casque, qui ne se trouva pas d'une trempe assez forte pour résister au coup. Le fer aigu perce le cafque traverse la têre de part en part, & renverse mort à terre ce terrible ennemi.

DAMASUS, Damasus, (a) Δάμασος, fils de Codrus, conduifit avec Naoclus son frere, une colonie des Athéniens à Téos, où ils furent bien reçus par Apœ-

DAMATAS, Damatas, (b) Δαμάτας, officier qui commandoit les Cadufiens sous l'empire de Cyrus. Il y en a qui, au lieu de Damatas, lifent Datamas.

DAMATER, Damater, surnom de Cérès. Voyez Damatrius.

DAMATRION, Damatrion, dame Lacédémonienne, qui tua son fils de sa propre main, parce qu'il s'étoit comporté lâchement dans la guerre entre les Spartiates & les Messéniens. On mit sur son tombeau une épitaphe Grecque, qu'on a ainsi traduite en vieux Francois.

Damatrion tua ce gendarme fui-

Combien qu'il fût sorti de son ventre fidelle,

Et puis le vint jetter dans ce vallon chetif,

Comme du tout indigne & de sa ville & d'elle.

Fulgose nous l'a donnée ainsi en Latin.

(a) Paul. pag. 401. (b) Xenoph. p. 131.

(c) Paul. p. 369.

Hunc timidum mater Damatrion ipsa peremit.

Indignum matre hac atque Lacede

DAMATRIUS, Damatrius, Les Grecs appelloient Damatrius le dixième de leurs mois, qui répondoit à peu près à notre mois de Juillet; c'étoit le tems de leurs moissons, ou de la récolte des dons dont ils rendoient graces à Cérès. Cetre Déesse en étoit surnommée Damater.

DAMEAS, Dameas, (c) Δαμέας, fameux sculpteur de Crotone, mit en bronze l'athlete

Milon fon compatriote.

DAMEON, Dameon, (d) Δαμέων, fils de Phlius. Quelquesuns disent qu'ayant accompagne Hercule dans son expédition contre Augée, fut tué avec son cheval par Ctéatus, fils d'Actor, & que les Éléens lui érigerent un Cénoraphe à lui & à son cheval

DAMES. (e) Dans les tems anciens, les Dames, même les plus qualifiées, s'exerçoient à des travaux utiles, & quelquefois même pénibles. Personne n'ignore ce que nous dit sur cela l'Ecriture Sainte, au sujet de Rébecca, de Rachel, & de plusieurs autres, On voit, dans Homère, des princesses aller puiser de l'eau aux fontaines, & laver elles-mêmes le linge de la maison. Les sœun d'Alexandre, c'est-à-dire, les hi les d'un puissant Prince, paroilsent occupées du soin de faire de

<sup>(</sup>d) Pauf. p. 383. (e) Roll, Hift, Anc. T. III. p. 6711

leurs mains des habits à leur frere. La fameuse Lucrece travailloit à filer de la laine au milieu de ses femmes. Auguste, le maître du monde, pendant un assez longtems, ne porta point d'autres habits que ceux que sa femme & sa sœur lui avoient faits de leurs propres mains. C'étoit une coûtume dans le Nord, il n'y a pas encore beaucoup d'années, que dans chaque repas, il y eût toujours plusieurs mets préparés par la Princesse règnante. En un mot, l'occupation, le travail, les soins domestiques, une vie sérieuse & retirée, c'est le partage des semmes; & c'est à quoi la providence les a destinées. La corruption du siècle a attaché à ces usages, presque aussi anciens que le monde, une idée de bassesse & de mépris. Mais, qu'a-t-elle substitué à ces durs & vigoureux exercices, dont une saine éducation rendoit le sexe capable, à cette vie laborieuse & utilement occupée dans l'intérieur de la maison? Une molle indolence, une stupide oissveté, de frivoles conversations, de vains amusemens, une passion pour les spectacles, une fureur pour le jeu. Que l'on compare ensemble ces deux sortes de caractères, & que l'on juge de quel côté se trouve le bon esprit, le solide jugement, & le goût du vrai & du naturel. Il faut pourtant avouer, à l'honneur du sexe & de la nation, qu'il y a parmi nous beaucoup de Dames, même de la plus haute condition,

qui se font un devoir & un plaisir de travailler de leurs mains à des ouvrages non frivoles, mais folides, & de se préparer elles-mêmes une partie de leur ameublement. Nous pourrions ajoûter qu'il y en a aussi un grand nombre attentives à cultiver leur esprit par des lectures agréables, & en même tems sérieuses & utiles.

DAMÉTHUS, Damathus, (a) Podalire, en revenant de la guerre de Troye, fut poussé par une tempête sur les côtes de Carie, où il guérit une fille du roi Daméthus, en la saignant des deux bras. Pour récompense, le pere la lui donna en mariage. Entre autres enfans, il en eut Hippolochus, duquel Hippocrate se disoit être descendu.

DAMIAS, Damias, Daylas, (b) célebre statuaire. Il est fait mention dans Pausanias, de quelques ouvrages de la façon de ce statuaire.

DAMIE, Damia, Dania.

Voyez Auxésie.

DAMIE, Damia, Dania, (c) nom que l'on donnoit à la bonne Déesse, ainsi que nous l'apprenons de Festus. Dea quoque ista aula appellabatur. Les Critiques sont embarrassés de la fignification de ce nom, & lui donnent plusieurs étymologies; mais, Cicéron nous en apprend la véritable. A apior est un mot du dialecte dorique, & est mis pour Suprov, c'est-à-dire, Suposion; public. Paulus, & ceux qui l'ont

<sup>(</sup>a) Roll. Hift. Anc. T. VI. p. 578.

<sup>(</sup>b) Paul. p. 625

<sup>(</sup>c) Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom. IV. p. 403, 404. D iii

fuivi, ont pris cette expression pour une contre-vérité, comme si elle fignifioit qu'il n'y avoit rien de moins public que la fête de Damie, qui étoir célébrée en particulier par les femmes; au lieu que fa véritable fignification vient de ce que c'étoit pour le peuple qu'on y offroit le facrifice à la bonne Déesse; c'est ainsi que Ciceron l'entend. Sacrificium bonæ dea per virgines vestales pro populo, seu pro salute populi Romani fiebat, & in ea domo in qua erat imperium. Voyez Damium.

DAMIE, Damia, Daula, nom que l'on donnoit à la Prêtresse de la Déesse Damie.

DAMIPPE, Damippus, (a) Δάμιππος capitaine Spartiate, qui combattoit pour les Syracufains contre les Romains, lorsque ceux-ci faisoient le siège de Syracuse, sous la conduite de Marcellus, étant sorti un jour de la ville par mer, avec ordre d'aller demander du secours au roi Philippe, il fut surpris & fait prisonnier par les ennemis. Les Syracufains, qui souhaitoient fort de le racheter, firent proposer à Marcellus de le mettre à rançon. Il y eut sur cela plusieurs rendez vous, & plusieurs conférences, dans l'une desquelles Marcellus remarqua une tour qui étoit gardée fort négligemment, & où on pourroit cacher quelques hommes, la muraille voisine n'étant pas difficile à escalader. Ce fut cette circonstance qui causa la perte des Syracu-

DAMIS, Damis , Dauis, (b) l'un de ceux, qui, après la mort d'Euphaès, roi des Messéniens, disputerent le royaume à Aristomène. Celui-ci réunit pourtant les fuffrages du peuple; & quoique Damis fût entré en concurrence avec lui, il ne laissa pas de le considérer particulièrement. Le règne d'Aristomène ne sut pas de longue durée; & après sa mort, les Messéniens, n'ayant pas jugé à propos de créer un nouveau Roi, élurent Damis leur Général, & lui donnerent une pleine autorité.

DAMIS, Damis, Damis (c) Lieutenant de Cassandre, fut établi par ce Général, Gouverneur de la principale ville d'Arcadie, l'an 315 avant Jesus-Christ. Ce Damis me semble être le même

qui fuit.

DAMIS, Damis, Acies, (d) capitaine Mégalopolitain, qui avoit servi sous Alexandre, & qui par une longue habitude, s'entendoit merveilleusement à se defendre contre les éléphans, & à rendre inutile par son adresse, tout le poids de leur masse & toute l'impétuolité de leur abord. Cell pourquoi, lorfque Polysperchon, faisant le siège de Mégalopolis, vers l'an 318 ayant l'Ere Chretienne, s'attendoit à venir à bout de son entreprise par le moyen de ces animaux, il arriva tout le contraire. En effet, Damis, apprenant que Polysperchon se disposoit à

<sup>(</sup>a) Plut. Tom. I. p. 308. Roll. Hift. Anc. T. II. p. 104, 105. Anc. T. III. p. 314.

<sup>(</sup>b) Paul. pag. 235, 241. Roll, Hift.

<sup>(</sup>c) Diod. Sicul. p. 705.

<sup>(</sup>d) Diod. Sicul. p. 665.

faire avancer ses éléphans, fit préparer des planches de bois trèsépaisses que l'on garnit de fortes pointes de clous. On enfonça ces planches un peu au dessous du niveau du terrein, vis-à-vis les portes de la ville, & les couvrant ensuite de quelques feuilles, il fit attendre les éléphans sur ce passage, où il voulur même qu'on ne leur opposât personne. Mais, il avoit fait mettre sur les deux côtés du chemin un très-grand nombre de gens de traits; de sorte que Polysperchon, qui avant qu'on eût dressé ce piege, avoit fait nettoyer tout le terrein du débris causé par les dernières attaques des murs, fut prodigieusement étonné du désordre qui se mettoit parmi ces animaux. Car, comme personne ne venoit directement contr'eux, leurs conducteurs Indiens voulurent leur faire enfoncer les portes de la ville par l'impétuofité de leurs efforts; ce qui les fit tomber dans le piege qu'on leur avoit dressé. De sorte que le poids même de leur corps ayant fait prodigieusement enfoncer les pointes de fer dans les pieds, ils ne pouvoient d'abord ni avancer ni reculer. Mais ensuite, irrités par une grêle de traits que l'on faisoit pleuvoir sur eux par les deux côtés, & dont une partie blessoit leurs conducteurs mêmes, les éléphans se jettoient encore sur eux, & en écraserent un grand nombre. Celui qu'on regardoit comme le plus formidable d'entre ces ani-

maux tomba mort, & un grand nombre d'autres fut mis hors de tout service. Les Mégalopolitains se tintent extrêmement glorieux du succès de cette journée, & Polysperchon se repentit de son entreprise.

DAMIS, Damis, Aduis, (a) demeuroit à Ninive, lorsqu'A-pollonius de Tyane vint dans cette ville. Ce fameux imposteur étonna tout d'un coup l'imagination timide de Damis, par ses propos audacieux & bouffis d'arrogance. De ce moment Damis le regarda comme élevé au dessu de la condition humaine, & au moins comme un dieu du second ordre. Il ne le quitta plus, & il le suivit dans toutes ses courses, moins comme disciple, que comme adorateur.

Il y avoit plus de soixante ans que Damis étoit le fidele compagnon de toutes les démarches d'Apollonius, lorsque celui-ci réfolut de l'éloigner, comme un obstacle au dessein qu'il avoit de dérober la connoissance de sa mort. Il faifit l'occasion d'une invitation que lui avoit faite l'empereur Nerva, & dressa une lettre pour ce Prince. Damis fut chargé de la lui porter, croyant, comme le lui avoit dit son maître, qu'elle contenoit des choses qui ne pouvoient être expliquées que par celui qui l'avoit écrite, ou par le plus fidele & le mieux instruit de ses disciples. C'étoit un mensonge, & il en fut la dupe. Il ne se rap-

<sup>(</sup>a) Suid. Tom. I. p. 639, 640. Crév. Hist. des Emp. Tom. IV. p. 105, 114.

pella point ce qu'Apollonius avoit dit tant de fois du dessein où il étoit de dérober la connoissance de sa mort. Il avoit l'esprit si peu ouvert, qu'il ne comprit pas même le sens des paroles par lesquelles Apollonius lui dit adieu, & qui néanmoins n'étoient pas obscures dans la bouche d'un homme centénaire: Damis, en philosophant seul, ayez moi toujours devant les yeux. Il partit, & il ne revit plus Apollonius.

Damis avoit laissé des mémoires sur la vie d'Apollonius, & communiqué à tous les personnages qu'il introduisoit sur la scene, la vénération stupide dont il étoit prévenu pour son maître. Dans ces mémoires, on trouvoit une description des voyages d'Apollonius, avec le récit de ses sentences, de ses discours & de tout ce qui avoit rapport à ses prédictions. Damis, selon Suidas, étoit un homme sçavant. Sa diction étoit supportable, quoiqu'elle ne fût pas élégante, parce qu'il avoit été élevé parmi les Barbares.

DAMIS, Damis, Dánus, (a) homme riche de Corinthe, fut empoisonné par son fils. C'est un des personnages d'un dialogue des morts de Lucien. Comme cet homme se plaint de l'aventure qui lui est arrivée, Diogène lui représente qu'il ne doit s'en prendre qu'à lui-même, puisqu'il ne donnoit rien à son fils à l'âge des plaisirs, tandis que lui-même, tout vieux & casse qu'il étoit, il passoit le tems dans les délices.

DAMIS, Damis, Aduis, (b) Philosophe Epicurien, qui, dans le dialogue de Lucien, intitulé Jupiter le Tragique, dispute vivement de la providence contre Timoclès de la secte des Stoiciens. Celui-ci, après différentes preuves, compare l'univers à un grand vaisseau, qui ne scauroit être sans conducteur. Damis, loin de se rendre, tire au contraire de cent comparaison son plus fort argument. " Je veux te convaince » toi même, dit-il, par ton exem-» ple. Dis-moi, protecteur des » dieux, as-tu vu un pilote, qui " ne donne ordre que son vaisseau " aille bien? Mais ton pilote de » l'univers laisse tout aller à l'a-» bandon. Il se sert, pour la con-» duite de son navire, de gens » qui n'y entendent rien. Te » commande, qui doit obéir, & n les plus fots sont souvent le » maîtres. Considère ces grand » Hommes, qui étoient capables " s'il faut ainsi dire, de conduite » tout seuls la barque; & bies » loin d'y avoir quelque part, il n'avoient pas seulement place " au fond du navire, tandis que » des méchans ou des furieur » étoient au gouvernail. Il ne fau » donc pas s'étonner qu'un vail » feau fi mal conduit, fasse sou » vent des naufrages. S'il y avoi » un sage pilore, il donneroit le » emplois toujours aux plus di " gnes; il occuperoit chacun à ci » dont il est capable, châtieroi » les méchans, récompenserol » les bons, & rendroit l'univer

b florissant. Si tu m'en crois donc, >> tu prendras une autre compa-» raison, car, celle-ci cloche. «

Cet argument, tiré, comme on voit, des désordres qui arrivent dans le monde, a embarrassé bien des gens, & même de trèsfaints personnages. Mais, sans parler des peines & des récompenses éternelles, on peut dire, que la sagesse de Dieu sçait threr le bien du mal, & que les afflictions de cette vie servent aux uns d'épreuve ou d'instruction, & aux autres de châtiment; que l'adversité contribue plus que la prospérité à former l'homme spirituel. qui est le chef-d'œuvre des ouvrages de Dieu; & que la félicité ne confiste pas dans les grandeurs & les richesses, comme s'imagine le peuple ignorant, mais dans la latisfaction de l'esprit. Au reste, on voit arriver des choses si à propos dans la conduite du monde, tant pour la punition des méchans, que pour la justification des gens de bien, qu'on ne peut douter que ce ne soit un effet de la providence, quoique ses resforts nous soient souvent incon-

DAMISCUS, Damiscus, (a) Δαμίοχος, athlete Messénien, n'avoit encore que douze ans, lorsqu'il mérita d'être couronné aux jeux Olympiques, ayant remporté le prix du stade sur la jeunesse; cinq ans après, il eut la palme aux jeux Néméens, & aux jeux Isthmiques. Pour ces victoires, les Messéniens lui firent élever une statue à Olympie.

DAMITHALES, Damithales, Do uldanes, (b) eut l'honneur de recevoir Cerès chez lui. Voyez Cérès Thesmie.

DAMIUM, Damium, (c) fête qui se célébroit en l'honneur de Damie, ou la bonne déesse. Lorsque le tems destiné à la célébration de cette fête étoit arrivé, les vestales se transportoient dans la maison du souverain pontife, pour faire un sacrifice à la bonne déesse, divinité mystérieuse dont les hommes ignoroient le nom, qui n'étoit connu que des femmes. Ce sacrifice, institué pour le salut & la prospérité du peuple Romain, se faisoit avec de grands préparatifs & une étonnante circonspection. On ornoit à grands frais le logis où la fête se célébroit. & comme on choisissoit la nuit pour cette cérémonie, une infinité de lumières en éclairoient les appartemens. Le principal soin étoit de n'admettre à cette fête que des femmes, d'en écarter les hommes, aussi-bien que le maître même de la maison, ses enfans & ses esclaves d'un autre sexe que celui de la déesse qu'on honoroit. La superstition alloit jusqu'à condamner les fenêtres par où les passauroient pu appercevoir des mystères si secrets, & jusqu'à tirer des rideaux sur les peintures qui représentoient des hommes. ou des animaux mâles.

DAMIUS, Damius, (d)

(b) Paul. p. 480.

<sup>(</sup>a) Paul. p. 346, 347.

<sup>(</sup>c) Myth, par M. l'Abb. Ban, Tom.

IV. pag. 403. & Juiv. (d) Tit. Liv. L. XLIV. c. 28.

commandant d'une flotte pour Eumene, l'an 168 avant l'Ére Chrétienne: Comme il tenoit bloquées, dans le port de Ténédos, cinquante barques Macédoniennes, il fut obigé de se retirer aux approches des généraux de Perfée. qui venoient pour délivrer ces cinquante barques.

DAMMIM, Dammim. Voye;

Dommim.

DAMNA, Damna, (a) ville de Palestine dans la tribu de Zabulon. Elle fut cédée aux Lévites

de la famille de Mérari.

Eusebe & saint Jérôme lisent Damna avec la Vulgate, dans l'endroit de Josué où il en est parlé. L'Hébreu & les versions qui suivent ce texte, lisent Dimna, Sanfon la nomme Domna & Remmon-Amthar. C'est, dit-il, la même qui est nommée Remmono, dans le premier livre des Paralipomènes. Voyez Danna.

DAMNANEUS, Damnaneus, (b) l'un des dactyles Idéens

felon certains Auteurs.

DAMNATION, peine éternelle de l'enfer. Le dogme de la damnation ou des peines éternelles est clairement révélé dans l'Écriture.

DAMNIPPE , Damnippus , Δάμνιππος, (c) interlocuteur d'un dialogue des morts de Lucien. Il s'entretient avec Cnémon.

DAMO, Damo, Dauw, (d) fille du philosophe Pythagore, vivoit sous la 70e Olympiade, vers l'an 500 avant J. C. Elle avoit beaucoup d'esprit, de prudence & de fidélité; & ce fut à elle que son pere confia tous les secrets de sa philosophie, & même ses écrits en mourant, avec défense de jamais les publier. Elle observa si inviolablement ces ordres, que se trouvant dépourvue des biens de la fortune, & pouvant tirer une grande somme d'argent de ces livres, elle préféra son indigence & la dernière volonté de son pere à tous les biens du monde. Elle garda sa virginité toute la vie, par ordre de Pythagore, & prit sous sa conduite nombre de filles, qui firent comme elle profession du célibat.

Madame Dacier parle de Damo dans une remarque fur le bouclier d'Achille, décrit par Home re. » Plusieurs Critiques anciens, » dit-elle, plus sensés que Scali-» ger, avoient travaillé à faite n voir l'adresse & la sagesse d'Ho » mère dans la fabrique de ce » bouclier; mais fur-tout une » femme nommée Damo, fille » de Pythagore, encore plus re-" commandable par sa grande sa-» gesse que par son prosond sça-» voir, y avoit fait un commen-" taire fort étendu & fort raison-» né. le voudrois bien que le » tems eût épargné cet ouvrage; » il auroit pu me servir de mo-» dele pour les remarques que n j'ai entreprises sur cet Auteur. DAMOCLES, Damocles, (c)

(c) Lucian, T. I. p. 232, 233.

<sup>(</sup>a) Jolu. c. 21. v. 35. (b) Antiq. expl. par. D. Bern. de Montf. Tom. I. p. 301.

<sup>(</sup>d) Diogen. Laert. p. 594. (e) Cicer. Tufcul. Quæft. L. V. c. 61) 62. Roll. Hift. Anc. T. III. p. 222, 223

Δαμόκλης, l'un des courtisans de Denys le tyran. Il vantoit tous les jours avec une espèce d'extase les richesses du tyran, sa grandeur, le nombre de ses troupes, l'étendue de sa domination, la magnificence de ses palais, & l'abondance universelle de toutes fortes de biens & de plaisirs où il vivoit, ne cessant de répéter que jamais personne n'avoit été plus heureux. Puisque vous pensez ainsi, lui dit un jour le tyran, voulezvous goûter vous - même de mon bonheur & en faire l'épreuve? L'offre est acceptée avec joie. On place Damoclès sur un lit d'or, couvert de tapis les plus richement brodés. Les buffets étoient remplis de vases d'or & d'argent. Des esclaves d'une rare beauté, & vêtus magnifiquement l'environnoient, attentifs pour le servir au moindre fignal qu'il donnoit. On n'avoit point épargné les essences les plus exquises, ni les parfums les plus délicats. La table étoit servie à proportion. Damoclès nageoit dans la joie, & se regardoit comme l'homme du monde le plus heureux. Il apperçoit malheureusement, en levant les yeux, la pointe d'une épée suspendue sur sa tête, & qui ne tenoit au plancher qu'avec un crin de cheval. Dans le moment même une sueur froide le saisit; tout disparoît à ses yeux ; il ne voit que l'épée, & ne sent que son danger. Pénétré de frayeur, il demande qu'on le laisse aller, & déclare qu'il ne veut plus être heureux. Image bien

naive de la vie d'un tyran! DAMOCLES, Damocles, (a) Δαμόκλης Argien, jeune homme plus courageux que prudent. L'an 195 avant J. C. ayant formé un parti contre Nabis, il fit faire serment à tous ses complices qu'ils se joindroient à lui pour chasser la garnison de ce tyran. Mais, à force de vouloir fortifier la conspiration, il y admit des gens de la fidélité desquels il ne s'étoit pas suffisamment assuré, & qui découvrirent le complot. Tandis qu'il conversoit avec ceux de sa faction, il vit arriver un Satellite qui lui ordonna de venir trouver le gouverneur. Il ne douta pas un moment qu'on ne l'eût trahi. Ayant donc exhorté ceux des siens qui étoient présens. à prendre les armes avec lui, plutôt que de s'exposer à mourir dans les tourmens, il marcha droit à la place publique affez mal accompagné, criant à ceux qui aimoient la République & leur liberté, de se joindre à lui & de le suivre. Mais, comme on ne voyoit rien autour de lui qui pût le mettre en état d'exécuter une si grande entreprise, il n'attira personne. Ainsi, pendant qu'il se donnoit des mouvemens inutiles; les Lacédémoniens l'investirent & le tuerent avec tous ses compagnons. On arrêta ensuite plusieurs des conjurés, dont la plûpart furent d'abord exécutés. On en mit un petit nombre en prison; & la nuit suivante, ceux qui étoient encore libres, étant descendus au bas des murs avec des cordes, le réfugierent dans le camp des Romains.

DAMOCLIDE, (a) Damoclidas , Damouneisas, l'un des chets des Béotiens, du tems d'Épaminondas. C'est apparemment le

même qui suit.

DAMOCLIDE, Damoclides, Δαμοκλείδης, (b) étoit d'une des premières maisons de Thebes. Il fut condamné au bannissement, avec Pélopidas & plusieurs autres. Voyez Pélopidas.

DAMOCRATE, Damocrates, Damonparus, (c) l'un des héros auxquels les Grecs facri-

fioient.

DAMOCRATE, Damocrates, Δαμοκράτης, le même que Démocrate. Voyez Démocrate [Servilius].

DAMOCRATIDAS, Damocratidas, Δαμοκρατίδας, (d) roi d'Argos, au rapport de Pausanias.

DAMOCRITE, Damocritus, Δαμόκριτος, (e) préteur des Étoliens l'an 200 avant J. C. Cette année, les Étoliens tinrent l'assemblée qu'en appelloit Panétolie, & il y vint des ambassadeurs de différentes nations. Tous les esprits penchoient à faire alliance avec les Romains contre les Macédoniens; mais Damocrice, qui, à ce qu'on dit, avoit été gagné par l'argent de Philippe, sans se déclarer pour aucun parti, dit que rien n'étoit plus contraire aux grandes entreprises, que la précipitation & l'empressement; que les projets dans lesquels on s'engageoit sans réflexion, étoient ordinairement suivis d'un repentir inutile, parce qu'il venoit trop tard, & lorsqu'on n'étoit plus maître de reculer; qu'à l'égard de la délibération présente, dont il étoit d'avis qu'on attendît la maturité, on en pouvoit dès-lors fixer le tems; que comme leurs loix défendoient de traiter de la paix ou de la guerre, ailleurs que dans l'assemblée générale des Étoliens, dans la ville de Therme, ils n'avoient qu'à décerner dès-lors, que quand il s'agiroit de la paix ou de la guerre, le préteur pourroit sans risque convoquer l'affemblée; & que tout ce qui y auroit été proposé & conclu, seroit tenu pour légitime, de la même façon que si l'affaire s'etoit traitée dans l'assemblée générale à Therme. Les ambassadeurs ayant été congédiés sur ce pied-là, sans qu'on eût rien décidé, Damocrite se vantoit d'avoir rendu un grand service à sa nation, qui; par le moyen de ce délai auroit la liberté dans la fuite d'embralser le parti en faveur duquel la fortune se seroit déclarée.

Depuis, dans une autre assemblée des Étoliens, il fut fait en faveur d'Antiochus, un décret contraire aux intérêts des Romains, & auquel Damocrite ajoûta de son chef un trait des plus infolens. Car, Quintius l'ayant sommé de lui donner communication de ce décret, sans aucun égard

<sup>(</sup>a) Paul. p. 561. (b) Plut. T. I. p. 281. (c) Plut. T. I. p. 325.

<sup>(</sup>d) Paul. p. 282.

<sup>(</sup>e) Tit, Liv. L. XXXI. c. 32. L. XXXVI. c. 12, 33. L. XXXVI. c. 24. L. XXXVII. c. 3, 46. Roll. Hift. Anc. I. IV. p. 526, 537 , 553.

pour une personne si respectable: » Nous avons, lui dit-il, à pré-» fent des affaires plus pressées. » Mais ayez patience, je vous » donnerai bientôt le décret & » ma réponse en Italie, & sur les » bords mêmes du Tibre. " Telle étoit la fureur qui possédoit alors toute la nation Étolienne & ses magistrats. Mais, quelque tems après, comme Damocrite étoit à Héraclée, cette ville fut prise par les Romains, & il tomba par ce moven entre leurs mains. Les vainqueurs, qui se souvenoient de sa réponse insolente, ressentirent une plus grande joie de leur victoire. On l'envoya à Rome, avec son frere & quelques-uns des principaux d'entre les Étoliens; ils furent escortés par deux cohortes. & jettés auffitôt après leur arrivée, dans ce qu'on appelloit les Lautumies.

L'année suivante, qui étoit la 190 avant J. C., Damocrite s'étant échappé de sa prison pendant la nuit, fut poursuivi par ses gardes, qui le joignirent sur les bords du Tibre; mais, avant qu'ils euffent mis la main sur lui, il se per-

ça de son épée.

DAMOCRITE, Damocritus, Δαμοκρίτος, (a) premier magiftrat des Achéens, vers l'an 147 avant J. C., ayant levé des troupes, se disposa à marcher contre les Spartiates. Dans ce tems - là même le consul Q. Cécilius Métellus marchoit en Macédoine avec une armée, pour réduite Andris-

cus, fils de Persée, qui s'étoit soulevé contre les Romains, Comme il étoit retenu par cette guerre qui pourtant devoit bientôt finir. il donna ordre à des officiers que l'on envoyoit en Asie, d'interposer leur autorité auprès des Achéens, pour les obliger à mettre les armes bas, & à attendre les commissaires que le Sénat avoit nommés. Ces officiers exécuterent leurs ordres: mais voyant que Damocrite alloit se mettre en campagne, & qu'ils ne gagnoient rien fur son esprit. ils firent voile en Asie. Les Lacédémoniens, de leur côté, comptant plus fur leur courage que fur leurs forces, prirent les armes, & marcherent au devant de l'ennemi, pour défendre l'entrée de leur pais; mais, battus dans un combat, & ayant perdu plus de mille hommes de leurs meilleures troupes, ils se retirerent avec précipitation. au-dedans de leur ville. Il est certain que si les Achéens les eussent poursuivis, ils auroient pu entrer dans Sparte pêle-mêle avec les fuyards. Damocrite mangua l'occasion, & au lieu d'aller ensuite affiéger Sparte, il aima mieux faire des courses dans le pais, & en enlever du butin. La campagne finie, il fur accusé de trahison, & condamné à cinquante talens d'amende; comme il n'avoit pas le moyen de les payer, il s'enfuit secrétement, & quitta le Péloponnèse.

DAMOCRITE, Damocritus, Δαμόκριτος , (c) Auteur Grec .

<sup>(</sup>a) Paul. p. 421. Roll, Hift. Tom. V. Pag. 127.

<sup>(</sup>b) Suid, T. I. p. 640.

rendit son nom célebre par deux ouvrages; le premier, de l'art de ranger une armée en bataille; le second, des Juifs, où il rapporte qu'ils adoroient la tête d'un âne, & qu'ils prenoient tous les ans un pélerin qu'ils sacrificient. On ne fçait pas en quel tems il a vecu.

DAMŒTE, Damætas, (a) l'un des bergers que Virgile fait parler dans ses Éclogues. Ce mor, felon les Interpretes, est mis pour Demœre, en grec Δημοίτης, qui est dérivé de supos, populus, peuple. Ainfi, Damœte fignifieroir populaire. Il y en a qui croient que Virgile, dans fa troisième Eclogue, a voulu se désigner sous

le nom de Dansœte.

DAMON , Damon , Daugov , (b) Athenien, étoit fils de Deuctémon. Il avoit un frere nommé Philogene. Lorsque les Grecs se joignirent aux Ioniens, pour aller s'établir fur les côtes de l'Asie mineure, Damon & Philogene donnerent aux Phocéens des vaisseaux pour passer la mer, & en prirent eux-mêmes le commandement. Ils s'établirent, non par voie de conquête, mais du consentement des Cuméens, dans le lieu où ils étoient encore du tems de Pausanias. Les Ioniens ne voulurent ni faire alliance avec eux, ni les admettre dans l'assemblée des états. qu'à condition qu'ils obéiroient à des Rois du sang de Codrus. C'est pourquoi, ils prirent chez les Érythréens & chez ceux de Téos, trois Princes de cette maison, scavoir Etes, Périclus & Abartus.

DAMON, Damon, Daywww, (c) célebre poète musicien, est vraisemblablement celui dont parle Étienne de Byzance, qu'il fait fils de Damonide, & originaire d'Oa, bourg de l'Attique, de la tribu Pandionide. C'étoit un trèshabile Sophiste; c'est-à-dire, qu'il joignoit l'étude de l'éloquence à celle de la philosophie, sur-tout de la politique; & de plus, il étoit fi grand muficien, que dans cet art il devint chef d'une secte, à laquelle on donna son nom. Mais, rien en ce genre ne l'illustra plus, que les suffrages de deux grands hommes, tels que Périclès & Socrate, qui se firent ses disciples. Ce dernier l'appelle son ami, dans un dialogue de Platon, ou Nicias, l'un des interlocuteurs, apprend à la compagnie, que Socrate lui avoit donné pour maître de mulique de son fils, Damon éleve d'Agathocle, & qui excelloit non seulement dans cet art, mais qui polfédoit outre cela toutes les qualités qu'on pouvoit souhaiter dans un homme auquel on confioit l'éducation des jeunes gens d'un rang distingué.

Damon avoit principalement cultivé cette partie de la mufique, où il est question de l'usage qu'on doit faire du rhythme ou de la cadence; & c'est un détail sur les

pag, 103, 104. Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. T. XII. p. 156.

<sup>(</sup>a) Virg. Eclog. 2, 3, 5.

<sup>(</sup>b) Paul. p. 398, 402. (c) Cicer. de Orator. L. III. c. 72. Tom. XIII. p. 148, 149, 244. & Sura. Plut. T. I. p. 153, 154. Corn. Nep. in T. XV. p. 370. Epainin, c. 2. Roll, Hift, Anc. T. VI.

quel Platon renvoie à ce musicien, comme à un grand maître. Celui-ci fit voir, suivant le témoignage d'Aristide Onintilien, en cela d'accord avec Platon, que les sons, en vertu d'un certain rapport, ou d'une certaine ressemblance qu'ils acquéroient avec les qualités morales, par un chant suivi & continu, pouvoient former dans la jeunesse, & même dans des sujets plus âgés, des mœurs qui n'y existoient point auparavant, ou qui n'étoient point encore développées. En effet, dans les airs qui nous viennent de ce musicien, continue Aristide, on trouve que sa Mélopée emploie plus ou moins fréquemment les différens sons, tant mâles qu'efféminés; & que quelquefois elle ne met en œuvre que les uns ou les autres. D'où il paroît que l'harmonie ou les chants peuvent s'accommoder aux divers caractères qu'on veut inspirer aux auditeurs.

Cela se confirme par un passage de Galien, où il interroge les Stoïciens en ces termes: » Comment se pouvoit-il faire, dit-il, » que le musicien Damon, voyant n de jeunes gens, que les vapeurs " du vin, & un air de flûte joué n fur le ton Phrygien, avoient >> rendus extravagans, les ramenat tout d'un coup à un état de » tranquilliré, en faisant jouer n une air sur le ton Dorien? Ce-» la n'arrivoit-il pas, repond le » médecin, parce que l'ame fenn sitive, qui est le siège des paf-» sions, & qui est privée de rain son, peut être agirée ou caln mée par des mouvemens qui

» n'ont rien de raisonnable, au » lieu que cette faculté de l'ame » qui raisonne, ne change point » ses opinions au gré d'un joueur » de flûte, qui exécute des airs » sur différens modes ? a Martien-Capelle raconte ce même fait, avec cette différence, que le calme rendu aux jeunes gens pris de vin, & produit, selon Galien, par l'harmonie Dorienne, Capelle le regarde comme l'effet de l'air, ou du cantique spondée, qui apparemment se jouoit sur le ton Dorien, dont la gravité répondoit à la lenteur du rhythme ou de la mesure que suivoit le musicien dans l'exécution. C'est sans doute de ce Damon que Platon parle encore dans sa république, & auquel il attribue ce sentiment, que les innovations & les changemens dans la musique s'étendoient jusqu'aux loix les plus importantes, & y donnoient de dangereuses atteintes. Cela ne s'accorderoit guère avec l'invention ou l'introduction d'un mode aussi efféminé que l'Hypolydien, que l'on met ici sur son compte. Mais, il n'est pas rare de voir les hommes déroger, dans la pratique, à la sagesse de leurs maximes spéculatives.

Damon étoit très-intelligent, selon Plutarque, en matière de politique, & sous le nom de muficien, il prétendoit cacher à la multitude sa prosonde capacité. Il se lia intimement avec Périclès, pour le former au gouvernement, comme un maître d'escrime s'affectionne à un bon athlete, pour le dresser aux exercices de la gymnassique. Mais, il ne put tel-

lement se déguiser, que l'on ne reconnût enfin que sa lyre n'étoit qu'une couverture ; & on le bannit du ban de l'ostracisme, comme se mêlant de trop d'intrigues, & favorisant la tyrannie. Par-là il se vit en butte aux brocards des Poeres comiques; & l'un d'eux, nommé Platon, dans une de ses pièces, introduit quelqu'un sur la scène, qui s'adressant à Damon, l'apostrope en ces termes: Premièrement, dis-moi, je t'en conjure; est il vrai que tu as été, comme un autre Chiron , le nourricier de Péricles? Surquoi M. Dacier observe dans ses notes, que le Poëte joue ici sur le mot Chiron , qui en Grec est un nom propre, & un comparatif qui fignifie plus méchant. D'ailleurs, continue M. Dacier , il vent faire entendre à Périclès, qu'il aura le fort d'Actéon, nourrisson de ce centaure, & gu'il sera déchiré par son peuple, comme Actéon fut mis en pièces par ses chiens. On peut consulter, au sujet de Damon, les notes de Méibom fur Aristide Quintilien.

DAMON, Damon, Daywy (a) Philosophe de la secte de Pytagore, florissoit vers l'an 400 avant Jesus-Christ, Il s'étoit lié avec Pythias, élevé dans les principes de la même secte, par les nœuds sacrés d'une étroite amitié. On prétend même qu'ils s'étoient juré l'un à l'autre une fidélité inviolable. Elle fut mise à une rude épreuve. L'un d'eux, condamné à mort par Denys le tyran, de manda par grace qu'il lui fût permis de faire un voyage dans fa patrie, pour y régler ses affaires, avec promesse de revenir dans un certain tems; & l'autre s'offrit généreusement pour caution. Les courtifans, & Denys sur-tout, attendoient avec impatience quelle seroit l'issue d'une aventure s extraordinaire & fi délicate. Le jour marqué approchant, comme il ne revenoit point, chacun blamoit le zele imprudent & téméraire de celui qui l'avoit cautionné, Celui-ci, loin de témoigner aucune crainte ni aucune inquiétude, répondit avec un visage tranquille & d'un ton affirmatif, qu'il étoit für que son ami reviendroit; & en effer, il arriva au jour & à l'henre marquée. Le tyran, ravi en admiration d'une si rare fidélité, & attendri à la vue d'une si aimable union, lui accorda la vie, & leur demanda par grace d'être admis en tiers dans leur amitié.

DAMON, Damon, Dauwr, (b) historien Grec, natif de Cyrene, Plutarque le cité dans la vie de Thélée. Diogène Laërce dit qu'il avoit fait un traité des philosophes, Athénée lui attribue un autre traité de Byzance. On ne sçait pas en quel tems il a vecu.

DAMON, Damon, Daywin (c) fameux athlete de Corinthe, remporta le prix du stade, la première année de la quatorzième Olympiade.

DAMON, Damon, Daywin

<sup>(</sup>a) Cicer. de Offic. L. III. c. 10. Roll. Hift, Anc. T. III, p. 222.

<sup>(</sup>b) Plut. T. I. p. 8. Plin. T. I. p. 375

<sup>(</sup>c) Paul, p. 241.

(à) autre fameux athlete de Thurium, fut proclamé vainqueur pour la première fois, la quatrième année de la cent unième Olympiade. Il le fut de nouveau, la feconde année de la cent deuxième Olympiade.

DAMON, Damon, Δάμων, (b) étoit de la ville de Chéronée, au rapport de Plutarque. Voici ce que cet Auteur nous en apprend

dans la vie de Cimon.

Péripoltas le devin, celui qui mena de Thessalie en Béorie le roi Opheltas, avec tous les peuples qui lui étoient soumis, laissa une postérité qui fut florissante pendant plusieurs siècles. La plûpart de ses descendans habiterent à Chéronée, qui fut la première ville où ils s'établirent, après en avoir chassé les Barbares. Mais, comme ils furent presque tous hommes de courage & très-belliqueux, ils périrent dans les guerres des Medes, & dans les batailles qui furent données contre les Gaulois, où ils combattirent avec beaucoup de valeur, & sans épargner leurs personnes. Il ne resta de cette famille qu'un enfant orphelin, qui fut appellé Damon, & qui eut le surnom de Péripolias. Cet enfant surpassoit tous les enfans de son âge en grandeur d'ame & en beauté de corps. Mais, d'ailleurs il étoit sauvage, groffier & austère dans ses mœurs.

Quand il fut forti de l'enfance, il arriva qu'un Romain, capitaine d'une cohorte, qui hivernoit à Chéronée, en devint passionné-

ment amoureux. Et comme il ne pouvoit le vaincre, ni par ses sollicitations ni par ses présens, il y avoit bien de l'apparence qu'il en viendroit enfin à la force ouverte. sur-tout la ville de Chéronée se trouvant alors dans un grand abaissement, & étant fort méprifée, à cause de sa pauvieté & de sa foiblesse. Damon, craignant donc cette extrêmité, & plein de ressentiment pour les tentatives que ce brutal avoit déjà faites, résolut de s'en délivrer, en lui dressant des embûches, & ameura contre lui quelques-uns de ses camarades, non pas en trop grand nombre, afin de se mieux cacher ; il n'y eut en tout que seize conjurés. Une nuir, après avoir bien bu, ils se barbouillent le visage avec de la fuie, & le matin ils vont se jetter fur ce capitaine Romain qui faisoit un sacrifice au milieu de la place, le tuent avec quelques-uns de ceux qui étoient autour de lui; & sortent de la ville.

Voilà d'abord une grande rumeur & un grand trouble. Le Sénat de Chéronée s'affemble & condamne à mort ces affaffins, pour justifier la ville envers les Romains. Le soir, coinme les Magistrats soupoient ensemble selon la coûtume, Damon & ses complices entrent dans la salle du confeil, les égorgent tous & se retirent

encore.

Quelques jours après, il arrive que Lucius Lucullus passe à Chéronée avec des troupes pour quelque expédition, Informé de ce

<sup>(</sup>a) Paul. p. 352, 448, 499. Tom. XIII.

grand crime qui venoit d'être commis, il suspend sa marche, fait faire de grandes informations; & ayant trouvé que la ville n'étoit pas seulement innocente, mais qu'elle avoit été elle-même fort maltraitée, il retire la garnison & l'emmene avec lui.

Les habitans de Chéronée envoient des députés à Damon, qui, par ses courses & par ses ravages, désoloit le pais & rodoit toujours autour de la ville, & donnent divers décrets très-favorables, par lesquels ils l'engagent enfin à revenir. Dès qu'il est revenu, ils l'élisent Gymnasiarque, c'est-à-dire, maître des exercices; & un jour qu'il se frottoit d'huile dans une étuve, ils le tuent en trahison. Mais, parce qu'il parut pendant long-tems dans ce même lieu des spectres horribles, & qu'on y entendoit, dit-on, des lamentations affreuses, on condamna & on mura les portes de l'étuve. Du tems de Plutarque, les voisins prétendoient qu'on y voyoit encore les mêmes spectres, & qu'on y entendoit les mêmes lamentations. Ceux quirestoient alors de cette famille, car il y en avoit encore selon Plutarque, sur-tout en la ville de Styris dans la Phocide, & qui retenoient les mœurs & le langage des Etoliens, étoient appellés les Asbolomènes, c'està-dire, les barbouillés de suie, en mémoire de la suie dont Damon s'étoit noirci le visage, quand il courut sur le capitaine Romain.

Au reste, cette opinion que; dans les lieux où il a été commis quelque meurtre, il y revient des esprits & des spectres horribles, est fort ancienne. Les Grecs & les Romains en ont été également imbus. Il y en a un exemple bien fingulier dans Pline. Cette erreur s'est conservée jusqu'à notre tems

DAMON, Damon, Δάμωι, (a) l'un des bergers que Virgile introduit dans ses éclogues. Ses Interpretes dérivent ce mot du Grec Sanuwr, peritus, habile.

DAMON, Damon, Dauwy, (b) certain flatteur, dont parle Lucien dans un de ses dialogues

des morts.

DAMON, Damon, Aauwi, (c) jeune homme de Chalcis, étoit grand ami d'Euthydique, aunt jeune homme du même lieu. Comme ils faisoient voile d'Italie Athènes, vers le coucher des Pléïades, la tempête les surpril au sortir du détroit de Sicile, & les porta à la vue de l'isse de La cynthe, sans qu'il fût possible de surmonter l'effort des vagues. En thydique étoit robuste & vigou reux; Damon, au contraire, étoli tout pâle & défait, parce qu'il ne faisoit que de relever d'une grande maladie. Celui-ci se trouvant mal de l'agitation, s'approcha du bord du vaisseau, qui dans cet intervalle vint à pencher d'un coup de vent & le renversa dans la mer. Es tombant, il crie à l'aide à son am qui se jette aussi-tôt après sans délibérer, quoique ce fût en pless

<sup>(</sup>a) Virg. Eclog. 3, 8. (b) Lucian. T. I. p. 225.

minuit, & qu'il fût déjà couché, & commence à le soulever sur les slots, où il ne se pouvoit plus soutenir, à cause de la pesanteur de ses habits, & de la foiblesse où il étoit. Ceux du navire émus de compassion, les voulurent aider; mais, ils surent emportés en un instant par la violence de la rempête, & tout ce qu'ils purent saire, ce sut de leur jetter quelques pièces de liege avec l'échelle du vaisseau.

Quelqu'un peut-il donner de plus fortes preuves de son amitié, que fit en cette occasion Euthydique, en se jettant en plein minuit dans la mer pendant la tempête, & en s'exposant à une mort toute certaine, pour fauver fon ami, ou périr avec lui? Qu'on se représente le bruit & la hauteur des vagues émues & blanchissantes. avec l'horreur des ténebres; l'un mourant, qui tend les bras à son ami, & qui implore son affistance; l'autre outré d'amour, qui se précipite après lui, de peur qu'il ne meure tout seul. A-t-on jamais vu de plus beaux exemples d'une véritable amitié?

DAMONIQUE, Damonicus, Δαμώνικος, (a) Éléen, pere de l'athlete Polyctor. Voyez Didas.

DAMOPHANTE, Damophantus, Δαμόφαντος, (b) Général de la cavalerie des Éléens. Dans un combat donné sur les bords du Larisse, contre les Achéens, il s'avança hors des rangs, & courut impétueusement contre Philopœmen. Celui-ci l'attendoit de pied ferme; & le prévenant, il le renversa d'un coup de pique aux pieds de son cheval. Damophante tombé, tous les ennemis prirent la fuite.

DAMOPHILE, Damophila, femme sçavante de Lesbos, écrivoit fort bien en vers. Elle vivoit en même tems que Sapho, c'est-à-dire, sous la 43.e Olympiade, vers l'an 608 avant Jesus-Christ, Pamphile étoit le nom de son mari, Philostrate en fair mention dans la vie d'Apollonius.

DAMOPHILE, Damophilus, Δαμόφιλος, (c) l'un des chefs des Beotiens du tems d'Épaminondas.

DAMOPHILE, Damophilus, (d) Δαμόφιλος, capitaine Rhodien, commandoit les galères, qu'on appelloit les gardiennes, pendant que Démétrius Poliorcete faisoit le siège de Rhodes, vers l'an 304 ou 303 avant l'Ére Chrétienne. Un jour, Damophile étant sorti du port, vint à Carpathus, où se saisissant de plusieurs vaisseaux de Démétrius, il en sit couler à fond quelques-uns, par la violence du choc, & mit le feu à quelques autres, après en avoir tiré les rameurs qui pouvoient fervir, & il amena à Rhodes beaucoup de barques chargées de fraits destinés pour d'autres lieux.

DAMOPHILE, Damophilus, Δαμόγινος, (e) citoyen d'Enna,

<sup>(</sup>a) Pauf. p. 330, (b) Plut. Tom. I. p. 360. Roll. Hift. Anc. T. IV. p. 411,

<sup>(</sup>c) Paul. p. 561.

<sup>(</sup>d) Diod. Sicul. p. 781.
(e) Diod. Sicul. L. XXXIV. Fragm.
Roll. Hift, Rom. T. V. p. 182, 183.

que ses richesses avoient enorgueilli & rendu barbare, traitoit ses esclaves avec une sévérité cruelle; & sa femme, nommée Mégallis animoir encore son mari, & lui suggéroit tous les jours de nouvelles inhumanités. Les esclaves, poussés à bout & désespérés, en vincent à conclure entr'eux de fe défaire de leur maître & de leur maîtresse. Comme Damophile s'étoit retiré à la campagne avec toute sa famille, on envoya là une escouade de gens, avec ordre d'amener le mari & la femme, les mains liées derrière le dos, & qu'on feroit marcher en les frappant comme des animaux, mais en ménageant avec beaucoup d'attention leur fille, qui avoit toujours plaint les esclaves des mauvais traitemens qu'on leur faisoit efluyer, & qui leur avoit procuré tous les soulagemens qui étoient en la disposition.

Arrivés dans la ville, ils firent monter Damophile & sa femme Mégallis sur le théatre public, où tous les révoltés s'étoient donné rendez-vous. Là Damophile, qui avoit préparé sa défense, commencoit à gagner une partie des affiftans, Mais, Hermias & Zeuxis le traiterent d'extravagant, & fans attendre que le public prononçât sa sentence, le premier lui enfonça son épèe dans le corps, & le second lui emporta la tête d'un coup de hâche, A l'égard de Mégallis, elle fur livrée à ses esclaves. filles, pour en prendre la vengeance qu'il leur plairoit. Aprè lui avoir fait fouffrir plusieurs for tes de tourmens, elles la jene rent du haut en bas d'un prenpice.

DAMOPHILE, Damopbilus, Δαμόριλος, (a) étoit à la fois pein tre & sculpteur. Cette affertion el prouvée par les ouvrages de pein ture & de sculpture dont il avoi orné un temple de Cérès, sinéi Rome dans le grand cirque. Un Inscription Greeque marquoit qui les ouvrages de Damophile étoiel placés à la droite du temple.

DAMOPHILE, Damophilm Δυμόφιλος, (b) philosophe & le phiste, élève de Julien, vivol dans le IIe siècle, du tems d'Al tonin le Philosophe. Il compoli un traité du choix des Livres, " de la vie des Anciens, & quelqui autres.

DAMOPHON, Damophon Δαμ φων , (c) fils de Pantaléon. L la 48.e Olympiade, il se rend fuspect aux Eléens, parce qu'apri avoir marché avec eux contre l' se, à force de prieres & d'instant ces, il les obligea à revenir, las avoir rien exécuté de considér

DAMOPHON, Damophon Δαμοφών, (d) fils de Thoas, to pere de Propodas dont naque rent Doridas & Hyanthidas. To ces Princes règnerent successif ment à Corinthe. Les deux de niers y règnerent à la fois.

DAMOPHON, Damophon

<sup>(</sup>a) Plin. T. II. p. 710.

<sup>(</sup>b) Suid. T. I. p. 640.

<sup>(</sup>c) Paul. p. 387. (d) Paul. p. 92.

Δαμορών, (a) statuaire Messénien. C'est le seul habile homme que la Messénie ait produit en ce genre. C'étoit sur-tout à Olympie, que Damophon avoit laissé des marques de son habileté, en raccommodant parfaitement bien la statue de Jupiter, qui étoit d'ivoire, & dont les parties ne joignoient plus; C'est pourquoi, les Eléens lui rendirent de grands honneurs avec justice. Les Messéniens avoient une Diane Laphria, qui étoit aussi un ouvrage de Damophon, Paula; nias parle de plusieurs autres statues de la façon de ce statuaire, & en particulier de deux qui se voyoient à Mégalopolis. C'étoient deux jeunes filles, vêtues de longues tuniques, qui portoient des corbeilles de fleurs fur leurs têtes. Plusieurs croyoient que Damon avoit voulu représenter ses filles.

DAMOSIUS, Damofius, (b) Δαμόσιος, étoit fils de Penthile & pent fils d'Oreste. Il sut pere d'A-

gorius.

DAMOSTRATE, Damoftratus, Danosparos, (c) sénateur Romain, dont le siècle nous est inconnu, écrivit un livre de la pêche, un de l'hydromantie, ou l'art de deviner par l'eau, & quelques œuvres mêlées.

DAMOSTRATE, Damofwatus, Δαμόςρατος, (d) poëte Grec dont on lit quelques pièces dans l'Anthologie manuscrite qui est à la bibliotheque du Roi. Il n'en est point fait mention dans l'Anthologie imprimée.

DAMOSTRATE Damoftratus; Δαμός ρατος (e) Athénien, natif du bourg de Mélite, dans la tribu Cécropide, fut pere de quatre fils, qu'il eut de deux femmes. La première lui donna une fille & un fils qui fut nommé Amythéon; la feconde appellée Chérestrate, lui donna aussi une fille, & un fils qu'on nomma Timocrate.

DAMOSTRATE, Damoftratus, Δαμοσρατος, (f) autre Athénien, fils d'Amythéon, & par conséquent petit-fils du précé-

dent.

DAMOSTRATIA, Damoftratia, Aquesparia (g) l'une des concubines de l'empereur Commode, fut mariée par ce Prince à Cléandre, qui étoit son favori.

DAMOTELE, Damoteles, (h) Étolien, négocia avec Phénéas le traité de paix, que ceux de leur nation conclurent avec les Romains l'an 189 avant J. C. Comme on étoit hors d'état de résister plus long-tems, Damotele & Phénéas eurent ordre d'aller trouver le consul M. Fulvius, qui affiégeoit Ambracie, & de faire, suivant leurs lumières & leur zele, tout ce que, dans les conjonctures présentes, ils jugeroient le plus convenable à la patrie, puisque la

<sup>- (4)</sup> Paul, pag. 275, 276, 443, 506, Bell, Lett. Tom. II. pag. 265. 507. Mém. de l'Acad. des Inscript. & (6) Demosth, Orat. in Eubulid. (f) Demost. Orat. in Eubuli p.

<sup>(</sup>b) Paul. p. 292. (c) Suid. T. I. p. 640.

<sup>(</sup>d) Mem. de l'Acad, des Inscript. &

<sup>(</sup>e) Demosth, Orat. in Eubulid. p. 887. (f) Demost. Orat. in Eubul. p. 887.

<sup>(</sup>g) Dio. Caff. p. 822. (h) Tit. Liv. L. XXXVIII. c. 8, 9.

fortune avoit réduit les Étoliens à la nécessité de recevoir la loi. Les ambassadeurs étant arrivés avec ces pouvoirs, prierent le consul d'épargner Ambracie, & d'avoir pitié d'une nation autrefois leur alliee, & qui depuis avoit été portée à de folles entreprises, si non par les injustices qu'on lui avoit faites, au moins par les calamités auxquelles on l'avoit reduite. Que les Romains n'avoient pas plus à le plaindre des injures qu'ils avoient reçues des Étoliens dans la guerre d'Antiochus, qu'à fe louer des services qu'ils leur avoient rendus dans celle de Philippe; & que, comme après la première, ils n'avoient pas été suffisamment récompenses de leur fidélité & de leur zele, ils ne devoient pas être punis avec la dernière sévérité pour leur inconstance après la seconde. Le consul leur répliqua que les Étoliens avoient fouvent recours aux traités, mais qu'ils ne les proposoient jamais sincèrement; qu'il ne les écouteroit point, qu'ils n'eussent mis les armes bas; qu'avant que de parler de paix, ils devoient commencer par les livrer aux Romains avec tous leurs chevaux; que de plus, ils paieroient au peuple Romain mille talens, moitie comptant, & s'engageroient par le traité, à n'avoir point d'autres amis, ni d'autres ennemis que ceux que les Romains auroient reconnus pour tels.

Les ambassadeurs trouvant ces conditions dures, & se défiant du

caractère inconstant & indompte ble de ceux qui les avoient en voyés, s'en retournerent fans la re aucune réponse au consul, al de consulter tout de nouveau ! préteur & les chefs de la nation, & scavoir d'eux, avant que d' rien conclure, ce qu'ils défiroien qu'ils fissent dans une affaire de cette importance. Ils furent for mal recus de l'affemblée; on les reprocha qu'ayant en ordre rapporter la paix, à quelque con dition que ce fut, ils exposoient l'Étolie à un traitement plus du par leur lenteur & leur retarde ment. Ils se mirent donc en che min pour recourner à Ambraca Mais ils tomberent dans une am buscade que leur avoient drelle fur la route les Acarnaniens, avet qui les Etoliens étoient en guerre, & furent conduits à I yrrhée pou y être gardes. M. Fulvius ayali appris cela, ordonna qu'on les li amenat de Tyrrhée; & quand furent arrivés, on recommend à parler de paix. Elle fut mêm conclue à des conditions plus do ces que les Étoliens n'avoient les de s'attendre.

DAMOTELES, Damoteles, Δαμοτέλης, (a) capitaine Spar tiate. Un jour, le roi Cléomene! doutant qu'Antigonus lui tendoi quelque piege pour le surprende fit appeller Damotelès qui com mandoit un corps, pour veillers la garde du camp; & afin d'em pêcher les embûches & les forprises, il lui commanda de biel voir & de bien examiner en quel

état étoient les derrières de l'armée, &t de visiter le tour du camp. Damotelès, qui, à ce que l'on dit, avoit déjà été corrompu par argent, lui répondit qu'il n'avoit que faire de se mettre en peine de ses derrières, que tout y alloit bien, &t qu'il pensât seulement à ceux qu'il avoit en tête pour les bien repousser. Ce discours rassura Cléomene, mais il causa en même tems la défaite de ses troupes.

DAMOTHŒDAS, Damothædas, Δαμοθοίδας, (a) natif de Léprée, épousa l'ainée des filles

d'Aristomene.

DAMOXENE, Damozenus,  $\Delta \alpha \mu o \xi \epsilon vo \varsigma$ . (b) celebre athlete de Syracuse, eut Creugas pour antagoniste aux jeux Néméens, & il ne le vainquit que par une lâche trahison, & en violant les loix dont ils étoient convenus l'un & l'autre. Ils devoient, sur le soir, combattre ensemble au pugilat, & ils étoient convenus en présence de témoins, qu'après que l'un auroit porté un coup à son adversaire, celui-ci auroit son tour & en porteroit un réciproquement à l'autre. Le ceste ne s'attachoit point alors avec des courroies autour du poignet; on s'enveloppoit seulement la main d'un cuir de bœuf, que l'on faisoit tenir avec des lanières, mais de sorte que les doigts demeuroient découverts. Creugas frappa le premier Damoxene, & lui déchargea un grand coup sur la tête; celui-ci dit à Creugas de tenir ses mains en repos, & d'attendre le coup à son tour; Creugas obeit; aussitôt Damoxene lui plongea les doigts dans le flanc, avec tant de violence, qu'il le perça, & à coups redoublés élargissant la plaie il lui arracha les boyaux. Creugas expira sur le champ; mais, parce que Damoxene avoit manqué de bonne foi, & qu'au lieu d'un seul coup il en avoit porté plufieurs de suite, les Argiens le chasserent honteusement de l'Arene, & adjugerent la victoire à Creugas, même après sa mort. Ils firent plus ils lui érigerent une statue que l'on vovoit encore du tems de Pausanias dans le temple d'Apollon Lycius à Argos.

DAMOXENE, Damoxenus, Δαμόζενος, (c) Poète comique d'Athènes, vivoit du tems de Ptolémée Philadelphe, sons la 127e. Olympiade, vers l'an 272 avant J. C. Athénée nous a conservé, dans le III livre, environ foixante-dix de ses vers; c'est-la qu'il dit qu'un cuifinier apprit fon art d'Epicure. Le même Athénée attribue à Damoxene deux pièces intitulées, l'une les Syntrophes. ou les élevés ensemble, & l'autre le se pleurant soi-même. C'est de la première pièce que sont tirés les vers dont on vient de parler.

DAMOXENE, Damoxenus, As µ geros, (d) Rhodien, étoit un

(a) Paul. p. 261.

(c) Athen, p. 101. & feq. 468, 469.

Suid. T. I. 640.

<sup>(</sup>b) Pauf, pag, 521. Lucian. Tom, I. p. 219. Mem. de l'Acad. des Infcript, & Bell. Lett, Tom. XIV. p. 206.

<sup>(2)</sup> Athen. p. 403. Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XIII. pag. 231, 232.

fameux cuifinier, dont Anthippe, poëte comique, faisoit mention dans sa pièce intitulée Encalyptomene, ou le caché. Damoxene avoit été instruit par un Sicilien nommé Labdacus, & il se vantoit de scavoir tous les secrets de son art, de connoître quels sont les mets convenables aux différens états & aux diverses professions, aux jeunes gens amoureux, aux vieillards, aux philosophes & aux maltôtiers, de deviner à la physionomie des convives quelle sorte de viande doit être de leur goût.

DAMOXÉNIDAS, Damoxenidas, Δαμοξενίδας, (a) athlete de Ménale, fut vainqueur au pugilat aux jeux Olympiques, & il eut pour statuaire le célebre Nicodamus fon compatriote.

DAMYLLUS, Damyllus, (b) Δάμυπος fils d'un capitaine général, aimoit une courtisanne

nomée Philématium.

DAMYRIAS, Damyrias, (c) Δαμυρίας, fleuve de Sicile, dont Plutarque fait mention dans la vie de Timoléon. M. Dacier dit que c'est la même chose que le Lamyrias.

DAN, Dan, Aav, (d) ville de Judée, située à l'extrêmité septentrionale de ce pais, dans la

tribu de Nephthali.

Pour marquer les deux extrêmités de la Terre promise, l'Ecriture se sert souvent de cette manière de patler : Depuis Dan, jufqu'à Bersabée. Dan étoit au nord, & Bersabée au midi. La ville de Dan étoit au pied du Liban, sur le ruisseau de Dan, ou du Jourdain; & plusieurs Auteurs ont cru que le Jourdain, Jordanes, prenoit son nom de l'Hébreu Jor, un ruisseau, & Dan. Mais, selon Dom Calmet, cette prétention souffre d'affez grandes difficultés.

Quoi qu'il en foit, Dan étoit à quatre milles de Panéas, du côté de Tyr. Quelques Anciens, & même de scavans Modernes, l'ont confondue, entr'autres le P. Lami, dans son introduction à l'Écriture Sainte, avec Panéas; mais, Eusebe & saint Jérôme les distinguent très-bien. Jéroboam, fils de Nabath, mit un de ses veaux d'or dans la ville de Dan, & l'autre à Béthel. Ce n'est plus à préfent qu'un village.

DAN, Dan, Dar, rivière de Palestine, qui a sa source au pied du mont Liban, selon quelques

Géographes.

DAN, Dan, Dav (e) cinquième fils de Jacob, & le premier qu'il eut de Bala, servante de Rachel.

L'Ecriture nous apprend que Rachel, voyant que Dieu ne lui avoit point donné d'enfans, pria Jacob de prendre Bala sa servante afin qu'au moins, par son moyen, elle pût avoir des enfans. Jacob la prit, & Bala lui enfanta un fils. Alors Rachel dit : Le Sei-

<sup>(</sup>a) Paul. p. 354. (b) Lucian. T. II. p. 737. (c) Plut. T. I. p. 251.

<sup>(</sup>d) Reg. L. II. c. 3. v. 10. c. 17. v. II. C. 24. V. 2. L. III, C. 12. V. 20.

<sup>(</sup>e) Genef. c. 30. v. 1. & feg. c. 46. V. 23. c. 49. v. 16, 17. Numer. c. 1. v. 38. Jolu. c. 19. v. 41. & feq. Judic. c. 18. 4. 1. 6 Jeg.

gneur a jugé en ma faveur, & a exauce ma voix, en me donnant un fils ; & elle l'appella Dan,

qui signifie, il a jugé.

Dan n'eut qu'un fils, nommé Husim; ce qui n'empêcha pas qu'il n'eût une fort nombreuse postérité, puisqu'au sortir de l'Egypte, cette tribu étoit composée de soixante-deux mille sept cens hommes, capables de porter les armes, sans compter les femmes & les enfans. Jacob, au lit de la mort, donna sa bénédiction à Dan, en disant : Dan jugera son peuple, comme une autre tribu d'Ifraël. Que Dan soit comme un serpent dans le chemin, comme un céraste dans le sentier, qui mord l'ongle du cheval, & qui fait tomber le cavalier en arrière. Jacob vouloit dire que quoique cette tribu ne fût pas des plus puissantes, ni des plus célebres d'Israël, elle ne laisseroit pas de produire un chef de son peuple ; ce qui fut exécuté dans la personne de Samson, qui étoit sorti de Dan.

Jacob ajoûte que Dan sera comme un serpent caché dans le chemin, qui mord l'ongle du cheval, & renverse le cavalier; ce qui peut encore marquer sa yaleur, & son adresse à surprendre & à vaincre un ennemi plus fort que lui. D'autres ont cru que Jacob, par ces dernières paroles, vouloit dire que l'Anté - Christ sortiroit de la tribu de Dan. Ce sentiment est très-commun dans les Peres & dans les Auteurs ecclésiastiques. Ils se servent aussi pour l'appuyer, de ce que dans l'Apocalypse, saint Jean ne fait nulle mention de la tribu de Dan, parmi les autres tribus d'Ifraël, Mais, ces raisons, quoiqu'appuyées par l'autorité de plusieurs Anciens, ne font pas toutefois fort convaincantes; & l'origine de l'Anté-Christ sera toujours une question fort incertaine jusqu'après l'évènement.

La tribu de Dan eut son partage dans un terrein fort gras & fort ferile, entre la tribu de Juda à l'orient, & le pais des Philistins à l'occident. Le pais de cette tribu contenoit Saraa, Esthaol; Hirsemès c'est-à-dire, ville du Soleil, Sélébin, Aialon, Jéthéla, Élon, Themna, Acron, Elthécé, Gebbéthon, Balaath, Jud, Bané, Barach, Géthremmon, Méjarcon & Arécon avec les confins qui regardoient Joppé. C'est-là que se terminoit le partage de la tribu de Dan. Mais, ce partage étoit fort resserré, parce que ce n'étoit proprement qu'un démembrement qui avoit été fait des terres de Juda. C'est ce qui obligea ceux de cette tribu de chercher un pais plus étendu, pour y envoyer une colonie de plusieurs de leurs familles, qui n'étoient pas affez au large dans leur propre terrein. Ils envoyerent donc cinq hommes choisis des plus vaillans d'entr'eux, pour chercher une demeure qui leur convînt. Ils s'avancerent jusqu'à Lais, près des fources du Jourdain, qu'ils trouverent sans défiance, & vivant dans une pleine sécurité. Ils en vinrent donner avis à leurs compatriotes, qui envoyerent fix cens hommes bien armés, avec leurs familles, pour se rendre maîtres de Laïs. En passant par la montagne d'Éphraïm, ils prirent dans la maison de Michas, un jeune Lévite, qui y entrerenoit un culte superstitieux, & l'emmenerent avec eux à Laïs. Ils se rendirent aisément maîtres de cette ville, & y établirent le même mauvais culte qu'ils avoient trouvés chez Michas. Ce sut alors que la ville, qui s'appelloit auparavant Laïs, prit le nom de Dan, à cause de ceux de cette tribu qui s'en rendirent les maîtres.

Un historien Juif, nommé Eldad , que quelques-uns font vivre au neuvième siècle, vers l'an 880, & d'autres au treizième, en 1283, a écrit que les Juifs de la tribu de Dan ne voulant pas prendre les armes contre leurs freres, sous le règne de Jéroboam, se retirerent en Éthiopie, où ils firent alliance avec les habitans du pais, & devinrent tributaires du roi d'Ethiopie. Ils remonterent le Phison, [ il veut dire le Nil ] & trouverent des peuples noirs comme des corbeaux, d'une stature de géant, & qui se nourrissoient de chair humaine. Les tribus de Nephthali, de Gad & d'Aser suivirent en ce pais-là celle de Dan, & ayant passé les sleuves d'Ethiopie, s'y habituerent, nourrissant des troupeaux, & demeurant sous des tentes. Ils avoient à leur tête un roi descendu d'Oliab, & gardoient les principales ordonnances de la Loi. Lear Prince pouvoit mettre cent vingt mille cavaliers & cent

mille fantassins sous les armes. Ces quatre tribus unies partagerent entr'elles les quatre saisons de l'année; chacune faisoit la guerre pendant trois mois, & rapportoit son butin au Roi, qui en faisoit un partage égal aux autres tribus qui étoient demeurées à la garde du païs. Mais, cette transmigration est une pure fable, & qui n'a pas le moindre sondement dans l'Histoire sainte.

DAN, Dan, l'un des noms que les Grecs donnoient à Jupi-

DAN, Dan, ou DEN, Den, dieu des Germains. Cluvier pretend que c'est le même que Theu, & Zeve, par consequent; car, comme selon lui, de Theur s'est fait Zeus, Jupiter, de même de Zeug s'est fait Dav, Dan; en effet, on a dit Zeus, Zus, & en dorique Zas Des cas obliques Zuvos, Zuvi, &c. s'est formé le nominatif Zwi & en dorique Záv, puis le Z le changeant, comme il arrive fouvent, en A, Aav, Dan, qui étoit le grand Theut, ou le grand Mercure. Encore aujourd'hui Dan & Den, en sclavon, & selon une autre prononciation Dzen & Dzin, signifie jour, comme dies, qui vient aussi de Mos, génitif de Cous

DANA, Dana, Adva, (a) ville de l'Asse mineure, située dans la Cappadoce, au rapport de Xénophon. C'étoit une ville bien peuplée, grande & opulente. Cyrus, y étant venu, s'y arrêta trois jours.

DANA, Dana, Dávec, (b) of

<sup>(</sup>a) Xenoph, p. 248.

Dagana, ville maritime d'Afie dans l'isle Taprobane. Ptolémée dit qu'elle étoit consacrée à la Lune. Si cette isle est la même que celle de Ceylan, comme Bochard l'a démontré, Dana étoit au même lieu où nos carres modernes, & sur tout celle de M. de l'Isle marquent le port de Billingam, au fond d'une anse, sur la côte méridionale de l'isle.

DANAE , Danae , Agron , (a) fille d'Acrife, roi d'Argos, & d'Eurydice, fille de Lacédémon, fondateur de Lacedémone. Acrise, ayant appris de l'oracle que le fils qui naîtroit de sa fille, le priveroit de la vie & de la coutonne, la fit enfermer dans une tour d'airain, & ne voulut entendre à aucune proposition de mariage pour elle. Cependant Prœtus, son frere, éperduement amoureux de sa nièce, trouva le moyen, à force d'argent, de corrompre la fidélité de ceux qui étoient chargés de la garde de cette jeune Princesse; & étant entré par le toit dans le lieu où elle étoit enfermée, la rendit mere de Persée. Fable qu'Ovide a renfermée dans ce seul vers:

Persea quem pluvio Danaë conceperat auro.

& qu'Horace a détournée à un sens moral, pour prouver le pouvoir de l'or sur les hommes, parmi lesquels il ne trouve point d'obstacle qu'il ne puisse surmonter :

(a) Suid. T. I. p. 640. Paul. p. 127, Ban. Tom. VI. pag. 49, 167. & suiv. 128. Ovid. Metam. L. IV. c. 9. Horat. L. III. Ode 11. v. 9. Homer. Iliad. L. Lett. Tom. III. p. 65, 66, XIV. v. 319, 320, Myth, par M. PAbb.

Aurum per medios ire Satellites · · · amat, &c.

Ceux qui écrivirent l'histoire de cette aventure, pour couvrir l'infamie que ce commerce répandoit fur la famille royale, publierent que Jupiter lui-même, amoureux de Danaé, s'étoit changé en pluie d'or, ce qui étoit d'autant plus vraisemblable, que si on s'en rapporte à Vossius, Proetus se faisoit surnommer Jupiter. Voilà tout le mystère, car le fond de l'histoire est véritable. Pausanias parle de cette tour, ou plutôt de la chambre d'airain où Danaé étoit enfermée, & affore qu'elle subsista jusqu'au tems de Périlaus, tyran d'Argos, qui la fit détruire; ajoûtant que de son tems même on voyoit encore quelques restes du palais souterrein dont cette chambre avoit fait partie.

Il n'y a rien au reste de fort extraordinaire dans cette aventure. Il n'est point surprenant qu'un Prince, effrayé par un oracle [ & on scait susqu'à quel point on portoit la crédulité pour les oracles ] ne voulant point marier sa fille, puisque l'enfant qui en naîtroit. devoit le détrôner & lui ôter la vie, l'ait tenue étroitement enfermée; ni qu'un homme aussi puisfant que Prœtus son frere, ait corrompu les gardes; & encore moins, qu'on ait mis, suivant l'usage de ces tems-là, cette aventure sur le compte de Jupiter.

Le commerce de ce Prince avec Danaé fut fort secret pendant un tems; mais, enfin cette Princesse étant accouchée de Persée, Acrise la fit exposer sur la mer avec son fils, dans une méchante barque, qui, après avoir long-tems vogué au gré des vents, s'arrêta auprès de la petite isle de Sériphe, l'une des Clyclades, dans la mer Egée. Polydecte qui en étoit roi, en ayant été averti , reçut favorablement la mere & l'enfant, & prit grand soin de l'éducation du jeune Prince. Mais, dans la suite, étant devenu amoureux de Danaé, & craignant Persée déjà devenu grand, il chercha un prétexte pour l'éloigner. Le mariage, qu'il contracta par ce moyen, lui fut funeste; car, Persée étant revenu dans la suite à Sériphe, tua Polydecte, & ramena Danae sa mere en Grece.

Hésychius prétend qu'Homère n'a point connu la fable de Danaé & de Persee; ce qui est assez surprenant; mais il l'est encore plus qu'aucun Critique ne l'ait relevé sur ce point. On ne scauroit douter qu'Homère n'ait sçu, du moins en grande partie, ce que les traditions fabuleuses avoient répandu dans le monde. Nous en avons une preuve convaincante au quatorzième livre de l'Iliade. C'est à l'endroit où Jupiter, assez indécemment, fait une longue liste de les amours à Junon, pour lui perfuader que tout ce qu'il sent actuellement pour elle, passe tout ce qu'il a jamais senti de plus vif pour les mairresses. Vers le milieu de cette surprenante confidence, non, lui dit-il, je n'aimai jamais avec tant d'ardeur la charmante Danae, fille d'Acrise & mere de Persée le plus fameux de tous les héros.

DANAÉ, Danae, Aavan, (a) fille de Léontium, courtisanne Athénienne, mena la vie de sa mere. Elle devint concubine de Sophron, gouverneur d'Éphese. Elle s'infinua austi dans les bonnes graces de Laodice, jusqu'à être sa conseillere & la confidente de tous ses secrets. Ayant sçu que Laodice vouloit faire mourir Sophron, elle lui fit signe de se retirer. Il comprit le péril dont elle l'avertissoit, & il feignit d'avoir oublié quelque chose, sans quoi il ne pouvoit pas répondre sur la matière qu'on donnoit à examiner. Il-obtint du tems pour rappeller ses idées, mais il ne comparut plus. Il se sauva de nuit à Cotinthe. Laodice n'eut pas plutôt découvert que Danaé avoit été cause de cette évasion, qu'elle la condamna à être précipitée. Danaé sçachant le péril qu'elle couroit, fut assez fière pour ne vouloir rien répondre aux questions de Laodice; mais, elle ne fur pas muetre en allant au supplice. Il lui échappa un murmure très-insolent contre la divinité, parce qu'elle permettoit qu'elle fût punie, pour avoir fauvé son mari de la mort; pendant que Laodice, qui avoit fait mourir le sien, jouilfoit d'une grande dignité.

kan mada ara sa 1904. Wangari jili sa jarah sa 1905

DANAÉ, Danae, Δανάη, (a) certaine semme, qui, ayant un procès, sollicitoit ses juges pour tâcher de les corrompre. Quelqu'un s'en étant apperçu, accommode toi, lui dit-il, avec ta partie, car tu n'es point Danaé fille d'Acrise.

DANAI, (b) terme latin, dont les Poëtes se servent pour signifier les Grecs, afin de varier, & de ne pas toujours employer le même nom. C'est sur-tout Virgile qui emploie fréquemment ce terme. Mais, à parler à la rigueur, le nom de Danai étoit particulier aux habitans de l'Argolide ou païs d'Argos. Ils surent nommés Danai, à cause de Danaus, qui, étant chassé d'Égypte par son frere, vint à Argos, s'en rendit maître, & sur le neuvième successeur d'Inachus.

DANAIDES, Danaides, (c) Davaides. On appelloit ainsi cinquante sœurs, filles de Danaus, roi d'Argos; par où l'on voit que ce nom leur venoit de celui de leur pere. Elles épouserent cinquante freres, leurs coufins germains. Mais, ces cruelles femmes, par l'ordre de Danaus, qui craignoit, suivant la réponse d'un oracle, d'être détrôné par un de ses gendres, égorgerent leurs maris, des la première nuit de leurs noces. Il n'y eut qu'Hypermnestre qui fauva le fien, nommé Lyncée.

Danaus, selon Pausanias, ne

pouvant dans la suite remarier ses filles, à cause de l'horrible crime qu'elles avoient commis, fit publier qu'il ne demandoit aucun présent de noces, & qu'il permettoit à ses filles d'épouser les hommes qui leur agrééroient le plus. Malgré cela, il se trouva peu de prétendans, mais à ce peu il leur proposa de disputer la plus belle de ses filles à la course; par ce moyen, il en remaria quelquesunes , & les autres attendirent qu'il se présentat des amans qui voulussent d'elles aux mêmes conditions.

Les Mythologues ont feint que les Danaides, en punition du meurire de leurs premiers maris, étoient condamnées dans les enfers à remplir éternellement un tonneau percé; ce qui, selon quelques-uns, peut signifier en général les défirs, qui sont toujours infatiables, qui cherchent & qui demandent toujours, & qui ne paroillent pas même contens. quand on leur a accordé tout ce qu'ils fouhaitent. Ce supplice des Danaïdes pourroit bien avoir été imaginé à l'occasion de ce que pratiquoient les prêtres d'Acanthe. à qui il étoit ordonné de verser tous les jours de l'eau du Nil dans un grand vase percé. Eusebe & quelques autres proposent un autre sentiment; ils croient que ce qui a donné lieu d'inventer le supplice des Danaïdes, c'est que ces Princesses firent creuser des puits

<sup>(</sup>a) Lucian. T. I. p. 1012.

<sup>(</sup>b) Pauf. p. 397. (c) Strab. p. 371, 655. Diod. Sicul. pag. 61, 227. Pauf. p. 112, 155, 181,

<sup>182.</sup> Herod. L. II. c. 171, 182. Myth. par. M. l'Abb. Ban. Tom. V, pag. 38, 198. & faiv.

à Argos, d'où l'on tiroit de l'eau continuellement avec des pompes; ce qui étant très-pénible, fit dire, par ceux qui étoient condamnés à y travailler, que les dieux, pour punir ces Princesses, les avoient condamnées à remplir dans l'enfer un vaisseau percé.

DANAIDES, Danaides, (a) Daraides, titre d'une tragédie, attribuée par Suidas & par Héfychius, au poète Phrynique, fils

de Polyphradmon.

DANAUS, Danaus, Δαναός, (b) Egyptien de nation, étoit fils de Bélus. Quelques-uns croient qu'il étoit nommé Armais dans fon pais, & qu'il fut frere de Ramesses, appellé par les Grecs Égyptus. Ils ajoûtent qu'il règna fur l'Egypte conjointement avec son frere pendant neuf années, au bout desquelles, poursuivi par Ramesses, il fut contraint de quitter sa patrie. Pour cet effet, il fit équiper un vaisseau, sur lequel il embarqua ses cinquante filles qu'il avoit eues de plusieurs femmes, avec tous ses domestiques, & quelques Egyptiens qui voulurent bien le suivre. Il relâcha d'abord dans l'isle de Rhodes, où après avoir confacré une statue à Minerve, une des grandes divinités d'Égypte, pour lui rendre graces de l'heureux succès de sa navigation, il fe rembarqua, & arriva dans la Grece.

Gélanor qui venoit de monter fur le trône d'Argos, reçut cet étranger avec une courtoine qui lui devint bientôt fatale. Le commencement du règne de Gélanor amena des troubles; Danaus en profita , & s'étant fait un parti considérable, détrôna son bienfaiteur, mit fin au règne des Inachides, & devint le chef de ceux qui furent appellés Bélides.

Les fils de son frere, aussi au nombre de cinquante, ayant appris des nouvelles de leur oncle, s'embarquerent pour le venir trouver , dans le dessein d'épouser leurs cousines, & se faire des établissemens dans cette partie de la Grece où regnoit Danaus; mais, ce Prince à qui tout faisoit ombrage, & qui craignoit de se voir dépouillé d'un bien qu'il venoit d'ulurper, après les avoir reçus avec toutes les apparences d'une véritable amitié, & leur avoir donné ses filles en mariage, frappé de la réponse d'un oracle qui lui avoit prédit qu'il seroit détrôné par un de ses gendres, exigea d'elles qu'elles tueroient leurs maris la première nuit de leurs noces, & elles lui obéirent toutes, à l'exception d'Hypermnestre, qui sauva Lyncée son mari. Danaus qui le içut, punit la désobéissance de sa fille. Cependant, étant regenu ensuite à lui-même, il reconnut Lyncée pour son gendre & son

221, 371, 371, 654. Plut, T. I. p. 404.

(a) Mém. de l'Acad. des Inscrip. & Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom. VI. Bell. Lett. Tom. XIII. p. 274.
(b) Paus, p. 112, 118. & september 100. Inscript. & Bell. Lett. Tom. V. pag. 37. Sicul. p. 17, 227, Herod. L. II. c. 91. 31. T. XVI. p. 106. T. XIX. p. 2. T. 98, 171. L. VII. c. 94. Strab, pag. 23. XXI, p. 10. 11.

sucesseur. Le règne de Danaus sut

de cinquante ans.

L'histoire Grecque fait passer ce Prince d'Égypte en Grece un peu plus de 300 ans avant la guerre de Troie. M. Fréret fixe cette époque à l'an 1586 avant l'Ére Chrétienne; d'autres la reculent de quatre ans seviement. Mais, le P. Petau la recule bien davantage, puisqu'il ne la met que trois ans après la mort de Josué, 1475 ans avant J. C.

On avoit confacré une statue de Danaus dans le temple d'Apollon à Delphes. Pour son tombeau, on le voyoit à Argos, auprès du Cénotaphe de ces braves Argiens qui périrent devant Troie,

ou en revenant.

DANCLE. (a) On trouve des médailles de la ville de Messine avec l'inscription Dancle, par le changement dorique du Z en D. Zancle ou Zanclé fut le premier nom que porta cette ville.

DANDAMIS , Dandamis , Δάνδαμις, (b) Scythe, étoit grand ami d'Amizoque, son compa-

triote.

Il n'y avoir que quatre jours qu'ils s'étoient juré une amitié éternelle, & qu'ils avoient bu du sang l'un de l'autre pour confirmation de leur alliance, lorsque les Sarmates entrerent en Scythie avec trente mille hommes de pied, & dix mille chevaux. On s'étoit campé sur l'une & l'autre rive du Tanais pour leur empêcher le passage; mais, ils enleverent d'abord tout ce qui étoit audelà, à la réserve de ceux qui se sauverent de bonne heure au-decà du fleuve. Sur ces entresaites. Dandamis voyant son ami prisonnier, qui imploroit son assistance, passe l'eau à la nage pour l'aller secourir; mais, il ne fut pas plutôt à l'autre bord, qu'il fut enveloppé par les ennemis; & sur le point de périr, il s'écria qu'il venoit pour racheter un prisonnier. A ces mots ils s'arrêterent tout court & le menerent au Général, qui lui demanda d'abord quelle rançon il vouloit donner, Moi-même, ditil, puisqu'on m'a pris tout mon equipage, & que les Scythes n'ont point d'autre bien. C'est trop, reprit le barbare, nous nous contenterons d'une partie; & là-dessus il lui fit arracher les yeux, & le renvoya avec fon ami, plus joyeux de cette conquête, qu'affligé de la perte de sa vue. Sa présence rendit le courage aux Scythes, qui crurent n'avoir rien perdu en conservant un si grand trésor. Cela étonna même les ennemis, lorsqu'ils vinrent à considérer à quelles gens ils avoient affaire; de facon qu'ils se retirerent la nuit en tumulte, après avoir brûlé les chariots qu'ils avoient pris , & laissé une partie du butin. Cependant, Amizoque ne voulut point conserver la lumière que son ami avoit perdue pour l'amour de lui; & l'on vit ces deux illustres aveugles nourris aux dépens du public, qui révéroit leur vertu.

<sup>(</sup>a) Antiq. expl. par D. Bern. de Montf. Tom, I. pag. 24.

<sup>(</sup>b) Lucian. T. II. p. 84. 6 feq.

DANDAMIS, Dandamis, Darsauis, (a) philosophe Indien, l'un de ceux à qui Alexandre alla rendre visite pendant son voyage des Indes. On dit qu'il reçut ce Prince avec beaucoup d'humanité & de politesse, & qu'après l'avoir entendu parler de Pythagore, de Socrate & de Diogène, il lui dit, que ces hommes là lui paroissoient avoir été des gens heureulement nés pour la vertu & pour la sages-. le , mais qu'ils avoient eu pendant leur vie un peu trop de respect pour les loix. Tel est le récir de Plutarque; & M. Dacier remarque que ce récit est trop vague. Dandamis, ajoûte-t-il, ne parle point ainsi en général. Il dit seulement que ces Philosophes lui paroilloient des gens sages; mais; qu'ils avoient tort en une chose, c'étoit de préférer la loi ou la coûtume à la nature, autrement ils n'auroient pas honte d'aller nus comme nous en vivant de peu; ce qui est très-différent.

Quoi qu'il en foit, il y en a qui prétendent que Dandamis n'entra point en conversation avec Alexandre, mais qu'il lui dit seulement: Quelle si grande raison a obligé Alexandre à faire un si long & si pénible voyage? On assure cependant que ce Prince sit toujours grand cas de notre Philosophe.

DANDARIDES, Dandarida.

Voyez Dandariens.

(a) Plut. T. I. p. 668, 701. (b) Plin. T. I. p. 306. Strab. p. 495. Tacit. Annal. L. XII. c. 15, 16. Plut. T. I. p. 501.

(c) Diod. Sicul. p. 269. (d) Joseph, de Antiq. Judaïc. p. 346. DA

DANDARIENS, Dandari, Dandari, Dandarii, Δανδάριοι, (b) peuple Méotique, c'est-à dire, de ceue partie de l'Asie qu'on appelle aujourd'hui la Comanie. Les Dandariens, au rapport d'Étienne de Byzance, habitoient dans le voisinage du mont Caucase. Pline & Strabon font aussi mention de ce peuple.

Tacite lit les Dandarides. Leur Roi, selon cet Historien, sur détrôné par Mithridate. Il y avoit dans le païs une ville appellée Soza, selon le même Historien. On trouve-Dardariens dans Plutar-

que.

DANDÈS, Dandes, (c) Δάνδης, athlete d'Argos, gagna le prix de la course aux jeux d'Élide, dans la 77.0 Olympiade.

DANIEL, Daniel, Aarinh, (d) le dernier des grands Prophetes, de la tribu de Juda & de la race de David, naquit en Judée vers la vingt-cinquième année du règne de Josias. Il étoit encore fort jeune lorsqu'il fut emmené captif à Babylone, la quatrième année du règne de Joakim, roi de Juda, l'an 606 avant l'Ere Chrétienne. Arrivé dans ce pais, il fut choisi avec trois de ses compagnons, Ananias, Misael & Azarias, pour demeurer dans la cour de Nabuchodonosor, & de Prince commanda qu'on les nour rit des mêmes viandes que l'on

& feq. Dan. c. 1. & feq. Ezech. c. 14 v. 14, 20, c. 28, v. 3, Roll. Hift. And. T. I. p. 357. & fuiv. Mem. de l'Acaddes Inscript. & Bell. Lett. Tom. VI. p. 414. & fuiv. T, VII, p. 458. & fuiv. servoit sur sa table, & ne leur sit pas seulement apprendre la langue des Chaldéens & des Babyloniens, mais austi toutes leurs sciences, dans lesquelles ils se rendirent très-habiles. On leur changea en même tems leurs noms, donnant à Daniël celui de Balthafar, à Ananias celui de Sidrach, à Misaël celui de Misach, & à Azarias celui d'Abdénago.

Leur excellent naturel, la beauté de leur esprit, & leur extrême sagesse firent concevoir pour eux à ce Prince une grande affection. Ils étoient si sobres, qu'ils aimoient beaucoup mieux ne manger que des choses simples, & s'abstenir même de celles qui ont eu vie, que d'être nourris des viandes délicates qu'on leur servoit de la table du Roi. Ainsi ils prierent l'eunuque sous la charge de qui ils étoient, de prendre pour lui ce qui étoit destiné pour eux, & de leur donner seulement des légumes, des dattes, ou d'autres choses semblables qui n'eussent point eu de vie, parce que ces autres viandes les dégoûtoient. Il leur répondit qu'il seroit bien aise de faire ce qu'ils déstroient, mais qu'il craignoit, s'il le leur accordoit, que le Roi ne s'en apperçût au changement de leur visage, parce que la couleur & le teint ont toujours du rapport à la nourriture dont on use; que cela paroitroit encore davantage par la différence qu'il y auroit entr'eux & les autres enfans qui seroient plus délicatement nourris; & qu'il n'étoit pas juste que pour leur faire plaisir, il se mit en danger de perdre la vie.

Tom. XIII.

Lorsqu'ils virent que cet eunuque étoit disposé à les obliger, ils continuerent à le presser, & obtinrent de lui de leur permettre d'efsayer au moins durant dix jours de cette manière de vivre, pour la continuer, si elle n'apportoit point d'altération à leur fanté, ou reprendre celle dont ils usoient, si l'on remarquoit quelque changement en leur visage. Il le leur accorda; & après avoir vu que non seulement ils ne s'en trouvoient point mal, mais qu'ils étoient même plus forts & plus robustes que les autres enfans de leur âge. qui étoient nourris des viandes que l'on servoit sur la table du Roi. il continua sans crainte à prendre. pour lui ce qui étoit ordonné pour eux, & à les nourrir en la manière qu'ils le désiroient. Ainsi, leurs corps étant devenus plus proprés pour le travail, & leurs esprits plus capables de discipline, à cause qu'ils n'étoient point amollis par les délices qui rendent les hommes efféminés, ils firent un très-grand progrès dans les sciences des Egyptiens & des Chaldéens; mais, particulièrement Daniël, qui s'appliqua aussi à interpréter les songes ; & Dieu le favorisoit même par des révélations.

La première occasion où Daniël fit éclater sa sagesse, fut dans la délivrance de Sulanne, injustement accusée, & condamnée à la mort. Il fit reconnoître fon innocence, & découvrit la calomnie des vieillards qui l'avoient accusée.

Deux ans après l'avantage remporté par Nabuchodonosor sur les Egyptiens, ce Prince eut un

songe merveilleux dont Dieu lui donna l'explication pendant qu'il dormoit; mais austi-tôt qu'il fut éveillé, il oublia & le songe, & ce qu'il signifioit. Il envoya querir les plus sçavans d'entre les Chaldéens qui faisoient profession de prédire les choses à venir, & à qui on donnoit le nom de mages, - à cause de leur sagesse. Il leur dit qu'il avoit fait un songe; mais qu'il l'avoit oublié, & leur commanda de lui dire quel il avoit été, & ce qu'il signifioit. Ils lui répondirent que ce qu'il désiroit d'eux étoit impossible aux hommes, & que tout ce qu'ils pouvoient faire étoit de lui donner l'explication de fon songe après qu'il le leur auroit rapporté. Il les menaça de les faire mourir, s'ils ne lui obéissoient; & fur ce qu'ils continuerent à lui dire la même chose, il commanda qu'on les fit mourir. Daniël ayant appris ce commandement, & voyant que ses compagnons & lui couroient la même fortune, alla trouver Arioc, capitaine des gardes du corps du Roi, pour sçavoir quelle en étoit la cause. Arioc la lui dit; & alors il le pria de supplier le Roi d'en vouloir faire furleoir l'execution jusqu'au lendemain, parce qu'il espéroit que Dieu exauceroit la priere qu'il lui feroit de lui révéler quel étoit ce songe. Cet officier rapporta cela au Roi; & ce Prince l'eur pour agréable.

Daniel & les compagnons pafferent toute la nuit en prieres, pour obtenir de Dieu qu'il lui plût de délivrer ces mages & eux-mêmes du péril où la colère du Roi les

mettoit, en lui faisant connoître quel étoit le fonge qu'il avoit eu, & qu'il avoit oublié. Dieu touché de compassion, révéla à Daniel quel avoit été ce songe & ce qu'il fignificit, afin de le faire scavoir au Roi. La joie qu'il en eut sut si grande, qu'il se leva à l'heure même, pour faire part à ses compagnons de la faveur qu'il avoit reçue de Dieu; & les ayant trouvés en état de ne plus penser qu'à la mort, il leur dit de prendre courage, & de concevoir de meilleures espérances. Ils rendirent tous ensemble graces à Dieu d'avoir eu pitié de leur jeunesse; & ausli-tôt que le jour fut venu, Da niel alla prier Arioc de le mener au Roi, pour lui apprendre que avoit été son songe. Lorsqu'il l'en introduit auprès de ce Prince, l commença par lui dire que quoiqu'il lui déclarât quel avoit été son songe, il le supplioit de ne le pas croire plus habile que les Mages qui ne l'avoient pu faire, puisqu'el effet il n'étoit pas plus sçavant qu'eux; mais que la connoissance qu'il en avoit eue, venoit de ce que Dieu ayant compassion di péril où lui & ses compagnons le trouvoient, lui avoit révélé quel avoit été son songe, & ce qu'il signi fioit. Il ajoûta: » Et je n'étois pas » si touché, Sire, de la fortune " que nous courions, mes com-» pagnons & moi, que du déplat » sir de voir le tort que votre Ma-» jesté se faisoic à elle-même, el » condamnant injustement à la » mort tant de gens de bien, pour » n'avoir pu faire une chose en n tièrement impossible aux hom

mes, quelque habiles qu'ils » soient, & que Dieu seul pou-» voit faire. La chose, Sire, » s'est passée de cette sorte. Lors-» que votre majesté étoit en pei-» ne de sçavoir qui seroit celui » qui domineroit après elle fur-» tout le monde, Dieu, pour » vous faire connoître la suite de » ces Monarques, vous a fait voir n en songe une grande statue; » dont la tête étoit d'or , les » épaules & les bras d'argent, le » ventre & les cuisses d'airain, & » les jambes & les pieds de fer. » Votre Majesté a vu ensuite une » pierre tomber de la montagne " fur cette statue, qui l'a brisée en » pièces, & l'a réduite en une » poussière plus légère que la fan rine, que le vent a emportée, » sans qu'il en soit resté la moindre » marque. Enfin votre Majesté a » vu cette pierre se groffir de telle » forte qu'elle a accablé de son " poids toute la terre. Voilà, Si-" re, quel a été votre songe; & n en voici l'explication, Cette tê-» te d'or vous représente & les » Rois de Babylone vos prédé-» cesseurs. Ces épaules & ces » bras d'argent fignifient que vo-» tre empire sera détruit par deux " puissans Rois. Ces cuisses d'ai-» rain témoignent qu'un autre Roi » qui viendra du côté de l'occident, » ruinera ces deux Rois. Et ces " jambes & ces pieds de fer font » connoître, que comme le fer est " plus dur que l'or, que l'argent " & que le cuivre, il viendra " un autre conquérant qui domp-" tera celui-là. " Daniël expliqua aussi à Nabuchodonosor ce

que cette pierre fignificit.

Nabuchodonosor, dans le transport de sa joie & de son admiration pour Daniël, se prosterna devant lui pour l'adorer, commanda à tous ses sujets de lui offrir des facrifices comme à son Dieu, lui donna le nom de celui qu'il reconnoissoit auparavant pour Dieu & l'honora lui & ses compagnons des premières charges de son empire. Une si prompte & si prodigieuse fortune excita une si grande jalousie contre ces quatre personnes si favorisées de Dieu, qu'il leur en pensa coûter la vie, par l'occasion que nous allons dire.

Nabuchodonosor sit faire une statue d'or de soixante coudées de haut & de six coudées de large que l'on posa dans le grand champ de Babylone; & lorfqu'il voulut la faire consacrer, il sit venir de tous les endroits de ses États les personnes les plus considérables & commanda qu'au premier son de trompette, on se prosternat en terre pour l'adorer, sous peine, à ceux qui y manqueroient, d'être jettés dans une fournaise ardente. Tous obéirent à ce commandement, excepté les compagnons de Daniël, qui dirent qu'ils ne le pouvoient faire sans violer la loi de leur pais. On les accusa aussi-tôt; & ils furent jettés dans la fournaise. Mais Dieu les en sauva; car, par un effet de son infini pouvoir, le feu, comme s'il eut connu leur innocence ; les respecta aulieu de les consumer. Ils demeurerent victorieux de ces flammes; & un fi grand miracle ajoûta encore beaucoup de respect

à l'estime que le Roi avoit déjà pour eux, parce qu'il les considéra comme des personnes d'une vertu toute extraordinaire & très - particulièrement aimées de Dieu.

Quelque tems après, ce Prince eut un autre songe, dans lequel il lui sembla qu'étant privé de son royaume il avoit passé sept ans dans le désert avec les bêtes, & avoit ensuite été rétabli dans sa première dignité. Il envoya querir les Mages , leur dit quel avoit été son songe, & leur en demanda l'interprétation. Mais, nul d'eux ne put la lui donner; & Daniel for le feal qui l'expliqua si véritablement, qu'il ne dit rien que l'on n'air vu arriver. Car, ce Prince remonta sur le trône, après avoir passé sept ans dans le désert, & appaisé la colère de Dieu par une si grande pénitence, sans que personne durant tout ce tems ofât s'emparer de ses états.

La première année du règne de Balthasar, Daniël eut la visson de quatre grandes bêtes, qui fortoient de la mer. La première étoit comme une lionne, & elle avoit des aîles d'aigle. La seconde ressembloit à un ours. La troisieme étoit comme un léopard, qui avoit quatre têtes. Enfin la dernière, plus forte encore & plus terrible que les autres, avoit de grandes dents de fer ; elle dévoroit, elle mettoit en pièces, & fouloit aux pieds ce qui restoit. Du milieu des dix cornes qu'elle avoit. en sortit une petite, qui avoit les yeux d'un homme, & une bouche gui disoit de grandes choses, &

cette corne devint ensuite plus grande que les autres; elle faisoit la guerre contre les Saints, & avoit l'avantage sur eux jusqu'à ce que l'ancien des jours, c'est-àdire, l'Eternel, s'étant affis sur son trône, environné de mille millions d'anges, prononça un jugement irrévocable sur ces quatre bêtes, dont il avoit marqué la durée, & donna au fils de l'Homme puilfance fur tous les peuples & toutes les tribus, mais une puissance éternelle qui ne lui sera point ôtée, & un royaume qui ne sera jamais détruit.

On convient que les différens métaux dont la statue étoit composée; & les quatre bêtes sorties de la mer, significient autant de monarchies différentes qui se succéderoient les unes aux autres, & dont les premières seroient détruites par les suivantes, & qui toutes feroient place à l'empire éternel de Jesus-Christ, pour lequel seul elles avoient subsisté. On convient aussi que ces quatre monarchies sont celles des Babyloniens, des Perses & des Medes unis ensemble, des Macédoniens & des Romains. L'ordre seul de leur succession en est une preuve bien certaine. Mais où Daniel voit-il cette succession & cet ordre? Qui lui découvroit le changement des empires, si non celui qui est le maître des tems & des monarchies, qui a tout règlé par ses decrets, & qui en donne la connoilsance à qui il lui plaît par une lumière surnaturelle?

Balthasar, étant a shégé dans Babylone, sit un sestin aux grands

de sa cour ; & échauffé par le vin, il osa boire dans un des vases qui avoient été pris dans le temple de Jerusalem. Une telle profanation ne demeura pas long-tems impunie. A l'instant même il vit une main sortir de la muraille, & écrire dessus quelques mots. Cette vision l'effraya; il fit venir les plus habiles des Chaldéens, & ceux des autres nations qui faisoient profession d'expliquer les visions & les songes; & leur commanda de lui dire ce que significient ces paroles. Ils lui répondirent qu'il leur étoit impossible de le faire; & alors sa peine s'augmenta de telle forte, qu'il fit publier dans tous ses états, qu'il donneroit une chaîne d'or, une robe de pourpre telle que les rois de Chaldée les portoient, & la troisième partie de son royaume à celui qui lui donneroit l'intelligence de ces paroles. La proposition d'une si grande récompense sit venir de toutes parts ceux qui passoient pour les plus habiles; & il n'y eut point d'efforts qu'ils ne fissent pour trouver cette explication. Mais, ils travaillerent inutilement. La Princesse son ayeule, le voyant dans une si grande inquiétude, loi dit qu'il ne devoit pas perdre l'espérance d'être éclairci de ce qu'il défiroit, parce qu'il y avoit entre les captifs que Nabuchodonosor avoit fait amener à Babylone, après la ruine de Jérusalem, un certain Daniel, dont la science étoit si extraordinaire, qu'il expliquoit les choses qui n'étoient connues que de Dieu, & qui lui avoit alors interprété un songe, que nul autre n'a-

voit pu lui expliquer; qu'il n'avoit qu'à l'envoyer querir, & lui témoigner fon désir d'apprendre de lui ce que ces mots signissoient, quand même ce seroit quelque chose de sâcheux que Dieu voudroit par-là lui faire connoître.

Balthafar fur cer avis manda aussi tôt Daniël , lui témoigna combien il l'estimoit heureux d'avoir reçu de Dieu le don de pénétrer & de connoître ce que tous les autres ignoroient, le pria de lui dire ce que significient les mots écrits sur cette muraille, & lui promit, s'il le pouvoit faire, de lui donner une robe de pourpre, une chaîne d'or, & la troisième partie de son royaume, afin de faire voir à tout le monde, par ces marques d'honneur, quelle étoit son extrême sagesse, lorsqu'on s'informeroit de la cause qui les lui auroit fait mériter. Daniël qui sçavoit que la sagesse qui vient de Dieu, doit toujours être disposée à faire du bien, sans en prétendre nulle récompense, supplia le Roi de le dispenser d'en recevoir, & lui dit ensuite que ces mots fignificient que la fin de sa vie étoit proche, parce qu'il n'avoit pas fait son profit du châtiment dont Dieu avoit puni l'impiéré de Nabuchodonofor fon ayeul, & appris par cet exemple à ne pas s'élever au-defsus de la condition humaine, puisqu'il ne pouvoit ignorer que ce Prince s'étoit trouvé réduit à vivre durant plusieurs années comme les bêtes; qu'après beaucoup de prieres, Dieu touché de compassion, l'avoit fait rentrer dans la compagnie des hommes & rétabli

dans son royaume; & qu'il en avoit été si reconnoissant, qu'il n'avoit point cessé, durant tout le reste de sa vie, de lui en rendre de continuelles actions de graces, & d'admirer (a toute puissance; que lui au contraire, au lieu d'être touché d'un si grand exemple, n'avoit point craint de blasphêmer contre Dieu, & de boire avec ses concubines dans des vases consacrés à son honneur, ce dont il avoit été si irrité, qu'il avoit voulu lui faire connoître par ces caractères, quelle seroit la fin de sa vie : » Car, ajoûta-t-il, voici l'expliso cation de ces mots. Mane, c'est-» à dire, nombre, fignifie que le » nombre que Dieu a prescrit » aux années de votre règne, va » être accompli, & qu'il ne vous » reste plus que fort peu de tems » à vivre. Thecel, c'est - à - dire, » poids, fignifie que Dieu a pelé » dans sa juste balance la durée » de votre règne, & qu'elle tend n à sa fin. Et Phares, c'est-à-dire, » fragment & division, signifie » que votre empire sera divisé, » & séparé par les Medes & les » Perses. " Quelque grande que fût la douleur que reçut le roi Balthasar d'apprendre par l'explication de ces mots mystérieux, les malheurs qu'ils lui présageoient, il jugea que Daniël ayant agi en homme de bien, & n'ayant fait que lui déclarer la vérité, il seroit injuste de s'en prendre à lui; & ainsi il ne laissa pas de lui donner ce qu'il lui avoit promis.

Dans la suite, Darius le Mede, pour faire connoître jusqu'à quel point il estimoit Daniël, l'établit l'un des trois suprêmes gouverneurs, dont le pouvoir s'étendoit fur trois cens soixante autres; car, il le considéroit comme un homme tout divin, & ne prenoit conseil que de lui dans les affaires les plus importantes. Les autres ministres, ne pouvant souffrir de le voir ainsi préféré à eux, en conçurent une telle jalousie, comme il arrive d'ordinaire dans les cours des Rois, qu'il n'y eut rien qu'ils ne fissent pour trouver quelque occasion de le calomnier auprès de ce Prince; mais, il leur fut impolsible d'y réussir, parce que la vertu de Daniël étoit si grande & fes mains si pures, qu'il auroit cru les souiller, s'il avoit recu des prélens, & qu'il considéroit comme une chose honteuse, de vouloir tirer quelque récompense du bien que l'on fait. Ils ne se rebuterent pas néanmoins; & tous les autres moyens leur manquant, ils en imaginerent un par lequel ils crurent qu'ils le pourroient perdre. Ayant remarqué qu'il faisoit trois fois le jour des prieres à Dieu, ils allerent trouver le Roi & lui dirent que tous les grands & les gouverneurs de son empire avoient jugé à propos de faire un édit par lequel il seroit défendu généralement à tous ses sujets de faire durant trente jours aucune priere, ni à lui-même, ni aux Dieux; & que ceux qui mépriseroient ce commandement servient jettés dans la fosse aux lions. Darius, qui ne se doutoit point de leur malice, agréa-leur proposition, & sit publier cet édit dans tous ses Etats. Tous l'observerent, excepté Daniel, qui continua, sans s'en mettre en peine, à faire ses prieres à Dieu, à la vue de tout le monde, ainsi qu'il avoit accoûtumé. Ses ennemis ne manquerent pas d'aller aussi-tôt l'accuser devant le Roi, d'avoir violé son commandement, & lui dirent qu'il étoit le seul qui l'eût osé faire; & qu'il étoit d'autant plus coupable, que ce n'avoit pas eté par un sentiment de piété; mais parce qu'il scavoit que ceux qui ne l'aimoient pas, observoient ses actions. Et comme ces grands craignoient que l'extrême affection de Darius pour Daniël ne le portât à lui pardonner, ils le presserent avec tant d'instance de demeurer inflexible à faire exécuter son édit. & de commander qu'on jettat Daniel dans la fosse aux lions, qu'il lui fut impossible de s'en défendre. Mais, il espéroit que Dieu le préserveroit de la fureur de ces redoutables animaux, & l'exhorta de supporter généreusement son malheur. Ainsi, on le jetta dans cette fosse; & on en ferma l'entrée avec une grosse pierre. Darius la fit sceller de son cachet, & s'en retourna dans son palais, dans une si extrême peine & une telle inquiétude de ce qui arriveroit à Daniël, qu'il ne voulut point manger, & passa toute la nuit sans dormir. Le lendemain, dès le point du jour, il s'en alla à la fosse aux lions, & trouva que fon cachet etoit tout entier. Il appella Daniël par une ouverture qu'il y avoit à l'entrée, & demanda, en criant de toute sa force, s'il étoit encore en vie. Il lui répondit qu'il n'avoit en aucun mal,

& ce Prince, à l'instant même commanda qu'on le retirât. Les ennemis de Daniël, au lieu de demeurer d'accord que Dieu l'avoit fauvé par un miracle, dirent hardiment au Roi qu'il ne l'avoit été. que parce qu'on avoir suparavant tant donné à manger aux lions, que n'ayant plus faim, ils ne l'avoient point touché. Le Roi fut si offensé de leur malice, qu'il commanda que l'on jettât quantité de viandes à ces animaux; & qu'après qu'ils seroient rassassés on jettât dans la fosse ces accusateurs de Daniël, pour voir si les lions les épargneroient, comme ils disoient qu'ils avoient épargné Daniël. Cet ordre fut exécuté; & personne alors ne put douter que Dieu seul n'eût sauvé Daniël; car, les lions dévorerent tous ces calomniateurs avec autant d'ardeur & d'avidité, que s'ils eussent été les plus affamés du monde. Mais ce fut à mon avis, dit Josephe, le crime de ces méchans, & non pas la faim qui irrita contre eux ces bêtes farouches, parce que Dieu voulut que même des animaux irraisonnables fussent les ministres de sa justice & de sa vengeance.

Après que les ennemis de Daniël eurent été punis de la forte, Darius fit publier, dans tous ses États, que le Dieu que Daniël adoroit, étoit le seul Dieu véritable & Tout-puissant, & éleva ce grand personnage à un tel comble d'honneur, que personne ne put douter que ce ne sût l'homme de tout son Empire qu'il aimoit le plus; & on le voyoit avec admiration dans une si grande gloire,

& si extraordinairement favorisé de Dieu. Il fit bâtir dans Echatane, capitale de la Médie, un superbe palais qui, plusieurs siècles après, sembloit ne venir que d'être achevé, tant il conservoit son premier éclat, contre l'ordinaire des bâtimens dont le tems ternit la beauté, & qui vieillissent comme les hommes. C'est dans ce palais qu'étoit la sépulture des rois des Medes, des Perses, & des Parthes; & la garde en étoit encore du tems de Josephe, commise à un prêtre de la nation des Juifs.

Après la mort de Darius le Mede, Cyrus monta sur le trône des Perses & des Medes. Daniel eut toujours beaucoup d'autorné dans ses Etats. C'est au tems de ce Prince que nous rapportons l'histoire de Bel, & celle du Dragon, qui étoient adorés par les Babyloniens. Bel étoit une idole de bronze, à laquelle on offroit tous les jours douze mesures de farine, quarante brebis, & six grands vases de vin. On croyoit que cette idole consommoit tout cela, & qu'elle étoit animée. Daniël entreprit de défabuser le Roi. Il lui dit que Bel ne mangeoit point ce qu'on lui offroit, mais que d'autres le mangeoient pour lui. En effet, il y avoit soixante-dix prêtres de Bel, sans compter leurs femmes & leurs enfans, qui s'en nourrissoient, & qui entroient la nuit dans le temple par des conduits souterreins, sans qu'on s'en apperçût. Daniël, étant donc venu au temple avec le Roi, ordonna qu'on mit sur l'autel la quan-

tité ordinaire de viande, de pain & de vin; & après que les Prêtres furent retirés, il répandit de la cendre sur le pavé du temple. Après cela, étant sorti, il fit mettre les sceaux du Roi à la porte.

Pendant la nuit, les Prêtres se rendirent dans le temple avec leurs femmes & leurs enfans, & consommerent tout ce qui étoit sur l'autel. Le lendemain marin, le Roi vint avec Daniël, & ayant trouvé la porte bien fermée, & les sceaux en leur entier, ils ouvrirent la porte, & le Roi ayant remarqué qu'il n'y avoit rien sur l'autel de tout ce qui avoir été offert la veille, s'écria : Vous êtes grand, ô Bel, & il n'y a point en vous de tromperie. Daniel commença à rire; & retenant le Roi, afin qu'il n'avançat pas plus avant, il lui dit : Voyez ce pave ; de qui sont ces traces de pieds? Je vois, dit le Roi, des traces de pieds d'hommes, de femmes & de petits enfans; & il entra dans une grande colère. Il sit arrêter les Prêtres, leurs femmes & leurs enfans, qui lui montrerent les petites portes fecretes, par où ils entroient, & venoient manger tout ce qui étoit servi sur la table. Le Roi les fit mourir, & il livra à Daniël l'idole de Bel, & son temple qui fut renversé.

Il y avoit aussi dans la ville un grand dragon, que les Babyloniens adoroient. Le Roi dit à Daniël: Vous ne pouvez point dire présentement que celui-ci ne soit pas un dieu. Adorez-le donc. Daniël lui répondit : J'adore le Seigneur mon Dieu; mais celui ci

n'est rien moins qu'un dieu. Que s'il vous plaît de me le permettre, je le tuerai, sans me servir ni d'épée ni de bâton. Le Roi le lui ayant permis, Daniël prit de la poix, de la graisse & du poil; & ayant fait cuire tout cela ensemble, il en fit des masses, qu'il jetta dans la gueule du dragon; & le dragon creva. Les Babyloniens, étrangement irrités de cela, vinrent trouver le Roi, & lui dirent de leur abandonner Daniël, finon qu'ils le feroient mourir lui-même avec toute sa maison. Le Roi fut donc contraint de leur abandonner Daniel; & ils le jetterent dans la fosse aux lions, où il demeura six jours. Or, il y avoit dans la fosse sept lions, & on leur donnoit chaque jour deux corps d'hommes, avec deux brebis; mais, on ne leur en donna point alors, afin qu'ils dévorassent Daniel.

En ce tems-là, le prophete Habacuc, qui étoit en Judée, ayant préparé à manger pour ses moissonneurs, l'ange du Seigneur lui dit de porter à Babylone le dîner qu'il avoit préparé, & de le donner à Daniel, qui étoit dans la fosse aux lions. Habacuc répondit qu'il n'avoit jamais été à Babylone, & qu'il ne sçavoit où étoit cette fosse. Alors , l'ange du Seigneur le prit par le haut de la tête; & le tenant par les cheveux, il le porta à Babylone, au travers des airs, & le mit au-dessus de la fosse. Ce prophete donna à manger à Daniël; & l'ange du Seigneur le remit aussitôt après dans le lieu où il l'avoit pris.

Le septième jour, le Roi vint pour pleurer Daniël; & s'étant approché de la fosse, il y vit Daniel, qui étoit assis au milieu des lions. Il jetta auffitôt un grand cri, & dit: Vous êtes grand, ô Seigneur, Dieu de Daniel; & l'ayant fait tirer de-là, il y fit jetter ceux qui avoient voulu perdre ce prophete, & les lions les dévorerent devant lui en un moment.

Voilà ce que l'Écriture nous apprend de Daniël; quelques Auteurs prétendent qu'il y a-eu deux Daniëls, l'un de la famille de David, qui est le prophete dont nous parlons ici; & l'autre de la tribu de Lévi, & de la famille d'Ithamar , à qui l'on attribue l'histoire de la délivrance de Sufanne, & celle de la mort du dragon & de la destruction du temple de Bel. Mais on n'a aucune preuve solide de cette distinction des deux Daniëls.

La réputation de Daniel étoit si grande, même pendant sa vie, qu'elle étoit comme passée en proverbe. Vous êtes plus sage que Daniel, disoit avec ironie Ezéchiel au roi de Tyr; & dans un autre endroit, dans le même prophete, Dieu dit: S'il se trouve au milieu d'une ville trois hommes du mérite de Noe, de Daniël & de Job, ils garantiront leurs ames du peril.

Quelques Juifs ont youlu autrefois exclure Daniël du rang des prophetes. Mais, leur chagrin contre ce prophete ne vient que de ce qu'il est trop clair ; & qu'il marque trop expressée ment le tems de la venue de Jesus-Chrift.

On croit que Daniel mourut dans la Chaldée, & qu'il ne profita pas de la permission donnée par Cyrus à tous les Juifs, de s'en retourner dans leur pais. Les grands emplois qu'il possédoit dans l'empire des Perses, le retinrent parmi eux. Saint Épiphane dit qu'il mourut à Babylone; & ce sentiment est suivi par la plûpart des Historiens. D'autres croient qu'il mourut à Suse, où il passa une bonne partie de sa vie, & où il eut plusieurs de ses visions. Benjamin de Tudele raconte qu'on lui montra son tombeau à Chuzestan, qui est l'ancienne Suse.

Josephe s'exprime d'une manière bien énergique sur l'article de Daniël. » Je ne trouve, dit-il, » rien de plus admirable en ce » grand Prophete que ce bonheur » tout particulier & presqu'in-» croyable qu'il a eu au-dessus de " tous les autres, d'avoir, durant n toute sa vie, été honoré des " rois & des peuples, & d'avoir » laissé après sa mort une mémoi-» re immortelle. Car, les livres » qu'il a écrits, & qu'on nous lit m encore maintenant, font con-» noître que Dieu même lui a » parlé, & qu'il n'a pas seule-» ment prédit en général, comme m les autres prophetes, les chofes n qui doivent arriver; mais qu'il » a aussi marqué les tems aux-» quels elles arriveroient; & qu'au » lieu qu'ils ne prédisoient que » des malheurs qui les rendoient modieux aux Princes & à leurs fujets, il leur a prédit des cho-

» fes avantageuses & favorables » qui les ont portés à l'aimer, & » dont la vérité ayant depuis été » confirmée par des effets, a » obligé tout le monde, non seu-» lement à ajoûter foi à ses paro-» les & à l'estimer; mais à croire » qu'il y avoit en lui quelque » chose de divin. Je rapporterai » une de ses prophéties, pour fai-» re voir combien elles étoient » certaines. Il dit qu'étant sorti » avec ses compagnons de la ville » de Suse, qui est la capitale » du royaume de Perse, pour in aller prendre l'air à la campa-» gne, il arriva un tremblement » de terre, qui surprit & étonna » tellement ceux qui étoient avec » lui, qu'ils s'enfuirent & le lail-" serent seul; qu'il se jetta alors » le visage contre terre, & qu'e-» tant en cet état, il sentit quel-» qu'un qui le toucha & lui com-» manda de se lever, pour voir » les choses qui devoient arriver » long-tems après à ceux de fa » nation; que lorsqu'il fut levé il » apperçut un bélier qui avoit » plufieurs cornes, dont la der-» nière surpassoit en grandeur tou-» tes les autres ; qu'ayant tourné » ses yeux du côté de l'occident, » il vit venir un bouc qui choqua » ce bélier, le porta par terre & » le foula à ses pieds; qu'il vit » ensuite sortir du front de ce » bouc une très-grande corne qui » fut brisée, & qu'il en sortit » quatre autres tournées vers les » quatre vents; qu'entre ces qua-» tre cornes il s'en étoit élevé une » plus petite; & que Dieu lui » avoit dit, que lorsqu'elle seroit

» crue, elle feroit la guerre à sa » nation, prendroit Jérusalem de » force, aboliroit toutes les cé-» rémonies du temple, & défen-» droit durant douze cens quatre-" vingt-seize jours d'y offrir des » sacrifices. Après que Dieu lui » eut fait voir cette vision, il la » lui expliqua en cette manière: » que le bélier signifioit l'empire » des Medes & des Perses, dont » les Rois étoient représentés par » ses cornes, & que la plus gran-" de étoit le dernier d'entr'eux. » parce qu'il les surpassoit tous en " richesses & en puissance; que " le bouc signifioit qu'il viendroit » de Grece un Roi qui vaincroit » les Perses, & se rendroit maî-» tre de ce grand Empire; que la » grande corne signifioit ce Roi; » & que les quatre petites cornes, nées de cette grande corne » & qui regardoient les quatre » parties du monde, représenn toient ceux qui après la mort » de ce Prince partageroient en-» tr'eux ce grand Empire, quoi-» qu'ils ne fussent ni ses enfans ni » descendus de sa race; qu'ils rè-» gneroient durant plusieurs an-» nées; que de leur postérité il » viendroit un Roi qui feroit la » guerre aux Juifs, aboliroit toun tes leurs loix & toute la forme » de leur République, pilleroit » le temple, & défendroit durant " trois ans d'y offrir des facrifi-» ces; ce qui arriva sous le » regne d'Antiochus Épiphane. or Ce grand prophete a ausli eu n connoissance de l'empire de Ro-" me, & de l'extrême désolation où il réduiroit notre pais. Dieu

» lui avoit rendu toutes ces choses » présentes; & il les a laissées par » écrit, pour faire admirer à ceux » qui en verront les effets, les n faveurs qu'il a reçues de lui, » & pour confondre l'erreur des » Epicuriens, qui, au lieu d'adon rer sa providence, croient qu'il » ne se mêle point des affaires " d'ici-bas, & que le monde n'est » ni conservé ni gouverné par » cette suprême essence également bienheureuse, incorrup-» tible, & toute-puissante; mais » qu'il subsiste par lui-même; » sans considérer que si ce qu'ils » disent étoit véritable, on le ver-» roit bientôt périr, comme un n vaisseau qui, n'ayant point de » pilote, est battu de la tempête, » ou comme un chariot sans con-» ducteur, qui est entraîné par des » chevaux. Il ne faut point de » meilleure preuve que ces pro-» phéties de Daniël, pour faire adn mirer la folie de ces personnes » qui ne veulent pas que Dieu » prenne soin de ce qui se passe » fur la terre. Car si tout ce qui » arrive dans le monde n'arrivoit n que par hazard, comment se » pourroit-il faire que nous vif-» fions toutes ces prophéties s'ac-» complir? "

Entre les prophéties de Daniel, une des plus célebres est sans contredit celle des 70 semaines, à la fin desquelles le Messie devoit mourir. L'ange Gabriel les lui avoit révélées. C'est de la vingtunième année du règne d'Artaxerxe, dit Longue-main, qui est la 452 avant J. C., que les plus doctes Chronologistes, après les

anciens Peres, comptent ces 70 femaines. Elles font quatre cens quatre-vingt-dix ans hébreux ou lunaires ; Jesus-Christ ayant été baptisé au commencement du soixante - dixième , fut crucifié la troisième année suivante; ce qui vérifie littéralement la prophétie, qui porte qu'au milieu de la dernière semaine, l'hostie & le sacrifice devoient cesser, c'est-àdire , par l'oblation de celui dont ils tenoient la figure. Pererius prouve solidement cette opinion, qui est la plus claire & la plus suivie. C'est dans ses commentaires sur Daniel, où il résure les autres sentimens. Théodoret dit que le même prophete, voyant que Cyrus avoit délivré les Juifs de la captivité, dans laquelle ils languisfoient depuis 70 ans, lui montra dans Isaie son nom, & la prédiction de ce retour.

Parmi les écrits de Daniël, il y a des pièces qui ont passé constamment pour canoniques; mais; il y en a d'autres qui ont été contellées fort long tems. Tout ce qui est écrit en Hébreu, ou en Chaldéen | car il y a quelques pièces de Chaldéen mêlées avec l'Hébreu ] tout cela est généralement reconnu pour canonique tant chez les Juifs que chez les Chrétiens. Mais, ce qui ne se trouve qu'en Grec, a souffert de grandes contradictions, & n'a proprement été reçu pour canonique, que depuis la décision du Concile de Trente. Du tems de saint Jérôme, les Juiss étoient partagés là-dessus, les uns admettoient toute l'histoire de Susanne;

d'autres la rejettoient toute éntière; les uns en recevoient une partie, & en rejettoient une autre. L'historien Josephe n'a rien dit de l'histoire de Susanne, ni de celle de Bel & du Dragon. Mais, Joseph Ben-Gorion, auteur Juif, qui a écrit en Hébreu, rapporte tout au long ce qui regarde Bel & le Dragon, & ne dit rien de l'histoire de Susanne. On peut voir tout ce qui regarde la canonicité de ces endroits, traités plus au long dans la présace de Dom Calmet sur Daniël.

Les douze premiers chapitres de Daniël sont partie en Hébreu, partie en Chaldéen. Les deux derniers sont en Grec. Il parle Hébreu, lorsqu'il ne fait que raconter; mais, il rapporte en Chaldéen les entretiens qu'il a eus en cette langue avec les Mages, & les rois Nabuchodonosor, Balthafar & Darius le Mede. Il rapporte aussi dans la même langue, l'édit que Nabuchodonosor donna après que Daniël eut expliqué le songe qu'il avoit eu d'une grande statue d'or. Cela fait voir l'extrême exactitude de ce prophete, qui rapporte jusqu'aux propres paroles des personnages qui'l fait parler. Le v. 24 & suivans, du chapitre III, jusqu'au 'quatre - vingt - dixième, sont en Grec, aussi-bien que les deux derniers chapitres; & c'est une grande question parmi les Critiques, de sçavoir s'ils ont jamais été écrits en Hébreu. La verfion Grecque que nous avons de tout Daniël, est de Théodorion; celle des Septante est perdue il y a très-long-tems.

Porphyre prétendoir que les prophéties que nous avons sous le nom de Daniël, lui étoient faussement attribuées, que cet ouvrage étoit d'un imposteur, qui vivoit en Judée du tems d'Antiochus Épiphane, lequel, pour se concilier du crédit, avoit contrefait l'inspiré. & avoit fait en style prophétique le récit des choses qu'il voyoit de ses yeux, & qui se passoient de son tems; & que s'il a avancé quelque chose au-delà du tems d'Epiphane, il l'a fait au hazard & contre la vérité. Ce célebre ennemi de notre religion avoit remarqué tant de clarté dans les prophéties de Daniel, qu'il les prenoit pour des histoires, Que Daniël ait vécu à Babylone longtems avant Antiochus Epiphane, & qu'il y ait écrit les prophéties que nous avons sous son nom, c'est ce que l'on ne peut raisonnablement contester.

Voici comme D. Calmet arrange la chronologie de Daniel.

Il fut mené à Babylone, âgé peut-être de douze ans, l'an du monde . . . . . 3398.

L'histoire de Susanne peut être arrivée l'an du monde 3401.

Le songe de Nabuchodonosor, d'une grande statue

d'or, l'an du monde . . . 3402. Le songe qu'eut le même Prince, d'un grand arbre, qui sut coupé jusqu'à la raeine, l'an du monde . . . 3434.

L'année suivante Nabuchodonosor tombe dans la manie, & croit être devenu bœuf. Il remonte sur le trône l'an du monde . . . . . 3443.

La même année peut être arrivée l'histoire de la statue d'or, érigée par ce Prince.

Daniël eut la vision des quarre bêtes au commencement du règne de Balthasar, l'an du monde . . . . . . 3446.

Deux ans après, il eut celle du bélier & du bouc, qui frappent des cornes l'un contre l'autre, l'an du monde.....3448.

D. Calmet met les visions de Daniël rapportées aux chapitres 9, 10, 11, 12, au commencement du règne de Darius le Mede, vers l'an du monde . . . 3449.

DANIEL, Daniel, Actina, (a) fils de David & d'Abigail du Carmel, naquit à Hébron, pendant que son pere demeuroit en ce lieu.

DANIEL, Daniel, Δανινλ, (b) de la famille d'Ithamar, & l'un de ceux qui revinrent de la

captivité de Babylone.

DANIEL, Daniel, Davin, (c) l'un de ceux qui fignerent l'alliance que l'on fit avec Dieu du tems d'Esdras, quandon fut revenu de Babylone à Jérusalem. Ce Daniel pourroit bien être le même que le précédent.

<sup>(</sup>a) Paral. L. I. c. 3. v. 1. (b) Eldr. L. I. c. 8. v. 2.

DANNA, Danna, pevva, (a) ville de Palestine dans la tribu de Juda. Elle étoit fituée dans les montagnes de cette tribu.

D. Calmet parle de cette ville fous le nom de Damna; & il multiplie les villes de ce nom jufqu'à en supposer quatre. Les livres Saints ne parlent cependant que d'une ville de Damna, qu'ils mettent dans la tribu de Zabulon, & d'une ville de Danna qu'ils donnent à la tribu de Juda.

DANSANTES [ les isles ].

Voyez Calamines.

DANSE [ La ], Saltatio, (b). ορχησις, titre d'un dialogue de Lucien. L'auteur y fait l'apologie de la Danse & particulièrement des ballets.

DANSEUR, DANSEUSE, Saltator, Saltatrix, (c) celui ou celle qui danse. Les monumens nous présentent des Danseurs & des Danseuses. Les Anciens danfoient fouvent au son des instrumens, de la flûte, de la lyre ou de la guittare; ils étoient en habit court; & quelquefois les cheveux frisés. Les Danseurs frisés se trouvent dans Cicéron & dans les autres Auteurs. On voit dans les monumens, de jeunes garçons qui dansent avec certaines choses aux mains qu'il n'est pas aisé de distinguer ; d'autres qui tiennent des crotales à la manière des Bacchantes, & qui en jouent en dansant, comme on le voit dans les danses des bacchanales.

Les marbres Romains nous

montrent quelques danses de filles ou de nymphes qui se tiennent tout de suite par la main. Un monument, donné par D. Bernard de Montfaucon, représente incontestablement une danse de cette espèce. Les filles qui se tiennent par la main, sont au nombre de cinq. Ce qui est à remarquer, c'est que la première & la dernière qui ont une main libre, tiennent, l'une une espèce de palet, l'autre un petit bâton,

DANSEUR DE CORDE, celui qui, avec un contre poids ou sans contre-poids dans ses mains, marche, danse, voltige sur une corde de différente groffeur, qui quelquefois est attachée à deux poteaux opposés, d'autrefois est tendue en l'air, lâche ou bien

bandée.

Les Littérateurs qui recherchent curiensement l'origine des choses, prétendent que l'art de danser sur la corde a été inventé peu de tems après les jeux corniques, où les Grecs dansoient sur des outres de cuir, & qui furent institués en l'honneur de Bacchus, vers l'an 1345 avant Jesus - Christ. Quoi qu'il en soit de cette opinion, il est toujours vrai qu'on ne peut douter de l'antiquité de cet exercice de la danse sur la corde, dont les Grecs firent un art très-périlleux, & qu'ils porterent au plus haut point de variété & de rafinement. De là les noms de Neurobates, Oribates, Schoenobates, Acrobates, qu'avoient chez eux

<sup>(</sup>a) Jolu c. 19. v. 49. (c) Antiq. expl. par D. Bern. de (6) Lucian, Tom. II. pag. 906, & feq. Montf, T, III. p. 314, 315.

les Danseurs de corde, suivant la diverse manière dont ils exécu-

toient leur art.

Mercurial nous a donné dans sa gymnastique, cinq figures de Danseurs de corde, gravées d'après des pierres antiques. Les Romains nommoient leurs Danseurs de corde Funambuli, & Térence en fait mention dans le prologue de son Hécyre; mais, pour abréger, nous renvoyons sur ce sujet le lecteur à la dissertation d'un sçavant d'Allemagne, de M. Grodeck. Nous nous contenterons d'ajoûter que les Cyzicéniens firent frapper en l'honneur de l'empereur Caracalla, une médaille insérée & expliquée par Spon dans ses recherches d'antiquités; & cette seule médaille prouve affez que les Danseurs de corde faisoient dans ce tems - là un des principaux amusemens des grands & du peuple.

Ces danseurs de corde exerçoient leur art de quatre différentes manières. Les premiers voltigeoient au tour d'une corde, comme une roue autour de son essieu, & s'y suspendoient par les pieds, ou par le cou; les seconds y voloient de haut en bas, appuyés sur l'estomac, ayant les bras & les jambes étendus. Les troisièmes couroient sur la corde tendue en droite ligne ou du haut en bas. Les derniers enfin, non feulement marchoient sur une corde, mais ils y faisoient aussi des sauts périlleux, & plusieurs tours.

DANTHÉLETES, Dantheletæ, selon Tite-Live, Voyez Danthélites.

DANTHÉLÉTICE, Dantheletice, Darbyntiky, nom que Prolémée donne au païs occupé

par les Danthélites.

DANTHÉLITES, Danthelita, Dartyxirai, (a) peuple Thrace. Les Danthélites, selon Strabon, habitoient vers le mont Æmus, du côté du Pont-Euxin. Ptolémée les place aux environs de cette montagne, du côté du couchant. Strabon dit que les Danthélites étoient du nombre des nations adonnées au pillage.

Philippe, roi de Macédoine, fut obligé de passer au travers du païs des Danthélites, l'an 181 avant Jesus-Christ. Ces peuples étoient alors ses alliés. Mais, les Macédoniens, à cause de la faim qui les pressoit, les pillerent comme ils auroient fait leurs ennemis. Ils enleverent d'abord tout ce qu'ils trouverent dens les maisons de la campagne, puis enfin entrerent dans les bourgs qu'ils ravagerent impitoyablement, à la honte du roi Philippe. Car, il entendoit lui-même les cris des peuples qui imploroient en vain sa justice & sa bonne foi, & prenoient à témoins de ces hostilités. les Dieux qui l'avoient été du traité d'alliance qu'ils avoient fait avec lui.

Le nom des Danthélites est écrit Danthéletes & Danthélethes, dans Tite-Live; & leur pais est ap-

<sup>- (</sup>a) Strab. pag. 318. Ptolem. L, III. c. 11. Tit. Liv. L, XXXIX. c. 53. L. XL. C. 22.

DA pellé Danthélétice dans Ptolé-

DANUBE, Danubius, (a) Δανού 6105, l'un des plus grands fleuves de l'Europe. Il prenoit sa source dans la Germanie occidentale & au Nord-ouest du Rhin, & couloit en général du couchant au levant, & arrosoit une trèsgrande étendue de païs, en suivant toujours cette même direction.

Étienne de Byzance donne au mot Danube une origine Germanique, & l'explique par trompeur & mal-faisant. Le même Étienne de Byzance dit qu'on lui avoit donné, dans un sens contraire, le nom de Matoas, qu'il rend en Grec par celui d'acios, ou de facile, innoxius. Ce nom ne devoit pas être d'un usage commun ; car, on n'en trouve guère d'exemples. Il paroît que les deux rives du Danube, depuis sa source jusqu'à Taurunum & Singidunum, ont été d'affez bonne heure occupées par des nations Germaniques ou Celtiques; & les plus anciens Ecrivains qui aient nommé ce fleuve, Pindare & Hérodote, placent sa source dans le pais des Celtes, quoique ce qu'ils disent de la situation de cette source, montre qu'ils n'avoient que des notions très fausses de la géographie de cette partie de l'Europe. Timagete n'étoit pas mieux instruit, lui qui dans le livre qu'il avoit écrit sur les ports

& les havres de la mer, avan? coit que le Danube prenant sa fource dans les montagnes celtiques, qu'il nomme Riphées & Hyperborées, se partageoit en deux branches, dont l'une se jettoit dans le Pont Euxin, l'autre dans la mer des Celtes, ou la Méditerranée; & que les Argonautes ayant suivi cette partie du Danube, étoient arrivés par - là dans la mer de Toscane.

Au-desfous de Taurunum & du confluent de la Save avec le Danube, les deux rives du fleuve étoient habitées par des peuples d'une nation absolument différente des Celtes, par des Mysiens, par des Daces & par des Getes, qui parloient la même langue que les Thraces.

Le Danube couloit, comme on vient de le dire, de l'Occident vers l'Orient, dans une large vallée fermée par deux grandes chaînes de montagnes fituées l'une au Midi, l'autre au Nord du fleuve. La chaîne Méridionale est un bras détaché des Alpes, lequel, après s'être abaissé en descendant au Midi, & avoir formé les diverles vallées de la Styrie & de la Carinthie, occupées autrefois par les Taurisques, les Scordisques, les Carnes & quelques autres nations Celtiques, se relève vers le nord fous le nom d'Albius ou Alpius Alpes, pour tourner veis le levant, & pour continuer sous

<sup>(</sup>a) Diod. Sicul. pag. 211. Strab. pag. Flor. L. III. c. 4. L. IV. c. 12. Mem. . 304, 305. Just. L. XXXII. c. 3. Pomp. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Mel. p. 97. Plin. Tom. I. p. 205, 215, Tom. XII. p. 33, 35, 132. Tom. XIX. 216. Herod. L. II. c. 33, 34. L. IV. c. p. 578. & fuiv. 47. & feq. Ptolem. L. II, c, 11, 15,

cette même direction jusqu'au

Au Nord de cette longue chaîne de montagnes, dans la partie qui s'érend jusqu'au Danube, on trouvoit la Pannonie ou Pœonie, l'Illyrie, & les deux Mœsses ou Mysies, païs arrosés par des rivières considérables qui vont se jetter dans le Danube, & qui étoient occupés par la nation Sarmatique ou Illyrienne des Getes ou Mysiens, de même origine que les Thraces, & divisée en plufieurs peuples qui parloient divers dialectes d'une langue générale, dont celle des Thraces, proprement dits, étoit aussi une branche. La partie occidentale de cette vallée du Danube avoit été prefque toute envahie par des colonies Celtiques & Germaniques qui en avoient chassé les premiers habitans. Au Midi de la chaîne du mont Albius ou Scordus, étoient la Liburnie, la Dalmatie, l'Épire, la Macédoine & la Thrace, pais où nous ne voyons point que les nations Germaniques & Celtiques aient jamais pénétré, du moins pour y former des établissemens fixes.

Les montagnes qui font au Nord du Danube, suivent une direction moins régulière que celles du Sud; cette chaîne fait plufieurs détours & jette divers bras, qui, entourant des païs étendus & fertiles, les séparent absolument les uns des autres.

Les anciens ont donné au Danube deux noms différens. Un de nos Géographes modernes croit que ce qu'on appelloit Danube

Tom. XIII.

étoit la partie de ce fleuve depuis sa source jusqu'à son confluent avec la Save , & que le reste delà jusqu'à la mer noire, étoit nommé Ister. Mais, comme le remarque Cellarius, il n'y a rien de moins fixe que les bornes qui appartenoient au Danube ou à l'Ifter. Les Anciens n'en conviennent point du tout. Pomponius-Méla dit que ce fleuve parcourt sous le nom de Danube, des pais immenses, qu'ensuite changeant de nom, il devient Ister. Ptolémée fixe ce changement de nom près d'Axiopolis, ville de la basse Mœsie, proche le pais des Geies. Strabon nomme Danube la partie qui est depuis la source jusqu'aux Cataractes , & Iffer tout ce qui est en bas vers les Getes jusqu'au Pont-Euxin. Pline met plus haut la séparation de ces noms. Le Danube, dit-il, coulant sous ce nom chez des nations innombrables est appellé Ister siroit qu'il arrose l'Illyrie. Ce passage n'est pas fort clair, car l'ancienne Illyrie n'alloit point jusqu'an Danube; & pour celle du moyen âge, Pline ne peut pas en avoir parlé. Agathemer racourcit bien davantage le Danube, car il dit: L'Ister qu'on appelle Danube jusqu'à Vienne & Xiphilin le nomme Ister au Pont de Trajan, qui étoit dans la haute Moesie. Dans une si grande contrariété de sentimens entre les Anciens, il y auroit de la bizarrerie à en vouloir préférer l'un à l'autre, d'autant plus qu'un même Auteur en change lui-même, Florus, parlant des Daces, dit que toutes les fois que le Danube étoit

glacé, ils faisoient des courses & ravageoient le pais voisin. Le même Historien dit au même endroit, que les Pannoniens étoient désendus par deux bois & trois fleuves, sçavoir, la Drave, la Save & l'Ister. Les Pannoniens étoient néanmoins placés plus haut que les Daces.

Les Anciens donnoient sept bouches au Danube. Ils en dérachoient la plus méridionale entre Nuiodunum & Sitioteuta; & cette branche, après avoir forme une isle nommée Peuce, se jettoit dans la mer, au-desfus du promontoire nommé Pierum. On la nommoit Peuce ou Sacrum Ostium; la seconde embouchure étoit Inariacium Ostium; la troisième, Pulchrum Ostium, ou la belle embouchure; la quatrieme, Pseudo-stomum, ou la fausse bouche; la cinquieme, Boreum Oslium, ou la bouche septentrionale; la sixième, n'est point nommée dans les cartes de Ptolémée; la septieme, étoit nommée Tiagola, à cause d'un lac de ce nom qui y déchargeoit · fes eaux mêlées avec celles du Danube. A présent toutes ces embouchures se réduisent à deux, à la hauteur de 45 d.

Le Danube forme un lac nommé Carason, qui se vuide dans la mer par un canal nommé Carabirmon. Le reste du sleuve va vers le Nord, comme pour recevoir la Moldawe & la Pruth, après quoi il étend ses eaux & sorme un lac nommé Kulugheri; & entrant dans la Bessarabie, il se divise en sept branchés qui se réunissent entuite auprès de Keli, Les eaux du Danube sont bonnes à boire.

Il y a un certain endroit près de la mer Noire, où l'on pêche un petit poisson, qui est comme un thermometre vivant, qui annonce les divers changemens de tems bien plus sûrement que les thermometres artificiels. Il a la peau diversifiée de plusieurs couleurs, & deux oreilles sur la tête semblables aux oreilles des souris; sa gueule est environnée de six allonges pointues qui font une étoile, & sa queue est tachetée comme celle d'un paon. On met ce petit poisson dans une bouteille de verre pleine d'eau, avec un peu de fable au fond. Tant que l'air doit conserver sa sérénité, il demeure tranquille sur ce sable & dans cette bouteille; & quand les pluies, les vents, les grêles & les autres intempéries des faisons doivent troubler cette constitution, on le voir dans une agitation continuelle, se portant tantôt vers l'embouchure de la bouteille, tantôt vers le fond, où il remue & creuse son sable. On affure que pourvu que l'eau soit renouvellée de mois en mois, ce poisson vit plusieurs années, sans autre nourriture que celle qu'il peut tirer de ceue liqueur & de l'air.

L'étendue du Danube porta les Scythes à honorer ce fleuve audessuré de tous les autres fleuves. Les Romains ne s'en éloignerent pas non plus, & on le trouve représenté comme une divinité sur les médailles de Trajan.

Nous avons observé que les notions Géographiques d'Hérodote, sur-tout par rapport au Danube, n'étoient rien moins qu'exactes. La description qu'il fait de ce sleuve en sera la preuve. Un lecteur curieux ne sera pas d'ailleurs fâché de trouver ici cette

description.

» Le Danube, qui est le plus » grand de tous les fleuves que n nous connoissons, est toujours » semblable à soi, c'est-à-dire, » qu'il est égal en hiver & en été, » & il est le premier qui coule de " l'Occident dans la Scythie. Il n est le plus grand de tous, parce n que tous les autres s'y décharn gent & le rendent grand com-" me il est. Il y a cinq fleuves qui " s'y vont rendre de la Scythie; » le premier est appellé Porata " par les Scythes, & par les "Grecs Pyreton; le fecond, » Tiarante; le troisième, Arare; » le quatrième, Naparis; & le » cinquième Ordisse. Le premier » dont nous avons parle est grand, " & en coulant vers l'Orient il n mêle ses eaux avec celles du » Danube. Le Tiarante est plus n petit, & coule plus vers l'Ocin cident. Les trois derniers, l'A-" rare, le Naparis & l'Ordisse, » se vont répandre par le milieu » des deux autres dans le Danube. " Tous ces fleuves naissent dans » la Scythie, & sont cause que » le Danube est si grand. Il n'en n reçoit des Agathyrses qu'un " feul, que l'on appelle Maris. " Mais, il fort trois grand fleun ves du mont Hémus, l'Atlas, n l'Auras, & le Tibésis qui coun lent vers le Septentrion, & se n vont perdre tout de même " dans le Danube. L'Athres,

» le Noès & l'Atarnes, passant par " la Thrace & par les Crobyzes & le Cius, qui divise le mont » Hémus, en descendant de la Pannonie & du mont Rhodope. se vont aussi jetter dans ce fleuve. Le fleuve d'Angre qui » vient d'Illyrie & qui va vers le Septentrion, entre, après avoir » traversé la plaine Triballique, » dans un autre fleuve nommé " Bronge; le Bronge descend » dans le Danube, & ainsi le " Danube reçoit tout ensemble " ces deux grands fleuves. Outre » cela deux autres fleuves, for-» tant d'un pais qui est au dessus » de la Croatie, l'un appelle Car-» pis, & l'autre Alpis vers le Septentrion, viennent perdre » leur nom dans le Danube. Au n reste, ce fleuve traverse toute » l'Europe, en commençant aux » Celtes qui sont après les Cyne-» tes les derniers peuples de l'Eu-» rope du côté du couchant; & » après avoir traversé toute l'Eu-» rope, il entre en biaizant dans » la Scythie. Enfin, le Danube » est le plus grand de tous les » fleuves, par les dépouilles pour » ainsi dire, de ceux dont je n viens de parler, & des autres » qui le vont enfler de leurs eaux. " Toutefois à les confidérer tous n deux par leurs eaux, sans doute » le Nil l'emportera, parce qu'il " n'y a ni fontaine ni fleuve qui » entre dedans, & qui contribue » à le groffir. Il me semble donc » que le Danube est égal en hiver » & en été, si ce n'est qu'en hiver » il est un peu plus grand que » d'ordinaire, quoiqu'il pleuve G 11

100 D A n fort peu en hiver dans le pais, » mais qu'il y neige de tous côtés. » Or, la neige qui est tombée en " hiver, se fond en été, & gros-» fit le Danube en s'y répandant n de toutes parts, & non seulen ment la neige fondue le groffit, » mais encore les pluies qui sont n abondantes en été dans cette » contrée. Comme le Soleil atti-» re plus d'eau en été qu'en hiver, n il en tombe aush davantage en » été qu'en hiver dans le Danube; » & cela le rend aussi grand dans » la chaleur qu'il avoit été durant n le froid. Ainsi, toutes choses » confidérées, on trouvera que » le Danube est toujours égal. Le » Danube est donc le premier des no fleuves de la Scythie. a

DANUBE, Danubius, (a) Davoi Clos. Ce fleuve a été révéré comme un Dieu par différens peuples, tels que les Scythes, les Getes, les Daces, les Thraces,

&c.

Le Rhin, dit D. Bernard de Montfaucon, est signifié par un vieillard qui tient un rameau, & est appuyé sur une urne à la manière des fleuves. Le Danube est à peu près de même dans les mé dailles de Trajan avec l'Inscription DANVVIVS. On voit le même fleuve sur la colomne Trajane, où il paroît dans les Ondes auprès d'un antre.

DANUS, Danus, (b) l'un de

ceux qui oserent attaquer Persee à la cour de Céphée. Mais, Persée le perça d'un coup de fleche, qui lui passa par la bouche.

Il y a des éditions d'Ovide qui portent Clanis, au lieu de Da-

DAOCHUS, Daochus, (c) Δαόχος, lieutenant de Philippe, pere d'Alexandre. Il avoit contribué à soumettre aux Macédoniens les habitans de la Thessalie. Il sut choisi pour être un des Ambassadeurs que Philippe envoya à The bes, pour qu'ils s'y opposassent à tout ce que les députés des Athéniens y proposeroient.

DAONUS, ou DAOS, (d) Daonus, Daos, l'un des Dieux des Chaldéens, Daonus, selon Africain, règna vingt-neuf sares, & dix seulement suivant Apollodore. Abydene ne lui donne non plus que dix sares de règne. C'est ce dernier Auteur qui le nomme

Daos.

DAORISES ou DAORIZES, Daorisi, Daorizi, Acopiloi, (e) peuple Dalmate. Les Daorises étoient divisés en dix-sept décuries. Ils affistoient à l'assemblée genérale qui se tenoit à Narone.

DAORSEENS, Daorsei, (f) nation Illyrienne, qui fut soumile aux Romains l'an 167 avant l'Ere Chrétienne. Elle fut déclarée non seulement libre, mais encore

exempte de tout tribut.

(a) Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom. IV. p. 282. Antiq. expl. par D. Bern. de Montf. Tom. III. pag. 188.

(b) Ovid. Metam. L. V. c. 5. (c) Plut. T. I. p. 854. Freinsh. fuppl. Q. Cutt. L. I. c. 5. Demosth. Orac.

de Coron. pag. 521. (d) Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom, I. pag. 148.

(e) Prolem. L. II. c. 17. Plin. T. I. P. 178. Vell. Paterc. L. II. c. 115. (f) Tit, Liv. L, XLV. c. 26.

DAPALIS, Dapalis, furnom qui fut donné à Jupiter, à l'occasion des grands festins qu'on faisoit en son honneur.

DAPHCA, Daphca, Ράραιά, (a) l'un des campemens des enfans d'Ilraël dans le désert. De Sin ils vinrent à Daphca, & de Daphca à Aluz.

DAPHIDE, Daphidas, (b) certain Sophiste, qui consulta l'oracle d'Apollon, pour faire de ses réponses un sujet de railleries. N'ayant point de cheval, il lui demanda s'il en pouvoit trouver un? L'oracle lui dit que oui, & que ce cheval le feroit tomber. Il revint en se moquant de l'oracle, dont il croyoit avoit trompé la science; mais, il tomba entre les mains d'Attale, roi d'Asse, dont il avoit souvent médit, & qui le sit précipiter du haut d'un rocher qu'on appelloit cheval.

DAPHITE, Daphitas, le même que Daphide. Voyez Daphide. DAPHITE, Daphitas, Poëte & Grammairien, qui fut crucifé fur une montagne de Magnéfie nommée Thorax, parce qu'il avoit mal parlé de quelques Princes. Ce Daphite pourroit bien être le même que Daphide le Sophifte.

DAPHNÉ, Daphne, Δάρνη, (c) qu'on appelle aussi Néro, lieu agréable, situé près de la ville d'Antioche, capitale de la Syrie, sur le bord de la rivière d'Oronte. Ce lieu n'étoit pas adhérant à la

ville; il en étoit éloigné d'environ quarante stades. Il étoit célebre par ses belles eaux, par ses bois & par son temple, qui étoit un asyle sacré pour tous ceux qui s'y retiroient. Le grand-prêtre Onias III, craignant les entreprises de l'usurpateur Ménélaüs, s'étoit retiré par précaution dans l'asyle de Daphné. Mais, Ménélaüs ayant gagné Andronique, qui commandoit à Antioche, en l'absence du roi Épiphane, Onias sut tiré franduleusement de l'asyle, & Massacré par l'ordre d'Andronique.

Ce temple, que l'on voyoir à Daphné, étoit consacré à Apollon surnommé Daphnéen, dont la statue égaloit en grandeur celle de Jupiter Olympien. Il y avoit un autre temple confacré à Diane, fœur d'Apollon, & une fontaine qu'on nommoit la fontaine de Daphné. Ce lieu délicieux dans lequel on n'entroit point sans être accompagné de maîtresses, & qui ne sembloit être destiné qu'aux plaisirs, ne laissoit pas d'être fortifié. Il y avoit une légion Romaine pour le garder; mais, l'empereur Alexandre Sévère, s'étant apperçu que plusieurs soldats en étoient devenus lâches & efféminés, fit mourir quelques-uns de leurs officiers, pour n'avoir pas empêché ce défordre. Long-tems auparavant, Pompée le Grand, charmé de la beauté de ce lieu. avoit donné de nouvelles terres

<sup>(</sup>a) Numer c; 33. v. 12, 13. (b) Valer, Maxim. L. I. p; 59. Cicer. de Fato. c. 5.

<sup>(</sup>c) Tit. Liv. L. XXXIII. c. 49. Maccab. L. II. c. 4. v. 33, 34. Strab. pag. 719,

aux habitans, afin de rendre ce village plus spacieux & plus agréable. Le nom de Néro lui fut auffi donné à cause de l'abondance de ses eaux ; car Ner en Syriac signifie fontaine ou fleuve, & Nero, dans la langue Grecque moderne veut dire eau. En un mot, ce que Bayes étoit à l'égard de l'Italie, & Canope à l'égard de la ville d'Alexandrie, Daphné, fauxbourg d'Antioche, l'étoit à l'égard de la Syrie, c'est à dire, des lieux de plaisirs & de délices; ce qui a donné lieu au proverbe, vivre à la Daphne, Daphnicis moribus vivere. Capitolin, en parlant de Marc-Antonin, dit que cet empereur vivoit délicieusement à Antioche & à Daphné. En effet, tout confpiroit à en faire un lieu agréable; l'air y étoit le meilleur du monde; le terroir, admirable de sa nature, le devenoit encore plus par l'art, & étoit propre à fournir toute sorte de fruits, pour satisfaire le goût le plus délicat. Deux chofes sur-tout rendoient ce lieu charmant; les arbres de haute futaye, accompagnés de mille petits bocages, & une abondance surprenante des meilleures eaux de la terre. Tant de commodités, qui se trouvoient ramassées dans le seul fauxbourg de Daphné, y attiroient une infinité de ces fortes de gens, qui ne soupirent qu'après une vie aifée & tranquille ; en sorte que ce lieu sembloit être le sein même de la nature, où l'on sembloit renaître, dès qu'on en avoit goûté l'air. C'est à peu près la peinture qu'en fait Procope.

Sosomène en parle ainsi :

» Daphné est un fauxbourg d'An-" tioche, planté de Cyprès, & » d'autres arbres sous lesquels tou-» tes sortes de fleurs croissent dans » la faison; les branches des ar-» bres y sont si épaisses, qu'elles " y forment, je ne dirai pas une » ombre, mais comme un lam-» bris qui n'est jamais percé par " les rayons du foleil. L'abondan-» ce & la clarté des eaux qui arn rosent la terre, jointe à la pu-» reté & à la température de l'air, » rendent ce lieu là un des plus » agréables qu'il y air au monde, » Les Grecs ont feint que ce fut-" là que Daphné, fille du fleuve » Ladon, fut changée en un arn bre de son nom, comme elle » s'enfuyoit d'Arcadie, pour évi-» ter les poursuites d'Apollon, » de qui elle étoit aimée ; qu'A-" pollon n'ayant pu être délivre » de sa passion par ce changement, embrassa l'arbre, & se » fit une couronne de ses feuilles. » Il demeura depuis très-souvent » au même endroit, comme en » un lieu qu'il chérissoit plus que » nul autre. « Sosomène ajoûte que ce lieu étoit confacté aux platfirs, que chacun y vivoit dans la volupté, & que les personnes vertueules auroient eu honte d'y mettre le pied. Les Paiens, poursuit cet Historien, avoient une grande vénération pour la statue d'Apollon, & pour le temple magnifique que l'on croyoit avoir été bâti par Séleucus, pere d'Antiochus, qui donna son nom à la ville d'Antioche. Ils croyoient qu'il sortoit de l'eau de la fontaine de Castalie, qui donnoit la

DA connoissance de l'avenir , & qui produisoit un effet semblable à celle de Delphes. On dit qu'Adrien n'étant que dans une fortune privée, y recut la prédiction de la grandeur à venir, & qu'ayant trempé une feuille de laurier dans l'eau, il lut dessus ce quillui devoit arriver, & que quand il fut sur le trône, il fir boucher la fontaine, afin que personne n'y pût plus puiser la connoissance des choses futures....

Ovide place la scene des amours d'Apollon & de Daphné dans la Thessalie; mais , à cause de la ressemblance des noms 80 de l'agréable situation, il est assez indifférent pour la vérité en quel endroit on suppose ce qui est également fabuleux, à quelque lieu

qu'on en fasse honneur.

On dit gue sous l'empire de Constance, Gallus créé César l'an de J. C. 351, ayant résolu de purger Daphné de la superstition qui y règnoit, y fit transporter d'Antioche le corps de saint Babylas, qui avoit été évêque de cette ville, & qui y avoit souffert. le martyre cent ans auparavant, sous l'empereur Décius; & que depuis la présence de ce Saint, comme il-s'y étoit bien attendu, le démon avoit entièrement cessé d'y rendre ses oracles. Mais, Julien voulant faire la guerre aux Perses, quelque tems après, vint à Daphné pour consulter l'oracle sur cette guerre. Après lui avoir facrifié un grand nombre de victimes, l'oracle ne répondit autre

chose, sinon que la présence de Babylas lui fermoit la bouche. L'Empereur fort en colère, ordonna aux Chrétiens de transporter dans un autre lieu le corps du faint Évêque; mais, la nuit suivante, la foudre tomba sur le temple d'Apollon, réduisit en cendres l'autel & la statue du faux dieu , & ruina presque tout l'édifice. L'empereur Zénon fit depuis bâtir à Daphné les églises de saint Michel & de saint Euphémie.

Le bois de Daphné est nommé Daphnensis Lucus par Sex. Rufus. Sacra tempe Daphnes par Denys

le Périégere.

DAPHNÉ, Daphne, Dagou. (a) Josephe parle d'une fontaine de Daphné, qui augmente les eaux du Jourdain, Saint Jérôme & le Chaldéen lisent aussi la fontaine de Daphné, où l'Hébreu porte simplement la fontaine, de cette sorie: Depuis le village d'Henan, jusqu'à Sephama. De Sephama, ils descendirent à Rebla, vis-à-vis la fontaine de Daphne; l'Hébreu vis-a-vis la fontaine.

Il y a affez d'apparence que saint Jérôme & les interpretes Chaldéens avoient en vue la fontaine de Daphné, près d'Antioche. Mais, ils pouvoient aussi. avoir en vue la fontaine de Daphné, voifine du lac Séméchon, de laquelle Josephe fait mention. Il faut pourtant convenir que le texte de Josephe renferme quelque difficulté. Il dir que le lac Séméchon a trente stades de large, & soixante de long; & que ses marais s'étendent jusqu'aux campagnes de
Daphné, qui sont si délicieuses,
sur-tout par leurs belles eaux, qui
grossissent le petit Jourdain, &
qui le conduisent dans le grand
Jourdain, au-dessus du temple du
veau d'or. On sçait que le temple
du veau d'or étoit à Dan. Ainsi,
il y a assez d'apparence qu'au lieu
des campagnes de Daphné, il faut
lire, les campagnes de Dan.

Le P. Bonfrérius, dans fa carte de la Terre Sainte, marque cette fontaine dans la tribu de Nephthali, & lui donne un cours à peu près parallele à celui du Jourdain; il place Rebla entre deux, & fait entrer ce ruiffeau dans le lac de Saméchon ou Séméchon, entre Rebla & Afor. Sanfon en marque la fource un peu différemment dans fa carte de la Terre-Sainte; mais l'un & l'autre reconnoît cette fontaine, M. Reland l'exclut de la fienne.

DAPHNE, Daphne, Δάφνи, forteresse bâtie dans la Thrace, fur les bords du Danube, du tems de Constantin qui lui donna son nom; car, on la trouve nommée Constantiniana Daphne sur les medailles de ce Prince. Il y avoit des troupes pour la garder , qu'on appelloit les Daphnenses de Conftantin, & les Daphnenses Balistaires, ainsi qu'on l'apprend de la notice des dignités de l'Empire. Procope place cette forteresse audelà du Danube sur son bord septentrional; mais, Ammien Marcellin la place en-deçà du même

fleuve. Ortélius qui ne connoissoit pas ce lieu, s'étoit imaginé que c'étoit du fauxbourg de Daphné qu'il étoit fait mention sur les médailles, & beaucoup de gens l'avoient suivi.

Ce fort ayant été démoli par les Barbares, Justinien le fit réparer.

DAPHNÉ, Daphne, Acque, (a) ville de la basse Égypte, sur une branche du Nil, à seize milles de Péluse, sur la route de Memphis. Antonin la nomme Daphnus. Hérodote en parle, & l'appelle Daphnæ Pelusiæ.

DAPHNÉ, Dapline, Δάφη, (b) fort de l'Asse mineure dans la Lycie. Berkelius remarque que ce pourroit bien être la Daphnus que Pline met au nombre des villes qui ne subsistioient déjà plus de son tems.

DAPHNÉ, Daphne, Δάρνν, bain de Sicile, aux environs de Syracule, selon Cédrene & l'histoire mêlée, cités par Ortélius.

DAPHNÉ [le port de], Daphnes portus. C'étoit un port du canal de Constantinople, à quatre-vingts stades de cette ville, & à quarante du Pont-Euxin, selon Arrien, dans son périple du Pont-Euxin. Étienne de Byzance dit que ce port étoit à la droite de ceux qui entroient dans la mer noire. Le même semble le distinguer d'un fauxbourg aussi nommé Daphné qu'on appelloit encore Sergium. M. Corneille dit que c'est l'ancien nom de Lamia, port du détroit de Constantinople.

DAPHNE Daphne , Adovn, (a) nymphe, fille du fleuve Pénée, ou selon d'autres du fleuve de Ladon. Apollon eut beau lui étaler toutes ses perfections, elle fut sourde à sa voix. En punition de ce refus, elle fut changée en laurier; & cela dans le moment qu'elle fuyoit les poursuites de son

Pour expliquer cette fable, on peut dire que quelque Prince du nombre de ceux à qui l'amour des Belles Lettres fit donner le nom d'Apollon, étant devenu amoureux de Daphné, fille de Pénée, roi de Thessalie, & la poursuivant un jour, cette jeune Princesse périt fur le bord d'un fleuve, aux yeux de son amant. Quelques lauriers qui pousserent en cet endroit, donnerent lieu à la métamorphose; ou plutôt l'étymologie du nom de Daphné, qui en Grec veur dire un laurier, sie publier cette fable. Si nous en croyons Lylio-Géraldi, Daphné a été ainsi nommée de A tores, voca, parce que le laurier fait du bruit en brûlant, crepitat, & comme cet arbre étoit confacré à Apollon, de la est venue, selon cet Auteur, la fable des amours d'Apollon & de Daphné.

Cependant, Paufanias explique autrement cette aventure; il dit que Leucippus, fils d'Enomaus, roi de Pise, celui-là même qui donna sa fille unique Hippodamie à Pélops, étant amoureux de Daphné, se déguisa en fille pour

l'accompagner à la chasse, qu'elle aimoit fort, & se consacra à Diane, selon la coûtume de ce temslà. Les soins & les affiduites qu'il eut pour sa maîtresse, lui acquirent bientôt son amitié & sa confiance; mais Apollon fon rival. ayant découvert cette intrigue . redoubla un jour la chaleur du foleil; Daphné & ses compagnes ayant voulu fe baigner, on voulut obliger Leucippus à imiter leur exemple, & celui-ci s'en étant excusé sur divers prétextes, elles voulurent le déshabiller & alors Leucippus ayant déclaré ce qu'il étoit, elles le tuerent à coups de fleche. Pausanias mêle, comme on voit, quelque chose de fabuleux dans cet évenement; mais, comme il est sûr d'ailleurs qu'Œnomaüs avoit un fils nommé Leucippus, qui périt dans sa jeunesse, à peu près comme il le raconte; pour rectifier sa narration, il sustit de dire qu'un jour qu'il faisoit fort chaud, ces filles ayant obligé ce jeune homme à se baigner, elles découvrirent son déguisement & le punirent de son insolence.

Les habitans d'Antioche prétendoient que l'aventure de Daphné & d'Apollon étoit arrivée dans le fauxbourg de leur ville, qui porta depuis le nom de Daphné. Saint Jean Chrisostôme décrit. d'après Libanus, une belle statue d'Apollon, qui étoit dans ce fauxbourg. Ce dieu tenoir sa lyre d'une main , & de l'autre une patere, avec laquelle il paroiffoit

<sup>(</sup>a) Pauf. pag. 486. Myth. par M. PAbb. Ban. Tom. I. pag. 133. T. IV. P. 171. 6 (niv.

DA

faire des libations à la terre qui avoir englouti sa maîtresse.

DAPHNÉ, Daphne, Adopu, (a) fille du devin Tiréfias, fut la première prophétesse de Delphes. Pausanias nous apprend qu'elle étoit une des nymphes du mont Parnasse, & que ce sur la Terre elle-même qui l'établit pour rendre ses oracles; c'est à dire, qu'on l'élut en conséquence d'un ordre de la Terre, qu'on avoit sans doute consulté sur un choix si important.

Selon Diodore de Sicile, Daphné fut consacrée à Delphes par les Epigones, comme les prémices. de leurs dépouilles. Elle n'étoit pas moins scavante que son pere dans l'art de la divination, & elle y fit de tres-grands progres, après qu'elle eut été transportée à Delphes. Comme elle éroit douée d'un esprit merveilleux, elle écrivit un grand nombre d'oracles de plusieurs manières dissérentes les unes des autres. On dit qu'Homère s'est approprié plusieurs vers de Daphné, & qu'il s'en est servi pour l'ornement de ses poemes. Comme cette fille étoit souvent éprife d'une fureur divine en rendant ses réponses, on lui donna le nom de Sibylle, qui dans la lanque du pais fignifioit enthousiafte.

DAPHNÉEN, Daphnaus, (b) furnom d'Apollon. Ce dieu fut ainsi furnommé de Daphné, fauxbourg d'Antioche, où il étoit particulièrement honoré; ou bien de ses amours avec Daphné.

DAPHNÉPHORIES, Daphnephoria, Δαρνιηδόρια, autrement Daphnophories. Voyez Daphno-

phories.

DAPHNIS, Daphnis, Da grus, (c) berger célebre, fut sans contredit le plus illustre & le plus renommé des anciens poères de la Sicile, où il prit naissance. On lui attribuoit l'invention de l'Idylle Pastorale, & tous les poètes Bucoliques l'honoroient comme leur chef & comme leur héros. Les aventures de sa vie leur fournissoient une riche matière pour leurs chansons; & tous s'étoient fait un devoir indispensable de célébrer ou sa gloire ou ses malheurs. C'étoit même un ulage si établi, que l'on désignoit quelquefois les poètes Bucoliques par le seul nom de faiseurs de chanfons fur Daphnis.

Selon Diodore de Sicile, Daphnis naquit dans un bocage confacré aux muses, & situé au milieu des monts Héréens, dans un vallon enchanté, tout planté d'arbres, & qui étoir le plus beau canton de toute la Sicile. S'il saut s'en rapporter à la plûpart des traditions, Daphnis passoit pour le sils de Mercure; suivant quelques autres, il n'étoit que son savoir. Théocrite paroît avoir été de ce

Metam. L. IV. v. 275. & feq. Virg. Eclog. 2. & feq. Myth. par M. P.Abb. Ban. Tom. VIII. pag. 21. Mém. de l'Acad. des Inicript. & Rell. Lett. Tom. V. pag. 91. & fuiv. Tom. VI. pag. 459. & fuiv.

<sup>(</sup>a) Pauf. p. 617. Diod. Sicul. p. 187. Mem. de l'Acad. des Infeript. & Bell. Lett. T. III. p. 174.

<sup>(</sup>b) Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom.

<sup>(</sup>c) Diod, Sicul, pag. 196, 197. Ovid.

dernier sentiment ; car; lorsque Mercure, dans sa première Idylle, vient auprès de Daphnis mourant. pour le consoler, il ne lui dit rien qui fasse juger qu'il fût son pere; il ne lui parle au contraire que comme un dieu qui l'aimoit, & qui compatissoit au malheureux état où l'amour l'avoit réduit. La mere de Daphnis, suivant l'opinion la plus générale, étoit une nymphe; & cette nymphe, fuivant quelques Anciens, étoit une fille de Roi, qui eut le malheur d'être trop sensible au mérite d'un amant dont l'histoire n'a pas conservé le nom, & qui s'engagea avec lui dans un commerce de galanterie, dont les suites la jetterent dans un extrême embarras. Elle avoit tout à craindre de la colère de son pere, & n'imaginoit point d'excuses qu'elle crût capables de l'appaiser. Eût-elle mis sa faute sur le compte d'un dieu? L'eût-elle attribuée au miracle d'une pluie d'or? Ces mensonges étoient usés, & ne persuadoient plus personne. Le parti qui lui parut le plus sûr, fut de cacher avec soin l'état où elle étoit, & de faire exposer l'enfant qui naîtroit. Il fut porté dans un bocage planté de lauriers, où les nymphes prirent soin de l'élever. Ce fut apparemment dans ce bocage des monts Héréens dont nous avons parlé. Des pasteurs, en se promenant, rencontrerent l'enfant par hazard; ils furent bien surpris lorsqu'en approchant du coffret où il étoit enfermé, ils le trouverent tout plein de rayons de miel, que des abeilles y avoient déposé,

& dont elles avoient nourri le jeune Daphnis. Cette merveille, jointe au présage des lauriers qui l'environnoient, sembloit leur annoncer par avance les puissantes faveurs dont Apollon & les Muses devoient toujours l'honorer. Ils lui donnerent le nom de Daphnis à cause des lauriers appellés en Grec Aagras, au milieu desquels il avoit été exposé.

Daphnis n'est pas le seul poëte à qui-les Anciens ont donné des abeilles pour nourrices; mais, ils n'ont fait cet honneur qu'aux grands Poetes, & par-là nous pouvons juger de l'estime qu'ils faisoient du mérite de Daphnis. Les nymphes, comme nous l'avons dir prirent soin de l'élever & de le nourrir dans ses premières années; c'est - à - dire, qu'il fut élevé & nourri avec une attention particulière ; & cette première éducation servit non seulement à lui former le corps, dont la beauté passoit tout ce qu'on peut s'imaginer, mais elle prépara son ame aux grandes instructions que Pan & les Muses devoient lui donner dans la suite. A peine fut-il hors de l'enfance, que Pan se chargea de sa conduite; il lui apprit à chanter & à jouer de la flûte; les Muses acheverent de le former, & lui donnerent le goût du chant & de la poesse. L'affection des Muses pour Daphnis avoit donné lieu à un proverbe, dont les bergers faisoient usage, lorsqu'ils voulurent exagérer leur habileté à chanter. Les Muses, dit un berger dans Théocrite, m'aiment plus qu'elles n'ont aimé Daphnis; c'étoit pousser l'hyperbole au-delà de toutes ses bornes.

L'invention du poëme pastoral tut le fruit des instructions de Pan & des Muses, ou, pour mieux dire, fut le fruit du génie que Daphnis avoit recu en naissant, & de la bonne éducation qu'on lui avoit donnée. Daphnis, dit Diodore de Sicile, par l'effet d'un génie extraordinaire, inventa le poëme & le chant bucolique, dans la forme où il s'est maintenu constamment jusqu'à ce tems-ci dans la Sicile. Ce passage est confidérable, en ce qu'il peut fixer nos idées sur l'origine de l'Idylle, telle que nous la voyons dans Théocrite, & dans les Poëtes qui l'ont imité. On s'est donné bien de la peine pour trouver l'origine de la poësie pastorale en général; plusieurs peuples se la disputent entr'eux, & toutes les recherches qu'on peut faire sur ce sujet, n'aboutissent qu'à nous persuader que de tout tems les bergers, pour occuper le loisir dont ils jouissoient, se sont amusés à chanter, sans qu'on puisse dire en quel tems précisément, & en quel pais ils ont commencé.

Pour cultiver avec succès la musique & la poësse, il faut être dans une situation qui laisse à l'esprit toute sa liberté. Daphnis, qui avoit été élevé à la campagne parmi les troupeaux, se porta sans peine à embrasser la profession de berger, comme la plus tranquille, la plus débarrassée de soins, & la plus echvenable à son inclination. On distinguois dans la Sicile trois espèces de bergers différens entre

eux dans les mœurs, dans les fentimens & dans les richesses. La première espèce & la plus honorable étoit celle des pâtres de bœufs; la seconde, celle des pasteurs de brebis; & enfin celle des chevriers. Daphnis étoit un berger de la première espèce; tous les Écrivains Grecs, sans exception, lui donnent le nom de Boundrog par excellence. Il avoit un nombreux troupeau de bœufs & de génisses; il s'étoit appliqué de bonne heure à connoître tout ce qui concernoit le soin de cette sorte de bétail, & la beauté de son troupeau a fait dire que ses bœuss & ses génisses étoient freres & fœurs du foleil:

On s'imagine assez sur quoi rouloient principalement les chansons de Daphnis. Dans les prairies & dans les forêts où il passoit les journées entières au milieu de ses troupeaux, tantôt seul, tantôt dans la société des autres bergers, 'le chant des oiseaux, les douces haleines des zephyrs, le murmure des ruisseaux, les vallons, les bois, les montagnes, les divinités champêtres qu'il voyoit poëtiquement, enfin tout ce que la campagne présente à la vue d'objets gracieux, lui remplissoit l'imagination des idées les plus douces & les plus riantes, & lui fournissoit sans cesse d'agréables matières pour ses poësies. Cependant, il ne s'étoit pas absolument borné au soin de fon troupeau, ni aux paisibles amusemens de l'esprit; il y joignoit souvent les exercices du corps; & entr'autres celui de la chasse, pour laquelle il avoit beaucoup de

passion. Il s'y étoit rendu trèshabile ; & l'Histoire fait mention de cinq chiens excellens qu'il avoit dressés lui-même, & qui lui furent si attachés, qu'ils ne purent lui survivre. A peine eut-il les yeux fermés, qu'ils cesserent de prendre aucune sorte de nourriture, & pousserent jusqu'à leur mort des cris & des heurlemens affreux. Un si bel exemple de fidélité méritoit que leurs noms fussent transmis à la postérité; & nous avons l'obligation à Élien de nous les avoir conservés. Il les appelle Sanus, Podargus, Lampas, Alcimus & Théon. Ces noms traduits en notre langue signifient le flatteur, le rapide, l'éclair, le robuste & le coureur.

Ce talent de Daphnis pour la chasse lui avoit procuré une grande liaison avec Diane; elle ne faisoit presque point de partie où elle ne l'appellât, & dans ses heures de délassement, elle prenoit beaucoup de plaisir à l'entendre chanter ou jouer de sa muserte. Daphnis travailla de tout son pouvoir à se rendre digne des faveurs de cette Déesse, par son zèle, par son affiduité, & par le soin qu'il avoit de l'amuser par des chansons nouvelles, où sans doute il n'épargnoit pas ses louanges.

Toute cette fable, réduite à sa juste valeur, signifie seulement que Daphnis étoit grand chasseur, & en même tems grand Poëte. Diane étoit la Déesse tutélaire des chasseurs; & Daphnis, pour se la tendre favorable, l'invoquoit souvent par des cantiques de louanges en son honneur. L'ambition

d'imiter cette Déesse dans sa couduite auffi-bien que dans ses exercices, lui avoit inspiré l'amour de la solitude; & ce goût de solitude avoit pu faire croire qu'il vivoit en effet dans la société de Diane & de ses nymphes. Une autre raison qui l'avoit porté à vivre dans la retraite, c'est que sa jeunesse, son mérite & sa beauté avoient fait de vives impressions fur un grand nombre de femmes, & que Daphnis n'avoit encore rien senti pour elles. Afin de se délivrer de leurs importunités, il s'alla cacher dans les solitudes du mont Etna fur les bords de l'Acis, petite rivière qui se jette dans la mer de Sicile. Il passoit dans sa retraite les années avec son troupeau. ses chiens & sa muserte; & il y vivoit heureux, parce qu'il ne connoissoit point encore l'amour, qui depuis fut la cause de tous ses malheurs, & même de sa mort. On ne scait combien dura le premier séjour de Daphnis au mont Etna; mais, il paroît qu'il s'y retira plus d'une fois, & que ce lieu qu'il avoit choifi d'abord comme un asyle où il pourroit vivre dans un plein repos, fut depuis le témoin de ses peines & de ses inquiétudes. Théocrite, dans sa première idylle, demande aux nymphes pourquoi on ne les vit point dans le tems que Daphnis étoit en proie à sa langueur. Vous ne parûtes, leur ditil, ni sur les bords de l'Anapus, ni fur le mont Etna, ni fur les rives de l'Acis. Ainsi, nous pouvons placer dans toute cette partie de la Sicile qui s'étend depuis le païs de Syracuse jusqu'au mont Etna

le véritable théatre des malheureuses aventures de Daphnis.

On convient affez communément que Daphnis se maria fort jeune; il épousa une femme que Théocrite, par le privilege de la poësie, a transformée en une nymphe Naïade. Le poète Sofithée l'appelle Thalie; Timée, dans son histoire Sicilienne, lui donne le nom d'Echenais, & Servius celui de Nomie. Cette nymphe, touchée comme plusieurs autres du mérite & de la beauté de Daphnis, étoit parvenue à le rendre sensible, & l'avoit fait confemir à l'épouser; mais, la crainte qu'elle eut que ses rivales ne lui enlevassent un jour son époux, lui fit prendre des précautions pour le lier de façon qu'il ne pût jamais se dégager. Elle exigea de lui les fermens les plus inviolables, & lui fit entendre qu'il étoit condamné par le destin à perdre la vue s'il les violoit. Daphnis, qui aimoit pour la première fois, & qui se croyoit capable de la plus exacte fidélité. fe soumit sans balancer à cette punition; il résista en effet avec beaucoup de courage à toutes les épreuves où l'on mit sa constance '& sa vertu, jusques - là qu'une Princesse, fille de Roi, qui le rencontra un jour qu'il avoit mené ses troupeaux proche de son château, employa inutilement les prieres, les larmes, & tous les autres secrets dont les femmes se servent si habilement pour réussir dans leur desseins. Daphnis étoit inflexible, & ses refus irritoient de plus en plus la passion de la Princesse, dont la dérnière res-

source fut de l'enivrer, & de lui faire perdre avec l'usage de la raison, le souvenir de ses sermens. Si nous en croyons la plûpart des Auteurs, cette infidélité, toute involontaire qu'elle étoit, fut suivie sur le champ de la punition dont il avoit été menacé. Suivant quelques traditions, d'autres infidélités, qui furent volontaires, lui attirerent justement la peine à laquelle il s'étoit soumis. On fait mention entr'autres d'une nymphe appellée Chiméra, pour laquelle il avoit soupiré long-tems, & dont il avoit souffert beaucoup de rigueurs. Cette nymphe est probablement la même que celle à qui Théocrite dans sa VII.e Idylle, donne le nom de Xénée; & c'est peut-être à cette même nymphe qu'Ovide dit que Daphnis donna toutes les marques d'une véritable paiffion.

Cependant, la nymphe à qui Daphpis s'étoit engagé par tant de fermens, n'étoit pas d'humeur à supporter tranquillement tous ces outrages. Elle cherche de tous côtés son époux, dans la résolution ! de se venger de sa perfidie; elle le rencontre enfin, & dans le premier transport de sa jalouse sureur, elle se jette sur lui & lui arrache les yeux. On ajoûte que Daphnis implora le secours de Mercure son pere, contre la cruauté de sa femme; que ce Dieu l'enleva dans le ciel, & fit sortir du lieu d'où il l'avoit enlevé, une fontaine qui depuis porta le nom de Daphnis, & qui devint célebre par les facrifices que les peuples de la Sicile y failoient tous les ans. D'autres disent que la nymphe après lui avoir arraché les yeux, le transforma en un rocher. Pour la preuve de ce fait, on montroit dans la Sicile, proche de la ville de Céphalédium, un rocher qui avoit la figure d'un homme. Cette métamorphose étoit si connue & si triviale, qu'Ovide ne daigne pas en donner le détail; & cette fable avoit été bâtie sur une tradition historique, qui portoit que Daphnis désespéré de la perre de sa vue, après avoir erré quelque tems de contrée en contrée, s'étoit enfin précipité du haut d'un rocher, pour terminer tout d'un coup fa misere & ses ennuis.

Il ne sera pas inutile d'examiner ici, pour quoi Ovide a donné à Daphnis l'épithete d'Idai. Daphnis étoit né dans la Sicile, où il n'y a point de mont Ida. Quelques Grammairiens prétendent qu'on donnoit le nom d'Ida à toutes les hautes montagnes. Auroit-on appellé Daphnis Idaus, parce qu'ilavoit passé la plus grande partie de sa vie sur les montagnes? Ou bien, lui auroit on donné ce surnom à cause du séjour qu'il avoit fait en Phrygie, où il avoit suivi une maîtresse qu'on lui avoit enlevée? Quoi qu'il en soit, nous ne sçavons si Daphnis resta dans la Phrygie, ou s'il revint mourir dans sa patrie. Cependant, l'histoire de ce voyage est ancienne. Il paroît qu'elle avoit été la matiere d'une tragédie de l'ancien poëte Solibius.

On apperçoit dans tout ce que l'on vient de dire, une grande diversité de traditions sur les amours. de Daphnis. Il en reste une dernière par laquelle nous finirons; & c'est celle que Théocrire à suivie.

Daphnis, selon ce Poëre, avoit été dans ses premières années, un grand exemple de fageille & de retenue. Les pâtres de bœufs, par leur caractère, étoient plus modérés dans leurs paffions que les autres bergers; mais, Daphnis avoit porté ce caractère jusqu'à marquer en toute occasion beaucoup de mépris & d'aversion pour l'amour, & même jusqu'à se vanter qu'il scauroit triompher de la poissance de Vénus. Sa témérité fut bientôt punie. Vénus le sit passer en un moment, de cette sagesse dont il tiroit trop de vanité, aux plus grands emportemens de l'amour. La beauté d'une nymphe Naïade, dont il étoit aimé, ne fut point capable de le retenir; c'est en vain qu'il tente tous les moyens possibles pour rappeller fa railon égarée; il n'est plus le maître de résister à une force supérieure qui le pousse & le précipire. Il se livre avec fureur à tous les objets qui se présentent à ses yeux, & ne peut se fixer à aucun. Cependant, le désordre & l'agitation continuelle de son esprit le consumerent peu à peu, & le jetterent insensiblement dans une langueur dont aucun remede ne pur le guérir, & qui causa enfin sa mort à la fleur de son âge.

Cette dernière tradition ne parle point de l'aveuglement de Daphnis, si ce n'est d'un aveuglement métaphorique, qui est peutêtre le seul que Daphnis ait souffert. La fiction de Théocrite sur les bravades que Daphnis fait à Vénus, & sur la vengeance de cette Déesse, peut avoir été fondée sur ce qu'en effet Daphnis, après avoir tenu dans sa jeunesse une conduite sage & réglée, se seroit abandonné dans la fuite par la violence de son tempérament, à une débauche excessive.

DAPHNOMANTIE, Daphnomantia, sorte de divination, qui se faisoit par le moyen du laurier, & qu'on nommoit ainsi par ce que les Poëres feignoient que la nymphe Daphné, en se dérobant aux poursuites d'Apollon, avoit

été changée en laurier.

On pratiquoit la Daphnomantie de deux manières ; 1:0 En jettant dans le feu une branche de laurier; si en brûlant elle pétilloit & faifoit un certain bruit, on en tiroit un heureux préfage. C'étoit an contraire un mauvais figne quand elle brûloit tout simplement & fans produire aucun fon comme dit Properce:

Si tacet extincto laurus adusta foco.

L'autre manière étoit de mâcher des feuilles de laurier, qui inspiroit, disoit-on, le don de prophétie; aussi les Pythies, les Sibylles & les Prêtres d'Apollon, n'omettoient-ils jamais cette cérémonie; ce qui faisoit regarder le laurier comme le symbole caractéristique de la divination.

DAPHNOPHORE, Daphno-

phorus , Δαφνοφόρος, terme qui lignifie proprement porte-laurier. On donnoit ce nom au jeune homme qui portoit le laurier à la fête des Daphnophories. Voyez Daphnophories.

DAPHNOPHORIES . Daphnophoria, Augrogépia, fête des Grecs, célébrée tous les neut ans en Béotie, à l'honneur d'Apollon Isménien, & décrite fort exactement par Proclus; dans la Chrestomathie. Voici quelle en sut l'occasion. Les Eoliens qui habitoient Arne & les lieux circonvoisins, en étant sortis pour obeir à un oracle, vinrent ravager le territoire de Thebes, qu'assiégeoient alors les Pélasges. Les deux armées le trouvant en même tems dans l'obligation de chomer une fête d'Apollon, il y eut suspension d'armes, pendant laquelle les uns couperent des lauriers sur l'Hélicon, les autres sur les bords du fleuve Mélas, & en firent au Dieu une offrande. D'un autre côté Polématas, chef des Béotiens, vit en fonge un jeune garçon, qui lui taisoit présent d'une armure complette, avec ordre de confacrer tous les neuf ans des lauriers au même Dieu; & trois jours après ce songe, ce Général dent les ennemis. Il eut soin de célébrer la fête ordonnée; & la coûtume s'en est depuis conservée religieusement. Voici, dit Proclus, en quoi cela consiste.

On prend le bois d'un olivier, on le couronne de lauriers & de

(a) Pauf. pag. 557. Myth. par M. p. 214. Mem. de l'Acad. des Infeript. PAbb. Ban. Tom. I. pag. 528. Antiq. & Beil, Lett. T. XIII. p. 261, 262. expl. par D. Bern. de Montf. Tom. II.

diverses fleurs, & on met pardessus une sphere de cuivre, à laquelle on en suspend d'autres plus petites. Le milieu de ce bois est environné de couronnes de pourpré, moindres que celles qui en ornent le sommet; & le bas est enveloppé d'une étoffe à franges. de couleur de safran. La sphere supérieure désigne le Soleil, qui est Apollon; la seconde représente la Lune, & les plus petites figurent les autres planetes & les étoiles. Les couronnes, qui sont au nombre de trois cens soixante - cinq . offrent une image de la révolution annuelle. Un jeune garçon, ayant perè & mere, mene la marche; & fon plus proche parent porte devant lui l'olivier couronné, qu'on appelle Kopo, Κωπώ. Le jeune garçon le suit, le laurier à la main, les cheveux épars, la couronne d'or sur la tête, vêtu d'une robe brillante, qui lui descend jusqu'aux pieds, & ayant pour chausture celle qui doit fon nom à Iphicrate. Il est suivi d'un chœur de jeunes filles, portant des branches de laurier, chantant des hymnes en équipage de suppliantes; & la procession se termine au temple d'Apollon Isménien.

DAQS. Voyez Aqs [d'].
DARA, Dara, Azea, (a)
ville qui fut bâtie par Arface, fur
la montagne de Zapaorténon.
Cette place étoit si heureusement
située, que l'on ne pouvoit rien
voir ni de mieux fortisse, ni de
plus embelli par la nature. Car, des

roches escarpées l'environnoient de telle sorte, qu'elle se désendoit par sa seule assiette, sans avoir besoin du secours des hommes; & les pleines qu'elle commandoit, étoient si fertiles, qu'elles lui sournissoient toutes les choses nécessaires à son entretien. Ajoûtez à tout cela l'agrément de plusieurs sontaines, dont les eaux toujours coulantes, l'arrosoient incessamment, & le voisinage des bois qui servoient & à l'ornement du lieu, & au plaisse de la chasse.

DARA, Dara, Δάρα, (b) fleuve de la Carmanie, selon Ptolémée. Pline le nomme Daras. Il tombe dans le goste Persique, vers la partie occidentale de l'isse de

Queizomo.

DARA, Dara, Aapas, (c) le dernier des fils de Zara, étoit

de la tribu de Juda.

DARABITTA, Darabitta, Δαράβιττα, nom d'une ville, la même que Dabéreth. Voyez Dabéreth.

DARADAX, Daradax, (d) Δάραδαξ, fleuve de Syrie, felon Xénophon, Cet Auteur dit que la largeur du Daradax à fa fource, étoit d'un plethre, c'est - à - dire, d'environ cent pieds. C'est - là qu'étoit le palais de Bélésis, qui avoit commandé à toute la Syrie. On y voyoit aussi un grand & beau jardin, où se trouvoit tout ce que l'on pouvoit souhaiter dans chaque saifon de l'année. Cyrus détruisit ce jardin & brûla le palais.

DARCNOMIM, Darcnomim,

Tom. XIII.

<sup>(</sup>a) Juft. L. XII. c. 5. (b) Ptolem. L. VI. c. 8. Plin. T. I. Pag. 329.

<sup>(</sup>c) Paral. L. I. c. 2. v. 6. (d) Xenoph. p. 254.

(a) terme qui se trouve dans l'Hébreu du premier & du second livre d'Esdras, & il y est ordinairement traduit par dragmas, des dragmes. Or la dragme est une monnoie des Grecs, qui selon D. Calmet, vaut huit sols & un denier. Saint Jérôme le rend par solidos, des sols d'or; & les Septante, au même endroit, par des mines d'or. Dans le second livre d'Esdras, Saint Jerôme le traduit toujours par dragmas; & les septante, au même endroit, par des pièces d'or. D. Calmet croit avec M. le Pelletier de Rouen, que les Darcnomim sont la même monnoie que les Adarcnomim, & que les uns & les autres fignifient des Dariques.

DARCON, Darcon, Dognar, (b) Juif, dont les enfans revinrent de la captivité de Babylone.

DARD, Jaculum, épieu armé par un bout d'une pointe de fer, & propre à se lancer à la main.

Ce mot vient de Dardus, qui fe trouve dans quelques Auteurs Latins. D'autres croient qu'il vient du mot arc, auquel on joint l'article de sans apostrophe. Borel le dérive du Grec aps og M. Huet remarque que le mot Dard se trouve dans la langue de Galles dans la même fignification.

DARDANEENS, Dardanei,

Adp l'avect, (c) peuples d'Affyrie; qui habitoient aux environs du fleuve Cynde, selon Hérodote. Mais, les commentateurs de cet Historien lisent Darnéens, au lieu de Dardanéens.

DA

DARDANIE, Dardania, (d) Aap Javia, contrée de l'Afie mineure, où l'on voyoit la ville de Dardanie, ainsi nommée de Dardanus qui en fut le fondateur. Surabon remarque qu'Homère appelle les habitans de cette contrée, tantôt Dardaniens, Dardanii , tantôt Lardanes, Dardanis La Dardanie s'étendoit d'un côté le long de l'Hellespont, & de l'autre le long du mont Ida, vers les fources du Granique, à peu pres depuis le territoire d'Ilium jusqu'à celui d'Abyde. Ce pais avoit obéi à Énée. Il étoit au Nord de la Troade, & fit depuis partie de la Mylie mineure.

DARDANIE, Dardania, (e) DapSarla contrée d'Europe, qui, selon les carres de M. d'Anville, étoit bornée au Nord par la Mœlie, au Couchant par l'Illyrie, au Midi par la Péonie, & à l'Orient par le pais des Triballes.

Pline met le pais des Dardaniens dans la Moesse; & Ptolémée le met dans la Moesse supérieure. Ce dernier y place quatre villes,

<sup>(</sup>a) Paral. L. I. c. 29. v. 7. Efdr. L. I. c. 2. v. 69. c. 8. v. 27. L. II. c. 7. v. 70. & Jeg.

<sup>(</sup>b) Efdr. L. II. c. 7. v. 58. (c) Herod. L. I. c. 189.

<sup>(</sup>d) Strab pag. 592, 593, 596, 606. Homer. Iliad. L. II. v. 891. L. XV. v. 425. L. XX. v. 215. 216.

<sup>(</sup>e) Diod, Sicul. p. 223. Strab. pag.

<sup>313, 315, 316.</sup> Juff. L. VIII. c. 6. L. XXIV. c. 4. L. XXVIII. c. 3. L. XXIX. c. 1, 4. Tit. Liv. L. XXVI. c. 2). L. XXVII. c. 32. L. XXVIII. c. 8. L. XL. c. 57. L. XII. c. 19. Plin. T. I. p. 180, 188, 200. Ptolem. L. III. c. 9. Crev. Hist. Rom. Tom. IV. p. 513. & Juive Hift, des Emp. Tom. VI. p. 4.

Nésus, Arrhibantium, Ulpianum

& Scupi.

Ces Dardaniens, selon Diodore de Sicile, étoient une colonie de ceux de l'Asie mineure. Ils sont représentés dans quelques Auteurs, comme une nation prévenue d'une haine immortelle contre les Macédoniens. Ce portrait n'est point exagéré, s'il en faut juger par ce que l'Histoire nous apprend d'ailleurs des Dardaniens.

Philippe, pere d'Alexandre le Grand, ayant marché contr'eux, employa la ruse pour les vaincre; & ce moyen lui réussit. Ptolémée, l'un des successeurs de ce Prince, s'avisa de mépriser les ambassadeurs des Dardaniens, qui lui offroient un renfort de vingt mille combattans, & ajoûta au mépris de leurs offres cette outrageuse bravade, que ce seroit bientôt fait de l'empire des Macédoniens ; fi après avoir vaincu tout l'orient avec leurs seules forces, ils avoient maintenant besoin de celles des Dardaniens, pour défendre leurs frontières; qu'il avoit pour soldats les enfans de ceux qui avoient triomphé de toute la terre, sous les auspices d'Alexandre. Le roi des Dardaniens informé de cette réponse, scut bien dire que le fameux royaume de Macédoine périroit bientôt par l'audace inconsidérée de ce jeune étourdi.

Sous Philippe, fils de Démétrius, ils incommoderent fort les Macédoniens; ce qui fit prendre à ce Prince la résolution d'exterminer entièrement cette nation, & d'établir en sa place celle des Bastarnes. Mais, ses tentatives n'eu-

rent pas le succès qu'il en espéroit. Persée, son fils, eut le même desfein; mais, il ne fut pas plus heureux. On peut voir sous l'article des Bastarnes le récit des guerres que ce peuple eut avec les Dardaniens. Nous ajoûterons ici que ces derniers envoyerent des ambassadeurs à Rome, pour informer le Sénat, que leur province étoit inondée d'une multitude de Barbares d'une grandeur gigantesque, & d'une valeur extraordinaire, avec lesquels Persée avoit fait un traité d'alliance; qu'on y craignoit encore plus ce Prince que les Bastarnes; qu'ils venoient implorer le secours de la république contre tant d'ennemis. Le Sénat envoya sur les lieux une députation dont A. Postumius étoit le chef, pour examiner si ces plaintes étoient fondées.

Ces députés, ayant trouvé que les choses étoient telles que les Dardaniens les avoient exposées firent fur ce pied leur rapport au Sénat. Persée s'excusa par ses ambassadeurs, & fit entendre que ce n'étoit point lui qui avoit mandé ces Barbares, & qu'il n'avoit influé en rien dans leur entreprise. Le Sénar, sans approfondir davantage la chose, se contenta de le faire avertir qu'il eût soin d'observer inviolablement les conditions du traité fait avec les Romains.

On trouve dans Stobée un paffage qui ne donne pas une grande idée de la propreté des Dardaniens; car, on y lit qu'ils n'étoient lavés que trois fois, au baprême, à leurs noces, & après leur mort.

Ces peuples ne furent foumis aux Romains que vers l'an de Rome 679, 75 avant Jesus-Christ, par C. Scribonius Curio. On détacha une partie de cette province pour en faire la Dace, sous le règne d'Aurélien; & lorsque l'empire sut partagé en Diocèles, la Dardanie fut de celui de la Dace. C'est proprement la partie méridionale de la Servie d'aujourd'hui, où sont Nizza & Uschub.

DARDANIE, Dardania, Dapsarla nom que porta d'abord l'isle de Samothrace, Voyez Sa-

mothrace.

DARDANIE, Dardania, (a) Dapo avía, ville capitale de la Dardanie de l'Asie mineure. Elle dut son nom & sa fondation à Dardanus. Étienne de Byzance prétend qu'elle fut aussi nommée Teucris. Cette ville étoit située à neuf mil-1es d'Abyde, & à douze milles d'Ilium. Sa distance de Rhætéum étoit la même que celle où elle étoit d'Abyde.

Strabon l'appelle une ville ancienne; & il ajoûte qu'elle étoit tombée dans un tel mépris, que les Rois en avoient transporté plufieurs fois les habitans à Abyde, & les avoient de même fait retourner plusieurs fois dans leur ancienne demeure. Ce fut-là que le général Romain, Gorn. Sylla & Mithridate, furnommé Eupator. s'aboucherent, & convinrent des conditions d'un traité de paix.

Le nom de cette ville s'écrit

diversement dans les Auteurs. On trouve Dardanie dans Homère & dans Pomponius-Méla, Dardanus dans Strabon, Dardanium dans Pline, Dardanum dans Ptolémée & dans Hérodote. Ces divers noms ont donné lieu à quelques Géographes modernes de supposer mal-à-propos différentes villes.

La ville de Dardanie devoit être fituée peu loin d'un monaftère Turc de Derviches, que l'on voit en ces quartiers-là. Si cette ville ne subsiste plus, son nom se conserve dans celui des Dardanelles, qui s'est même communiqué à d'autres détroits de mer, défendus par des châteaux. On appelle Dardanelles de Lépante, ceux qui défendent l'endroit du golfe Corinthiaque, resserrés par deux promontoires opposés, Rhium & Anti-Rhium.

Il est fait mention, dans l'Antiquité, d'un promontoire que Strabon appelle Dardanium, & que l'on peut croire le même que cet Auteur indique pareillement près de Dardanie, mais portant le nom de Gygès, roi de Lydie, dont il dit que la domination s'étendoit sur toute la Troade, Pline marque à dix milles de distance à l'égard d'Abyde, un promontoire qu'il nomme Trapéza, apparemment à cause de la figure qu'il représente. Or, ce promontoire ne scauroit être, vû la disposition du local, que la grande faillie du ri-

(a) Strab. p. 587, 590, 595. Homer. Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Hiad, L. XX, v. 215, 216. Pomp. Mel. Lett. Tom. XXVIII, pag. 322, 323, p. 83. Plin. T. I. p. 282. Ptolem. L. V. 329. & fair.

vage qui resserre le détroit dans les environs de Dardanie; & les dix milles de distance à partir d'Abyde, sont bien comptés en circulant par terre autour d'une anse profonde que forme la mer dans cet intervalle. Ainsi, Trapéza & Dardanium font le même promontoire, que les gens de mer appellent aujourd'hui la pointe des Barbiers. On voit, par la Carte, que cette pointe est la première de celles qui resserrent le détroit en différens endroits. & que c'est aussi en deçà de cette pointe que le détroit a une plus grande largeur. Or, Pline nous le fait entendre, en disant de Trapéza, unde se princum concitat Hellespontus, il se présente néanmoins une d'aficulté dans le texte de Pline, où on lit : Inde, en parlant de la ville de Dardanie, XVIII M. promontorium Trapeza. Mais, ce qu'il y a d'espace entre le point de Dardanie & le promontoire, qui est Trapéza, ne pouvant être que d'environ deux milles, & Pline, immédiatement avant cela, se servant des stades dans l'indication de la distance que l'on trouve convenable entre Rhoetéum & Dardanie, a Rhæteo abest stadia LXX; il est évident que la distance qui suit, consiste également en stades, & que l'M est à supprimer dans le texte. Comment admettroit-on dix-huit milles entre Dardanie & Trapéza, puisqu'en reculant jusqu'à Sigée, on n'en trouveroit pas l'équivalent?

DARDANIE, Dardania,

Δαρδανία, ville de l'Espagne Tarragonoise. On croit que c'est aujourd'hui Orduna, ville de Byscaye, dans le territoire d'Ayala, auprès du mont Dardanius, qu'on appelle à présent La Penna de Ordunna.

DARDANIENS, Dardani, Dardani, Dardanii, Oapo avoi, peuples ainsi nommés du païs qu'ils habi-

toient. Voyez Dardanie.

DARDANIS, Dardanis, (a) \( \Delta \text{pression} \) ville de la Pentapole d'Afrique, sur le promontoire de Zéphirium, selon Ptolémée. Elle étoit vers les frontières de la Marmarique.

DARDANIS, Dardanis, (b) \( \Delta \approx \alpha \approx \alpha \right) \text{is, nom que Strabon donne au promontoire qu'il appelle
ailleurs Dardanium. Voyez Dar-

danium,

DARDANIUM, Dardanium, Aaps du sirv, promontoire de l'Asse mineure, situé près de la ville de Dardanie. Voyez Dardanie.

DARDANUS, Dardanus, \( \Delta \eta \text{Dardanus}, \text{ ville fondée par Dardanus}, \text{ appellée aussi Dardanie.} \)

Voyez Dardanie.

DARDANUS, Dardanus, Δάρδιανος, ville d'Italie, dans l'Apulie. Cette ville étoit entourée des eaux du marais de Salpé, selon Lycophron; sur quoi son commentateur remarque qu'il y avoit une autre ville aussi nommée Dardanus, au-dessus de la Macédoine, apparemment dans la Dardanie Illyrique. Il y avoit encore une autre Dardanus dans la Tofcane, s'il n'y a point de autre

dans un édit du roi Didier.

DARDANUS, Dardanus, Δάρδανος, (a) nom qui, selon Hésychius, devint propre dans les tems postérieurs, à une rivière qui couloit entre la ville d'Abyde & celle de Dardanus. Cette rivière porte dans Homère le nom de Rhodius.

DARDANUS, Dardanus, Do of avoc , (b) fils de Jupiter & d'Électre, fille d'Atlas, habitoit l'isle de Samothrace. Jasion, son frere, ayant voulu souiller le phantome de Cérès, fut tué d'un coup de foudre. Dardanus, épouvanté de ce qui venoit d'arriver à son frere, se mir sur un radeau. car il n'y avoit point encore de vaisseaux, & passa dans le pais qui étoit à l'opposite de Samothrace, pais gras & fertile, connu par le mont Ida, qui en faisoit partie. Là regnoit pour lors Teuc er, fils du fleuve Scamandre & d une nymphe. Les habitans portoient le nom de Teucriens, & la région celui de Teucrie. Teucer, après quelques entretiens qu'il eut avec Dardanus, lui donna la moitié de son royaume. Le nouveau souverain bâtit une ville dans le lieu même où il avoit abordé sur son radeau. Ensuite, Teucer étant mort, Dardanus réunit toute la contrée sous sa domination. On dit que son règne fut de soixantedeux ans. Il eut pour successeur, Erichthonius son fils.

Selon Denys d'Halicarnasse, Dardanus étoit originaire d'Arcadie. Un déluge arrivé de son tems l'ayant obligé d'en sortir, il se transplanta dans une isle de Thrace, qui fut d'abord nommée Dardanie, & prit ensuite le nom de Samothrace, ainsi que le dit Paufanias, d'où il sortit encore pour aller en Phrygie. Il avoit amené avec lui Corybas fon neveu, fils de son frere Jasion, qui y institua le culte de la Mere des dieux. Dardanus transporta aussi dans le mê. me pais les dieux des Samothraces, & deux statues de Pallas, dont l'une fut si célebre dans la suite, sous le nom de Palladium.

Ce Palladium, suivant une autre tradition, lui venoit de Chryse, fille de Pallante, qu'il avoit aufli épousée, & qui le lui avoit appor-

té en dot.

DARDANUS, Dardanus, (c) Δάρδανος, fils de Bias & frere de Laogonus. Ces deux freres, capitaines Troyens, se fiant sur leurs forces, allerent fierement attaquer Achille de dessus leurs chars. Mais, celui-ci les renversa tous deux par terre, l'un d'un coup d'épée, & l'autre d'un coup de pique.

DARDANUS, Dardanus, Dap Laros, (d) jeune homme d'Aby de. On dit qu'Artémise I en

(a) Mém de l'Acad. des Inscript. &

Bell. Lett. Tom. II. p. 331, 332.

(b) Homer. Iliad. L. XX. v. 215, 216. (c) Homer, Iliad, L. XX. v. 367, 168, 503. L. IV. v. 365. Pauf. p. feq. (d) Mém. de l'Acad. des Inf. Myth. par M. PAbb. Ban. Tom. III. pag. Bell. Lett. Tom. IX. pag. 142. P. 271, Tom. IV. p. 412, 422, Tom. V.

pag. 121. Tom. VII. pag. 301. Mém. de l'Acad. des Infeript. & Bell. Lett. T. IV. p. 175. T. XIV. p. 199, 200.

(c) Homer. Iliad, L. XX. v. 460. 6

(d) Mém. de l'Acad. des Inscript. &

étoit devenue éperdument amoureuse. Voyez Arrémise I.

DARDANUS , Dardanus , Δαρδανός, (a) pere de Zacinthe, étoit de la ville de Psophis.

DARDANUS . Dardanus . Δάρδακος (b) écuyer de M. Brutus. Ce fut un de ceux qui recueillirent les dernières paroles de ce grand Homme; car, Plutarque assure que M. Brutus lui dit quelque chose en particulier, peu de tems avant sa mort.

DARDARIENS, Dardarii, Δαρδ άριοι, (c) les mêmes que les Dandariens. Voyez Dandariens.

DARES, Dares, Dass, (d) Troyen très-riche & d'une sagesse consommée. Il étoit sacrificateur de Vulcain, & avoit deux fils, Phégée & Idée, tous deux grands capitaines, & tous deux adroits à

toutes sortes de combats.

Darès écrivit l'histoire de la guerre de Troie en Grec, qu'on voyoit encore du tems d'Elien, comme il l'affure lui-même. Photius en parle aussi dans sa bibliotheque. Cette histoire est perdue; car celle que nous avons, & que quelques-uns disent être une traduction de Cornélius Népos, est un ouvrage supposé, contre lequel les Scavans se sont inscrits en faux, & que Glandorpius a voulu néanmoins foutenir. Mathurin Héret & Jean de la Lande, traduisirent dans le seizième siècle l'histoire de Darès en François. La meilleure édition est celle qui a

été corrigée à l'usage de M. le Dauphin, par Mademoiselle le Fevre, Outre Darès, plusieurs Auteurs, comme Dictys de Crete. Corinnus & Sifiphe, à ce que l'on prétend, ont écrit avant Homère de la guerre de Troie.

Selon un des manuscrits de la bibliotheque du Roi, l'historien Darès fut mis en vers François par Godefroy de Waterford, jacobin Hibernois, & par un nommé Servais Copale, à la fin du treisième siècle. On croit avoir en vers François, du douzième, cette traduction de Darès à la bibliotheque de Milan. Voici un échantillon du langage que D. Bernard de Montfaucon en a tiré.

Salemons nous enseigne & dit, Et s'il li hon lit-on en son écrit, Que nous ne deit son sens celer, Ains se deit hon si demonstrer.

La même traduction est aussi conservée à Paris chez les Céles-

Le volume de la bibliotheque du Roi, où se trouve la traduction de Darès en prose, contient pareillement celle de l'histoire d'Eutrope du même tems, & celle du livre d'Aristote adressé à Alexandre le Grand, intitulé le Secret des Secrets.

DARES, Dares, Dápus, (e) Capitaine Troyen, & en même tems excellent athlete. Il fut le seul qui osa combattre contre Pâ-

<sup>(4)</sup> Paul. p. 491.

<sup>(</sup>b) Plut. Tom. I. pag. 1008. Infeript. & Bel (c) Plut. T. I. p. 501. (e) Virg. Ær (d) Homer. Pliad. L. V. v. 27. & feq. L. XII. v. 363.

Ælian, pag. 171. Mém. de l'Acad. des Inscript, & Bell. Lett. T. XVII. p. 736. (e) Virg. Aneid, L. V. v. 365. & feg.

ris; & dans les jeux funebres, célébres près du tombeau d'Hector. il vainquit & tua Butès qui étoit un autre athlete redoutable & d'une taille énorme.

Il suivit depuis Enée; & celuici , pour honorer l'anniversaire de la mort de son pere Anchise, ayant proposé en Sicile des combats de différente espèce, Darès se présenta pour celui du ceste. Le vainqueur devoit avoir pour prix un jeune taureau ayant la tête parée de rubans & de lames d'or; & le vaincu, pour se consoler, une épée & un casque. Darès paroît donc le premier, levant sa tête altière; il montre ses larges épaules, & déploie tour à tour ses bras nerveux, dont il frappe l'air. On lui cherche un rival; mais dans une assemblée si nombreuse, il n'est personne qui ofe se mesurer avec lui. Alors, Darès se croit vainqueur; il s'avance vers Enée, & saisissant le taureau par une corne : " Sei-" gneur, dit-il, puisque personne in n'ofe combattre contre moi, » pourquoi faut-il que j'attende? » Jusqu'à quand demeurerai - je » ici ? Ordonnez que j'emmene n ce taureau, qui est le prix de » la victoire. « Tous les Troyens prenant fon parti, murmuroient, & vouloient qu'on lui donnât le prix qui avoit été promis. Cependant, le roi Aceste appercoit près de lui Entelle tranquillement assis sur le gazon. » Entelle, lui n dit-il, tot qui as autrefois acquis » tant de gloire dans cette forte » de combat, souffriras-us qu'à n tes yeux on enlève un si glo-

» rieux prix, sans qu'il soit dis-» puté? « Ces paroles ranimerent le courage d'Entelle. Il jette sur l'arene deux cestes d'un poids énorme, dont Eryx avoit coûtume d'armer ses bras , pour ce genre de combat. La vue de ces deux effroyables cestes, formés de sept cuirs, garnis de plomb & de fer , surprit tous les spectateurs. Darès en est plus étonné que les autres, & refuse de s'exposer au combat contre de telles armes. Enée se les fait apporter; il les soulève & les considère de tous côtés. " Si Darès, dit En-» telle, recule à la vue de ces » deux cestes redoutables, & si » le roi Enée autorise son resus, " nous combattrons avec d'autres » armes. Darès, cesse de trem-» bler; je te fais grace des cestes » d'Eryx; mais quitte aussi tes » gantelets Troyens, & combatn tons à armes égales. «

Enée fait donc apporter des celles égaux, & les met lui même aux bras des deux combattans. Auffitot l'un & l'autre s'apprêtent au combat. Ils se dressent sur leurs pieds, & d'un air intrépide, ils commencent tous deux à lever le bras pour se frapper. Chacun tâche d'abord de garantir sa tête du coup qui le menace. Bientôt ils s'approchent, & entrelacent leurs bras. L'un plus léger, plus agile, a l'avantage de la jeunesse; l'autre est plus massif, plus robuste; mais, il a moins d'haleine, & ses genoux chancelent. Après avoit long-tems paré les coups de part & d'autre, ils s'en portent enfin de terribles à la tête & à la pois

trine. On voit leurs mains redoutables chercher les tempes & les oreilles. Les joues retentissent sous la pesanteur de leurs bras. Entelle cependant se tient serme sur ses pieds; il suit de l'œil & de tout le corps les mouvemens de son ennemi, & tâche d'esquiver ses coups. Darès semble un guerrier qui affiège une ville fortissée, ou un château situé sur un roc; il parcourt toute la place, & en cherche ses endroits soibles; mais, il ne livre que de vains assantes.

Entelle se dresse & leve un bras, qui eût étendu son adversaire à ses pieds, si celui-ci n'eût prévu l'attaque. Il fait un faut en arrière, & se dérobe au coup satal. Le bras d'Entelle ayant porté à faux, il tombe lourdement, tel qu'un vieux pin déraciné dans les forêts d'Ida ou d'Érymanthe. La jeunesse Troyenne & Sicilienne prend part à cet accident, & il s'éleve des cris de toutes parts. Aceste, touché du malheur du vieux athlete son ami, accourt le premier, & lui aide à se relever. Entelle, sans être déconcerté ni affoibli par la chûte, retourne au combat avec plus d'ardeur. La colère, la honte, le courage dont il se sent animé, redoublent ses forces. Il se jette avec sureur sur son rival étonné, il le poursuit sans relâche, il frappe sans mesure, tantôt de sa main droite, tantôt de sa gauche; ses coups précipités tombent sur lui, comme la grêle sur un toit. Il le presse, il l'accable.

Enée, voyant la fureur d'Entelle, ne voulut pas qu'elle allât plus loin, ni que le vainqueur se livrât à une cruelle vengeance. Il fit cesser le combat, tira de ses mains l'infortuné Darès, & pour le consoler, lui parla ainsi: " Mal- ! » heureux Darès, quel a été ton aveuglement! Ne vois-tu pas qu'une force surnaturelle a com-» battu contre toi? Rends les ar-» mes à un dieu vainqueur. « Il dit, & le combat finit. Les amis de Darès le resirerent de l'arene. se soutenant à peine, penchant sa tête languissante sur ses épaules meurtries, & vomissant ses dents brifées avec des flots de fang épais. Ils le conduisirent en cet état vers la flotte, se chargerent du casque & de l'épée promis au vaincu, · & laisserent au vainqueur la palme & le taureau.

Dares fur tué en Italie par le

roi Turnus.

DARIQUE, Daricus, Maperno, (a) monnoie d'or, frappée au nom de Darius le Mede, que l'Écriture appelle Cyaxare II, roi des Medes.

Ce fut vers l'an 538 avant J. C., que furent frappés les Dariques, qui, pour leur beauté & leur titre, ont été préférés pendant plufieurs fiecles à toutes les autres monnoies de l'Afie. Lorsque Cyrus étoit occupé à fon expédition de Syrie, d'Egypte, & des pais circonvoisins, Darius le Mede fit

<sup>(</sup>a) Paral. L. I. c. 29. v. 7. Efdr. L. I. c. 8. v. 27. Diod. Sicul. p. 368. Xenoph. P. 252, Roll. Hift, Anc. T. I. p. 469,

<sup>528.</sup> Mém de l'Acad, des Inscript. & Bell, Lett. Tom. XXI. p. 24.

battre ces fameules pièces d'or de l'immense quantité de ce métal accumulée dans son trésor, du butin qu'il avoit fait avec Cyrus pendant le cours de la longue guerre où ils s'engagerent. On les frappa pour la première fois à Babylone, d'où elles se répandirent dans tout l'Orient & jusques dans la Grece.

Suivant le docteur Bernard, le Darique pesoit deux grains plus qu'une guinée; mais, comme il étoit de pur or, n'ayant point ou presque point d'alliage, cette monnoie, selon la proportion qui fe trouve aujourd'hui entre l'or & l'argent, pouvoit valoir environ 25 schelins d'Angleterre.

Il est fait mention des Dariques dans le premier livre des Paralipomenes, comme aussi dans Esdras, sous le nom d'Adarcnomim. & dans le Talmud, sous celui de Darkonoth. Ces deux mots paroissent venir l'un & l'autre du Grec Supernol, Dariques.

Au reste, toutes les pièces d'or du même poids, & à peu près du même titre, qui furent frappées sous les successeurs de Darius le Mede, tant Perses que Macédoniens d'origine, porterent le nom de Dariques, & c'est pour cela que cette monnoie a eu si longtems cours dans le monde. Il v avoit des Dariques & des demi-Dariques, comme nous avons des louis & des demi-louis.

(a) Herod. L. III. c. 92. (a) Herod. L. III. c. 92.

(b) Dan. c. 5. v. 30, 31. c. 6. v. 1. Infeript. & Bell. Lett. T. VI. pag. 417. & feq. c. 9. & feg. Capit. Joseph. de & Juiv. T. VII. pag. 458. & Juiv. Antiq. Judaic, p. 352, 353. Roll, Hift,

Ce détail est tiré de M. Prideaux, & on ne pouvoit mieux puiser que dans un ouvrage si plein de vérité, d'exactitude & d'érudition. Presque rous nos Écrivains n'ont fait que des erreurs dans leur manière d'évaluer le Darique. De-là vient que M. Rollin en fixe la valeur à une pistole; M. le Pelletier de Rouen à 11 livres 11 fols 9 deniers 1; d'autres à 19 livres 3 fols 1 denier 2, chacun conformément à la méthode fautive qu'il a suivie pour règle.

Les Dariques étoient marques d'un archer ou tireur d'arc; car Plutarque dans les apophthegmes ou bons mots d'Agélilaus, rapporte que ce Grec se plaignoit d'avoir été chassé d'Asie par trente mille archers du roi de Perse, entendant par-là des Dariques mar-

qués d'un archer.

DARITES, Daritæ, Dapetrai, (a) l'un des quatre peuples qui composoient la onzième Satrapie du royaume des Perses, Cette Satrapie étoit taxée à deux cens talens.

DARIUS, Darius, Dapeios, (b) surnommé le Mede. Il est parlé de ce Prince dans le prophete Daniel, qui nous apprend qu'il succéda à l'âge de soixante-deux ans, à Balthazar roi des Chaldéens, ou des Babyloniens. Ce Prophete ne nous dit pas qu'il y ait eu guerre entre ces deux Princes; mais, Isaie & Jérémie en

Anc. T. I. p. 377. Mem. de l'Acad. des

parlent affez clairement; foit qu'ils entendent les guerres que Darius le Mede fit aux Babyloniens, ou celles que leur déclara Cyrus.

Darius, étant monté sur le trône de Babylone, jugea à propos d'établir six vingts Satrapes fur ses États, afin qu'ils en gouvernassent les différentes provinces. Il mit au-dessus d'eux trois Princes, dont Daniël étoit un, afin que les Satrapes leur rendissent compte. Comme Daniël les furpassoit tous en autorité, & que le Roi songeoit à l'établir surintendant de tout son royaume, les autres complotterent de le perdre. Pour cet effet, ils engagerent le Roi à faire un édit ; qui défendoit à tout homme de faire aucune demande à quelque dieu, & à quelqu'homme que ce fût, sinon au Roi. L'édit fut publié; & tout le peuple l'observa. Mais, Daniël ayant continué à faire ses prieres trois fois chaque jour, ses ennemis obligerent le Roi à le faire jetter dans la fosse aux lions; parce qu'un Roi n'étoit plus maître de changer ce qu'il avoit une fois ordonné avec le conseil & le consentement des Grands. Darius fut affligé de la condamnation de Daniël; & le lendemain de grand matin, étant allé à la fosse des lions, & l'ayant trouve sain & sauf, il le fit tirer de cette fosse, & y fit jetter ses accusateurs, avec leurs femmes & leurs enfans.

Ce fut sous Darius le Mede que Daniël eut la fameuse vision des soixante-dix semaines, après lesquelles le Christ devoit être mis à mort; & celle des perfécutions qu'Antiochus Épiphane devoit faire fouffrir aux Juifs.

C'est une grande question de scavoir quel est ce Darius le Mede. Les Interpretes font fort partagés là-dessus. Plusieurs le prennent pour Cyaxare II, fils d'Aftyage & oncle maternel de Cyrus. M. Fréret est bien éloigné d'adopter ce sentiment, comme on peut le voir sur la fin de l'article de Cyaxare II. Il y en a qui disent ? que Darius le Mede est le même que Nabonide; opinion que M. l'abbé Banier réfute en ces ter-

" De dire avec quelques Chronologues, que Balthafar ayant » été tué par une conspiration de n ses sujets, ils donnerent la coun ronne à Nabonide, Mede de n nation, fous lequel Cyrus prit Babylone, c'est préférer le sen-» timent de Mégasthène à tout ce » qu'il y a de plus formel dans " l'Écriture Sainte, & confondre » Cyaxare avec le Nabonidochus » de cet Auteur. Le dernier roi » de Babylone étoit de la famille » royale; & Daniël l'appelle » souvent le fils de Nabuchodo-» nosor. Or, selon Mégasthène, Nabuchodonosor étoit étrann ger; Nabonide, ou comme on » voudra le nommer , est donc un phantôme, à qui on donne la place de Darius le Mede, ou " Cyaxare II, que Daniel fait succéder à Balthasar. Celui qui » succéda à Balthasar, gouverna " l'Empire selon les loix des Men des & des Perses, ainsi que le » dit Daniel; ce qui ne peut être

m arrivé, que lorsque les Medes » & les Perses se furent rendus » maîtres de cette Monarchie. » Or, comme ce Prophete affure » que ce fut Darius le Mede qui » en usa ainsi immédiatement » après la mort de Balthasar, ce » fut donc à cette mort que com-» mença la domination des Me-» des sur la Chaldée. Darius le " Mede est donc Cyaxare II; » oncle de Cyrus & roi des Me-» des , & non pas un particulier » Mede d'origine, & établi à » Babylone, que les Chronolo-» gues modernes n'ont fait pa-» roître sur la scene, que pour » concilier en quelque sorte Mér gasthène & Hérodote avec le » prophete Daniel, & rejetter le » Cyaxare de Xénophon. Mais. » ce que je vais dire démontre la » fausseté de cette prétention. En » effet, si le Darius Mede du » Prophete eût été Nabonido-» chus, élu par la faction des » Chaldéens, il eût certainement » suivi leurs loix, & non pas » celles de leurs ennemis; cepen-» dant, le prophete Daniel dit » qu'il gouverna ses nouveaux su-» jets felon les loix des Medes & » des Perses. Pourroit-on conce-» voir qu'un particulier qui doit » son élévation à une faction, eût » assez de crédit & assez peu de » politique, pour commencer son » règne par le renversement des » loix de ceux qui l'ont placé fur » le trône? A cette raison, j'en » ajoûte une autre encore plus v concluante. Celui qui fuccéda

» à Balthafar, divisa l'Empire en » cent vingt provinces, comme » le dit le même Prophete; or, » cette divition ne scauroit regar-» der le seul royaume de Chal-» dée, qui n'a jamais eu assez » d'étendue pour cela, & ne fai-» foit pas la septième partie de » l'empire des Médo - Perses; » donc cette division ne peut » avoir été faite que par le roi des » Medes. On ne scauroit au reste » se retrancher à dire que ces » cent vingt provinces n'étoient » que de petits districts, que la » seule chaldée pouvoit sournir, » puisque lorsqu'Assuérus, quel » qu'il soit, possédoit ces vastes » provinces dont il est parle dans " l'Ecriture, & qu'il falloit tant » de tems pour parcourir, on " n'avoit ajoûté que sept gouver-» nemens aux cent vingt de Da-» rius. Diroit-on que, pour con-» server l'ancienne division, la » Chaldée seule fournissoit cent » vingt gouvernemens, & que " l'empire des Medes, des Per-» les , & toutes les conquêtes » de Cyrus, de Cambyse & de » ses successeurs, furent renfer-» mées dans sept provinces? Cer-» tainement, il n'y auroit jamais » eu de division plus singulière. « DARIUS, Darius, Aapeios, (a) fils d'Affuérus, de la race des Medes. C'est ainsi que le prophete Daniël nomme ce Prince; & on croit que c'est le même que le précédent.

DARIUS I, Darius, Δαρξιος, (b) fils d'Hystaspe, naquir l'an

549 ou l'an 350 avant l'Ére Chrétienne. Il est compté pour le huitième descendant d'Achéménès.

Il fut un des fix, ou, selon d'autres, un des septe d'entre les grands seigneurs Persans, qui formerent le dessein de détruire la tyrannie des Mages, & de massacrer le faux Smerdis, qui avoit usurpé la couronne de Perse. Lorsque les conjurés entrerent dans le palais, le faux Smerdis & son frere prirent les armes pour se défendre ; ils blesserent même quelques-uns des conjurés. Lun des deux freres fut tué sur le champ; l'autre s'étant sauvé dans une chambre plus reculée y fut poursuivi par Gobryas & Darius. Le premier, l'ayant saiss par le corps, le tenoit serré fortement entre ses bras. Comme ils étoient dans les ténebres, Darius n'osoit lui porter de coup, de peur de tuer l'autre en même tems. Gobryas, sçachant son embarras, l'obligea de passer son épée à travers le corps du Mage, dûr-il les percer tous deux ensemble. Mais, il le fit avec tant d'adresse & de bonheur que le Mage seul fut tué.

Dans le moment même, les mains encore enfanglantées, ils fortirent du palais, parurent en public, exposerent aux yeux du peuple la

tête du faux Smerdis, & celle de son frere Patizite, & découvrirent toute l'imposture. Le peuple en sut si transporté de fureur, qu'il se jetta fur tous ceux qui étoient de la secte de l'usurpateur, & en masfacra autant qu'il en put rencontrer. Pour cette raison, le jour où cette exécution fut faite, devint dans la suite une fête solemnelle chez les Perses, qui la solemnisoient avec grande joie. Elle sut appellée le massacre des Mages. Aucun d'eux, ce jour-là, n'osoit

paroître en public.

Quand le tumulte & le trouble inséparables d'un tel évènement. furent appailés, les Seigneurs qui avoient fait périr l'usurpateur tinrent conseil, & délibérerent enfemble fur la forme du gouvernement qu'il étoit à propos d'établir. Otane parla le premier, se déclara contre la Monarchie, & conclut à remettre l'autorité entre les mains du peuple. Mégabyse, qui opina le second, adoptant tout ce que le premier avoit dit contre l'État monarchique, réfuta ce qui regardoit le gouvernement populaire, & se rabattit à l'aristocratie. où un petit nombre d'hommes sages & expérimentés ont tout le pouvoir. Darius parla le troisième, & montra les inconvéniens

110. L. III. c. 12 , 70. & feg. L. IV. c. c. 48. v. 20. Jerem. c. 50. v. 8, c. 51. 5. V. 2. & Seg. c. 6. V. 1. & feq. Isai. & fuiv.

1. & feg. L. V. C. 11. & feg. L. VI. C. v. 6, 9, 45. Zachar, c. 2, v. 6, & feg. 1. & feq. L. VII. c. 1. & feq. L. VIII. Joseph. de Antiq. Judaïc. pag. 360. & c. 89. L. IX. c. 106. Diod. Sicul. p. 37, feq. Roll. Hift. Anc. T. I. p. 499. & 60, 66, 242. Corn. Nep. in Milt. 6, 3, faiv. Tom. II. pag. 112. & faiv. Mém. & feq. in Alcib. c, 5, de Regib. c. 1. de Acad. des Inferipr & Bell. Lett. Juft. L. I. c. 9, 10. L. II. c. 2, 5, & Tom. IX. pag. 131, 132. Tom. XIV. feq. L. VII. c. 3. Strab. p. 98, 400, 301, 305, 591, 638, 736, 737. Efdr. L. I. c. XIX. p. 65, 67. Tom. XXIII. pag. 23. 5. V. 2. dr. feq. c. 6, V. 1. dr. feq. Ital. & fuiv. de l'aristocratie, appellée autrement l'oligarchie, où règnent l'envie, la défiance, la discorde, le désir de l'emporter sur les autres, sources naturelles des factions, des féditions, des meurtres, auxquels pour l'ordinaire on ne trouve de remede qu'en se soumettant à l'autorité d'un seul, ce qu'on appelle Monarchie, qui de tous les gouvernemens est le plus sûr, le plus avantageux, rien n'étant comparable an bien que peut faire dans un État un bon Prince, dont le pouvoir égale la bonne volonté. " Enfin, dit-il, pour terminer la » question par un fait qui me pa-» roît décisif & sans réplique, à » quelle sorte de gouvernement » l'empire de Perses doit-il la n grandeur où nous le voyons? » N'est-ce pas à celle que je pro-» pose? " Tous les autres Seigneurs se rangerent de l'avis de Darius; & il fut arrêté que la Monarchie seroit continuée sur le même pied que Cyrus l'avoit éta-

Il ne s'agit plus que de sçavoir qui d'entr'eux feroit Roi, & de déterminer la manière dont on procéderoit à cette élection. Ils crurent devoir s'en rapporter au choix des dieux. Pour cela on convint que le lendemain ils se trouveroient à cheval au lever du foleil, dans un certain endroit du fauxbourg de la ville qui fut marqué, & que celui-là feroir Roi dont le cheval henniroit le premier; car, le soleil étant la grande divinité des Perses, ils penserent que de prendre cette voie, ce seroit lui déférer l'honneur de l'élection.

L'écuyer de Darius ayant appris ce dont ils étoient convenus, s'avisa d'un arrifice pour assurer la couronne à son maître. Il attacha la nuit d'auparavant une cavale dans l'endroit où ils devoient le rendre le lendemain matin, & il y amena le cheval de son maître. Les Seigneurs s'étant trouves le lendemain au rendez-vous ; le cheval de Darius ne fut pas plutôt dans l'endroit où il avoit senti la cavale, qu'il hennit; surquoi Darius fut salué Roi par les autres, & placé sur le trône, vers l'an 522 avant J. C. Ce Prince voulut transmettre aux siècles futurs la reconnoissance pour cet insigne bienfait, & se fit ériger une statue équestre avec cette inscription: Darius, fils d'Hystaspe, a acquis le royaume de Perse par le moyen de son cheval, [ le nom en étoit marqué ] & d' Ebarès son écuyer.

L'empire des Perses étant ainsi rétabli & affermi par la sagelle & par la valeur de ces sept Seigneurs, ils furent élevés sous le nouveau Roi aux plus grandes dignités, & honorés des plus grands privileges. Ils eurent le droit d'approcher de la personne toutes les fois qu'ils le voudroient, & d'opiner les premiers sur toutes les affaires de l'Empire. Au lieu que tous les Perses portoient la tiare ou le turban le bout renversé en arrière, à la réserve du Roi qui le portoit droit, ceux-ci eurent le privilège de le porrer, le bout tourné en avant, en mémoire de ce que, lor(qu'ils attaquerent les Mages, ils l'avoient tourné de cette manière; afin de le mieux reconnois

tré dans la confusion. Depuis ce tems-là, les rois de Perse de cette race ont toujours eu sept conseil-

lers ainsi privilégiés.

Darius s'appelloit auparavant Ochus. Il prit le nom de Darius, qui selon Hérodore, signifie en langue Persane un vengeur, un homme qui s'oppose aux entreprises de quelqu'un, peut-être parce qu'il avoit arrêté & puni l'insolence des Mages. Il règna trentefix ans.

Avant que Darius fût nommé roi, il avoit épousé une fille de Gobryas, dont le nom n'est point connu, & en avoit eu trois fils, dont l'aîné se nommoit Artabazane. Lorsqu'il fut monté sur le trône, il épousa, pour s'y affermir davantage, deux filles de Cyrus, Atosse & Artystone. La première avoit été d'abord femme de Cambyle fon propre frere, & ensuite du Mage Smerdis, tandis qu'il occupa le trône. Artystone étoit encore fille lorsqu'il l'épousa, & ce fut de toutes ses femmes celle qu'il aima le plus. Il épousa aussi Parmys, fille du véritable Smerdis, frere de Cambyse, & Phédyme, fille d'Otane, par l'adresse de laquelle l'imposture du Mage avoit été découverte. Il eut de ces femmes un grand nombre d'enfans de l'un & de l'autre sexe.

Un des premiers soins de Darius, ce fut de règler l'état des provinces, & de mettre de l'ordre dans ses finances. Avant lui, Cyrus & Cambyle se contentoient de recevoir des peuples conquis des dons gratuits qu'on sembloit offrir volontairement, & d'exiger

d'eux un certain nombre de troupes dans le besoin. Darius comprit qu'il ne lui étoit pas possible de maintenir dans la paix & dans la sureté toutes les nations qui lui étoient soumises, sans avoir sur pied des troupes réglées, ni d'entretenir ces troupes sans les soudoyer, ni de payer exactement cette solde sans mettre des impositions sur les peuples. Pour établir done plus d'ordre dans l'administration de ses finances, il divisa tout l'empire en vingt départemens ou gouvernemens, dont chacun devoit payer tous les ans une certaine fomme au Satrape commis pour cet effet. Les fujets naturels, c'est à dire, les Perses, étoient exempts de toute imposition.

L'Histoire observe que Darius en imposant ces tributs, montra une grande sagesse & une grande modération. Il fit venir les principaux de chaque province, qui en pouvoient le mieux connoître le fort & le foible, & qui avoient intérêt de parler avec sincérité. Il leur demanda si une certaine somme, qu'il proposoit à chacun d'eux pour leurs provinces, ne montoit point trop haut, & n'excédoit point leurs forces; son intention. leur disoit-il, n'étant pas d'accabler ses sujets, mais de tirer d'eux des secours proportionnés à leurs revenus, & qui étoient absolument nécessaires pour la défense de l'État. Ils répondirent tous que cette somme leur paroissoit fort raisonnable, & qu'elle ne seroit point à charge aux peuples. Il en rabattit pourtant encore la moitié, aimant mieux demeurer beaucoup en-deçà des justes bornes, que de s'exposer peut-être à passer au de là.

Malgré une si éronnante modération, comme les impôts ont toujours quelque chose d'odieux, les Perses, qui avoient donné à Cyrus le nom de Pere, à Cambyse celui de maître, n'en trouverent point d'autre pour caractériser Darius, que celui de marchand.

Les fommes que ce Prince tiroit par l'imposition des tributs, montoient à peu près, autant qu'on le peut conjecturer par le calcul d'Hérodote, qui souffre de grandes difficultés, à quarante quatre

millions.

Peu de tems après son élection, Darius sit mourir Intapherne, l'un des Seigneurs Persaus qui avoient conspiré contre le faux Smerdis, à cause d'une injure qu'il avoir reçue de ce Seigneur. Il sit encore mourir vers le même tems Oretes, l'un des gouverneurs de l'Asse mineure, qui avoit fait attacher à une croix Polycrate, tyran de Samos.

Il arriva quelque tems après, que Darius étant tombé de son cheval à la chasse, se donna une violente entorse au pied, & que son talon se déboîta. Les Égyptiens passoient alors pour les plus habiles dans la médecine, & le Roi en avoit plusieurs auprès de lui. Ils entreprirent de le traiter, & déployerent tout leur art dans une occasion si importante; mais, ils s'y prirent si mal adroitement & si durement, en lui maniant le pied, qu'ils lui causerent des douleurs incroyables; & il sur sept

jours & fept nuits sans dormir. quelqu'un pour lors indiqua Démocede, dont il avoit entendu parler à Sardes comme d'un médecin très habile. Il étoit actuellement en prison. On le fit venir sur le champ dans l'état où on le trouva, c'est-à-dire, avec ses chaînes, & avec un habit fort mal propre. Le Roi lui demanda s'il avoit quelque connoissance de la médecine. Il le nia d'abord, par la crainte qu'il avoit que, s'il faisoit preuve de son art, on ne le retint en Perse, & qu'il ne fût privé pour toujours de la vue de sa patrie, pour laquelle il avoit une extrême paffion. Darius, mécontent de la réponse, ordonna qu'on le mit à la question. Il fallut avouer la vérité. Voilà donc Démocede reconnu pour médecin. Il commence par appliquer des fomentations douces fur la partie malade. L'effer du remede fut prompt. Le sommeil revint au Roi, & en peu de jours il fut parfaitement guéri, & le talon fut remis à sa place. Darius lui ht présent de deux paires de chaînes d'or. Démocede lui demanda s'il prétendoit le bien récompenser de l'heureux succès de sa cure, en doublant fon mal. Ce mot fit rire le Roi. Il le fit conduire par les Eunuques, chez ses femmes, pour leur montrer celui à qui il étoit tedevable de sa santé. Elles le comblerent toutes de présens magnifiques & ce jour seul l'enrichit extrêmement.

Darius sit saire son propre tombeau sur le sommet d'un double mont sort haut & sort escarpé, Quand il sut sait, il voulut l'aller

VOII;

voir; mais, les Chaldéens, & encore plus son pere & sa mere. l'en empêcherent. Pour eux, ils voulurent contenter leur curiofité; mais elle leur coûta cher; car, pour arriver au haut de la montagne, il falloit se faire tirer à force de bras & avec des cordes. Or. les Prêtres qui étoient commis pour cela, saisis tout-à-coup de frayeur, à la vue d'énormes serpens qui infestoient ce lieu, ayant lâché les cordes, le pere & la mere de Darius tomberent dans un précipice, & se tuerent. Le Roi en fut extrêmement touché, & fit couper la tête à quatre personnes par la faute de qui ce malheur étoit arrivé.

La troisième année du règne de ce Prince, qui n'étoit que la seconde selon le calcul des Juis, les Samaritains susciterent de nouvelles affaires aux Juifs. Ils avoient obtenu contr'eux, sous les règnes précédens, & leur avoient fait signifier une défense de passer outre à la reconstruction du temple de Jérusalem. Mais, sur les vives exhortations des prophetes, & sur l'ordre exprès de Dieu, les Israelites avoient depuis peu recommencé l'ouvrage interrompu pendant plusieurs années, & le pouffoient avec beaucoup d'ardenr. Les Samaritains eurent recours à leurs anciennes intrigues pour y mettre obstacle. Ils s'adresserent à Thatanai, à qui Darius avoit donné le gouvernement des provinces de Syrie & de Palestine. Ils se plaignirent à lui de l'audace des Juifs, qui, de leur propre autorité, & malgré les défenses qui

leur en avoient été faites, relevoient le temple, ce qui ne pouvoit qu'être préjudiciable aux intérêts du Roi. Sur leurs plaintes ce Gouverneur se rendit à Jérusalem. Comme il étoit modéré & équitable, après qu'il eut pris connoissance de l'ouvrage, il ne crut pas devoir l'arrêter brusquement & avec violence; & il s'informa des anciens Juifs qui leur avoit permis de l'entreprendre. Les Juifs lui ayant produit l'édit de Cyrus, il ne voulut rien ordonner de lui même qui y fût contraire; mais, il en écrivit au Roi, pour sçavoir quelle seroit sa volonté sur ce sujet. Il lui exposa le fait de bonne foi; il lui marqua que les Juifs alléguoient en leur faveur l'édit de Cyrus, & le pria d'ordonner qu'on consultât les registres, pour sçavoir si en effet Cyrus avoit donné un tel édit, & qu'il lui plût lui prescrire ce qu'il avoit à faire dans cette rencontre. Darius ayant fait faire cerre recherche, l'édit fut trouvé à Echatane, dans la Médie, où Cyrus étoit lorsqu'il le donnas Comme il étoit plein de respect pour la mémoire de ce Prince, il le confirma, & en fit dresser un, où celui de Cyrus étoit rappellé. Ce motif. quand il auroit été seul, seroit fort louable; mais, l'Ecriture nous apprend que ce fut Dieu lui même qui agit sur l'esprit & le cœur du Roi, & qui le rendit favorable aux Juifs. La teneur même de l'édit le fait assez connoître. Premièrement, il ordonne qu'on fournisse abondamment toutes les victimes, les oblations & les autres dépenses du temple selon que les Prêtres le demanderont. En second lieu, il exige que les Prêtres de Jérusalem, en offrant des sacrifices au Dieu du Ciel, prient pour la conservation de la vie du Roi & des Princes ses enfans. Enfin, il va jusqu'à faire des imprécations contre les Rois & les peuples qui troubleront le travail du bâtiment du temple, ou qui entreprendront de le détruire; par où il reconnoît clairement que le Dieu d'Israël est le maître de renverser les royaumes de la terre & de détrôner les plus grands Rois. En vertu de cette édit, non feulement le peuple Juif fut autorisé à poursuivre le bâtiment du temple, mais encore les frais lui en furent fournis des impôts de la province.

Darius, quelque tems après, donna une preuve bien plus éclatante de son amour pour la justice, & de l'horreur qu'il avoit des délateurs, ces hommes détestables, ennemis par état de tout mérite & de toute vertu. On sent bien que nous voulons parler du célebre édit qu'il publia contre Aman, en faveur des Juifs, à la follicitation d'Esther, qui avoit été substituée à Vasthi, épouse du Roi. Selon Ussérius, cette Vasthi est la même que celle qui est appellée Atolle par les Historiens profanes, & l'Assuérus de l'Écriture Sainte, le même que Darius. D'autres croient que c'est Arraxerxe.

Quoi qu'il en soit, Darius sit paroître de la reconnoissance dans une occasion qui lui fait aussi

beaucoup d'honneur. Syloson, frere de Polycrate, tyran de Samos, avoit fait autrefois présent à Darius d'un habit de couleur rouge, dont il témoignoit beaucoup d'envie, & n'avoit jamais voulu en recevoir le prix. Darius étoit pour lors simple particulier, officier dans les gardes de Cambyse, qu'il avoit suivi à Memphis en Égypte. Quand il fut monté sur le trône, Syloson alla à Suse, se présenta à la porte du palais, & se fit annoncer comme un Grec à qui le Roi avoit obligation. Darius, surpris de cette annonce, & curieux d'en approfondir la vérité, le fit entrer. Il reconnut en effet que c'étoit son bienfaiteur, & loin de rougir d'une aventure qui paroissoit ne lui être pas fort honorable, il loug avec admiration une générolité qui n'avoit eu d'autre motif que celui de faire plaisir à un homme de qui il n'avoit rien à attendre, & lui promit de lui donner beaucoup d'or & d'argente Ce n'étoit point ce que Syloson désiroit; l'amour de la patrie étoit sa passion. Il demanda au Roi de vouloir l'y rétablir, mais sans repandre le sang des citoyens, & en chassant seulement de Samos celui qui en avoit usurpé la domination depuis la mort de son frere. Darius chargea de cette expédition Orane, l'un des premiers Seigneurs de sa cour, qui s'en acquitta avec joie & avec fuccès.

Au commencement de la cinquième année du règne de Darius, arriva la révolte de Babylone, dont la réduction lui coûta vingt mois de siège. Cette ville, autresois la

maîtresse de l'Orient, ne pouvoit supporter le joug des Perses, surtout depuis que le siège de l'empire avoit été transféré à Sule, ce qui lui avoit fait beaucoup perdre de sa grandeur & de son opulence. Les Babyloniens, profitant de la révolution qui arriva en Perse, premièrement à la mort de Cambyse, & ensuite après le massacre des Mages , firent secrétement pendant quatre ans toute sorte de préparatifs de guerre. Lorsqu'ils crarent' leur ville suffisamment pourvue de provisions pour plusieurs années, ils leverent l'étendard de la rébellion; ce qui obligea Darius à les affiéger avec toutes ses forces. Dieu continuoit d'accomplir les terribles menaces qu'il avoit faites contre Babylone, qui consistoient, non seulement à dégrader & à humilier cette ville superbe & impie, mais à la dépeupler, à la mettre à feu & à sang, à l'exterminer, à la réduire en une solitude éternelle. Pour accomplir ces prédictions, Dieu permit que les Babyloniens se révoltassent contre Darius . & attirassent contr'eux toutes les forces de l'Einpire; & ils furent les premiers à mettre ces prophéties à exécution, en égorgeant eux - mêmes une partie des habitans, comme on le verra dans un moment. Il y a apparence que les Juifs qui étoient restés à Babylone en assez grand nombre, en sortirent avant que le siège sût formé, comme Isaïe & Jérémie, long-tems auparavant, & Zacharie tout récemment, les y avoient exhortes. Voici les paroles du dernier: Sion, qui de-

meures avec la fille de Babylone, sauve-toi, & fuis du pais.

Les Babyloniens, pour faire durer plus long-tems les provifions, & soûtenir plus vigoureusement le siège, prirent la résolution la plus désespérée & la plus barbare dont on eût jamais oui parler: ce fut d'exterminer toutes les bouches inutiles. Ils raffemblerent donc toutes les femmes & tous les enfans, & les étranglerent. Tout , ce qui ne pouvoit servir à la guerre fut mis à mort. Il fut seulement permis à chaque homme de conserver celle de ses femmes qu'il aimoit le plus, & une servante pour faire l'ouvrage de la maifon.

Après cette cruelle exécution ces malheureux habitans se croyant entièrement en sûreté, & par leurs fortifications qui paroissoient imprenables, & par l'abondance des vivres qu'ils avoient amassés, insultoient du haut des murs aux afsiégeans, & les accabloient d'injurës. Les Perses, pendant dixhuit mois, mirent en usage tout ce que la ruse & la force peuvent dans les sièges, & n'oublierent pas le moyen qui avoit si heureusement réussi à Cyrus, quelques années auparavant, c'étoit de détourner le cours du fleuve. Tous leurs efforts furent inutiles, & Darius commençoit presque à désespérer de pouvoir se rendre maitre de la place, lorsqu'un stratagême, inoui jusques là, lui en ouvrit les portes. Zopyre, l'un de ses Généraux, s'étant fait conper le nez & les oreilles, & déchirer tout le corps de plaies, se

jetta en cet état dans la ville, fe plaignant amerement de la cruauté de Darius, qu'il accusoit de l'avoir injustement mis en cet état. Il scut si bien gagner, la consiance des Babyloniens, qu'ils lui confierent le gouvernement de leur ville & le commandement de leurs troupes. Il s'en servit pour livrer la ville au Roi, qui le combla de biens & d'honneurs pour tout le

reste de sa vie. Dès que Darius se vit en possession de Babylone, il sit enlever les cent portes, & abattre les murailles de cette superbe ville, pour la mettre hors d'état de pouvoir encore se révolter dans la suite. Il pouvoit, en usant des droits de vainqueur, exterminer tous les citoyens. Il se contenta d'en faire pendre trois mille de ceux qui avoient eu le plus de part à la révolte, & pardonna à tout le reste. Et pour empêcher que la ville ne fût bientôt sans habitans, il y envoya de toutes les provinces de l'Empire, cinquante mille femmes, pour remplacer celles dont ils s'étoient si cruellement défaits au commencement du siège. Voilà quel fut le sort de Babylone, & la manière dont Dieu vengea sur cette ville impie le cruel traitement qu'elle avoit fait aux Juifs, en attaquant fans railon un peuple libre, en dernisant son gouvernement, ses loix, fon culte; en l'arrachant à la patrie pour le transporter dans un pais étranger; en le chargeant des travaux les plus humilians de la servitude, & employant tout fon pouvoir pour accabler un peuple malheureux

mais chéri de Dieu, & qui avoit l'honneur d'en porter le nom.

Après la réduction de Babylone, Darius s'appliqua à faire de grands préparatifs de guerre contre les Scythes, qui habitoient cette étendue de pais qui est entre le Danube & le Tanais. Le prétexte de cette guerre étoit de punir ces peuples de l'invafion que leurs ancêtres avoient faite autrefois dans l'Asie. Mais, dans le fond Darius n'avoit d'autre but que de satisfaire son ambition, & d'étendre ses conquêtes. Son frere Artabane, pour qui il avoit un grand respect, & qui de son côté n'avoit pas moins de zèle pour les véritables intérêts du Roi, se crut obligé dans cette occasion de lui déconvrir ses sentimens avec toute la liberté que demandoit l'importance de l'affaire. » Grand " Prince, lui dit-il, ceux qui " forment quelque grande entre-» prise, doivent considérer avec of foin si elle sera utile ou preju-» diciable à l'État, fi l'exécution n en sera aisée ou difficile, si elle pourra contribuer ou nuire à n leur gloire; enfin fielle est conn forme ou contraire aux règles n de la justice. Je ne vois point, » Seigneur, quand même vous » seriez assuré du succès, quel » avantage vous pouvez attendre » de la guerre que vous entreprenez contre les Scythes. Ce » sont des peuples séparés de » votre empire par de longs el-» paces de terre & de mer, qui » habitent de vastes déserts, qui » sont sans villes, sans établisse. » mens, sans richesses. Qu'y a-til n à gagner pour vos troupes dans » une telle expédition, ou plutôt n que n'y a-t-il point à perdre? » Accoûtumés comme ils sont à » passer d'une contrée dans une » autre, s'ils s'avisent de prendre » la fuite devant vous, non par » crainte ou par lâcheté, car ils » sont très - courageux & très-» aguerris, mais dans le dessein " de harasser & de ruiner votre » armée, par de continuelles & de » pénibles courses, que devienndrons-nous dans un païs incul-» te, stérile, & dénué de tout, » où nous ne trouverons ni fourn rage pour nos chevaux, ni nourriture pour nos soldats? Je " crains, Seigneur, qu'une fausse » idée de gloire, & des conseils » flatteurs, ne vous précipitent n dans une guerre qui pourra " tourner à la honte de la nation. » Vous jouissez d'une paix tran-» quille au milieu de vos peuples, » dont yous faires l'admiration & » le bonheur. Vous sçavez que " les Dieux ne vous ont placé " sur ce trône, que pour être le " coadjuteur, ou plutôt le minif-" tre de leur bonté encore plus » que de leur puissance. Vous n vous piquez d'être le protec-" teur, le tuteur, le pere de vos » sujets; & vous nous répétez sou-" vent, parce que vous le pensez n ainsi, que vous ne vous croyez » Roi, que pour les rendre heu-" reux. Quelle joie pour vous, " grand Prince, d'être la source " de tant de biens, & de faire » vivre à l'ombre de votre nom, " rant de peuples dans un si aia mable repos! La gloire d'un

D A 133 " Roi qui aime son peuple, & » qui, loin de faire la guerre aux » nations voifines ou éloignées, » les empêche de l'avoir entr'el-» les, n'est - elle pas infiniment » plus touchante que celle de » ravager la terre, en répandant » par-tout le carnage, le trouble, » l'horreur, la consternation, le » désespoir? Mais un dernier mo-» tif doit encore faire plus d'im-» pression sur votre esprit que » tous les autres, c'est celui de la » justice. Vous n'êtes point » graces aux Dieux, de ces Prin-» ces qui ne reconnoissent d'au-" tre loi que celle du plus fort, » & qui regardent comme un » privilege attaché à la royauté. » à l'exclusion des simples parti-» culiers, d'envahir le bien d'au-» trui. Vous ne faites point con-» fister votre grandeur à pouvoir » tout ce que vous voulez, mais » à ne vouloir que ce que vous » pouvez felon les loix, & ce que " vous devez. En effet, sera-t-on » injuste & ravisseur, quand on » ne prend que quelques arpens » de terre à son-voisin? Et sera-t-» on juste, sera-t-on héros, » quand on usurpe & quand on » envahit des provinces entières? " Or, j'ose vous demander, Sei-" gneur, quel titre avez vous " fur la Scythie? Quel tort vous " ont fait les Scythes? Quelle » raison pouvez-vous alléguer » pour leur déclarer la guerre? » Celle que vous avez portée » contre les Babyloniens, étoit » en même tems & nécessaire & n juste; aussi les Dieux l'ont-ils y favorifée d'un heureux fuccès, 1 111

" C'est à vous, Seigneur, de ju-» ger si celle que vous entrepre-» nez maintenant, a les mêmes » caractères. a

Il n'y avoit que le zèle généreux d'un frere uniquement occupé de la gloire de son Prince & du bien public, qui pût inspirer une telle liberté; mais aussi il n'y avoit du côté du Prince, qu'une parfaite modération capable de la fouffrir. Darius, comme Tacite le remarque d'un grand Empereur, avoit sçu joindre deux choses, qui pour l'ordinaire sont inalliables, la souveraineté & la liberté. Loin de se choquer de celle que son frere avoit prise, il le remercia de son conseil, mais il n'en profita pas. L'engagement étoit pris. Il partit de Suse à la tête d'une armée de sept cens mille hommes; sa flotte étoit de six cens vaisseaux; composée principalement d'Ioniens, & d'autres nations Grecques, qui habitoient les côtes de l'Asie mineure & de l'Hellespont. Il marcha vers le Bosphore de Thrace, qu'il passa fur un pont de bateaux; après quoi, s'étant rendu maître de toute la Thrace, il arriva sur les bords du Danube, appellé autrement Ister, où il avoit ordonné à sa flotte de le venir joindre. Il érigea en plusieurs endroits de son pasfage, des colomnes avec des Infcriptions magnifiques, dans l'une desquelles ils'appelloit LE MEIL-LEUR ET LE PLUS BEAU DE TOUS LES HOMMES.

Après avoir passé le Danube sur un pont de bateaux, il avoit dessein de le rompre, afin de ne point affoiblir son armée par le

gros détachement des troupes qu'il seroit obligé de laisser à sa garde. Un de ses officiers lui représenta qu'il étoit bon de se réferver cette reffource en cas de quelque accident fâcheux dans la guerre qu'il entreprenoit. Il le crut, & confia la garde du pont aux Ioniens qui l'avoient construit, avec permission de s'en retourner chez eux s'il ne revenoit pas dans l'espace de deux mois; puis il s'avança dans la Scythie.

Dès que les Scythes eurentappris que Darius marchoit contre eux, ils délibérerent ensemble sur les mesures qu'ils devoient prendre. Ils sentirent bien qu'ils n'étoient pas en état de rélister seuls à un ennemi si formidable. Ils députerent vers tous les peuples voifins, pour leur demander du secours, en leur remontrant que le danger étoit commun, & qu'ils avoient tous un égal intérêt à repousser un ennemi qui en vouloit à tous. Quelques-uns répondirent favorablement à leurs demandes; d'autres refuserent absolument d'entrer dans une guerre qui ne les regardoit point, & ils eurent bientôt lieu de s'en repen-

Les Scythes avoient pris la fage précaution de mettre en sûrete leurs femmes & leurs enfans, en les faisant passer sur des charioss vers les parties les plus Septentrionales, avec tous leurs troupeaux, ne se réservant que ce qui étoit nécessaire à l'armée pour les vivres. Ils avoient eu soin aussi de boucher tous les puits & toutes les fontaines, & de consumer

tous les fourrages dans les lieux où les Perses devoient passer. Ils allerent donc à leur rencontre avec leurs alliés, non pour leur livrer combat, ils avoient bien résolu de l'éviter, mais pour les attirer dans les lieux où ils avoient intérêt qu'ils vinssent. En effet, dès que les Perses paroissoient vouloir les attaquer ils se retiroient toujours devant eux, en avançant dans le païs; & ils les conduisirent ainsi de contrée en contrée. chez tous les peuples qui avoient refusé d'entrer dans leur alliance, dont les terres furent entièrement ravagées.

Mais, plus Darius s'avançoit dans le pais, plus son armée avoit à souffrir. Elle étoit réduite à une fort grande extrêmité, lorsqu'il arriva de la part des Scythes un héraut, chargé d'offrir pour présens à Darius, un oiseau, une fouris, une grenouille, & cinq flêches. Il demanda ce que significient ces présens. L'officier répondit qu'il avoit ordre simplement de les lui offrir, & rien de plus; que c'étoit à lui d'en pénétrer la fignification. Ce Prince conclut d'abord que les Scythes lui livroient la terre & l'eau, marquées par la fouris & la grenouille; leut cavalerie, qui avoit la légèreté des oiseaux; leurs propres personnes & leurs armes, désignées par les flêches. Gobryas, l'un des sept qui avoient conjuré contre le Mage, donna un autre sens à l'énigme. » Sçachez, dit - il " aux Perses, que si vous ne vous n envolez dans l'air comme les oiseaux, ou si vous ne vous

» cachez dans la terre comme les " fouris, ou fi yous ne vous enfoncez dans l'eau comme les » grenouilles, vous ne pouvez » échapper aux flêches des Scy-

En effet, l'armée entière conduite dans une région vaste, inculte, déserte, & absolument destituée d'eau, se trouva exposée à un danger presque inévitable de périr ; & Darius lui-même ne fut pas exempt de ce péril. Il dut son falut à un chameau, qui, chargé d'eau, le suivit avec beaucoup de peine dans cet affreux désert. Le Prince n'oublia pas son biensaiteur. Pour le récompenser du service qu'il lui avoit rendu, & des fatigues qu'il avoit essuyées, à son retour en Asie, il lui assigna pour sa nourriture, un certain endroit qu'il possédoit en propre, & qu'on nomma pour cette raison Gaugamele, c'est-à-dire, en langue Perfanne. maison du chameau.

Darius ne délibéra pas davantage, & il se vit forcé malgré lui de renoncer à sa folle entreprise. On songea donc sérieusement au retour, & l'on jugea bien qu'il n'y avoit point de tems à perdre, Quand la nuit fut venue, pour tromper l'ennemi, les Perses allumerent beaucoup de feu à l'ordinaire, & ayant laissé dans le camp les vieillards & les malades, avec tous les ânes qui faisoient beaucoup de bruit, ils se mirent en marche pour regagner le Danube. Ils y arriverent de nuit; & Darius, trouvant le pont rompu, ne douta point que les Ioniens ne se fussent retirés, & pour lors il se

crut perdu. On appella à haute voix Hystiée le Milésien, qui répondit enfin, & tira le Roi d'inquiétude. Le pont fut entièrement rétabli. Darius repassa le Danube, & vint dans la Thrace. Il y laissa Mégabyle, un de ses premiers généraux, avec une partie de son armée, pour achever la conquête de ce pais-là, & le soumestre entièrement à son obéissance; après quoi, il repalla le Bosphore avec le reste de ses troupes, & se retira à Sardes, où il passa tout l'hiver, & la plus grande partie de l'année suivante, pour rafraichir les troupes qui avoient extrêmement souffert dans cette expédition. aussi malheureuse que mal concer-

Durant son sejour à Sardes, Darius ayant été pleinement informé qu'il devoit son salut & celui de toute son armée à Hystiée, qui avoit persuadé aux Ioniens de ne point rompre le pont sur le Danube, le fir venir à sa cour, & · lui dit de demander hardiment la récompense qu'il souhaitoit. Hystiée lui demanda Mircine d'Édonis, territoire sur le fleuve du Strymon en Thrace, avec la liberté d'y bâtir une ville. Il n'eut pas de peine à obtenir sa demande. Mais, Mégabyfe s'appercut bientôt du préjudice que cela pourroit apporter aux affaires du Roi dans ces quartiers - là. A son retour à Sardes, il en parla à Darius, qui goûta fort toutes ses raisons, & manda à Hystiée de le venir trouver à Sardes, sous prétexte qu'ayant de grands desseins en vue, il avoit besoin de ses con-

feils. L'ayant ainsi attiré à sa cout, il l'emmena avec lui à Sufe, lui faisant entendre qu'il sçavoit faire tout le cas qu'il devoit d'un ami aussi fidele & aussi intelligent que lui , deux qualités qui le lui rendoient bien précieux, & dont il lui avoit donné d'éclatantes preuves dans son voyage en Scythie; qu'au reste, il trouveroit en Perfe de quoi se dédommager avantageusement de tout ce qu'il pourroit quitter. Hystiée, flatté agréablement d'une distinction si honorable, & d'ailleurs se voyant dans la nécessité d'obéir, accompagna Darius à Suse, & établit Aristagore pour gouverner à Milet en sa place.

La treizième année de son règne, Darius voulant étendre la domination du côté de l'Orient, pour se faciliter la conquête de ces pais là, forma le dessein d'en faire auparavant la découverte. Pour cet effet, il fit construire & équiper une flotte à Caspatyre, ville située sur l'Inde, & en plusieurs autres endroits, sur le même fleuve, jusqu'aux frontières de Scythie. Il en donna le commandement à Scylax, Grec de Caryandie, ville de Carie, qui entendoit parfaitement bien la marine. Il lur donna ordre de descendre ce fleuve, & de découvrir, autant qu'il lui seroit possible, tous les pais qui étoient le long de ses bords d'un & d'autre côté jusqu'à son embouchure, de passer de-la dans l'Océan méridional, & de prendre ensuite sa route vers l'Occident, pour recourner par - là dans son païs. Scylax ayant exac;

D A ... 137

tement exécuté ses ordres, revint à Sule, où il rendit compte au Roi de ses découvertes. Après cela Darius entra dans les Indes avec une armée, & réduisit tout ce grand pais sous sa domination. On s'attendroit naturellement à connoître les circonstances d'une guerre si importante. Hérodote n'en dit pas un mot. Il nous apprend seulement que le pais des Indes faisoit le vingtième des gouvernemens de l'empire de ce Prince, & qu'il lui rapportoit tous les ans trois cens talens d'or, ce qui monte à près d'onze mil-

La guerre entre les Perses & les Grecs éclata à l'occasion d'Atistagore, qui commandoit dans Milet pour Hystiée son beau-pere. Aprés avoir donné retraite à quelques bannis de l'isle de Naxos, il entreprit une guerre, dans laquelle il engagea Darius, la première année de la 69.º Olympiade, 504 ans avant Jesus-Christ. Artapherne, frere de ce Prince, & Satrape d'Ionie, arma deux cens vaisseaux, & attaqua vainement l'isle de Naxos, conjointement avec Aristagore, qui changea peu après de parti. Ce perfide fit soulever l'Ionie, se mit à la tête des Grecs, & secouru par les Athéniens qui armerent contre les Perses par terre & par mer, il alla brûler la ville de Sardes, qui fut entièrement consumée, hors la citadelle on réfidoit Artapherne.

Darius fut outré d'un tel affront, & instruit de la part que les Athéniens y avoient eue, il résolut des ce tems-là de faire la guerre à la

Grece. & afin qu'il ne vînt jamais à l'oublier, il ordonna à un de ses officiers de lui dire à haute voix, chaque jour lorfqu'il prendroit fon repas: Seigneur, souvenez-vous des Athéniens. Il commença à exécuter son dessein la vingt-huitième année de son règne. Ayant appellé tous ses autres Généraux, il envoya Mardonius, fils de Gobryas, jeune Seigneur qui venoit d'épouser une de ses filles, pour commander en chef dans toutes les parties maritimes de l'Asie, avec ordre de faire une invasion dans la Grece, & de le venger des Athéniens & des Érétriens pour l'incendie de Sardes. Le Prince montroit peu de sagesse dans ce choix, où il préféroit un jeune homme de faveur à ses plus vieux & plus expérimentés généraux, sur-tout dans une guerre très-difficile, dont le succès lui tenoit fort à cœur, & qui intéressoit infiniment la gloire de son règne. La qualité de gendre du Roi pouvoit augmenter fon crédit, mais n'ajoûtoit rien à son mérite, & ne le rendoit pas excellent Général.

A son arrivée dans la Macédoine, où il étoit passe avec l'armée de terre, après avoir traversée la Thrace, tout le pass, essrayé de sa puissance, se soumit. Mais, sa slotte, ayant voulu doublet le mont Athos pour gagner les côtes de la Macédoine, sur accueillie d'une si violente tempête, que plus de trois cens vaisseaux, avec plus de vingr mille hommes, y périrent. Dans le même tems, l'armée de terre reçut un échec non moins considérable; car, comme elle campoit dans un lieu peu sûr, les Thraces tomberent de nuit sur le camp des Perses, en firent un grand carnage, & blesserent Mardonius lui même. Tous ces mauvais succès l'obligerent bientôt après de retourner en Asie avec la honte & la douleur d'avoir mal réussi dans cette expédition, tant par terre que par mer,

Darius, s'appercevant trop tard que la jeunesse & le peu d'expérience de Mardonius étoient la cause de l'échec qu'avoient reçu ses troupes, le rappella, & mit dans la fuite à sa place deux autres Généraux, Datis, Mede de nation, & Arrapherne, fils d'Arrapherne son frere, qui avoit été gouverneur de Sardes. Ce Prince longeoit sérieusement à mettre en exécution le grand dessein qu'il rouloit depuis long-tems dans fon esprit; c'étoit d'attaquer la Grece avec toutes ses forces, & sur-tout de tirer une illustre vengeance des Athéniens, & de ceux d'Erétrie, dont l'entreprise contre Sardes lui étoit toujours présente.

Darius, avant que de s'engager entièrement dans cette entreprise, jugea à propos de sonder les Grecs, & de sçavoir quelle étoit la disposition de ces dissérens peuples à son égard. Dans cette vue, il envoya des hérauts par toute la Grece, pour demander en son nom la terre & l'eau; c'étoit la manière dont les Perses avoient coûtume d'exiger la soumission de ceux qu'ils vouloient assurption. A l'arrivée de ces hérauts, plusieurs

villes de la Grece, redoutant la puissance des Perses, firent ce qui leur étoit commandé. De ce nombre furent les habitans d'Égine. Sparte & Athènes ne traiterent pas favorablement les hérauts qu'on leur avoit envoyés. On dit que l'un sur jetté dans un puits, & l'autre dans une fosse prosonde, avec ordre de prendre de-là de l'eau & de la terre.

Un tel traitement ne dut pas peu contribuer à indisposer encore davantage Darius. Ce Prince fit partir avec empressement Datis & Artapherne. Leurs ordres portoient de mettre au pillage Érétrie & Athènes, d'en brûler toutes les maisons & tous les temples, d'en faire prisonniers tous les habitans, & de les lui envoyer; & pour cet effet, ils s'étoient munis d'un grand nombre de chaînes. Ils mirent à la voile avec une flotte de cinq ou fix cens vaisseaux, & une armée de cinq cens mille hommes. Après s'être rendus maitres sans peine des isles de la mer Egée, ils firent route vers Eretrie, ville de l'Eubée, qu'ils emporterent, après un siège de sept jours, par la trahison de quelques. uns des principaux habitans, la réduisirent en cendres, mirent aux fers tous ceux qu'ils y trouverent, & les envoyerent en Perle. Darius, contre leur attente, les traita avec bonté, & leur donna pour habitation un village du pais de Ciffie, qui n'étoit qu'à une journée de Suse, où Apollonius de Tyane trouva encore de leurs descendans six cens ans apres.

Après l'expédition d'Érétrie,

les Perses s'avancerent vers l'Attique. Hippias les conduisit à Marathon, petite ville située sur le bord de la mer. Ils firent sçavoir à Athènes le fort d'Érétrie: & comment aucun de ses citoyens ne leur avoit échappé, espérant que cette nouvelle obligeroit la ville de se rendre sur le champ. Mais les Athéniens, bien éloignés de vouloir ainsi subir le joug, marcherent contre l'ennemi, aidés seulement de mille Platéens; car, aucun des autres alliés ne se mit en état de les secourir, tant l'armée formidadable des Perses avoit répandu par tout la terreur. Cette armée, commandée par Datis, étoit de cinq cens mille hommes selon les uns & de trois cens mille selon les autres. Celle des Athéniens non compris les mille soldats Platéens; ne montoit en tout qu'à dix-mille hommes. Elle étoit conduite par dix chefs, dont Miltiade étoit le premier, & réunit en lui toute l'autorité.

En habile capitaine, il songea à regagner, par l'avantage du poste, ce qui lui manquoit du côté du nombre. Il rangea son armée au pied d'une montagne, afin que l'ennemi ne pût l'envelopper & la prendre par les derrières. Il fit jetter sur les deux côtés de grands arbres qu'il avoit fait couper exprès, afin de couvrir les flancs, & de rendre inutile la cavalerie des Perfes. Datis, leur chef, sentit bien que le lieu ne lui étoit pas favorable; mais comptant sur le nombre de ses troupes, infiniment supérieur à celui des ennemis, & d'ailleurs ne voulant pas attendre

qu'un renfort, que les Lacédémoniens devoient envoyer, fût arrivé, il accepta le combat. Les Athéniens n'attendirent pas qu'on vînt les attaquer. Dès qu'on eût donné le fignal, ils coururent de toutes leurs forces contre l'ennemi. Les Perses regardoient cette première démarche comme une folie pour des gens qui étoient en si petit nombre, & absolument destitués de cavalerie & d'archers; mais, ils furent bientôt détrompés.

Le combat fut rude & opiniàtre. Miltiade avoit extrêmement fortifié ses deux aîles, mais il avoit laissé le corps de bataille plus foible & plus dégarni; & la raison en paroît affez claire. N'ayant que dix mille hommes à opposer à une si grande multitude d'ennemis, il ne pouvoit ni faire un grand front, ni donner à ses troupes une égale profondeur. Il falloit donc opter; & il crut que la victoire ne pouvoit venir que des efforts qu'il feroit aux deux aîles pour enfoncer & dissiper les deux aîles des Perses; bien persuadé que quand les deux aîles feroient victorieuses, elles prendroient en flanc le corps de bataille des ennemis, & acheveroient la victoire sans grand obstacle. C'est le même plan qu'Annibal se proposa à la bataille de Cannes, qui lui réussit si parfairement, & qui ne peut guère manquer de réussir. Les Barbares attaquerent donc le corps de bataille des Grecs, & donnerent sur-tout de ce côté-là. Ils avoient en tête Aristide & Thémistocle, qui les foutinrent long-tems avec un courage intrépide, mais qui furent

enfin obligés de plier. Dans ce moment survinrent les deux aîles victorieuses, qui avoient défait & mis en suite celles des Perses. Ce fut fort à propos pour le corps de bataille qui commençoit à se rompre, & éroit accablé par le nombre des combattans. Alors la déroute des Perses sut entière. Ils prirent tous la suite, non vers leur camp, mais vers leurs vaisseaux, pour s'y sauver. Les Athéniens les y poursuivirent, & mirent le fau à plusieurs de leurs vaisseaux.

Quand Darius apprit la défaite de son armée à Marathon, il entra dans une grande colère; & ce mauvais succès, loin de le décourager, & de le détourner de la guerre contre la Grece, ne sit que l'animer à la poursuivre & à la pousser avec plus de vigueur, pour se venger en même tems, & de l'incendie de Sardes, & de la honte reçue à Marathon. Ainfi, résolu de marcher en personne avec toutes ses forces, il envoya ordre à tous ses sujets, dans toutes les provinces de son empire, de s'armer pour cette expédition.

Après avoir employé trois ans à ces préparatifs, il eut à foutenir une nouvelle guerre, par la révolte de l'Égypte. Il paroîtroit, par ce qu'on lit dans Diodore de Sicile, que Darius y alla lui même pour l'appaiser, & en vint à bout. Cet Historien raconte que ce Prince voulant y faire mettre sa statue avant celle de Sésostris, le grand prêtre des Égyptiens, lui représenta qu'il n'avoir pas encore égalé la gloire de ce conquérant, & que le Roi, loin d'être choqué de

la liberté de l'Égyptien, répondit qu'il travailleroit à la surpasser, Diodore de Sicile ajoûte que Darius, détestant la cruauté impie dont Cambyse son prédécesseur avoit usé en Égypte, témoigna beaucoup de respect pour les Dieux & pour leurs temples, qu'il eut plusieurs entretiens avec les Prêtres Egyptiens, sur ce qui regardoit la religion & le gouvernement, & qu'ayant appris d'eux avec quelle douceur leurs anciens Rois traitoient leurs sujets. il s'étoit appliqué après son resour en Perse, à se former sur leur modele. Mais, Hérodote, plus digne de foi en cela que Diodore de Sicile, marque seulement que ce Prince, résolu de punir tout à la fois ses sujets révoltés, & de se venger de ses anciens ennemis, se détermina à leur faire la guerre en même tems, & à tomber lui-même en personne, sur la Grece; avec le gros de les troupes, pendant qu'il en emploieroit une autre partie à réduire l'Egypte.

Selon un ancien ufage des Perses, il n'étoit point permis à leur Roi d'aller à la guerre, sans avoir nommé celui qui devoit monter fur le trône après lui : coûtume fagement établie pour ne point exposer l'Etat aux troubles qui accompagnent ordinairement l'incertitude du successeur, & pour prévenir les inconvéniens de l'Anarchie, & les cabales des divers prétendans. Darius, avant que de s'engager dans l'expédition contre la Grece, se crut obligé de saulfaire a cette loi, d'autant plus qu'il étoit avancé en âge, & qu'il

DA

141

y avoit une dispute entre deux de ses enfans au sujet de la succession à l'Empire, qui pourroit exciter une guerre civile aprés sa mort, s'il laissoit ce différend indécis. Darius déclara son fils Xerxès son fuccesseur, parce qu'il l'avoir eu depuis son élection à la royauté, à l'exclusion d'Artabane son aîné; qui étoit venu au monde lorsqu'il n'étoit encore que simple particulier. Au reste, Justin & Plutarque placent cette dispute après la mort de Darius. Mais, en quelque tems qu'elle doive être placée il est constant que Darius ne put exécuter la double expédition qu'il méditoit, l'une contre l'Égypte, & l'autre contre la Grece, & qu'il fut prévenu par la mort; ce qui arriva l'an 485 avant Jesus-Christ. Son règne avoit duré trente-fix ans, selon l'opinion commune. M. Gibert le fait moins long de quelques années. Il ne lui donne que trente-un ans de durée, & le fait finir à l'an 488 avant Jesus-Christ.

## DIGRESSION

Sur le portrait de Darius.

Ce Prince avoit d'excellentes qualités, mais qui étoient mêlées de plusieurs défauts, & l'Empire se sent des unes & des autres. On voyoit en lui un fonds de douceur, d'équité, de clémence, de bonté pour les peuples; il aimoit la justice & respectoit les loix; il estimoit le mérite, & le récompensoit; il n'étoit point jaloux de son rang ni de son autorité, jusqu'à exiger des respects forcés, & à se rendre presque inaccessible.

Ouelque habile qu'il fût par luimême, il écoutoit les avis & fcavoit en profiter; c'est de lui que l'Ecriture Sainte dit qu'il ne faifoir rien, fans consulter les sages de sa cour ; Interrogavit sapientes ... & illorum faciebat cuncta consilio. Il payoit de sa personne dans les combats, où il gardoit toujours son sang froid, & il disoit de lui-même que le danger le plus pressant ne servoit qu'à augmenter fon courage & sa prudence. Enfin, il y a eu peu de Princes plus habiles que lui dans l'art de règner, & plus expérimentés dans la guerre. La gloire de conquérant, si c'en est une véritable. ne lui manque pas. Car, non seulement il rétablit & affermit entièrement l'empire de Cyrus, qui avoit été fort ébranlé par Cambyfe & par le Mage; il y ajoûta encore plufieurs grandes & riches provinces, & en particulier les Indes, la Thrace, la Macédoine, & les isles qui baignent les côtes de l'Ionie.

Mais, quelquefois ces bonnes qualités faisoient place à des défauts tout opposés. Reconnoît-on la bonté & la douceur de Darius dans le traitement qu'il fit à Ebazus, vieillard respectable par sa qualité & par son mérité? Il avoit trois enfans qui se préparoient à fuivre le Prince dans son expédition contre les Scythes. A son départ de Suse, ce pere lui demanda, par grace, de vouloir bien lui laisser un de ses enfans, pour être la consolation de sa vieillesse. Un seul ne suffit pas, répliqua Darius; je yeux yous les laisser tous trois;

& fur le champ il les fit mourir. Y eut-il jamais occasion où le confeil fût plus nécessaire que dans le dessein qu'il forma de porter la guerre contre les Scythes? Et pouvoit - on lui en suggérer un plus fage que celui que lui donna son frere? Il ne l'écouta pas. Paroît-il dans toute cette expédition aucune marque de sagesse ou de prudence? Et n'y voit-on pas par-tout un Prince enivré de sa grandeur, qui croit que rien ne lui peut résister, & en qui la folle ambition de se signaler par une conquête extraordinaire, étouffe tout ce qu'il avoit montré jusqueslà de bon sens, de jugement,

Ce qui fait la solide gloire de Darius, c'est d'avoir été choisi de Dieu même, aussi-bien que Cyrus, pour être l'instrument de ses miséricordes sur son peuple, le protecteur déclaré des Israëlites, & le restaurateur du temple de

d'habileté même dans la guerre?

Jérufalem.

Darius, fils d'Hystaspe, est-il le même qu'Assurus dont parle l'Ecriture?

Tous les Critiques n'en conviennent pas. Comme la chose n'est pas sans dissiculté, nous allons proposer ce que M. Prideau a écrit contre cette opinion, pour établir la sienne, qui est qu'Arraxerxe Longue-main étoit celui que l'Écriture appelle Assuérus, époux d'Esther. Il s'éloigne en cela, comme il le reconnoît lui-même, de deux grands Hommes, Ussérius & Joseph Scaliger. Ussérius croit qu'Assuérus étoit Darius, fils

d'Hystaspe; & Scaliger, que c'étoit Xerxès. Voici ce qu'il dit contre le sentiment du premier.

Ussérius pense que Darius, fils d'Hystaspe, épousa Atosse, qui est la même que Vasthi, qu'il répudia dans la suite, & qu'il prit austi pour semme Artystone, fille de Cyrus, & veuve de Cambyse, qui est la même qu'Esther. Mais, ce sentiment est contredit par Hérodote, qui nous apprend qu'Artystone étoit fille de Cyrus, & par conséquent elle ne pouvoit être Esther, qui étoit jeune. Il dit encore qu'Atosse eut quatre fils de Darius, sans compter les filles, & qu'elle eut roujours un si grand ascendant sur l'esprit de Darius, qu'elle le détermina à déclarer Xerxès son fils successeur à la couronne, à l'exclusion de ses fils.

Dom Calmet a prévu cette objection dans son commentaire sur Esther, & sans oser dire qui étoit Vasthi qui fut répudiée par Assurus, il a fait voir qu'il n'avoit répudié ni Atosse, que ce Pere croit avoir été la fille de Cyrus, ni Artystone qu'il avoit épousée vierge, & qui pourroit bien être Esther. Hérodote dit expressément au troissème livre, que la fille de Cyrus, épouse de Darius, étoit

Atoffe.

M. Prideau ajoûte que la principale raison qui a engagé Usserius dans le sentiment qu'il a soutenu, c'est que le livre d'Esthet dit que Darius, fils d'Hystaspe, imposa un tribut sur la terre serme & sur les isses, ce qui se lit aussi dans Hérodote; mais, Strabon attribue cela à Darius Longue.

D A 143

main, ce que notre Auteur veut qu'on explique d'Artaxerxe Lon-

gue-main.

Quant à Scaliger, il croit que Xerxès est l'Assuérus de l'Écriture, & Amistris, son épouse, la reine Esther. Il se fonde uniquement sur la ressemblance des noms. Mais, les caractères que l'Histoire donne à Amistris, prouvent invinciblement qu'elle n'est point du tout l'Esther de l'Écriture. Amistris, épouse de Xerxès, avoit un fils de ce Prince, qui étoit en âge d'être marié la septième année du règne de son pere; ce ne peut donc être Esther, qui ne fut mariée à Assuérus que la septième année de son règne. Il n'en faut pas davantage pour détruire le sentiment de Scaliger.

Venons à présent aux raisons que M. Prideau apporte pour Artaxerxe Longue-main, Il montre premièrement que Josephe dit en termes exprès, que l'époux d'Esther étoit Artaxerxe Longuemain. La version des Septante & les additions Grecques au livre d'Esther, nomment Assuérus, Arraxerxe. Il y a diverses circonsstances dans ces additions qui ne peuvent être appliquées à Artaxerxe Mnémon; la faveur extraordinaire dont Artaxerxe Longuemain honora les Juiss, prouve encore qu'apparemment il avoit épousé une Juive. Ce sentiment est soutenu par Sulpice Sévère, & par quantité d'Anciens & de Modernes. C'est ce qu'on dit en

faveur de ce sentiment. On peut voir aussi la préface de D. Calmet fur Efther.

DARIUS , Darius , Adperios , (a) fils aîné de Xerxès I, & d'Amistris, fille d'Onophas, épousa Artaynte sa cousine germaine. Ce fut Xerxès lui-même qui fit ce mariage, dans le dessein de gagner le cœur de la mere de cette jeune Princesse. Mais, cette vertueuse dame se montra constamment inaccessible à ses attaques; ce qui fit que Xerxès changea d'objet & devint passionné pour Artaynte.

Ce Prince ordonna un jour à Artabane, un de ses premiers favoris, de faire mourir Darius, L'histoire ne nous apprend point pour quelle raison. Comme cet ordre avoit été donné au milieu d'un repas, & dans la chaleur du vin, il crut que Xerxès l'oublieroit, & il ne se hâra pas de l'exécuter; mais il se trompa. Le Roi se plaignit de n'avoir point été obéi. Artabane craignit donc son ressentiment, & crut devoir le prévenir. Il engagea dans fon complot Mithridate, l'un des eunuques du palais, & grand Chambellan du Roi; & par son moyen, il entra dans la chambre où couchoit le Prince, & le tua pendant qu'il dormoit. De-là il alla trouver Artaxerxe, troisième fils de Xerxès. Il lui apprit le meurtre de son pere, & en chargea Darius fon frere aîné, comme si l'impatience de règner l'eût porté à commettre ce parricide. Il ajoûtoit que

(a) Herod. L. IX. c. 107. Juft. L. Infeript. & Bell. Lett, Tom. XIV. pag. III. c. 1. Roll. Hift. Anc. Tom. II. p. 259, 263, 164. 238, 260, 261, Mem. de l'Acad. des l

pour se mettre pleinement en sûreté, son dessein étoit de se désaire encore de lui, qu'ainsi il étoit nécessaire qu'il se tînt sur ses gardes. Ces discours ayant fait sur Arraxerxe, encore jeune, toute l'impression que souhaitoit Artabane, il alla sur le champ dans l'appartement de son frere, & foutenu par Artabane & par ses gardes, il l'égorgea, vers l'an 473 avant J. C.

DARIUS II, Darius, Dapeios, (a) surnommé Nothus, ou le bâtard, fils d'Arraxerxe Longuemain & d'une des concubines de ce Prince. Xerxès II, le seul fils qu'eût eu Artaxerxe Longue-main de la Reine sa femme, lui succéda au royaume de Perse. Mais, au bout d'un règne de quarante-cing jours, il fut tué par Sogdien ou Secondien, autre fils bâtard d'Artaxerxe Longue-main, lequel s'empara du trône. Mais, il ne s'y crut pas beaucoup en sûreté, & il Toupçonna fur-tout Darius d'un dessein pareil au sien. Ce jeune Prince étoit actuellement en Hyrcanie, dont son pere lui avoit laissé le gouvernement. Sogdien le manda, pour se défaire de lui, quand il seroit arrivé. Mais, Darius, qui pénétra son dessein, trouva divers prétextes pour se dispenser de ce voyage, & différa tant, qu'enfin, lorsqu'il vint, ce fut à la tête d'une bonne armée, dont il déclara ouvertement qu'il se serviroit pour venger la mort de son frere Xerxès. Cette déclaration lui attira quantité de gens de qualité, & plusieurs gouverneurs de provinces, que la cruauté & la mauvaise conduite de Sogdien firent passer dans le parti de Darius. On lui mit sur la tête la tiare, marque de la royauté, & on le proclama Roi, l'an 423 avant J. C. S'étant ensuite rendu maître de la personne de Sogdien, il le fit jetter dans la cendre, où il mourut d'une mort cruelle.

Darius avoit porté jusque-là le noms d'Ochus. Il le quitta à son couronnement pour prendre celui de Darius. Les Historiens, pour le distinguer, y ajoûtent le surnom ou l'épithete de Nothus, qui

fignifie bâtard.

Arfite, voyant comment Sogdien avoit supplanté Xerxès, & avoit été détrôné lui-même par Darius, voulut en faire autant à ce dernier. Quoiqu'il fût son frere de mere aussi-bien que de pere, il se révolta ouvertement contre lui, & fut soutenu dans sa révolte par Artyphius, fils de Mégabyle. Darius envoya Artalyras, un de ses généraux, contre Artyphius, & marcha en personne, à la tête d'une autre armée, contre Arfire. Artyphius, avec des troupes Grecques qu'il avoit à la solde, battit deux fois le Général qu'on lui avoit opposé. Mais, dans une troisième bataille, on les lui débaucha, & il fut battu lui-même, & se vit réduit à la nécessité de se rendre sur quelques espérances de pardon qu'on lui donna.

(a) Xenoph. p. 243, 454. Pauf. pag. Anc. Tom. II. p. 400. & faiv. Mém. de 353. Diod. Sicul. p. 319, 389. Juft. L. PAcad. des Infeript. & Bell. Lett. Tom. V. c. 1, 8, 11. L, XIX. c. 1. Roll, Hift. XIX. pag. 60. & faiv.

Le Roi vouloit le faire mourir: mais, la reine Parysatis, sœur & semme de Darius, l'en détourna. Elle étoir fille d'Artaxerxe, mais d'une autre mere que Darius, C'étoit une femme habile, intrigante & rusée, dont le Roi son mari suivoit presque en tout les avis. Celui qu'elle lui donna en cette occasion, étoit d'une profonde perfidie. Elle lui conseilla d'user de clémence envers Artyphius, & de le bien traiter, afin de faire espérer à son frere, lorsqu'il verroit sa générosité pour un serviteur rebelle, de trouver lui-même un traitement pour le moins aussi favorable, & l'engager par-la à se soumertre, Elle ajoûra que quand il seroit une fois maître de la personne de ce Prince, il feroit à l'un & à l'autre ce qu'il jugeroit à propos, Darius suivit son conseil, & il lui reuffit. Arsite, informé de la douceur dont on usoit à l'égard d'Artyphius , conclut que lui, qui étoit frere du Roi, seroit traité encore plus favorablement; & sur cette espérance, il traita avec son frere, & se rendit, Darius penchoit beaucoup à lui sauver la vie; mais Parysatis, à force de lui représenter que la punition de ce rebelle étoit nécessaire pour sa sûrere, le détermina à s'en défaire, en le faisant périr misérablement dans la cendre avec Arryphius. Ce ne fut pourtant pas sans se faire une grande violence qu'il consentit à ce sacrifice ; car il aimoit tendrement ce frere. Il fit encore quelques autres exécutions, qui ne lui procurerent pas la tranquilliré qu'il en attendoit;

Tom. XIII.

D A 145 car son règne, dans la suite, fut troublé par de violentes agitations, qui ne lui laisserent pas beaucoup de repos.

Une des plus dangereuses, fut celle que lui suscita la rebellion de Pisuthne, qui, étant gouverneur de Lydie, voulut secouer le joug de l'empire des Perses, & se rendre fouverain dans fa province. Il fut pris & amené devant le Roi, qui le condamna à être étouffé dans la cendre comme les autres rebelles qui l'avoient précédé.

Un autre grand embarras, où se trouva Darius, sut celui où le jetta l'un de ses ennuques. Cet eunuque se nommoit Artoxare. Il se mit en tête de se rendre souverain, au lieu de premier ministre qu'il étoit, & forma le dessein de se défaire de Darius, & de monter sur son trône. Mais, sa trame ayant été découverte, il fut arrê. te, & mis entre les mains de Parysatis, qui lui sit souffrir les plus cruels & les plus honteux supplices.

Le plus grand des malheurs qui arriverent à Darius pendant tout le cours de son règne, fut la révolte de l'Égypte. Ce coup terrible éclara dans la même année que la révolte de Pifuthne. Darius ne put réduire l'Egypte, comme il reduisit ce rebelle. Les Egyptiens las de la domination des Perses, accoururent de toutes parts auprès d'Amyrtée Saite, qui étoit enfin sorti des marais où il s'étoit toujours maintenu, depuis que la révolte d'Inarus avoit été étouffée. Les Perses furent chasses, &

Amyrtée déclare roi d'Égypte, &

il y règna fix ans.

Après s'être bien affermi sur le trône, & avoir entièrement chasse d'Égypte les Perses, il se préparoit à les poursuivre jusques dans la Phénicie, & avoit déjà pris des mesures avec les Arabes pour les y attaquer. L'avis qu'en eut le roi de Perse, lui sit rappeller la flotte qu'il avoit promise aux Lacédémoniens, pour l'employer à garder ses propres États.

Pendant que Darius faisoit la guerre en Égypte & en Arabie, les Medes se souleverent; mais, ils surent battus, & ramenés à leur devoir par la force. Pour châtier cette rebellion, on appesantit leur joug, qui avoit été affez doux jusques-là. C'est ce qui ne manque jamais d'arriver à des sujets rebelles, quand la puissance à laquelle ils avoient voulu se foustraire, prend le dessus.

Les armes de Darius semblent avoir eu le même succès contre les Égyptiens. Amyrtée étant mort après avoir règné six ans, [peur-être même sut-il tué dans quel-qu'action]. Hérodote remarque que ce sut par la faveur des Perses que son sils Pausiris lui succèda. Il falloit donc pour cela qu'ils suf-sent maîtres de l'Égypte, ou du moins que leur parti y sût le plus

fort.

Après être venu à bout des rebelles en Médie, & avoir rétabli les affaires d'Égypte, Darius donna à Cyrus, le plus jeune de ses fils, le gouvernement en chef de toutes les provinces de l'Asie mineure; commission importante,

qui soumettoit à ses ordres tous les gouverneurs particuliers de cette partie de l'Empire. Ce jeune Prince, ébloui de l'éclat du commandement, auquel il étoit peu accoûtumé, & jaloux des moindres marques d'honneur qui pouvoient relever fon rang & fon autorité, découvrit par une action éclatante le secret de son cœur. Deux Perses de la famille royale, ses cousins germains, & dont la mere étoit sœur de Darius son pere, avoient manqué de se couvrir les mains de leurs manches en la présence, selon le cérémonial qui ne s'observoit qu'à l'égard des rois de Perle. Cyrus, choqué de cette omission comme d'un crime capital, les condamna à mort, & les fit impitoyablement exécuter à Sardes. Darius, aux pieds de qui les parens vinrent se jetter pour lui demander justice, fut fort touché de la mort tragique de les deux neveux, & regarda certe action de son fils comme un attentat contre lui-même, à qui seul cet honneur étoit dû. Il prit la résolution de lui ôter son gouvernement, & il le manda à la cour, fous prétexte qu'étant malade, il avoit envie de le voir.

Cyrus arriva peu de tems avant la mort de Darius; & Paryfatis fa mere, dont il étoit l'idole, non contente d'avoir fait fa paix, malgré toutes les fautes qu'il avoit commifes dans son gouvernement, pressoit encore le vieux Roi de le déclarer son successeur, à l'exemple de Darius premier de ce nom, qui avoit donné la préférence à Xerxès sur tous ses freres, parce

qu'il étoit né, comme celui-ci, depuis l'avènement de son pere à la couronne, Mais, Darius ne poussa pas jusques là sa complaifance pour elle. Il donna la couronne à Arface son aîné, & fils aussi de Parysatis; il est appellé

Articas dans Plutarque; & il ne laissa à Cyrus que le gouvernement des provinces qu'il avoit déjà.

Darius mourur l'an 404 avant J. C., après un règne de dix neuf ans. On dit qu'Arface étant auprès de son lit, lui demanda, un moment avant qu'il expirât, quelle avoit été la règle de sa conduite pendant un règne aussi long & aussi heureux que le sien, afin de pouvoir l'imiter. C'a été, lui répondit-il, de faire toujours ce que la justice & la religion demandoient de moi, Paroles mémorables, & qui méritent d'être gra-· vées en lettres d'or dans le palais des Rois, pour les faire souvenir continuellement de ce qui doit régler toutes leurs actions. Il est affez ordinaire aux Princes de donner en mourant d'excellentes instructions à leurs enfans. Elles feroient plus efficaces, si l'exemple & la pratique les avoient précédées; sans cela elles sont aussi foibles que le malade qui les donne, & ne lui survivent de guère. C'est à Darius II qu'on attri-

bue ce décret, par lequel ce Prince défendoit aux Carthaginois de faire servir le sang des hommes à leurs sacrifices & la chair des chiens à leurs repas, & leur ordonnoit de changer leur coûtume de brûler leurs morts en celle de les enterrer.

Sulpice Sévère, Scaliger & quelques autres Auteurs modernes ont cru que Darius Ochus, est le Darius sous lequel Zorobabel fit achever le temple. Mais, cette opinion n'est pas suivie parce que, si ce qu'on suppose étoit véritable, il faudroit que Zorobabel eût été âgé de plus de cent ans, lorsqu'on fit la dédicace du temple. Cependant, nous apprenons dans le troisième livre d'Esdras; aux chapitres 3 & 4; qu'il étoit encore jeune, lors même qu'il eut fait achever ce merveilleux ouvrage. C'est à la sixième année du règne de Darius fils d'Hystaspe que cet évènement doit se rapporter.

(a) fils d'Artaxerxe Mnémon. Ce Prince, poussé par une rendresse toute particulière pour Darius, le fit couronner des son vivant, contre la coûtume des Perses, qui ne changeoient de Roi que par la mort de celui qui l'étoir auparavant. Il crut qu'il ne diminueroit rien de son autorité en la parrageant avec son fils, & que sa joie en seroit plus grande, s'il voyoit, avant que de mourir, ce Prince revêtu des marques de la fouveraine puissance. Mais Darius

DARIUS , Darius , Aapeios ,

payant d'one affreuse ingratitude

les nouveaux bienfaits d'un si bon

pere, en ola conspirer la perte. Il auroitétéabominable, quand même

il auroit lui seul formé le dessein de ce parricide; mais, combien le fût-il encore plus d'y avoir associé cinquante de ses freres qu'il rendit auffi détestables que lui. C'est une espèce de prodige que la parfaire intelligence de tant de complices, non seulement à tramer, mais à taire une pareille conspiration, & que parmi un si grand nombre d'enfans, il ne s'en trouvât pas un seul qui pût être détourné d'une action si barbare, ou par la majesté d'un Roi, ou par l'âge vénérable d'un vieillard, ou par les bontés d'un pere. Ils foulerent sous leurs pieds des noms si sacrés. Ce pere malheureux se vit exposé aux embûches de ceuxlà mêmes qui devoient exposer leur vie pour la défense de la sienne, & il courut plus de péril au milieu de ses propres enfans, que s'il eût été parmi ses ennemis.

La cause de ce parricide étoit plus exécrable que le parricide même. Arraxerxe, vainqueur de Cyrus, qui avoit été tué dans la bataille que se livrerent ces deux freres, avoit épousé Aspasse, autrefois maîtresse de Cyrus. Darius demanda à son pere de la lui céder , ainsi qu'il lui avoit déjà cédé l'Empire. Ce bon Roi, toujours facile & complaisant pour ses enfans, lui accorda d'abord sa demande. Mais saisi d'un prompt, quoique tardif repentir, il s'avisa, pour retracter honnêtement une promesse trop légèrement faite, de donner à Aspasse la prêtrise du temple du Soleil, pour lui imposer une éternelle chasteté attachée à ce ministère. Ce jeune Prince, brûlant de colère & d'amour, prit lieu de-là de s'emporter d'abord en injures contre fon pere, & passa ensuite au dessein d'une conjuration où il fit entrer ses freres. Mais, tandis qu'il s'apprête à l'exécuter, il est surpris avec ses complices, & paie avec eux aux dieux vengeurs de la puillance paternelle, la peine due au seul projet d'un parricide. On punit aussi de mort toutes leurs femmes & tous leurs enfans ann qu'il ne restât pas la moindre trace d'un si grand crime.

Si l'on est curieux d'un plus grand détail touchant la conjuration & la mort de Darius, on peut voir la fin de l'article d'Artaxerxe Mnémon. On peut encore voir l'article d'Aspasse.

DARIUS III, Darius, (a) Aapeios, étoit, selon Diodore de Sicile, fils d'Arsane fils d'Ostane, frere du roi Artaxerxe Ochus. Il fut redevable de la couronne de Perse à l'Eunuque Bagoas, qui avoit fait périr Arsès & tous les enfans, la troissème année de son règne. Suivant la malheureuse habitude que Bagoas s'étoit faite d'empoisonner ses maîtres, quand

<sup>(</sup>a) Diod. Sicul. pag. 564, 565. & 31. & feq. c. 7. v. 5, 6. c. 8. v. 3. & feq. Just. L. X. c. 3. L. XI. c. 2. & feq. c. 11. v. 2. Maccab. L. I. c. 1. v. 1. feq. L. XII. c. 5. Q. Curt. L. III. c. 1. Roll. Hist. Anc. T. III. p. 443, 570. & feq. L. IV. c. 1. 5. & feq. L. V. c. 2. & faiv. Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. V. p. 426. & faiv. Plut. T. I. p. 672. & feq. Dani. c. 2. v. T. XIX. p. 65. T. XXI. p. 51.

DA 149

il étoit dégoûté d'eux, il tenta la même entreprise à l'égard de Darius; mais le Roi, averti de son dessein, lui présenta lui-même, sous des signes d'amitié, dans un repas où il l'invita, la coupe destinée pour sa personne, & le força de l'avaler toute entière. Du reste, ce Roi étoit jugé digne du trône, en ce qu'il passoit pour être le plus brave de tous les Perses. Dans le tems qu'Artaxerxe Ochus étoit en guerre contre les cadusiens, un de ces derniers, célebre parmi eux pour sa bravoure, s'avisa d'appeller en duel celui des Perses qui voudroit lui tenir tête. Personne n'osa accepter le dési : Darius seul se présenta courageusement, & tua lui-même son aggresseur, Artaxerxe Ochus le combla de présens, & il s'acquit lui-même le titre du plus brave homme de la Perse. Jugé digne de la couronne par cet endroit, il monta sur le premier trône de l'Asie, dans le même tems qu'Alexandre succéda à celui de son pere dans la Macédoine, l'an 336 avant l'Ére Chrétienne.

Darius, avant que de parvenir au trône, portoit le nom de Codoman. Il changea alors ce nom en celui de Darius, & pour le distinguer des autres Princes qu'on appelle aussi Darius, on le nomme Darius Codoman. Lorsqu'il fit cer exploit mémorable, dont on vient de parler, il n'étoit que simple astande ou courrier du Roi; soit que les violences de ce Prince contre sa famille l'obligeassent à s'envelopper dans un état obscur, soit que l'office d'astande fût un grade par lequel il fallût paffer pour parvenir aux dignités de l'Empire.

Darius avoit songé à porter la guerre dans la Macédoine dès le vivant même de Philippe: & l'extrême jeunesse d'Alexandre l'avoit plutôt rallenti que confirmé dans son dessein. Mais, des qu'il fut instruit des premières démarches de ce jeune Prince, du zele avec lequel il s'étoit fait confirmer dans le commandement général de la Grece, & des mesures qu'il prenoit pour soutenir dignement un si grand titre, Darius, réformant ses idées, songea à rassembler ses propres forces. Il fit équiper un très-grand nombre de vaisseaux, & mit sur pied une puissante armée de terre, qu'il ne confia qu'à des chess expérimentes, dont le principal étoit Memnon de Rhodes, supérieur à tous les autres par son intelligence & par son courage.

Ces chefs négligerent cependant de s'opposer à la descente d'Alexandre en Asie; & comme ses progrès étoient rapides, ils délibérerent entr'eux sur la manière de les arrêter, & de résister à cet ennemi. Memnon de Rhodes confeilloit de ne pas s'opposer en face à son premier abord; mais, il vouloit qu'on ravageât toute l'etendue de pais qui se trouvoit sur fon passage, & qu'on arrêtat les Macédoniens par la diserte des vivres. De plus, son avis étoit qu'on fît passer du côté de la Macédoine toutes les forces de terre & de mer qu'on pouvoit avoir. & que l'on transportat ainsi la

Kili

guerre d'Asie en Europe. Cet avis qui étoit le plus sage, comme il le paroîtra par la fuite des évènemens, ne fut pas goûre des autres Généraux, qui le regarderent comme indigne de la fierté des Perses. Ainfi, l'opinion contraire ayant prévalu , on assembla des troupes de toutes parts; & l'armée Afiatique devenue plus forte en nombre que celle des Macédoniens, s'avança au travers de la Phrygie vers l'Hellespont. & alla camper au-delà du fleuve Granique dont elle se fit un retranchement.

Alexandre, apprenant l'état & la position de l'armée des Perses, prit le plus court chemin pour se poster vis à vis d'elle, de sorte qu'il n'en fut séparé que par le fleuve. Les Perses, appuyes d'une montagne qui étoit de leur côté, le tenoient en repos, dans l'espérance de tomber sur les ennemis, s'ils entreprenoient de traverser le fleuve, & comptant bien de l'emporter par leur arrangement fur des hommes qui ne pouvoient aborder que les uns après les autres. Mais Alexandre, supérieur à toutes les difficultés, se trouva passé au point du jour, & ses troupes parurent arrangées pour le combat avant celles des ennemis mêmes. Les Perses opposerent leur nombreuse cavalerie au front de l'armée Macédonienne. qu'ils comproient de renverser par ce premier choc. Memnon de Rhodes & le Satrape Arfamenès commandoient la gauche, quoiqu'ayant chacun fon escadron à part. Arfire les suivoit à la tête

des cavaliers de Paphlagonie; & le Satrape d'Ionie Spithobrate fermoit les rangs avec sa cavalerie Hyrcanienne. Le front de l'aile droite étoit composé de mille cavaliers Medes, de deux mille autres commandés par Arréomithrès, & d'autant de Bactriens. Le milieu étoit occupé par des cavaliers de toutes nations, & tous d'une valeur distinguée, quoiqu'ils fussent en très-grand nombre. Enfin, la cavalerie entière faisoit plus de dix mille hommes. L'infanterie montoit à plus de cent mille; mais, elle n'agissoit point, parce que l'on supposoit que la cavalerie suffisoit seule pour détruire les Macédoniens.

Cependant, comme les cavaliers des deux partis s'intéressoient également à la gloire de leur nation, les Thessaliens que Parménion commandoit, soutinrent avec un grand courage le choc de l'armée ennemie. Alexandre, qui conduisoit l'élite de ses cavaliers sur la droite, s'avança le premier; & se jettant au milieu des ennemis, il en fit un grand carnage. Comme les Perses combattoient vaillamment , & qu'ils ne vouloient céder en aucone sorte aux Macédoniens la gloire du courage, une émulation réciproque fit trouver dans le même lieu les plus braves des deux partis, pour y disputer la victoire. Alexandre lui même, bien loin d'être effrayé de la multitude de fes adversaires, ayant deux blelsures sur le corps, une autre à la tête, & trois félures sur le bouclier qu'il avoit pris dans le temple de



Minerve, non seulement n'étoit pas rendu, mais tiroit de la grandeur même du péril, un renouvellement de courage. Les plus illustres capitaines des Perses tomberent autour de lui; Artyxies, par exemple, Pharnace, frere de la femme de Darius , & Mithrobazane, chef des Cappadociens. Enfin, plusieurs des Capitaines généraux ayant été tués, les troupes des Perses qui environnoient Alexandre, battues par celles de la Macédoine, prenant enfin le parti de la fuite, entraînerent toutes les autres; & le Roi emportant d'un commun aveu le prix de la valeur, passa pour être le premier auteur de la victoire. Après lui, les cavaliers Thessaliens, qui avoient bien garde leurs rangs dans toutes leurs évolutions, & qui avoient donné un grand branle à la victoire, eurent le second prix de louanges. Mais l'infanterie, qui agit à la fin, ne se battit que peu de tems. Car, les Perses effrayés de la défaite de leur cavalerie, se découragerent bientôt & se mirent en suite. La perte de l'armée des Perfes monta à plus de dix mille hommes d'infanterie & au moins à dix mille cavaliers; mais, ils laisserent jufqu'à vingt mille prisonniers de guerre.

Memnon de Rhodes, après un tel malheur, n'abandonna pas les intérêts de fon maître. Il rafsembla les débris de l'armée, & se tetira premièrement à Milet, delà à Halicarnaffe, & enfin dans l'isle de Cos. Darius lui envoya en ce lieu de grandes fommes d'argent, & le déclara Généra-

lissime de ses armées. Memnon ne fongea plus alors qu'à porter la guerre en Macédoine même. Il avoit dejà exécuté heureusement une partie de son plan , lorsqu'il tomba dans une défaillance totale qui se changea en de violentes douleurs qui l'emporterent bientôt; & sa mort fut aussi le terme de la fortune de Darius, qui vit dès-lors s'évanouir sans retour le projet qu'il avoit formé de tranfporter la guerre d'Afie en Europe.

Des qu'il ent reçu la nouvelle de cette mort, il fit affembler ses amis, & tint confeil avec eux. pour examiner s'il sufficoit d'envoyer des Généraux à la tête de ses armées, pour les opposer à l'ennemi, ou s'il convenoit qu'il conduifit lui-même roures les forces de la Perse contre les Macédoniens. Quelques-uns opinerent que le Roi devoir commander luimême ses troupes, d'autant que fa présence leur inspirer oit un plus grand courage. L'Athénien Charideme, homme supérieur par la valeur & par la science de la guerre, comme ayant combattu long tems avec le roi Philippe dont il étoit le conseil & le soutien dans les expéditions militaires, confeilla pourtant au roi de Perse de ne pas expoler du premier coup la personne & sa couronne; ajoutant qu'il devoit se tenir encore dans le centre de son Empire, & se contenter de mettre à la tête de ses troupes un Général qui eût donné des preuves suffisantes de son courage & de la capacité; qu'il croyoit au reste qu'il sufficoit d'avoir une armée de cent mille

hommes, dont un tiers seroit composé de Grecs soudoyés; & il eut enfin la hardiesse de s'offrir luimême pour la conduire & même de promettre un succès heureux de la confiance qu'on auroit en lui. Le Roi se prêtoit à cette propolition; mais, comme les conseillers s'opposoient à ce choix, & faisoient même entendre assez clairement que Charideme ne demandoit la fonction de Général que pour livrer l'armée Persane aux Macédoniens; Charideme se metrant dans une grande colère, & reprochant aux Perses leur làcheté naturelle, parvint à irtiter le Roi lui-même; de sorre que ce Prince cédant plutôt à fa paffion qu'à son intérêt, prit Charideme par la ceinture, selon la coûtume des rois de Perse, & le livra à ses officiers pour le faire mourir. Charideme, conduit au supplice, prédit hautement que le Roi paieroit bientôt son injustice de la perte même de son Empire. C'est ainsi que Charideme, au milieu des plus hautes espérances; perdit la vie par l'imprudence de ses discours. Le Roi rentré bien-101 en lui-même, concut la grandeur de la faute qu'il venoit de faire; mais, comme la puissance des Rois mêmes ne s'étend pas sur le passé, il se contenta de chercher dans son esprit quel successeur il donneroit à Memnon de Rhodes, pour l'opposer à des ennemis aussi braves que les Macédoniens, & sur-tout à un général & à un roi aussi courageux qu'Alexandre. Enfin, comme il ne se présentoit à son idée aucun hom-

me qu'il jugeat digne de sa confiance, il se crut obligé de prendre lui - même la défense de sa couronne. Darius dépêcha donc aussitor des ordres par lesquels il étoit enjoint à tous les corps militaires de se rendre incessamment à Babylone. Il choifit d'abord les plus intelligens & les plus fages d'entre ses parens & ses amis, pour leur confier les différentes fonctions du gouvernement, & il prit avec lui les plus braves, pour les mener contre l'ennemi. Il se rendir avec eux à Babylone dans le tems qu'il avoit désigné lui-même aux troupes des provinces. Son infanterie montoit à quatre cens mille hommes, & fa cavalerie à cent mille. Il conduisit une armée si extraordinaire par le nombre de Babylone en Cilicie, ayant avec lui sa femme & ses enfans, son fils, deux filles, & sa mere même.

Voici quel étoit l'ordre de la marche de certe armée. On portoit d'abord des autels d'argent, sur lesquels il y avoit du feu, qu'on appelloit éternel & sacré; & les Mages suivoient, chantant des hymnes à la façon du pais. Ils étoient accompagnés de trois cens soixante-cinq jeunes garçons, selon le nombre des jours de l'année, vêtus de robes de pourpre. Après venoit un char consacré à Jupiter, trainé par des chevaux blancs, & suivi d'un coursier d'une grandeur extraordinaire, qu'ils appelloient le cheval du 50leil; & les écuyers étoient habilles de blanc, avec une baguette d'or à la main.

Dix chariots, ornés de gravures d'or & d'argent, suivoient; puis marchoit un corps de cavalerie, tiré de douze nations, disférentes d'armes & de mœurs. Ensuite, ceux que les Perses appelloient immortels au nombre de dix mille, passant en somptuosité tout le reste des Barbares. Ils avoient des colliers d'or, des robes de drap d'or suive des casaques à manches ornées de pierreries.

A trente pas de là, suivoient ceux qu'ils appelloient les cousins ou parens du Roi, jusqu'au nombre de quinze mille, parés à peu près comme des semmes, & plus remarquables par le luxe des habits, que par l'éclat des armes.

Ceux qu'ils appelloient Doryphores, venoient après; ils portoient le manteau du Roi, & marchoient devant son char, dans lequel il paroissoit assis comme sur un trône élevé. Ce char étoit enrichi des deux côtés d'images de dieux d'or & d'argent; & du milieu du joug, qui étoit tout semé de pierreries, s'élevoit deux statues de la hauteur d'une coudée, dont l'une représentoit la guerre & l'autre la paix; avec un aigle d'or entre deux, qui déployoit les ailes comme pour prendre son vol.

Mais, rien n'égaloit la magnificence du Roi. Il étoit vêtu d'une casaque de pourpre rayée d'argent; & par-dessus il avoit une longue robe, toute brillante d'or & de pierreries, où deux éperviers sembloient fondre des nues, & s'entre-becqueter. Il portoit une ceinture d'or à la façon des femmes, d'où pendoit son cimeterre, qui avoit un sourreau tout couvert de pierres précieuses. Il avoit sur la tête une tiare, ceinte d'un bandeau de couleur bleue, mêlee de blanc.

A ses côtés marchoient deux cens de ses plus proches parens, & dix mille piquiers le suivoient, ayant leurs piques enrichies d'argent, avec la pointe garnie d'or; & ensin trente mille hommes de pied qui faisoient l'arrière-garde. Ils étoient suivis des chevaux du Roi, au nombre de quatre cens, qu'on menoit à la main.

A cent ou fix vingts pas de-là, venoir Syligambis, mere de Darius, fur un char, & fa femme fur un autre, & toutes les femmes des deux Reines suivoient à cheval. Il y avoit ensuite quinze grands chariots où étoient les enfans du Roi, & ceux qui avoient foin de leur éducation, avec une troupe d'eunuques, qui n'étoient pas en petite confidération parmi ces peuples. Puis marchoient les concubines jusqu'au nombre de trois cens soixante, en équipage de Reines, suivies de six cens mulets, & de trois cens chameaux, qui portoient l'argent du Roi, & qui étoient escortes d'une nombreuse garde d'archers.

Après, venoient les femmes des officiers de la couronne, & des plus grands Seigneurs de la cour; puis les vivandiers & les valets d'armée, montés auffi fur des chariots.

A la queue étoient quelques compagnies armées à la légère;

avec leurs chefs, qui fermoient toute la marche.

Alexandre, apprenant que Darius n'étoit plus qu'à quelques journées de distance, envoya Parménion à la tête d'un corps de troupes, pour se saisir des passages, & principalement de celui qu'on appelloit les portes; & luimême se transportant sur les lieux, il chassa des Perses, déjà postés pour défendre cette gorge dont il s'empara. Darius, voulant faciliter sa marche, avoit envoyé à Damas de Syrie les chevaux de charge, & ce qu'il jugeoit de furnuméraire dans ses troupes. Ayant appris qu'Alexandre s'étoit saiss du passage, il crut que son ennemi évitoit de le rencontrer en pleine campagne; ainsi, il se rendit par le plus court chemin au paffage même. Les habitans des environs qui avoient déjà conçu du mépris pour les Macédoniens à cause de leur petit nombre, commençoient à se séparer d'Alexandre, pour se joindre au parii de Darius. Ils portoient avec beaucoup de zele des vivres & d'autres fecours aux Perses, & leur annoncoient en quelque sorte la victoire par cette préférence.

Alexandre prit alors Issus, ville assez considérable, des la première alarme qu'il lui donna; & ses coureurs lui ayant appris que Darius n'étoit plus qu'à la distance de trente stades, & qu'il s'avançoit à la tête d'une armée dont le seul aspect étoit formidable; Alexandre, bien loin de s'en alarmer, se slattoit que les dieux lui présentoient l'occasion de détruire,

dans un premier & unique combat, l'empire des Perses. Dans ce même esprit, il fit à ses soldats un discours par lequel il les disposa à regarder cette rencontre comme la décision finale de la fortune de l'une ou de l'autre nation. Làdessus, arrangeant son infanterie & fa cavalerie felon la disposition du terrein où il se trouvoit. sa cavalerie occupa les premiers rangs, & fit le front de bataille; & l'infanterie se trouva derrière elle, disposée à la fortune dans le besoin. Il se plaça lui-même à l'aile droite, accompagné des plus braves de ses cavaliers, avec lesquels il vouloit s'avancer le premier contre l'ennemi. La gauche étoit occupée par la cavalerie Thessalienne, supérieure à toutes les autres par la valeur & par l'expérience. Les deux armées étant arrivées à la portée des traits, les Barbares en lancerent d'abord une quantité si prodigieuse, que ces traits se rencontrant en l'air, & heurtant les uns contre les autres, perdoient toute leur force.

Mais, au premier coup de trompette, qui sonna la charge ou le combat corps à corps, les Macédoniens pousserent les premiers des cris terribles; & les Barbares leur répondant aussitôt, toutes les montagnes voisines retentirent d'un bruit beaucoup plus grand que le premier, comme étant poussé en un seul instant par cinq cens mille hommes. Alors, Alexandre promenant ses regards de tous côtés, pour découvrir où étoit Darius, dès qu'il l'eut apperçu, il se porta directement contre

lui à la tête de ses cavaliers. moins jaloux en quelque sorte de la victoire en elle-même, que d'en être le premier mobile. En même tems, les deux cavaleries opposées se jettent l'une-sur l'autre, & faisant réciproquement un grand carnage, la valeur des deux partis suspendit long-tems la décifion du combat , & la balance penchoit alternativement des deux côtes. Aucun trait ne partoit en vain, aucun coup d'épée ne portoit à faux & les combattans s'étoient si serrés & si mêlés, qu'on ne pouvoit ni choisir, ni manquer un but. Les uns tomboient de leurs bleffures . & les autres . animés par les leurs, cessoient plutôt en quelque sorte de vivre que de combattre. Les chefs particuliers, toujours à la tête de leurs corps. faisoient trouver de la valeur à ceux qui en avoient le moins, & les divers mouvemens qu'on se donnoit pour furmonter fon adversaire, attiroient des plaies singulières & inusitées. Le Perse Oxathres, frere de Darius, & vaillant homme, prenant garde qu'Alexandre s'attachoit particulièrement à Darius, résolut absolument de suivre la fortune de . son frere. Ainsi, prenant avec lui les plus braves des cavaliers qui l'environnoient, il se jetta avec eux sur ceux qui entouroient Alexandre, & jugeant que la défense de son frere lui acquerroit un grand nom parmi les Perses, il se plaça devant le char de Darius, & mit par terre un grand nombre de ceux qui en vouloient à la personne du Roi. Mais l'escorte

d'Alexandre n'étant pas moins aguerrie que la fienne, il y eut bientôt un monceau de morts autour du char de Darius. Ceux qui vouloient porter la main sur lui, & ceux qui songeoient à le désendre , sacrifioient également leur vie. Les plus illustres capitaines des Perses périrent à cette occafion, tels par exemple qu'Artixyès, Rhéomithrès, & le Satrape de l'Égypte Tafiares. Plufieurs aussi tomberent par terre du côté des Macédoniens . & Alexandre lui-même fut blessé à la cuisse dans ce tumulte plutôt par la foule que par un coup porté exprès. Jane Sala

Les chevaux du char de Darius converts de blessures & effarouchés du nombre de corps qui tomboient autour d'eux, n'obeifsoient plus au frein, & étoient sur le point de porter le Roi au milieu de ses ennemis. Darius, se voyant arrivé au dernier péril, prit luimême les rênes de ses chevaux contre la coûtume & la dignité des rois de Perse. Les officiers lui présenterent pourtant là un autre char. Pendant qu'il passoit de l'un à l'autre, le défordre augmenta parmi ses troupes, & le Roi voyant les ennemis si près de lui, parut effrayé lui-même. Des que l'on s'en apperçut dans son armée, ses troupes se débanderent & se mirent en fuite; & sa cavalerie prenant le même parti, la déroure fut universelle. Mais, comme on se sauvoir à rravers des lieux étroits & pleins de pierres, les hommes & les chevaux tomboient les uns sur les autres, & plusieurs

périrent-là comme dans une bataille : les uns avoient encore leurs armes, & les autres ne les avoient plus; quelques uns qui tenoient encore l'épée à la main, tuoient par mégarde ceux qui venoient s'y enfermer. Plufieurs, gagnant la plaine, se résugierent à toute bride dans les villes où ils avoient des habitudes. Cependant, la phalange Macédonienne & l'infanterie des Perses étoient encore aux mains; & ce ne fut que la fuite complette des cavaliers qui détermina la victoire des Macédoniens. Car, alors toute l'armée des Barbares se débanda, & fut étouffée presque toute entière dans les routes étroites & scabreuses de sa fuire. Ce qui resta des vaincus se dispersa en divers endrons. Mais, les foldats vainqueurs suspendant enfin leur poursuite revinrent pour le pillage du camp ennemi, & sur-tout de la tente du Roi qu'ils sçavoient être pleine de richesses.

En effet, on y avoit apporté un argent immense, une grande quantité d'or, & une provision extraordinaire d'habits précieux. On ne négligea pas non plus les tentes des parens & des amis du Roi, non plus que celles des principaux chefs. Car, la coûtume des Perses étoit que non seulement toutes les femmes du Roi, mais toutes celles de la cour; le suivisfent à la guerre sur des chariots dorés. Aucune d'elles n'oublioit d'apporter rien de ce qui pouvoit fervir à la parure, au luxe & à toutes les délices de la vie; de -forte que l'état de captives faisoit

pour elles un changement déplorable. Ces femmes, qui auparavant conduites fur des chars pompeux, où elles se trouvoient à peine affez à leur aise, & couvertes d'habits superbes qui ne laissoient jamais voir la moindre parcie de leurs corps, réduites maintenant à une robe fimple qu'elles déchiroient encore dans leur délolation, étoient mises hors de leurs tentes, implorant les Dieux, & se jettant aux genoux du foldat victorieux. Quelques-unes s'arrachant elles mêmes les ornemens qui pouvoient les embarrasser, & cherchant à se sauver par des routes impratiquables , s'appelloient confusément & inutilement au lecours les unes des autres. On vit des foldats mettre la main sur elles pour leur arracher leurs ornemens; d'autres les entraînoient par les cheveux pour les dépouiller, & d'autres déchirant les robes dont elles étoient à peine couvertes, les frappoient encore avec le bout de leurs hallebardes, dans les endroits mêmes qu'ils avoient mis à nu. En un mot, on vit là tout ce que l'insolence qui se trouve supérieure d'une part, & tout ce que l'infortune portée de l'autre à fon comble, peut faire voir d'inhumanité & de désolation. Cependant enfin les plus raisonnables d'entre les Macédoniens en trerent en compassion de l'état déplorable de ces femmes, qui, séparées de ce qu'elles avoient de plus cher, & privées de ce qui leur étoit le plus nécessaire, ne rencontroient que des étrangers, des ennemis, & tout ce qui leur

D A 157

annonçoit une captivité honteuse & cruelle. On fut particulièrement attendri en voyant la mere de Darius, sa femme, deux filles en âge d'être mariées, & son fils encore enfant. Ce fut particulièrement à leur égard que l'on concut ce que c'étoit que le changement de fortune, & l'attente des maux à venir; & les vainqueurs mêmes se fentirent compatissans. A l'égard de Darius, on ne scavoir encore non seulement où il étoit, mais s'il vivoit, ou s'il étoit demeuré confondu dans la foule des morts. On voyoit seulement des hommes armés qui mettoient aux fers plusieurs femmes sans les connoître, & qui se dispensoient par-là des égards qu'ils auroient peut-être eus pour elles ; en un mot, toute l'Asie sembloit être tombée avec elles en captivité.

Cependant, les officiers d'Alexandre étant venus à la tente de Darius, commençoient à y préparer les cuves du bain, tous les vases qui devoient servir à un grand repas, aussi-bien que toutes les lampes qui devoient l'éclairer, afin que le Roi revenu de la poursuite de l'ennemi, trouvant la tente de Darius préparée pour le recevoir, y vînt prendre possession en quelque sorte de son nouvel empire. Il étoit mort dans le combat, plus de six vingt mille fantassins, & au moins dix mille cavaliers Perses; & du côté des Macédoniens seulement, trois cens hommes de pied, & pas plus de cent cinquante cavaliers. Voilà quel sur l'évènement de la

bataille d'Issus.

A l'égard des deux Rois, Darius entièrement défait, précipitoit sa fuite, & changeant d'autant de chevaux qu'on lui en pouvoit fournir, il n'avoit alors d'autre vue que d'échapper aux mains d'Alexandre, & de gagner pour sa sûreré ses provinces les plus éloignées. Alexandre aussi, accompagné de l'élite de ses cavaliers, le poursuivoit à toute bride dans l'espérance de se saisir de sa personne. Mais, après avoir fait deux cens stades sans pouvoir l'atteindre, il revint à son camp vers le milieu de la nuit, & s'étant rafraichi par le vin, il ne songeoit plus qu'aux douceurs du repos & aux plaisirs de la table. Quelqu'un annonça alors à la femme & à la mere de Darius, qu'Alexandre victorieux, étoit revenu de sa poursuite. La désolation & les larmes se renouvellerent parmi ces femmes, & les captifs dont elles étoient environnées, les accompagnoient de leurs gémissemens & de leurs cris lamentables. Alexandre, qui apprit alors le destin de ces femmes, leur envoya sur le champ Léonatus, un de ses favoris, pour les calmer, & pour apprendre particulièrement à Sifygambis, mere de Darius, que son fils vivoit; que pour lui, il prendroit d'elle & de toutes les Princesses, le soin qui convenoit à leur fexe & a leur rang, & que dès le lendemain il les iroit voir lui-même, & les assureroit de sa propre bouche; & par toute fa conduite, des égards qu'il vouloit avoir pour elles. A cette annonce inespérée, elles regarderent tou-

tes Alexandre comme un Dieu, elles effuyerent leurs larmes, & cesserent de se plaindre de leur fort. Le lendemain, le Roi prenant avec lui Héphestion, qui tenoit le premier rang entre ses amis, alla suivant sa promesse à la tente des Princesses captives. Ils étoient tous deux habillés de même; mais, Héphestion avoit meilleure mine, & étoit plus beau de visage que le Roi; de sorte que la Reine le prenant pour lui, se jetta d'abord a ses genoux. Les assistans l'avertirent aussi tôt de son erreur. & lui montrerent Alexandre. Silygambis, honteuse de sa méprise, se tourna aussi-tôt vers le Roi, & se prosterna devant lui. Le Roi la relevant, lui dit: Ma mere, vous ne vous êtes point trompée; celui-ci est aussi Alexandre. Par ce titre de mere, le Roi lui annonça austi - bien qu'aux autres Princesses, l'humanité & la politesse dont il avoit dessein d'user avec elles; & il remplit en effet toute l'espérance qu'il en avoit fait naître.

Il fir rendre à la Reine tous les ornemens royaux, & rétablit autour d'elle une maison aussi nombreuse que celle que Darius lui avoit donnée, Il en ajoûta même de sa part une seconde aussi complete que la première; il promit aux Princesses filles, de pourvoit à leur établissement d'une manière encore plus avantageuse que n'auroit fait Darius lui-même; & il se chargea de saire donner à son fils une éducation digne d'un Roi, Ayant, sait venir devant lui le jeune Prince, il l'embrassa, & re-

marquant que cet enfant le regardoit d'un œil ferme & assuré, il se tourna vers Héphestion, & lui dit: Voilà un Prince de six ans qui est déjà plus brave que son pere. Il affura la Reine, femme de Darius, qu'elle ne verroit rien aurour d'elle qui fût indigne de la majesté de son ancien rang. Ces promesses & beaucoup d'autres discours pleins none seulement d'humanité, mais de politesse, firent fondre en larmes ces illustres captives. Il leur presenta sa main comme pour gage de sa parole; & par toutes ces marques d'humanité & de générosité, non seulement il gagna le cœur des personnes auxquelles il faisoit tant de bien, mais encore il se fit dans toute son armée la réputation du plus généreux de tous les vainqueurs.

Cependant Darius s'occupoit à recueillir tout ce qui étoit échappé de la bataille d'Issus, Il ne le lailla point abattre par son intortune, quelque grande qu'elle fût. En effer, il écrivit même à Alexandre, & il l'invitoir à ne pas se prévaloir, & à vouloir bien lui rendre ses prisonniers pour la somme qu'il prescriroit luimême. Il lui offroit toutes les villes & toutes les provinces de l'Asie, jusqu'au sleuve Halys, pour obtenir son amitié. Sur ces offres, Alexandre fit affembler ses confidens; & leur cachant, la lettre même qu'il avoit reçue, il en supposa une autre pour autoriser ce qu'il avoit envie de faire; de sorte qu'il renvoya les ambassadeurs, sans rien conclure avec eux. Darius, voyant bien que ses offres

n'étoient pas acceptées, se disposa à la guerre tout de nouveau; il ramassa des armes de tous côtés, pour remplacer celles qu'on avoit perdues dans la baraille précédente, & il fit lever avec choix des foldats plus capables de se défendre que les premiers. Il appella furtout les levées déjà faites dans les Satrapies les plus éloignées, & qui n'avoient pas eu le tems d'arriver au jour & au lieu de la première bataille. Il fit faire des épées & d'autres armes offensives, plus longues & plus fortes que celles dont on se servoit auparavant croyant que c'étoit à un avantage de cette espèce, qu'Alexandre étoit redevable de la victoire qu'il avoit remportée sur les Perses dans la Cilicie. Mais, de plus il fit conftruire deux cens chariots armés de faulx tranchantes, très-capables de porter, par leur seul aspect, la terreur dans une armée ennemie. A côté de chacun des deux chevaux qui tiroient le char, chacun des deux timons portoit une lame de la longueur de trois palmes, dont la pointe se présentoit au visage des ennemis. A l'essieu des roues, il y en avoit deux autres aussi tranchantes que les premières, & à leurs extrêmités étoient encore attachées des faulx. Ainsi, comptant sur la singularité de ces apprêrs, & sur la valeur de ses officiers de guerre, Darius partit de Suse à la tête de huit cens mille hommes de pied & de deux cens mille cavaliers, & arriva le quatrième jour au Pasytigre, à travers un pais abondant, & trèspropre à fournir des vivres aux

hommes, & de la pâture aux animaux. Il souhaitoit extrêmement que la bataille se donnât devant les murs de Ninive, parce qu'il y avoit une plaine très-favorable au grand nombre des soldats & au jeu de ses chariots. S'étant campé auprès d'un village nommé Arbele, il y faisoit faire tous les jours l'exercice à ses troupes; & il·les accoûtumoit à obéir aux moindres fignaux, car il étoit à craindre que plusieurs nations rassemblées, & différentes même de langage, ne jettassent parmi elles quelque dérangement dans une bataille.

Cependant avant que d'en venir aux mains, il avoit envoyé, comme nous l'avons dit, des ambassadeurs à Alexandre, par lesquels il lui avoit fait offrir toutes les provinces d'en de-cà du fleuve Halys, outre cela deux mille talens d'or. Alexandre ayant refusé ces offres, Darius lui envoya une seconde ambassade, par laquelle il le faisoit remercier avant toutes choses de la manière honnête & généreuse dont il avoit traité sa mere & toutes ses autres captives; après quoi, il le prioit d'accepter pour gage de son amitié, tout le pais qui s'étendoit jusqu'à l'Euphrate, trois mille talens d'or & la seconde de ses filles qu'il lui offroit en mariage; ajoûtant même que devenant ainli fon gendre, & lui tenant lieu de fils, il entreroit en partage de l'empire même de Perfe.

Sur ces propositions, Alexandre fit assembler tous ses amis, & leur exposant fidèlement les offres qui lui étoient faites, il les exhorta à lui déclarer librement leur pensée sur ce sujet. Comme personne n'osoit prononcer sur une question de cette importance, Parménion prit enfin la parole & dit : Pour moi , si j'étois Alexandre, j'accepterois les conditions proposées, & je signerois la paix; & moi aussi, répondit brusquement Alexandre, si j'étois Parmenion. Il tint ensuite d'autres propos qui marquoient son grand courage. Enfin, rejettant toutes les propositions du roi de Perse, & préférant la gloire d'une grande renommée à toutes les richesses du monde, il répondit aux ambasfadeurs, que comme la constitution de l'univers seroit dérangée par la présence de deux soleils; de même l'empire de la terre tomberoit dans la confusion & dans le désordre par la puissance égale de deux Rois. Il chargea donc les ambafsadeurs de Darius de dire à leur maître, que s'il prétendoit être le premier Prince du monde, il avoit à combatre contre lui pour soutenir un fi beau titre, auquel luimême Alexandre s'opposoit. Mais que si se souciant peu de ce qui concerne la gloire, il n'aspiroit qu'au repos & aux douceurs d'une vie tranquille & agréable, il falloit qu'il se déclarat dépendant d'Alexandre, & que commandant aux autres Princes, il le reconnût lui-même pour le sien. Là-dessus il renvoya les ambassadeurs, & se mit aussi-tôt en marche à la tête de son armée.

La femme de Darius étoit morte dans ces entrefaites, & Alexandre lui ayoit fait faire des funérailles convenables. Un des Eunuques qui gardoient la chambre, & qui avoit été pris avec les Princelles, s'enfuit du camp, & courut apprendre à Darius la mort de sa femme. Il fur affligé au dernier point de cette trifte nouvelle, furtout par ce qu'il la croyoit privée des obseques dues à son rang. L'eunuque le détrompa, en lui rapportant les honneurs qu'Alexandre avoit fait rendre à la Reine après sa mort, & les bontés qu'il avoit toujours eues pour elle pendant sa vie. A ce mot, de cruels founcons lui vinrent dans l'esprit, & ne lui laisserent point de re-

Ayant tiré l'eunuque à part, il lui tint ce discours; » Si tu recon-» nois encore Darius pour ton " maître & ton Roi, dis-moi par » le respect que tu dois à cene » grande lumière de Mithrès qui » nous éclaire, & à cette main » que le Roi te tend, dis moi li » en pleurant la mort de ma fem-" me, je ne pleure pas le moindre » de ses maux; & si, étant tombée » entre les mains d'un jeune vain-» queur, la perte de son honneur » n'a pas précédé celle de la wie. a Alors l'eunuque se jettant à ses pieds, le conjure de ne pas faire ce tort à la vertu d'Alexandre, de ne pas déshonorer ainsi sa femme & sa sœur après la mort, & de ne pas se priver luimême de la plus grande des consolations qu'il pouvoit avoir dans ses malheurs, qui étoit de croire qu'il avoit été vaincu par un Prince fort au-dessus des foiblelles des autres hommes; qu'il devoit plutôt

plutôt admirer Alexandre de ce qu'il avoit donné aux femmes des Perses, de plus grandes preuves de sa continence, qu'il n'en avoit donné aux Perses mêmes de sa valeur. Et avec des sermens & des exécrations horribles, il lui confirme tout ce qu'il vient de déposer, & lui fait le détail de tout ce qu'on avoit connu de la sagesse, de la tempérance & de la magnanimité d'Alexandre.

Alors Darius, rentrant dans la salle où étoient ses courtisans, & levant les mains au ciel, fit aux Dieux cette priere. » Dieux, qui » présidez à la naissance des hom-" mes, & qui disposez des Rois » & des empires, faites moi la n grace qu'après avoir rétabli la » fortune des Perses, je la transn mette à mes descendans dans » le même éclat que je l'ai reçue, » afin que, vainqueur de mes » ennemis, je puisse reconnoître " les graces dont Alexandre m'a n prévenu dans mon malheur en-» vers les personnes du monde " qui me sont les plus cheres; ou » si le tems ordonné par les des-» tinées est enfin venu, où il faut » nécessairement que par la colè-" re des Dieux, ou par la vicissin tude ordinaire des choses hu-" maines, cet empire des Perses » finisse; faites, grands Dieux, " qu'il n'y ait que se seul Ale-" xandre assis sur le trône de Cyn rus. a

Cependant, Darius ayant reçu la réponse d'Alexandre, conçut qu'il n'y avoit point d'accommodement à espérer pour lui; & se disposant à la guerre, il tenoit ses

troupes dans des exercices continuels, & les préparoit d'avance à toutes les évolutions ordinaires dans une bataille. Il envoya en même tems un de ses amis particuliers nommé Mazée, à la tête d'une troupe d'élite, pour se camper au bord du fleuve, & pour interdire le passage à l'ennemi. Il dépêcha d'autres détachemens au de-là du fleuve même, pour ravager les campagnes par où l'ennemi devoir passer. Mais au fond, il regardoit le Tigre comme une barrière très-suffisante pour arrêter les Macédoniens. Cependant. Alexandre étant arrivé à ce fleuve. & s'étant fait indiquer un gué par quelques habitans du païs, traversa hardiment le fleuve, mais avec beaucoup de peine & de danger ; car, l'eau montoit par sa hauteur jusqu'aux épaules des soldats; & de plus sa rapidité les empêchant de poser le pied ferme sur le fond. en faisoit comber un grand nombre, en emportoit plusieurs, & les exposoit tous au dernier péril. Alexandre leur ordonna de s'attacher les uns aux autres par la main ou pour le bras, pour opposer à l'eau une plus grande réfistance & pour faire comme une digue d'un batai lon ainsi lié. Il laissa un jour entier à ses soldats pour se reposer de cette périlleuse fatigue.

Dès le lendemain, ayant mis ses troupes en file, il les mena vers l'ennemi; & se trouvant assez proche de l'armée des Perses. il dressa son camp. Là il passa la nuit suivante à comparer dans son esprit, la multitude effroyable des Perses, avec le petit nombre de ses soldats; & pensant qu'il avoit encore entre les mains la décision de sa fortune, l'incertitude d'un avenir prêt à se déclarer, le tint éveillé toute la nuit. Le lendemain, faisant à tous les chefs des discours convenables à chacun d'eux, & leur inspirant un courage proportionné à la nature du péril, qui ne consistoit ici que dans le nombre de leurs ennemis, il conduisit contre les Perses son armée arrangée de manière que sa cavalerie convroit l'infanterie. Il mit fur l'aile droite l'escadron commandé par Clitus, surnommé le Noir; derrière elle étoit l'escadron qu'il appelloit des amis, sous le commandement de Philoras, fils de Parménion, & tout de suite sept autres lignes sous le même commandant. Derrière ceux-ci, étoit placé le bataillon des Argyraspides, distingué par l'éclat des boucliers d'argent qui leur avoient fait donner ce nom, & encore plus par la valeur de ce corps commandé par Nicanor, autre fils de Parménion. A côté d'eux étoient places les Elymiotides, conduits par Cœnus. Ensuite, venoient les Orestes & les Lyncestes sous les ordres de Perdiccas; la compagnie de Méléagre suivoit celle-ci, suivie elle-même de celle de Polysperchon, commandant des Stymphéens. Philippe, fils de Balacer, venoit après ceux-ci, & Craterus, à la tête des siens, fermoit l'infanterie. Les cavaliers dont nous avons parlé d'abord, étoient soutenus par tous ceux qu'on avoit tirés du Péloponnèse & de l'Achaïe, de la Phthiotide & des environs du golphe Maliaque, auffi-bien que de la Locride & de la Phocide; ils avoient tous pour commandant Erigye de Mitylène. Derrière eux étoient les Thefaliens, commandés par un autre Philippe. Ceux - ci surpassoient tous les autres en bravoure, & par l'agilité de leurs évolutions. Ce fur derrière eux qu'Alexandre plaça les gens de traits & les soudoyés de l'Achaïe.

Mais de plus, pour éviter que les Perses, par leur grand nombre, n'enveloppassent trop aisément fon corps de bataille, il lui avoit fait prendre des deux côtés une forme de croissant avec des pointes fort avancées. Pour parer aussi l'attaque des chariots armés de faulx, il avoit ordonné à toute son infanterie, qu'à leur approche, ils frappassent tous avec leurs épées, & de toutes leurs forces, les boucliers les uns des autres, afin que les chevaux effarouches, se tournaffent pour s'enfair du cô. té de l'armée d'où ils venoient; mais que s'ils s'obstinoient à avancer, alors ils ouvrissent leurs rangs pour leur donner passage, ce qui les mettoit eux-mêmes hors de tout péril. Cependant, Alexandre, se plaçant lui-même à son alle droite, par cette forme de pointe & de demi-cercle qu'il avoit fait prendre à son armée, s'étoit procuré l'avantage de la découvrir, d'un seul point de vue, presque entière; de forte que par - là il étoit en état de pourvoir à tout.

Darius, qui avoit arrangé la fienne selon les différentes nations

dont elle étoit composée, choisit sa place vis-à-vis d'Alexandre, & se disposoit à marcher directement à lui. Des que les deux armées furent proches l'une de l'autre, les trompettes sonnerent avec un grand éclat des deux côtés; & les hommes leur répondoient avec des cris qui ne se faisoient pas moins entendre. Austitôt les chars armés de faulx partirent tirés à toute bride, & imprimerent aux Macédoniens une véritable terreur; & Mazée, commandant de la cavalerie Persane, qui les suivoit de près, rendoit cette attaque encore plus formidable. Cependant, tous les soldats de la phalange Macédonienne s'étant mis à trapper avec leurs armes les boucliers les uns des autres, suivant l'ordre du Roi, formerent un bruit épouvantable, & tel que la plûpart des chevaux effarouchés, tournant en arrière, portoient à bride abattue leurs chariots sur les Perses mêmes; au lieu qu'à l'égard de ceux qui suivoient le droit chemin, les Macédoniens avertis & précautionnés, s'ouvrant à propos, non seulement en évitoient l'atteinte, mais perçoient même les chevaux à coups de traits. Il faut pourtant avouer que quelques chariots échappés à cette défense, firent de terribles dégâts dans les endroits où ils tomberent. Les tranchans des faulx & des autres ferremens attachés aux roues, étoient affilés au point, que poussés de la torce dont ils l'étoient, ils portoient une mort certaine sous des formes très-différentes. Ils enle-

voient aux uns le bras accompagné du bouclier qu'ils portoient; ils coupoient à d'autres la tête si subitement, que posée à terre elle ouvroit encore les yeux, & laissoit connoître encore à qui elle appartenoit. D'autres étoient tranchés par le milieu du corps, & étoient morts avant que d'avoir

fenti le coup.

Cependant, après une si terrible escarmouche, les deux armées s'approcherent l'une de l'autre; & quand on eut épuilé tous les traits à lancer de loin, & ensuite les armes de longueur, comme les piques & les lances, on en vint au combat à l'épée, & corps à corps. La cavalerie ouvrit la bataille, les Macédoniens à la droite de leur armée, & Darius à la gauche de la sienne. Il avoit autour de sa personne tous les cavaliers qui tenoient à lui par quelque degré de, parenté, tous gens distingués par l'intelligence & par le courage, & qui montoient au nombre de mille. Animés par la présence du Roi. ils avoient soutenu courageusement certe première décharge de traits, pour le couvrir lui-même. Aupres d'eux étoient les Mélophores, garde nombreuse & vaillante. Derrière ceux-ci étoient les Mardes & les Cisséens, peuples distingués par la hauteur de leur taille & par leur valeur. Le Roi avoir encore autour de lui tout le militaire de sa maison, & une compagnie d'Indiens trèscourageuse. Tous ces corps fondant avec de grands cris fur les Grecs, les attaquoient avec beaucoup de valeur, & sembloient

164 DA

d'ailleurs les accabler par leur

nombre:

Mazée, qui commandoit l'aîle droite, se jettant de son côté avec l'élite de sa cavalerie sur celle des ennemis, en mit par terre à son premier abord un affez grand nombre. Et aussi - tôt il envoya deux mille Cadufiens, accompagnés de mille Scythes, cavaliers choisis, avec ordre de passer à côté & ensuite au de-là des rangs des ennemis, pour arriver par derrière eux jusqu'à leur camp, qu'ils devoient piller. Ces troupes accepterent volontiers une pareille commission, & se jettant tout d'un coup dans le camp des Macédoniens, ils y trouverent encore le secours de quelques prisonniers Scythes qui leur aiderent à se saisir des armes étrangères que l'on avoit mises là en dépôt, & à emporter d'autres dépouilles, ou des provisions de guerre. Le bruit d'une pareille surprise excita du tumulte par sa singularité, de forte que quelques unes mêmes des captives d'Alexandre se disposoient dejà à retourner dans le camp des Perses.

Mais, Sifygambis, mere de Darius, ne se prêta point à l'invitation que lui faisoient les compagnes de sa captivité, de profiter de cette occasion, soit qu'elle se déssât de la sûreté d'une pareille conjoncture, ou qu'elle voulût marquer à Alexandre la reconnoissance qu'elle confervoit du traitement généreux qu'elle avoit reçu de sa part. D'un autre côté, les Scythes, chargés d'un butin considérable, revinrent à Mazée pour lui

rendre compte de leur succès; dans le tems même que l'escadron Perse, posé auprès de la personne de Darius, revenoit à son poste, après avoir enfoncé un escadron Macédonien. Alexandre, à ce second avantage des énnemis, le crut chargé de rétablir par luimême la fortune des siens. Ainsi, prenant avec lui l'escadron qui portoit le nom du Roi, fortifié même de ce qu'il y avoit de meilleur dans le reste de sa cavalerie, il le conduisit directement à la personne de Darius. Le roi de Perse sourint courageusement cette attaque; & combattant de dessus son char, il lançoit des dards contre tous ceux qui s'avançoient julqu'à lui. Cependant, comme les deux Rois s'approchoient de plus en plus; Alexandre se jugeant à portée de Darius, lui lança un trait qui le manqua néanmoins, & qui frappa à sa place le conducteur de son char. Tous ceux qui environnoient le roi de Perse, ayant aussi-tôt jetté un grand cri, firent croire à ceux qui étoient plus loin, que le Roi venoit d'être tué; & ceux-ci commençant la fuite, tous les rangs se défilerent les uns après les autres, de sorte que le corps même qui gardoit le Roi, fut bientôt séparé. L'autre aîle de l'armée ne se voyant plus soutenue, se rompit bientôt elle-même, & le mit totalement en fuite. La poulsière qui s'élevoit des pieds des hommes & des chevaux, & celle même qu'excitoit la poursuite du vainqueur & de toutes les troupes d'Alexandre, fut cause que personne ne pouvoit découvrir de

D A

quel côté Darius cherchoit sa retraite. On n'entendoit qu'un bruit confus de cris d'hommes, de pieds de chevaux, & de coups de fouet.

Mazée, qui, comme on l'a dejà dit, commandoit l'aîle droite, accompagné pourtant encore d'un corps considérable de cavaliers choisis, poussoit vivement les ennemis qu'il avoit en face. Mais Parménion, à la tête de la cavalerie Thessalienne, & d'autres braves qui s'étoient joints à lui; soutenoient courageusement leur etfort; & les Thessaliens étoient même sur le point de l'emporter par le courage. Cependant, le nombre très-supérieur du côté de Mazée, commençoit à accabler par son poids la cavalerie Grecque, de sorte qu'après un long carnage dont la fimple inégalité laissoit Parménion dans un péril toujours plus grand, il envoya enfin demander par quelques cavaliers un prompt secours à Alexandre. Mais il se trouva qu'Alexandre avoit entraîné après lui une grande partie de ses troupes à la poursuite des suyards; & les envoyés de Parménion s'en revinrent seuls. Cependant, ce capitaine se servit avec tant de bonheur de la souplesse de la cavalerie Thessalienne, qu'il parvint ensin à mettre en fuire les Perses, sur-tout lorsqu'ils eurent appris la fuite de Darius même.

Ce Prince qui sçavoit bien les ruses de guerre, profita de la poussière énorme qui s'étoit élevée pendant le combat, pour faire une retraite toute opposée à la route qu'avoient prise les Barbares de son armée. Car, au lieu de tourner en arrière, il se glissa sans être vu par les côtés de l'armée ennemie, & s'alla mettre en sûreté lui & les fiens, dans les villages qui étoient derrière les Macédoniens. Cependant, toutes les troupes Asiariques ayant été mises en déroute, & les Macédoniens tuant toujours les derniers, le champ de bataille & tous les environs furent bientôt couverts de corps morts; & il se trouva pres de quatre-vingt dix mille hommes, cavalerie ou infanterie, sur la place. On ne compta que cinq cens Macédoniens de tués; mais, le nombre des blessés monta beaucoup plus haut. Telle fut l'issue de

la bataille d'Arbeles.

Darius, après sa défaite, accompagné de peu de gens, avoit pris le chemin du fleuve Lycus. L'ayant passé, plusieurs lui conseilloient de rompre le pont, parce que l'ennemi le poursuivoit. Mais il répondit généreusement, qu'il n'estimoit point assez sa vie pour la vouloir conserver au prix de celle de tant de milliers de sujets & d'alliés fideles, qui demeureroient à la merci des ennemis; qu'ils avoient le même droit que leur Prince à ce passage, qui devoit leur être ouvert comme à lui. Après avoir traverlé affez de pais, toujours en fuyant, il arriva sur le minuit à Arbeles. De là il prit sa route vers la Médie, à travers les montagnes d'Arménie. suivi de sa noblesse, & d'un peric nombre de gardes. Deux mille Grecs le joignirent aussi bien - tô t

111

dans le chemin. Il prit cette route, parce qu'il crut qu'Alexandre prendroit celle de Babylone & de Suse, pour y jouir du fruit de sa victoire. D'ailleurs, c'étoit un chemin où l'on ne pouvoit le suivre avec une grande armée, au lieu que l'autre étoit aisé pour les chevaux & les chariots, & dans

un pais fertile. Il restoit encore à Darius fugitif, trente mille hommes de pied, entre lesquels il y avoit quatre mille Grecs, qui lui furent fideles jusqu'à la fin. Il avoit outre cela quatre mille frondeurs ou gens de trait, & plus de trois mille chevaux presque tous Bactriens, que commandoit Bessus, Satrape de la Bactriane. Darius, aves ses troupes, s'écarta un peu du chemin, faisant passer devant le bagage, & ayant assemblé ses principaux officiers, il leur parla en ces termes: " Chers compagnons, » de tant de milliers d'hommes » qui composoient mon armée, » vous êtes les seuls qui ne m'a-» vez point abandonné dans tout » le cours de ma mauvaile fortu-» ne; & il n'y a bientôt plus que » votre fidélité & votre constance » qui me fassent croire que je suis " Roi. Les transfuges & les trai-» tres regnent dans mes villes, non qu'on les juge dignes de » l'honneur qu'on leur fait , mais » afin que leur récompense vous n tente, & ébranle vos courages. » Vous avez pourtant mieux aimé n suivre ma fortune que celle du » vainqueur; en quoi vous avez mérité que les Dieux vous en » récompensassent; & ne doutez

» point qu'ils ne le fassent, si je ne puis moi-même le faire. » Avec de telles troupes & de " tels officiers, j'affronterai sans » crainte l'ennemi, quelque re-» doutable qu'il paroisse. Quoi! » voudroit - on que je m'aban-» donnasse à la discrétion du » vainqueur, & que j'attendisse » de lui, pour prix de ma lâcheré » & de ma bassesse, le gouver-» nement de quelque province » qu'il voudroit bien me laisser? " Non, non, il ne sera jamais au » pouvoir de personne, ni de » m'ôter ni de me donner le dia-» dême que je porte. Une même » heure verra la fin de mon règne » & de ma vie. Si vous avez tous » ce même courage & cette mê-» me résolution, comme je n'en » puis douter, je vous réponds de » votre liberté, & que vous n'au-» rez point à souffrir le faste & » les insultes des Macédoniens. " Vous avez dans vos mains de » quoi venger ou terminer vos » maux. « Tous répondirent avec de grands cris, qu'ils étoient prêts à le suivre par-tout, & à répandre leur sang pour sa défense.

Grétoit le sentiment des troupes. Mais, Nabarzane, l'un des plus grands Seigneurs de Perse, & Général de la cavalerie, avoit tramé avec Bessus, Général des Bactriens, le plus grand de tous les crimes, ayant résolu d'arrêter le Roi & de l'enchaîner; ce qu'ils pouvoient exécuter facilement par le moyen des troupes qu'ils commandoient l'un & l'autre. Leur dessein étoit, s'ils se voyoient poursuivis par Alexande, de se

racheter en lui livrant Darius en vie; & s'ils échappoient à sa poursuite, de s'emparer du royaume, après avoir tué Darius, & de recommencer la guerre. Les traîtres n'eurent pas de peine à gagner les troupes, en leur représentant qu'on les traînoit au précipice; qu'ils se verroient bientôt accablés sous les ruines d'un empire tout près de tomber, pendant que la Bactriane leur étoit ouverte, & leur tendoit les mains, en leur offrant des richesses immenses. Quelque sourdes que fussent ces menées. Darius en fut averti, mais il ne put les croire. Patron qui commandoit les Grecs, l'exhorta inutilement à faire dresser sa tente dans leur quartier, & à conher la garde de sa personne à des troupes de la fidélité desquelles il étoit sûr. Il ne put se résoudre à faire cet affront aux Perses, & repondit qu'il auroit moins de peine à en être trompé, qu'à les condamner; qu'il aimoit mieux louffrir parmi les siens tout ce que la fortune lui préparoit, que de chercher sa sûreré parmi des étrangers, quelque fideles & bien affectionnés qu'il les crût; que d'ailleurs, il ne pouvoit plus mourir que trop tard, si les soldats qui éroient de sa nation le jugeoient indigne de vivre. Il ne fut pas long-tems sans éprouver combien etoient vrais les avis qu'on lui avoit donnés. Les traîtres le faifirent, le lierent avec des chaînes d'or, comme pour faire honneur à la qualité de Roi, & prirent le chemin de la Bactriane, le conduilant dans un chariot couvert.

Cependant, Alexandre se mit à la poursuite de Darius ; il apprit bientôt que ce Prince avoit été arrêté. Ce fut pour lui une nouvelle raison de hâter sa marche. Les rebelles, à son arrivée, prirent l'épouvante, quoique la partie n'eût pas été égale, si Bessus eût eu autant de résolution pour le combat que pour le parricide. Car, ils surpassoient les ennemis en nombre & en force, & étoient tous frais contre des gens fatigués d'une longue marche. Mais, le nom & la réputation d'Alexandre, motif tout puissant à la guerre, les étonnerent tellement, qu'ils prirent la fuite. Bessus & ses complices ayant atteint Darius, l'exhorterent de monter à cheval, & de se sauver des mains de son ennemi. Il leur répondit que les Dieux étoient près de le venger, & implorant la justice d'Alexandre, il refusa de suivre des parricides. Ils entrerent alors dans une telle fureur, que lançant leurs dards contre lui; ils le laisserent tout couvert de blessures. Après un parricide si détestable, ils se séparerent, pour laisser en divers lieux des vestiges de leur fuire, & tromper par ce moyen l'ennemi, s'il vouloit les suivre, ou l'obliger du moins à diviser ses forces.

Après plusieurs recherches, on trouva Darius par hazard dans un lieu écarté, le corps tout percé de javelots, couche sur son char, & touchant à sa fin. Cependant, avant que d'expirer, il eut encore la force de demander à boire. Un Macédonien, nommé Polystrate, lui en apporta. Il avoit avec lui

L iv

un prisonnier Persan, qui lui servit de truchement. Darius, après avoir bu, dir en se tournant vers le Macédonien: » Que dans l'é-» tat déplorable de sa fortune, il » avoit au moins cette consola-» tion de parler à une personne » qui l'entendroit, & que ses der-» nières paroles ne seroient point » perdues; qu'il le chargeoit de » dire à Alexandre, que, sans » l'avoir jamais obligé, il mouroit » son redevable; qu'il lui rendoit » mille graces de tant de bontés » qu'il avoit eues pour sa mere, » pour sa femme & pour ses en-» fans, ne s'étant pas contenté de » leur fauver la vie, mais leur » ayant laissé tout l'éclat de leur » première grandeur; qu'il prioit » les Dieux de rendre ses armes » victorieuses, & de le faire mo-» narque de l'univers ; qu'il ne » croyoit pas avoir besoin de lui » demander qu'il vengeat l'exé-» crable parricide commis sur sa » personne, parce que c'étoit la » cause commune des Rois. «

Puis, prenant la main de Polyftrate: Touche lui pour moi dans la main , lui dit-il , comme je touche dans la tienne; & porte lui de ma part ce seul gage que je puis lui donner de mon affection & de ma reconnoissance. En finissant ces mots, il expira. Alexandre arrive auprès de lui en ce moment, & voyant le corps de Darius, il pleure amerement; & par les marques de la douleur la plus senfible, il fait voir combien il étoit touché de l'infortune de ce Prince, qui méritoit un meilleur fort. Il détacha d'abord sa cotte d'armes, la jetta sur le corps de Darius, & l'ayant fait embaumer, & orné son cercueil avec une magnificence royale, il l'envoya à Sisygambis, pour le faire ensevelir à la facon des rois de Perse, & le mettre au tombeau de ses ancêtres.

Ainsi mourut Darius, la troisieme année de l'Olympiade 112; l'an 330 avant Jesus - Christ. après avoir vécu près de cinquante ans, & en avoir règné six; Prince d'un caractère doux & pacifique, dont le règne, si on en excepte la mort de Charidème, avoit été sans violence & sans cruauté, ou par inclination naturelle, ou parce que la guerre continuelle qu'il eut à essuyer contre Alexandre, depuis son avènement à la couronne, ne lui permit pas d'en user autrement. Avec lui finit l'empire des Perses, qui avoit duré deux cens six ans depuis le commencement du règne du grand Cyrus son fondateur, sous treize Rois; scavoir, Cyrus, Cambyse, Smerdis le mage, Darius, fils d'Hystaspe, Xerxès I, Artaxerxe Longue-main, Xerxès II, Sogdien, Darius Nothus, Artaxerxe Mnémon, Artaxerxe Ochus, Arfes, & Darius Codoman.

A la mort de Darius sut vérisiée la prophétie de Daniël, qui avoit prédit la ruine de la Monarchie des Perses. Il avoit représenté cette Monarchie sous l'idée d'un ours, qui avoit trois rangs de dents dans la gueule, & à qui il sut dit: Levez-vous, & rassafez-vous de carnage. Mais, cette bête

fut mile à mort par une autre bête qui étoit semblable à un léopard, & qui avoit quatre aîles & quatre têtes. Le même empire des Perses étoit représenté dans la statue qui parut en songe à Nabuchodonosor, par la poitrine & les bras qui étoient d'argent; & celui d'Alexandre y étoit désigné par le ventre & les cuisses d'airain.

Dans un autre endroit, l'empire des Perses nous est encore figuré, fous l'idée d'un bélier, qui donne des coups de cornes contre l'occident, contre le septentrion, & contre le midi; rien ne pouvoit lui résister; il sit tout ce qu'il voulut, & il devint fort puissant. Mais, en même tems, un bouc [c'est Alexandre le Grand] vint du côté de l'occident, & parcourut tout le monde sans toucher la terre; il avoit une corne fort grande entre les deux yeux. Il s'avança contre le bélier qui avoit des cornes, & s'élançant avec impétuosité, il courut contre lui de toute sa force, l'attaqua avec furie, le frappa, lui rompit les deux cornes, & l'ayant renversé, il le foula aux pieds, sans que personne pût délivrer le bélier de la puissance. On ne peur rien ajoûter à la clarté de ces prophéties.

Les Auteurs Grecs conviennent que le motif de la guerre des Grecs contre les Perses, étoit l'entreprise que Xerxès avoit faite contre la Grece, dans laquelle, selon l'expression de Daniël, ce Prince avoit animé tous les peuples contre la Grece. Mais, les Auteurs Orientaux racontent la

chose autrement. Ils disent que Darab II, roi de Perse, fils de Bahaman, ayanı fait la guerre à Philippe, roi de Macédoine, obligea ce Prince à lui demander la paix. Il ne l'obtint que fous ces conditions; premièrement de payer au Roi vainqueur mille beizaths, ou mille œufs d'or de tribut annuel, ces beizaths valoient chacun quarante dragmes d'argent; & en second lieu de lui donner sa fille en mariage. Darab ayant reçu la fille du roi Philippe pour femme, & s'étant apperçu, dès la première nuit de ses noces qu'elle avoit l'haleine mauvaise, résolut de la renvoyer à fon pere, quoi-

qu'elle fût déjà enceinte.

Philippe la fit soigneusement garder jusqu'au tems de ses couches; elle enfanta Alexandre, que Philippe déclara lui appartenir, & à qui il laissa le royaume après lui. Darab, roi de Perse, mourut aussi vers le même tems, & eut pour successeur Dara son fils, [c'est Darius Codoman] qui fut un Prince violent & cruel, qui aliéna tellement les esprits des peuples, & même des Grands de sa cour, qu'ils députerent à Alexandre le Grand, pour l'exhorter à faire la conquête de la Perse. Alexandre ayant donc refusé de payer le tribut ordinaire, & ayant répondu à ceux qui le vinrent demander, que la poule qui pondoit les beizaths, ou les œufs d'or, s'étoit envolée à l'autre monde : Dara assembla une grande armée pour lui faire la guerre.

Alexandre se prépara à le bien recevoir, & alla même au-de-

vant de lui jusqu'en Perse : il lui livra bataille, & le vainquit. Dara s'étant retiré dans sa tente, deux de ses officiers natifs de Hamadan, lui passerent son épée au travers du corps, & s'enfuirent vers le camp du vainqueur. Alexandre, informé de ce qui s'étoit passé, accourut à la tente de Dara, qui respiroit encore, lui prit la têre, la mit sur ses genoux, pleura son triste sort, lui protesta qu'il n'avoit aucune part à sa mort. Dara, ouvrant les yeux, le pria de le venger de la perfidie de ses serviteurs, lui donna sa fille Roxane en mariage, & lui recommanda de ne point mettre le gouvernement de la Perse entre les mains des Grecs. Ainsi, il mourut entre les bras d'Alexandre, qui étoit son frere, selon les Historiens, étant né de la fille de Philippe, épouse de Darab, comme Dara étoit né d'une autre femme du même Darab.

DARIUS, Darius, Dapeios, (a) l'un des descendans d'Atropate qui règna dans un canton de la Médie, auquel il donna son nom. Darius lui succéda après quatre autres, dont les noms & les règnes ne sont point marqués dans l'Histoire. Il règna dans la Médie, au tems que Pompée faisoit la guerre à Mithridate Eupator, roi de Pont, & sut vaincu par cet illustre Général, qui lui accorda la paix l'an de Rome 689, & le 65 avant Jesus-Christ.

Son fils Artuasdes lui succèda.

DARLUS, Darius, Δαρείος,
(b) fils d'Artabane, roi des Parthes, fut donné en ôtage aux
Romains, l'an de J. C. 37. Ce
jeune Prince servit d'ornement à
une espèce de triomphe, que
voulut se procurer l'empereur Caligula.

DARIUS, Darius, Δαρεῖος, (c) officier du roi Agrippa, arrière-petit-fils d'Hérode le Grand. Une partie des Juss ayant envoyé demander du secours à ce Prince, à l'occasion d'une sédition qui venoit d'arriver à Jérusalem, il leur envoya trois mille hommes, dont il donna le commandement à Darius. Les Grands, les sacrificateurs & ceux du peuple qui ne demandoient que la paix, les recurent & les logerent dans la ville haute.

DAROMA, Daroma, terme qui est le même que Darom; & celui-ci en Hébreu signifie le midi. Eusebe & saint Jérôme se servent souvent du terme de Daroma, pour désigner la partie méridionale de Juda. Ce canton de Daroma s'étend du nord au midi, depuis la ville d'Éleuthéropolis, en avançant vers l'Arabie Pétrée, à la longueur de près de vingt milles; & du levant au couchant, depuis la mer morte jusqu'à Gérate & Bersabée.

DARSA, Darfa, (d) ville de l'Asse mineure, située à quelques journées de la Pamphylie, selon

<sup>(</sup>a) Appian. p. 244. Roll, Hift. Anc.

T. V. p. 398.

<sup>(</sup>b) Joseph de Antiq. Judaïc. p. 625. Dio. Cass. p. 653. Créy, Hist, des Emp.

Tom, II. pag. 15, 46.

<sup>(</sup>c) Joseph. de Bell. Judaic. p. 810,

<sup>811.</sup> (d) Tit, Liv. L. XXXVIII. c. 15.

Tite-Live. Les habitans de cette ville l'abandonnerent de frayeur, aux approches des Romains, l'an 189 avant Jesus-Christ, & la laifserent remplie de toutes sortes de biens.

DASARON, Dasaron, (a) Δά cαρων , fleuvé des Indes , au

rapport de Ptolémée.

DASCON, Dascon, Adonwi, (b) nom d'un golfe de Sicile. Il en est fait mention dans Diodore de Sicile; & ce que cet Auseur dit de ce golfe, montre qu'il éroit situé dans le voisinage de Syracuse. L'on trouve dans la carte de l'ancienne Sicile de M. de l'Isle, non seulement un golfe du nom de Dascon, mais un lieu qu'il appelle Vicus. Le Dascon on le golfe de ce nom étoit une espèce de bassin ou de port.

DASCYLÉE, Dascyleium, Δασμυλείου , (c) ville de l'Asie mineure, située sur la Propontide en Bithynie. Pline & Pomponius Méla l'appellent Dascylos; Étienne de Byzance & Xénophon, Dascylium. Pomponius Méla la met au-delà du Rhyndacus; & Strabon proche le lac Dascylitide. Elle a été épiscopale sous l'arche-

vêque d'Apamée.

Alexandre, au commencement de son expédition en Asie, ayant appris que les Perses avoient une garnison dans Dascylée, y envoya Parménion, qui y fut reçu par les habitans, après que les Perses s'en furent retirés, sur la nouvelle qu'ils eurent de l'arrivée des Macédoniens. Xénophon dit que l'on voyoit à Dascylée le palais de Pharnabaze, & aux environs plusieurs villages, grands & fournis de toutes sortes de vivres; qu'il y avoit des lieux trèspropres pour la chasse, soit dans des parcs fermés de toutes parts, soit en pleine campagne; qu'il y couloit une rivière remplie de poissons de toute espèce.

Son nom moderne est Diaschilo. selon Niger, ou plutôt Diascoli, comme écrivent les relations. Elle est assez bien entretenue par les Turcs, & située sur un cap de même nom, entre Pruse à l'orient, & Cyzique à l'occident.

DASCYLITIDE, Dascylitis, Δασηνείτις (d) lac de l'Asie mineure dans la Bithynie. Strabon dit que ceux de Byzance en avoienc une partie, & ceux de Cyzique l'autre. La ville de Dascylée étoit située sur ce lac, au-dessus duquel il y en avoit deux autres, le lac Apolloniatide & le lac Milétopolitide. La rivière de Rymus sortoit du lac Dascylitide, & alloit se rendre dans le Rhyndacus. Ce lac s'appella aussi Aphnitis, comme l'affurent Strabon & Étienne de Byzance.

Plutarque, dans la vie de Lucullus, place le lac Dascylinde près de Cyzique; & il ajoûte que ce lac porte d'affez gros bateaux. L'observation de Plutarque n'est pas tout-à-fait exacte, car, ce

<sup>(</sup>a) Ptolem. L. VII. c. T. (b) Diod, Sicul. pag. 337. Thucyd. p. Curt. L. II. c. 6. Xenoph. p. 509.

<sup>457.</sup> (c) Plin. T. I. p. 289. Strab. p. 575. 550, 575, 576, 587.

Pomp. Mel. p. 84. Freinf Suppl. in Q.

<sup>(</sup>d) Plut. Tom. I. pag. 497. Strab. p.

lac est à une distance considérable

de Cyzique.

DASCYLITIDE, Dascylitis, Δασκυλίτις, (a) nom que Thucydide donne à une Satrapie des Perses. Cette Satrapie ne peut être autre que le païs qui avoit Dascylee pour chef-lieu. Artabaze, fils de Pharnacus, en étoit gouverneur du tems de Xerxès : il avoit succédé à Mégabare.

DASCYLUS, Dascylus, (b) Δάσχυλος, lieu de l'Asie mineure dans la Carie, selon Pausanias. Il est vrai que le texte de cet Auteur porte Cardie, & qu'Amasée l'a fuivi; mais, on croit que c'est une faute de copiste, & qu'il faut lire Carie, & non pas Cardie; quoi qu'il en soit, Pausanias rapporte qu'il y avoit près de Dascylus une plaine nommée la plaine Blanche, où l'on trouvoit une fontaine, dont l'eau étoit chaude & plus douce que du lait.

DASÉE, Dasea, Ausea. (c) ville du Péloponnèse dans l'Arcadie. Il n'en restoit plus que les ruines du tems de Pausanias; & on les voyoit à sept stades de celles de Macarée, & à pareille distance

du mont Acacésius.

DASIUS, Dasius, (d) Brundusien, commandoit pour les Romains la garnison de Clastidium, l'an 218 avant l'Ére Chrétienne. Comme on y avoit fait un grand amas de bled, Annibal tenta d'abord de s'en rendre maître par la force. Mais, Dassus ayant offert de lui livrer la place pour de l'argent, il accepta la proposition de ce traître; & il n'en coûta à Annibal que quatre cens pièces d'or, pour acheter de quoi nourrir ses troupes, pendant tout le tems qu'il demeura aux environs de Trebie.

DASIUS ALTINIUS, Dafius Altinius , (e) de la ville d'Arpine. L'an 213 avant J. C., il vint une nuit trouver le consul Romain Q. Fabius, accompagné feulement de trois esclaves, & lui promit de lui livrer Arpine, moyennant une récompense proportionnée à un tel service. O. Fabius ayant mis l'affaire en délibération dans le conseil de guerre, quelques-uns étoient d'avis, qu'après l'avoir fair battre de verges, on lui fit trancher la tête, comme à un déserieur & à un traître, qui, n'ayant d'autre règle que son intérêt, étoit alternativement l'ennemi des deux nations; qu'après la bataille de Cannes, persuadé qu'il falloit toujours passer du côté où étoit la fortune, il s'étoit déclaré pour Annibal, & avoit entraîné les concitoyens dans sa révolte; qu'à présent, voyant contre son espérance & contre ses vœux, que les affaires des Romains prenoient un meilleur train, & que la République paroissoit se relever de ses pertes, il venoit offrir à ceux qu'il avoit trahis d'abord une nouvelle trahison; que son cœur étoit toujours dans un parti, tandis que son corps étoit dans l'autre ; ennemi aussi méprisable, qu'infidele allie;

<sup>(</sup>a) Thucyd. p. 84. (b) Paul. p. 285.

<sup>(</sup>c) Paul. p. 498, 514.

<sup>(</sup>d) Tit. Liv. L. XXI. c. 48. (e) Tit. Liv. L. XXIV. c. 45. Roll. Hift. Anc. T. III. p. 400. & fuiv.

qu'il falloit en faire une punition exemplaire, & l'ajoûter à celles du maître de Faleries & du médecin de Pyrrhus, comme une troisième leçon pour les traîtres & les perfides qui voudroient l'imiter.

Le pere du consul ne sut pas de ce sentiment. Il disoit que dans un tems où la guerre étoit allumée de tous côtés, on parloit comme si l'on eût été en pleine paix ; que bien loin d'inviter les peuples d'Italie à rester dans le parti des Carthaginois, par une sévérité mal placée, il falloit bien plutôt chercher à les ramener à l'alliance des Romains; que ce seroit une imprudence de traiter à la figueur ceux qui vouloient rentrer dans leur devoir; que s'il étoit permis d'abandonner les Romains, & qu'on n'eût pas la liberté de revenir à eux, il n'étoit pas douteux que Rome seroit bientôt sans alliés, & que toute l'Italie s'attacheroit à Annibal; qu'après tout, il n'étoit pas d'avis qu'on se fiât absolument à Dasius Altinius, qu'il y avoit un milieu à prendre dans cette affaire; que sans le regarder pour le présent, ni comme ennemi ni comme allié, il falloit l'enfermer près du camp dans quelque ville sure & fidele, où on lui laisseroit la liberté d'aller & de venir; que lorsque la guerre seroit finie, on jugeroit lequel étoit le plus à propos, ou de le punir pour sa révolte passée, ou de lui pardonner en faveur de son retour actuel. Tout le monde fut de l'avis de Q. Fabius. On lui mit les chaînes à lui & à ceux qui l'accompagnoient, & on l'envoya à Cales, avec une groffe somme d'or qu'il avoit apportée avec lui, & qui lui fut gardée bien religieusement. Pendant le jour, il marchoit par la ville avec des gardes, qui le renfermoient soigneusement pendant la nuit.

Dès que ceux d'Arpine se surent apperçus de son absence, ils le chercherent avec soin, mais inutilement. Comme il étoit le premier citoyen de la ville, le bruit de son évasion s'étant bientôt répandu par-tout, y excita beaucoup de troubles & d'alarmes; & la crainte de quelque révolution les engagea à donner avis à Annibal de tout ce qui s'étoit passé. Cette nouvelle ne lui fit point de peine. Car, outre que depuis long-tems il regardoit Dafius Altinius comme un homme à qui l'on ne pouvoit pas se fier sûrement, il trouvoit dans sa fuire un prétexte de s'emparer de ses biens, qui étoient très-considérables. Mais, pour faire croire que la colère avoit plus de part à sa vengeance que l'avarice, il usa envers sa famille, non seulement de sévérité, mais encore de cruauté & de barbarie. Il fit venir sa femme & ses enfans dans son camp, & les ayant fait mettre à la question pour découvrir premièrement ce qu'étoit devenu Dafius Altinius, & ensuite ce qu'il avoit laissé d'or & d'argent dans sa maison, quand il eut été informé de tout, il ordonna qu'on les brûlât vifs; ce qui fut exécuté fur le champ.

DASIUS, Dasius, l'un des

principaux citoyens de Salapie.

Vovez Blasius.

DASSARENSES, Dassaren-(es, (a) nation Illyrienne. Tite-Live paroît être le seul des Anciens, qui ait connu cette nation. Elle fut foumife aux Romains l'an de Rome 585, & taxée à la moitié des impôts qu'elle avoit payés

jusqu'alors à ses Rois.

DASSARÉTIENS, Dassaretii, Auscaphino, (b) peuples, qui, selon Strabon, habitoient entre les Autariates, les Dardaniens & les Ardiéens. Pline les met à côté des Parthenes; & Plutarque, dans la vie de T. O. Flaminius, sur les bords d'un fleuve nommé Lycus. Les Géographes modernes disent que les Dassarétiens avoient les Eordiens à l'occident , les Estréens au nord , l'Émathie à l'orient, & les Parthiceens au midi. Prolémée donne deux villes aux Dassarétiens Évia & Lychnidus. Cette nation. dans Pline, est qualifiée nation libre.

Le consul P. Sulpicius Galba, l'an de Rome 552, traversoit avec son armée le pais des Dassarétiens, faisant porter avec lui tout le bled qu'il avoit tiré de ses quartiers d'hiver sans y toucher, le pillage des terres ennemies fournissant à ses soldats tout ce qui leur étoit nécessaire. L'inclination ou la crainte lui soumettoient les villes & les bourgs qui se trouvoient fur fon passage. Il prenoit quelques places d'assaut; il en trou-

voit d'autres abandonnées par la retraite des habitans sur les montagnes voisines. Il s'arrêta auprès de Lycus sur les bords du fleuve Bevus, & de-là envoyoit ses troupes pour enlever les bleds que les Dassarétiens avoient serrés dans leurs greniers. Dans le même tems, Philippe, roi de Macédoine, parcouroit aussi la Dassaryiide; mais, ne scachant de quel côté étoit allé le consul, il envoya un escadron à la découverte pour apprendre les mouvemens de l'armée ennemie. Le consul étoit dans la même incertitude. Il scavoit que le Roi étoit sorti de ses quartiers d'hiver, mais il ignoroit de quel côté il avoit pris sa marche. Pour s'en éclaircir, il avoit aussi détaché une troupe de cavaliers. Ces deux partis, après avoir erié quelque tems au hazard dans la Dassarytide, se rencontrerent enfin dans le même canton. Les uns & les autres jugerent austitôt par les cris des hommes & le hennifsement des chevaux, qu'ils n'etoient pas loin des ennemis. C'est pourquoi, sans attendre qu'ils fulsent en présence, ayant préparé leurs chevaux & leurs armes, ils en vinrent aux mains des go'ils furent à portée de se battre. Ils étoient à peu près en même nombre; & comme c'étoient tous soldats choisis, combattant avec une valeur égale, ils disputerent la victoire pendant plusieurs heures; & après s'être extrêmement fattgués eux & leurs chevaux, ils le

(a) Tit. Liv. L. XLV. c. 26.
(b) Strab. p. 316, 318. Plin. T. I. p. 179, 188, Ptolem. L. III, c. 13. Plut. T.

I. p. 370. Tit. Liv. L. XXVII. c. 32. L. XXXI, c. 33. L. XLV. c. 26.

séparerent sans qu'elle se fût déclarée. Il périt quarante cavaliers du côté des Macédoniens, & trentecinq du côté des Romains. Ils s'en retournerent aussi ignorans qu'ils étoient venus, les uns vers le Roi. les autres vers le consul, sans pouvoir leur apprendre où étoit l'armée ennemie. Ils le découvrirent par le raport des déserteurs, espèce inconstante & infidele, par qui on sçait dans toutes les guerres ce qui se passe dans le parti contraire.

Le pais des Dassarétiens est à présent compris dans l'Albanie. M. de l'Isle, qui écrit le nom de ces peuples Dissareti, les place au nord & à l'orient du lac de l'Ochriade, d'où sort le Drin noir. Ainsi, selon lui, leur pais est aujourd'hui partie dans l'Albanie, partie dans la Macédoine.

Il convient de remarquer que les Auteurs varient dans la manière d'écrire le nom des Dassarétiens. Pline lit Daffaretæ; Ptolémee, Daffaretii; Strabon, Da-Saretii.

DASSARITIDE ou DASSA-RYTIDE, Dassaritis, Dassarytis, Δασσαρίτις, Δασσαρύτις, pais ainfi nommmé des peuples Dassarétiens, qui l'occupoient. Voyez Dassarétiens.

DATAMAS, Datamas, (a) Δατάμας, officier, qui commandoit dix mille hommes sous le règne de Cyrus.

DATAMES, Datames, (b) 'Δατάμης', fils d'Anaphas II, roi

ou dynaste héréditaire de Cappadoce, succeda à son pere. Ce sut un Prince guerrier, célebre par plusieurs exploits, à ce que Diodore de Sicile nous apprend; il fut tué dans une guerre civile qui troubloit la Perse. L'abrégé de Ctésias par Photius, fait mention de différentes révoltes ou guerres civiles, après la mort d'Artexerxe I, entre ses fils Xerxès, Sogdien & Darius II; ce fut probablement dans cette guerre que périt Datamès.

Au reste, il faut se garder de confondre ce Datamès avec celui dont il est parlé dans l'article suivant; car, suivant la règle des générations, il y eut un espace de 143 ans entre la naissance de l'un

& la mort de l'autre.

DATAMES, Datames, (c) Δατάμης, célebre capitaine, eut pour pere Camissare qui étoit né en Carie, & pour mere une femme Scythe de nation. On dit que Camissare étoit un soldat de fortune, qui, de simple cavalier, s'éleva par sa valeur à des emplois confidérables. Parvenu au commandement d'une partie de la garde du roi Artaxerxe Ochus. il obtint encore le gouvernement d'un canton de la Cilicie. Pour Datamès, Cornélius Népos, qui nous a donné sa vie, ne met audessus de lui, parmi les barbares, qu'Amilcar & Annibal. Il paroît par cette vie, que personne ne l'a jamais surpassé en hardiesse, en

(c) Corn. Nep. in Datam. c. 1. 6 feq.

Diod. Sicul. p. 505. Roll. Hist. Anc. T. II. p. 654. & fuiv. Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XIX. pag. 61 , 62.

<sup>(</sup>a) Xenoph, p. 215. (b) Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XIX. pag. 61, 62.

valeur , en habileté à inventer, des ruses & des stratagêmes, en activité pour pousser vivement ses desseins, en présence d'esprit pour prendre son parti sur le champ, & pour trouver des ressources dans les occasions les plus désespérées, en un mot, dans tout ce qui regarde la science de la guerre. Il semble que pour avoir un nom plus illustre, il ne lui a manqué qu'un plus grand théâtre, & peut-être un Historien qui nous ent marqué fes actions dans un plus grand détail; car Cornélius Népos, felon son plan général, n'a pu les rapporter que d'une manière fort Luccincte.

Les premières armes de Datamès furent employées dans la guerre qu'Artaxerxe Ochus eut contre les Cadusiens, & il commença dès-lors à faire connoître ce qu'on pouvoit se promettre de lui dans la suite. En effet, il contribua extrêmement par sa valeur au gain de la bataille, qui coûta beaucoup de sang aux ennemis. Camissare étant resté sur le champ de bataille, le Roi, en considération des services du fils, le gratissa du gouvernement qu'avoit son pere, l'an 385 avant J. C.

Il ne se démentit point de cette première valeur dans la guerre qu'Autophradate sit par les ordres du Roi contre les Perses & les Satrapes qui s'étoient révoltés. Les rebelles avoient déjà pénétré jusque dans les retranchemens du camp du Roi, lorsque Datamès marchant à eux, les charge, les taille en pièces, & par cette action de vigueur, sauva le reste de l'ar-

mée royale. Un si grand avantage sit connoître ce qu'il valoir, & le sit monter à de plus grands em-

plois.

Thyus, homme d'une ancienne naissance & gui rapportoit son origine à ce fameux Pylemene, qui fut tué, selon ce qu'en dit Homère, de la main de Patrocle, durant la guerre de Troye, étoit alors dynaste, ou roi de la Paphlagonie. Ce Prince ne voulant pas reconnoître les ordres qui lui venoient de la cour de Perse, le Roi résolut de le punir de sa désobéissance; & Datamès, tout proche parent qu'il étoit de Thyus, fut chargé du commandement de l'armée qui fut envoyée contre ce rebelle. Comme ils se trouvoient parens au degré de coufins germains, Datamès tenta d'abord toutes sortes de voies pour ramener à l'obéissance un Prince qui le touchoit de si près, avant que d'employer contre lui la force des armes. Dans ce dessein, il se rendit auprès de lui, sans prendre aucune escorte & aucune sûreté pour sa personne, ne croyant pas devoir se défier d'un homme avec qui il avoit de si étroites liaisons; mais cette confiance penfa lui coûter la vie, & Thyus avoit forme le dessein de le faire périr secrétement. La mere de Datamès, tante du Prince Paphlagonien, avoit accompagné son fils dans ce voyage. Cette Dame ayant decouvert ce qui se tramoit contre la personne de son fils, lui en donna aussition avis. Datames se dérobe au péril par une prompte retraite, & déclare la guerre au Paphlagonien.

nien. Quoiqu'il se vît lâchement abandonné dans la poursuite de ce rebelle par Ariobarzane, Satrape de la Lydie, de l'Ionie & de toute la Phrygie, il n'en continua pas la guerre avec moins de vigueur, & il fit enfin Thius prisonnier avec sa femme & ses en-

Datamès prit toutes les mesures possibles pour empêcher que cette nouvelle ne vînt au Roi par d'autres que par lui. Pour cet effet, il se rendit au lieu où étoit le Roi, sans saire part de son dessein à personne; & le lendemain ayant amené Thyus, qui étoit d'une taille extraordinairement grande, d'un regard terrible & farouche, d'un teint bazané, avec de longs cheveux & une grande barbe; il le revêtit d'une robe magnifique, telle que la portoient les grands seigneurs Persans, & il lui donna pour parure un collier, des bracelets d'or, & tout l'attirail de la dignité royale. Pour lui, ayant mis une grosse casaque de paisansur ses épaules, & par-dessous une camisole de peau qui avoit le poil en dehors, avec un casque ou bonnet de chasseur sur la tête, une massue en la main droite, & en l'autre une lesse, avec laquelle il menoit devant lui Thyus comme une bête féroce; il vint se présenier à la cour dans cet équipage. La nouveauté de cet habillement & ce spectacle extraordinaire attirerent les regards de tout le monde, & une grande foule s'y étant attroupée, il se trouva quelques gens qui reconnurent le prisonnier, & qui coururent aussitôt

en porter la nouvelle au Roi, qui eut d'abord quelque peine à y ajoûter foi. Ce Prince dépêcha dans le moment Pharnabaze pour reconnoître la vérité du fait. Cet Officier lui étant venu faire son rapport, le Roi commanda qu'on fît entrer Datames avec son prisonnier, & ne put contenir les mouvemens de sa joie à la vue d'un appareil si extraordinaire & d'un évenement si peu attendu ; qui livroit entre ses mains un Roi très-puissant & d'une race si ancienne. Artaxerxe Ochus, ayant magnifiquement récompensé Datamès, lui ordonne de se rendre à l'armée qui s'assembloit par les soins de Pharnabaze & de Tithraustès, pour aller porter la guerre en Egypte, & il l'associe à ces deux généraux, en lui donnant une autorité égale à la leur. Quelque tems après, le Roi rappella Pharnabaze, & confia le commandement général de ses troupes à Datamès.

Comme il étoit près de partir pour cette expédition, Artaxerxe Ochus lui ordonna de marcher promptement contre Aspis, qui avoit fait révolter le païs où il commandoit dans le voisinage de la Cappadoce. Là commission étoit peu importante pour un officier qu'on venoit de nommer Général, & d'ailleurs fort périlleuse, parce qu'il falloit aller chercher. l'ennemi dans un païs fort éloigné. Le Roi s'apperçut bientôt qu'il avoit fait une faute, & le contremanda. Mais , Datames étoit parti sur le champ avec une poignée de gens', & il avoit marché jour & nuit, comptant que pour

Tom. XIII.

surprendre & vaincre l'ennemi, il n'avoit besoin que de diligence, & non d'un grand nombre de troupes. Il le surprit en effet, & les courriers que le Roi lui avoit dépêchés, rencontrerent en chemin Afpis, qu'on menoit à Suse pieds & mains liés.

Une exécution si prompte mit Datamès dans la plus grande faveur du Roi; mais, elle lui attira en même tems l'envie des courtifans, qui ne purent voir sans jalousie la préférence que le Roi lui donnoit sur tous les autres seigneurs de sa cour. Il n'en fallut pas davantage pour les unir tous ensemble contre Datames, dont

ils jurerent la perte. Pandatès, garde du trésor royal, & ami de Datames, l'instruit de ce complot, & l'avertit du danger extrême auquel il seroit exposé, s'il lui arrivoit quelque échec dans la guerre qu'il alloit faire en Egypte. Il lui représente que les Rois avoient coûtume d'attribuer à leur bonne fortune les évènemens heureux, & d'imputer les mauvais fuccès aux personnes dont ils se servoient; qu'ainsi ils étoient facilement disposés à la ruine de ceux dont les armes avoient eu quelque fâcheux revers; qu'il avoit d'autant plus à craindre pour sa personne, qu'il étoit en butte à ceux qui étoient le plus avant dans la confidence du Prince, & qui le gouvernoient à leur fantaisie. Datamès reçut la lettre de son ami dans le tems qu'il venoit de le rendre au camp d'Ace où l'armée étoit assemblée; & ne pouvant douter que l'avis ne fût trèsvéritable, il forma le dessein d'abandonner le service du Roi, sans rien faire néanmoins qui fût contraire à la fidélité qu'il lui devoit. Ainsi, après avoir laissé le commandement des troupes à Mandroclès, qui étoit de la ville de Magnésie, il se retire en Cappadoce avec les gens qui lui étoient le plus affidés, se rend maître de la Paphlagonie, qui confinoit cette province, sans déclarer les dispositions où il étoit à l'égard du Roi; il fait une lique secrete avec Ariobarzane, leve des troupes, & commet des personnes sûres à la garde des places fortes.

La faison de l'hiver fut un grand obstacle à la réussite de ses desfeins. Sur la nouvelle que les Pifidiens faisoient des préparatifs de guerre contre lui, il y envoyaune armée sous le commandement de son fils Arsidée. Ce jeune capitaine ayant été tué dans le combat qui s'y donna, il se met lui-même en marche avec peu de troupes, sans découvrir à personne la perte qu'il venoit de faire, voulant joindre l'ennemi avant que ses gens eussent le vent du mauvais succès de ses armes, & ne pas laisser ralleniir l'ardeur de ses foldats, par la trifte nouvelle de la mort de son fils. Il arrive enfin fur les terres de l'ennemi, & occupe un poste avantageux où il ne pouvoit être environné par le grand nombre, & où rien ne l'empêchoit d'aller chercher l'ennemi avec un camp volant. Mithrobarzane son beau-pere, qu'il avoit mis à la tête de sa cavalerie, croyant fon gendre perdu fans reffource, passa de nuit dans le camp des ennemis, avec le corps de troupes qu'il commandoit.

Datamès, informé de cette désertion, prévit bien qu'une si fâcheuse nouvelle venant à se répandre parmi ses troupes, pourroit bien les engager à suivre un si mauvais exemple, sur-tout lorsqu'elles viendroient à faire réflexion sur le parti que venoit de prendre un homme qui lui étoit si proche. Il eut donc recours à ce stratagême ; il fit courir le bruit dans l'armée, que c'étoit d'intelligence avec lui, & par ses ordres, que Mithrobarzane s'étoit jetté parmi les ennemis, afin qu'étant mieux reçu sous ce faux nom de transfuge, il pût les tailler plus aisément en pièces; qu'un si grand service méritoit bien qu'on ne le laissât point dans le péril, & qu'on marchât au plus vîte pour lui prêter la main; que tout dépendoit de la valeur & de la diligence, & que de cette manière les ennemis seroient hors d'état de tenir contre eux, étant attaqués vigoureufement & dans leurs retranchemens & par le dehors.

Après avoir persuadé ce qu'il vouloit à ses gens, il les sait sortir de leurs lignes, se met à la poursuite de Mithrobatzane, & comme ce traître étoit à peine arrivé dans le camp des ennemis, il fait charger brusquement leurs troupes. Une aventure si imprévue répand l'alarme parmi les Pissidiens, & leur fait croire que ces transsuges n'étoient venus que d'intelligence avec l'ennemi, & que tout ceci n'étoit qu'un perside

complot, pour les mieux surprendre & les faire périr sous cette apparence de désertion. Prévenus de ce soupçon, ils se mettent aussilot à faire main basse sur eux. Ceux-ci, bien étonnés d'une attaque si brusque, & qui n'en pouvoient pénétrer le motif, surent contraints de tourner leurs armes contre ceux dans le parti desquels ils vouloient se jetter, & de combattre en faveur de ceux mêmes qu'ils venoient d'abandonner.

Ainsi, ces transfuges charges en tête & en queue, furent bien vîte taillés en pièces. Datamès fond en même tems sur le reste des Pisidiens qui faisoient encore quelque résistance, les enfonce du premier choc, pourfuit vivement les fuyards, en passe un grand nombre au fil de l'épée, demeure maître de leur camp, & par le même artifice, il vint à bout de détruire ces traîtres , & d'exterminer ses ennemis. Ainsi, son habileté fit tourner à son avantage & à son salur, ce qui devoit naturellement l'entraîner à sa perte. Voilà le stratagême le plus adroit & le mieux conçu, & en même tems l'exécution la plus prompte dont ont air jamais entendu parler d'aucun Général.

La perfidie de Schismas, ou Sysinas, l'aîné de ses fils, le jetta dans un nouvel embarras. Ce jeune homme passa à la cour du roi de Perse, & devenu délateur contre son propre pere, il instruisit ce Prince de tout le secret de la révolte.

Artaxerxe Ochus, alarmé de M ii

cette nouvelle, envoya promptement Autophradate en Cappadoce. Il sentoit bien qu'il alloit avoir fur les bras un ennemi également brave & actif qui scavoit former des projets. & avoit toute la réfolution nécessaire pour les exécuter, & qui n'entreprenoit jamais rien fans avoir pris toutes les mefures nécessaires pour agir. Datamès vouloit prévenir l'ennemi, & lui fermer pour cela l'entrée des défilés qu'on appelloit le pas de Cilicie; mais, comme il n'eur pas assez de tems pour assembler son armée, se voyant déchu de son dessein, il ramasse en diligence le peu de troupes qu'il put trouver, & alla s'emparer d'un poste situé de telle manière, qu'il n'y pouvoit être enveloppé par le grand nombre des ennemis; & que ceux ci ne pouvoient s'y engager fans être pris & harcelés de tous côtés. D'ailleurs, en cas d'attaque, il ôtoit par ce moyen aux Perses l'avantage de la grande supériorité, que la multitude de leurs troupes leur donnoit contre le petit nombre des siennes.

Autophradate voyoit bien toutes ces difficultés; mais, comme il s'étoit avancé à la tête d'une armée prodigieuse, pour le nombre, il crut qu'il étoit plus avantageux d'attaquer l'ennemi dans son poste, que de reculer honteusement, ou de se tenir plus long-tems sans action ainsi enfermé.

Quoique Datamès n'eût à oppoter aux forces effroyables d'Autophradate, que sa propre valeur & l'avantage des lieux qu'il occupoit, puisqu'il n'avoit tout au plus

qu'un homme contre vingt; il fe sentit néanmoins assez de cœur & de confiance pour en venir aux mains avec l'ennemi, dont il tailla en pièces un nombre prodigieux, fans qu'il lui en coûtât plus de mille des fiens.

Pour laisser un monument de sa victoire, il fit élever le lendemain un trophée dans l'endroit même où la bataille s'étoit donnée le jour précédent. Après avoir décampé de ce lieu, il sçut se maintenir dans la supériorité qu'il avoit eue contre les Perses, dans toutes les rencontres qui se présenterent, malgré l'inégalité étonnante de ses forces, parce qu'il ne s'engageoit jamais à une action avec eux, qu'il ne les vît enfermés dans des défilés, où il ne manquoit pas de les attirer, par la grande connoissance qu'il avoit du païs, & par l'adresse merveilleuse avec laquelle il conduisoit tous ses projets.

Autophradate ayant reconnu que la durée de cette guerre pouvoit avoir des suites plus funestes pour son maître que pour l'ennemi, écrit à Datamès, & le sollicite à faire son accommodement avec ce Prince, & à rechercher les bonnes graces & son amitié. Quelque peu de sûreté que Datamès trouvât à se réconcilier avec ce Prince, il voulut bien entendre aux conditions qu'on lui proposoit, & fit réponse qu'il enverroit ses députés à la cour de Perse. Autophradate, après avoir terminé par cette paix, la guerre dont le Roi lui avoit donné le commandement contre Datames, le

retira dans son gouvernement de

Phrygie.

Le Roi, qui conservoit toujours dans le cœur une haine irréconciliable contre Datamès, résolut de faire périr par la ruse celui dont il n'avoit pu se défaire par la force ouverte. Il lui dressa pour cette effer plusieurs embûches; mais, Datamès se démêla heureusement de la plûpart par sa prudence. En voici un exemple entre plusieurs autres. On vint un jour l'avertir que quelques personnes qu'il regardoit comme ses amis, avoient tramé un complot pour le perdre. Comme cet avis lui venoit de la part des ennemis de ces personnes-là, il crut qu'il ne devoit, ni le croire absolument, ni le négliger, mais qu'il falloit examiner par lui-même la vérité ou la fausseté de ce rapport.

Pour mieux s'en éclaircir, il se rendir à l'endroit où on lui avoit marqué que l'embuscade étoit dressée; mais, il prit la précaution de choisir un homme en qui il trouva une plus parfaite ressemblance d'air & de taille, lui donna les habits qu'il avoit accoûtumé de porter, & lui fit prendre la même route qu'il prenoit ordinairement, Pour lui, après s'être revêto de ses habillemens de guerre, il se mêla dans la compagnie de les gardes, & marcha avec eux. Cette troupe ne fut pas plutôt arrivée à l'endroit marqué, que ceux qui étoient en embuscade, trompés par le rang que tenoit le faux Datames, & par les habits qu'il portoit, fondent en même tems fur lui.

Datames avoit donné ordre auparavant à ceux de sa suite, de se tenir prêts à faire en ce moment la même chose qu'ils lui verroient faire à lui-même. Dès que Datamès vit ses ennemis sortir de l'embuscade pour attaquer cet homme qu'il avoit mis en sa place, il lança fur eux les traits qu'il tenoit en sa main, & toute sa troupe en ayant fair autant, ils furent perces, & demeurerent for la place, fans pouvoir joindre celui qu'ils vouloient immoler à leur trahison.

Mais, à la fin, ce grand capitaine, si adroit & si rusé, sut surpris par les artifices de Mithridate, fils d'Ariobarzane, qui s'étoit engagé au Roi de le défaire de Datamès, pourvu que ce Prince lui permît de tenter impunément toutes les voies qu'il jugeroit propres à l'exécution de son dessein, & qu'il lui tendît la main droite. selon la coûtume des Perses, pour gage de sa parole royale. Après s'être assuré du côté du Roi, il feint un mécontentement personnel contre ce Prince; il lève pour cet effet des troupes, députe vers Datamès des gens, pour faire en son nom un traité secret avec lui, fait le dégât sur les terres du Roi, se saisit de quelques châteaux, & enlève un butin considérable, dont il distribue une partie à ses troupes, & partage le reste avec Datamès; il le met outre cela en possession de plusieurs places fortes.

A force de pratiquer la même conduite, il vint à bout de perfuader à celui qu'il vouloit attirer, qu'il avoit résolu de faire la guerre au Roi à feu & à sang; & pour

M iii

ne donner aucun sujet de désiance à Datamès, il assecte de ne lui proposer aucune conférence, ni aucune entrevue particulière. Éloigné de lui, il ménageoit de telle manière l'accord & l'amitié qu'ils venoient de contracter, que la haine commune dont ils étoient animés contre la personne du Roi, sembloit plus sorte pour server les nœuds de cette alliance, que les services réciproques qu'ils pouvoient se rendre l'un à l'autre.

Lorsqu'il crut être assez avancé dans la confiance de son ennemi. il lui fait entendre qu'il est tems enfin d'assembler des forces plus considérables. & de faire éclater hautement leurs desseins contre le Roi; que si Datamès le juge à propos, il se rendra au lieu d'entrevue qu'il voudra bien lui marquer, pour concerter ensemble fur tous les moyens qu'ils avoient à prendre. Daramès agrée la proposition; on règle le tems & le lieu où ils devoient s'aboucher tous deux. Mithridate s'y rend quelques jours auparavant, avec un homme en qui il avoit une entière confiance, cache en terre des épées en plusieurs endroits séparés, & remarque exactement les lieux. Le jour de la conférence arrivé, ils envoient tous les deux de part & d'autre des gens pour reconnoître l'endroit où ils devoient se trouver ensemble, & pour examiner en même tems s'il y avoit toute sureté pour leurs personnes; les voilà enfin au rendez-vous dont ils étoient conve-BUS. The anti-graph designation

Après un entretien assez long,

ils se retirent chacun de son côté; Datamès étoit même assez éloigné, lorsque Mithridate, avant que de rejoindre ses gens, pour ne donner aucun ombrage à son ennemi, retourne au même endroit, s'assied dans une place où il avoit enterré un poignard, comme pour se remettre de la lassitude qu'il seignoit, & fait rappeller Datamès, sous prétexte qu'il lui étoit échappé dans leur entrevue quelque chose qu'il avoit à lui communiquer.

Dans le tems que Datamès revient sur ses pas, il tire le poignard qu'il avoit caché, & l'ayant ôté du fourreau, il le met sous sa robe, & comme fon ennemi s'approchoit, il lui dit qu'en se séparant de lui, il avoit remarqué un certain lieu qui étoit devant leurs yeux, qui lui paroissoit fort avantageux pour affeoir un camp. Pendant qu'il le lui montroit du doigt, que Datamès étoit occupé à le confidérer, il le perça par derrière, & le renversa mort par terre, avant que personne pût venir à son secours. Ainsi, ce grand homme qui avoit triomphé d'un grand nombre d'ennemis par son habileté & par sa prudence, & qui n'avoit jamais eu recours à la perfidie pour en surprendre aucun, fut enveloppé dans les pieges que lui tendit un traître sous le faux nom d'ami. Sa mort arriva vers l'an 361 avant J. C.

Il est étonnant, que comparable par ses rares vertus militaires, aux plus grands hommes de l'Antiquité, son mérite soit demeuré comme enseveli dans le silence & l'oubli; ses actions & ses exploits métitent bien pour tant d'être relevés; car, c'est dans ces petits corps de troupes, tels que ceux de Datamès, où tout est nerf, où tout est conduit par la prudence, & où le hazard n'a point de lieu, que patoît dans tout son jour l'habileté d'un commandant.

DATAPHERNE, Dataphernes, (a) se joignit à Spitamene, lorsqu'il forma le dessein de se saisure de Bessus, pour le livrer vis à Alexandre. Ce sur même lui qui, avec Catene, surprit Bessus & le chargea de chaînes. Datapherne se joignit encore à Spitamene, pour porter à la révolte les habitans de la Bactriane. Mais, après la mort de Spitamene, qui sur tué par sa propre semme, il sut arrêté par les Dahes, qui l'amenerent lié à Alexandre.

DATE, terme de chronologie, est une indication du tems précis dans lequel un évènement s'est passé, à l'aide de laquelle on peut lui assigner dans la narration historique & successive, & dans l'ordre chronologique des choses,

la place qui lui convient.

On trouve à la tête de l'Ouvrage qui a pour titre, l'art de vérifier les Dates, une très-bonne differtation sur les Dates des anciennes chartes & chroniques, & sur les difficultés auxquelles ces Dates peuvent donner occasion. Une des sources de ces difficultés, vient des divers tems auxquels on a commencé l'année, & du peu

d'uniformité des anciens Auteurs là-dessus. Les uns la commençoient avec le mois de Mars, les autres avec le mois de Janvier; quelques-uns sept jours plutôt, le 25 Décembre; d'autres le 25 Mars, d'autres le jour de Pâques. Voyez sur ce sujet un détail très-curieux & très-instructif dans l'ouvrage cité.

Le mot Date vient de ce qu'au bas d'une lettre, ou d'un acte Latin, on mettoit Datum, ou Data tali loco, tali die, &c.; c'est-àdire, donné en tel lieu, tel jour; comme on le met encore dans les déclarations, les ordonnances, les

édits, &c.

DATHAN, Dathan, Ax av, (b) fils d'Éliab, fut un de ceux qui conspirerent avec Coré, Abiron & On, pour dépouiller Moise & Aaron de l'autorité que Dieu leur avoit donnée sur son peuple. Dathan & ses complices furent engloutis dans la terre, & descendirent au tombeau tout vivans. Voyez Coré.

DATHÉMA, Dathema, (c) A Gena, forteresse située dans le païs de Galaad, où les Juiss de delà le Jourdain se retirerent, & où ils soutinrent l'effort de Timothée, en attendant que Judas Maccabée

les vînt délivrer.

D. Calmet s'étend beaucoup au fujet de la forteresse de Dathéma. Voici ses réslexions » On ignore, » dit-il, la vraie situation de cette » forteresse, mais cela ne fait » rien quant à l'histoire de ce qui

<sup>(</sup>a) Q. Curt, L. VII. c. 5. L. VIII.

<sup>(</sup>b) Numer, c. 16. v. 1. & seq.

<sup>(</sup>c) Maccab. L. I. c. 5. v. 9. Joseph. de Bell, Judaic. p. 416.

DA

m s'y passa. Avant la captivité de Babylone, & sur le déclin de la monarchie des royaumes de " Juda & d'Israël, les nations qui » étoient dans le pais de Galaad, » c'est-à dire, les Arabes, les » Ammonites & les Moabites, » s'assemblerent pour exterminer , les Juifs de leur païs ; car, dep puis l'édit d'Antiochus, qui les » obligeoit à quitter leur religion, n tous les peuples leurs voisins & , leurs ennemis, se crurent tout permis à leur égard; ils se joi-» guirent même aux troupes d'Antiochus pour leur faire la , guerre; mais, les Juifs informés de leur dessein, se retirerent dans la forteresse de Dathéma. Auffi-tôt ils envoyerent des lettres à Maccabée & à ses freres, pour leur faire sçavoir l'état où ils se trouvoient réduits & leur demander un prompt secours. Dans le tems qu'ils lisoient ces lettres, il leur vint de pareilles nouvelles de la part des Juifs de Galilée. Alors Judas fit assembler tout le peuple, pour délibérer sur ce qu'il y avoit à faire dans ces conjonctures. Il fut résolu que Judas & Jonathas son frere passeroient le Jourdain, pour aller secourir ceux qui étoient dans le païs de Galaad, & que Simon leur autre frere iroit en Galilée, pour délivrer leurs freres, qui étoient menacés d'u-, ne perte entière. Ils laisserent , dans la Judée, pour la garde du " païs, Joseph & Azarias, avec » défense de combattre jusqu'à b leur retour.

"> Simon étant donc allé dans "la Galilée, livra plufieurs combats aux nations ennemies, qui priment défaites & s'enfuirent devant lui; & il les poursuivit pusqu'à la porte de Ptolémaide, leur tua environ trois mille hommes, & remporta de riches dépouilles.

» Judas Maccabée, de son cô-" té, & Jonathas son frere, ayant » passé le Jourdain, apparemment » à Bethfan , marcherent trois jours dans les déserts; & les Nabathéens, peuples Arabes, » qui n'étoient point entrés dans le complot de ceux qui vouloient faire main basse sur les " Juifs, vinrent au-devant d'eux avec amitié, & en avant été reçus dans un esprit de paix, ils leur raconterent tout ce qui se passoit au sujet de leurs freres » de Galaad, qui s'étoient ren-» fermés dans les villes les plus fortes; que les ennemis les te-» noient encore affiégés, avoient résolu de faire marcher » le lendemain leur armée, pour » les prendre tous en un même jour.

" Jour.

" Judas ayant reçu cet avis,

partit aussi tôt avec son armée

" contre Bosor, surprit la ville,

" la brûla, sit passer au sil de l'é
" pée tous les mâles qu'il y trou
" va, & enleva tout le butin.

" De-là il marcha toute la nuit

" pour se rendre à la forteresse de

" Dathéma, & il arriva au point

" du jour, dans le moment que

" l'attaque commençoit avec de

" grands cris de part & d'autre,

" & que les ennemis montoient à

" l'assaut avec un grand nombre » d'échelles & de machines. » Alors; Judas parragea fon arn mée en trois corps, s'avança » contre les ennemis en ordre de » bataille, & lorsqu'il fut à portée, » ses croupes firent retentir leurs n trompettes, & pousserent des » cris vers le ciel, en invoquant le » secours de Dieu. Les soldats de » Timothée reconnurent auffi-tôt » que c'étoit Judas Maccabée; ils » quitterent l'attaque de Dathén ma & prirent la fuite. Judas les » poursuivir, en fit un fort grand » carnage, & il en demeura ce » jour-là plus de huit mille sur la » place.

" L'insulte des villes par efn calade est, je crois, aussi an-» cienne que leurs fortifications " & toutes les machines que l'inn dustrie a pu inventer pour s'en n rendre maître, sont venus long-» tems après. Il est vrai qu'on les » a d'abord bloquées avant que " l'on pensat à les escalader, & " souvent l'on s'en tenoit au blo-» cus, lorsque les murs de la ville n se trouvoient à l'abri de ces sor-» tes d'entreprises par leur hau-» teur extraordinaire. Les atta-» ques d'emblée & par escalade » chez les Hébreux, étoient ordin nairement environnantes; ils y " Joignoient quelquefois la sappe " & l'enfoncement des portes, n pour faire diversion des forces n de l'ennemi. Les Grecs & les » Romains observoient aussi cette " méthode; toute l'armée don-» noit en même tems, & la ca-» valerie même y avoit part.

» Dès que l'armée étoit arrivée

» devant une place, l'infanterie » l'environnoit de toutes parts; » les frondeurs & les archers formoient une seconde ligne derrière les foldats pesamment ar-» més, qui étoient commandés » pour l'escalade, & la cavalerie » formoit une troisième ligne qui » environnoit les deux autres.

" Ces trois lignes ainsi dispo-» sées à une certaine distance » formoient chacune un cercle au-" tour de la ville, & à mesure » qu'elles en approchoient, le » cercle devenoit toujours plus » petit, de sorte qu'il ne restoit » aucun intervalle des qu'on étoit » arrivé sur le bord du fossé, qui » devoit être à sec pour ces sor-» tes d'entreprises, les archers & » les frondeurs faisoient pleuvoir » une grêle de fleches & de pier-» res fur ceux qui paroissoient aux » défenses des murailles, pen-» dant qu'on distribuoit les échel-» les aux soldats pesamment armés, » qui descendoient en hâte dans n le fossé, s'avançoient au pied » des murs, y appliquoient les " échelles, & tâchoient de gagner » le haut. Les Romains appel-, loient cette façon d'attaquer, o corona capere; mais surement » ils ne sont pas les premiers qui » aient attaqué de la forte, non » plus que les Grecs; les peuples » de l'Asie observoient cette mé-» thode avant qu'ils fussent connus " dans le monde. Ce qu'ils appel-" loient tortue d'hommes, étoit » connu & pratiqué des Hébreux » dans les attaques brusques & " d'emblée ; c'est-à-dire, que les n foldats se crouvrant de leurs

» boucliers qu'ils élevoient sur leur têre, & serrant leurs rangs » & leurs files, s'avançoient au pied des murailles, sans crainte » des pierres & des feux qu'on jettoit d'en haut, & qui couloient par dessus eux. M. de » Brebœuf l'a fort bien expliqué » dans la Pharsale.

Et joignant de concert leurs écus en tortue,

Les Romains vont couverts jufqu'au pied des remparts,

Et laissent derrière eux les cailloux & les dards.

Dette tortue n'est pas si clairement expliquée dans les livres sacrés; mais, on s'apperçoit affez que les Hébreux ne l'ignoroient pas. Ceci me parost suffant pour mettre le lecteur au s'fait de ces sortes d'attaques; venons présentement à l'action de Judas Maccabée.

" Certe entreprise de Judas » contre Timothée ; est digne » d'un aussi grand capitaine qu'il » étoit; il ne va pas chercher un » ennemi dégagé de tout embar-" ras, & seulement campé devant " la place; il prend mieux fon » tems; il attend que Timothée » air attaché l'escalade aux murs » de la ville avec toutes ses for-» ces, & qu'il n'ait rien à lui oppo-» ser, afin de pouvoir le surpren-» dre & l'attaquer au moment » que son armée se trouvant divi-" see, elle se puisse avoir le tems » de se réunir, & de se mettre en » bataille pour lui résister. Judas » fentoit son armée trop foible

» pour en venir à une action ge-» nérale & à découvert; son in-» dustrie lui fair naître un expé-» dient qui l'affure du succès de n fon entreprise. Pour mieux » tromper son ennemi, il fait » marcher son armée vers le désert " de Bosor, & surprit la ville tout " d'un coup. Timothée, informé » que Judas tiroit de ce côté-là, » crut fans doute qu'il avoit de " tems de reste pour prendre Da-» théma par escalade, & ensuite » aller secourir Bosor; mais il se " trompa, cette ville fut prife fur » le champ. Après cette expédi-" tion, Judas fit marcher son ar-» mée pendant toute la nuit au le-» cours de Dathéma, avec tant » de secret & de diligence, qu'il " y arrive; & au point du jour, " levant les yeux, dit l'Ecriture, n ils appercurent une troupe in-» nombrable de gens qui portoient n des échelles & des machines, » pour se saisir de cette forterelle, n & prendre ceux de dedans. Il » arriva justement au moment » favorable qu'il souhaitoit, c'est-» à dire , lorsque l'attaque étoit » déjà commencée; dans une » telle surprise on ne sçait com-» ment s'y prendre, il faut donn ner ses ordres, abandonner une " attaque, rassembler ses troupes » qui environnent une ville, les » mettre en bataille; tout cela ne » se fait pas en un instant. Timo-» thée se tronva dans cet embar-» ras, ayant l'ennemi sur les bras, » & dans fon camp même. >> L'Aureur facré nous donne » l'ordre sur lequel Judas com » battit: Il marcha en trois corps

n derrière les ennemis. Ils firent n en même tems retentir les tromn pettes, & pousserent des cris vers » Dieu dans leur priere. Ils join gnirent à la surprise de leurs » ennemis, la valeur, la bonne » conduite, & le recours à celui » qui est le Dieu des armées, » & il·les exauça; au lieu que " Joseph & Azarias, que l'on » avoit laissés pour garder le pais, » par envie des heureux succès de » leurs freres, ayant contre les » ordres fait marcher leurs troun pes vers Jamnia, furent battus » par Gorgias, qui fortit de la » ville au-devant d'eux, & les » mir en fuite; ainsi leur déso-" béissance & leur témérité fu-» rent justement punies, & firent n voir que le succès des guerres » saintes ne dépend, ni du coura-" ge, ni du grand nombre; Dieu » seul en est l'auteur, & il n'ap-» prouve point les dispositions » criminelles de ceux qui se porn tent même aux choses de reli-» gion, par des motifs de gloire » & de vanité. "

DATHOUSA, Dathoufa, (a) nom d'un des mois de l'année Cappadocienne. Ce nom est le même que celui de Dathou dans l'Hémérologe de Florence, & que celui de Téthousia dans les autres Hémérologes. Saint Grégoire de Nazianze date un évènement du

22 de Dathousa.

DATIANUS, Datianus, l'un des Auriges du Cirque. Voyez Auriges du Cirque.

DATIF, Dativus, terme de

grammaire. C'est le troisième cas des noms dans les langues qui ont des déclinaisons, & par conféquent des cas; telles font la langue Grecque & la langue Latine. Dans ces langues les différentes fortes de vues de l'esprit sous lesquelles un nom est considéré dans chaque proposition, sont marquées par des terminaisons ou définances particulières. Or celle de ces terminaisons qui fait connoître la perfonne à qui, où la chose à quoi l'en donne, l'on attribue ou l'on destine quelque chose, est appellée Datif. Le Datif est donc communément le cas de l'attribution ou de la destination. Les dénominations se tirent de l'usage le plus fréquent; ce qui n'exclut pas les

autres usages.

En effet, le Datif marque également le rapport d'ôter, de ravir : Eripere agnum lupo; Plaut. Enlever l'agneau au toup, lui faire quitter prise. Annos eripuêre mihi Musa, dit Claudien, les Muses m'ont ravi des années, l'étude a abrégé mes jours. Le Datif marque non seulement l'utilité, mais encore le dommage, ou simplement par rapport à , ou à l'égard de. Si l'on dit utilis reipublicæ, on dit aussi perniciosus ecclesiæ; visum est mihi, cela a paru à moi, à mon égard, par rapport à moi; ejus vitæ timeo, Ter. je crains pour sa vie; tibi soli peccavi, j'ai peché à votre égard, par rapport à vous. Le Datif sert aussi à marquer la destination, le rapport de fin, le pourquoi, finis cui. Do tibi peçu-

<sup>(4)</sup> Mém. de l'Acad. des Insc. & Bell. Lett. Tom. XIX. pag. 39.

niam fenori, à usure, à intérêt, pour en tirer du profit; tibi foli amas, vous n'aimez que pour vous.

Observez qu'en ce dernier exemple, le verbe amo est construit avec le Datis, ce qui fait voir le peu d'exactitude de la règle commune, qui dit que ce verbe gouverne l'accusaits. Les verbes ne gouvernent rien; il n'y a que la vue de l'esprit qui soit la cause des différentes inflexions que l'on donne aux noms qui ont rapport aux verbes.

Les Latins se sont souvent servis du Datif au lieu de l'ablatif, avec la préposition à ; on en trouve un grand nombre d'exemples dans les meilleurs Auteurs.

Pane mihi puero cognite pane puer;

Perque tot annorum seriem, quot habemus uterque?

Non mihi quam fratri frater amate minus. Ovid.

O vous que depuis mon enfance j'ai aimé comme mon propre frere.

Il est évident que cognite est au vocatif, & que mihi puero est pour à me puero. Dans l'autre vers, fratri est aussi au Danif, pour à fratre. O Tuticane amate mihi, id est, à me non minus quam frater amatur fratri, id est, à fratre.

Dolabella qui étoit fort attaché au parti de Céfar, conseille à Cicéron, dont il avoit épousé la fille, d'abandonner le parti de Pompée, de prendre les intérêts de César, ou de demeurer neutre, » Soit que

» vous approuviez ou que vous re » jettiez l'avis que je vous donne, » ajoûte - t - il, du moins soyez » bien persuadé que ce n'est que » l'amitié & le zele que j'ai pour » vous qui m'en ont inspiré la » pensée, & qui me portent à l'é-" crire. a Tu autem , mi Cicero, si hæc accipies, ut sive probabuntur tibi, sive non probabuntur, ab optimo certe animo ac deditissimo tibi , & cogitata & scripta esse judices. Où l'on voit que dans probabuntur tibi, ce tibi n'en est pas moins un véritable Datif, quoiqu'il soit pour à te.

Comme dans la langue Françoise, dans l'Italienne, &c. La termination des noms ne varie point, ces langues n'ont ni cas, ni déclinations, ni par conséquent de Darif.; mais, ce que les Grecs & les Latins sont connoître par une termination particulière du nom, nous le marquons avec le secous d'une préposition, à, pour, par, par rapport à, à l'égard de; ainsi nous disons: rendez à César ce qui est à César, & à Dieu ce qui est à Dieu.

Voiciencore quelques exemples pour le Latin; itineri paratus & prælio, prêt à la marche & au combat, prêt à marcher & à combattre.

Causa suit pater his, Horate Nous disons cause de; mon pere en a été la cause; j'en ai l'obligation à mon pere. Instare open; vixari non convenit convivio; mihi molestus; paululum supplicit satis est patri; nulli impar; suppar Abrahamo, contemporain à Abraham; gravis senectus sibi-met;

la vieillesse est à charge à ellemême.

On doit encore un coup bien observer que le régime des mots le tire du tour d'imagination sous lequel le mot est considéré; ensuite, l'usage & l'analogie de chaque langue destinent des signes paniculiers pour chacun de ces

Les Latins disent amare Deum; nous disons aimer Dieu, craindre les hommes. Les Espagnols ont un autre tour; ils disent amar à Dios, temer à los hombres, ensorte que ces verbes marquent alors une lorte de disposition intérieure, ou un sentiment par rapport à Dieu ou par rapport aux hommes.

Ces différens tours d'imagination ne se conservent pas toujours les mêmes de génération en génération, & de siècle en siècle; le tems y apporte des changemens, aussi - bien qu'aux mots & aux phrases. Les enfans s'écartent infensiblement du tour d'imagination & de la manière de penser de leurs peres, fur-tout dans les mots qui reviennent souvent dans le discours. Il n'y a pas cent ans que tous nos Auteurs disoient servir au public; servir à ses amis; nous disons aujourd'hui servir l'état, servir ses amis.

C'est par ce principe qu'on explique le Datif de succurrere alicui, lecourir quelqu'un ; favere alicui, favoriser quelqu'un; studere optimis disciplinis, s'appliquer aux beaux arts.

Il est évident que succurrere vient de currere, & de sub; ainsi selon le tour d'esprit des Latins, succurrere alicui, c'étoit courir vers quelqu'un pour lui donner du secours. Quidquid succurrit ad te scribo, dit Cicéron à Atticus, je vous écris ce qui me vient dans l'esprit. Ainst alicui est là au datif par le rapport de fin; le pourquoi, c'est accourir pour aider.

Favere alicui, c'est être favorable à quelqu'un, c'est être disposé favorablement pour lui, c'est lui vouloir du bien. Favere, dit Festus, est bona fari; ainsi favent benevoli qui bona fantur ac precantur, dit Vossius. C'est dans ce sens qu'Ovide a dit

Prosperalux oritur, linguis animisque favete;

Nunc dicenda bono sunt bona verba die.

Martinius fait venir faveo de φάω, luceo & dico, parce que, dit il, favere est quasi lucidum vultum, bene affecti animi indicem ostendere. Dans les sacrifices on disoit au peuple, favete linguis; linguis est là à l'ablatif, favete à linguis; soyez-nous favorables de la langue, soit en gardant le silence, soit en ne disant que des paroles qui puissent nous attirer la bienveillance des Dieux.

Studere, c'est s'attacher, s'appliquer constamment à quelque chofe; Studium, dit Martinius, est ardens & stabilis volitio in re aliqua tractanda. Il ajoûte que ce mot vient peut - être du Grec отогой fudium, festinatio, diligentia; mais qu'il aime mieux le tirer de orásios, stabilis, parce qu'en effet l'étude demande de la

persévérance.

Dans cette phrase Françoise, épouser quelqu'un, on diroit selon le langage des Grammairiens, que quelqu'un est à l'accusatif; mais, lorsqu'en parlant d'une fille on dit nubere alicui, ce dernier mot est au Datif, parce que dans le sens propre, nubere, qui vient de nubes, fignifie voiler, couvrir, & I'on fous-entend vultum ou fe; nubere vultum alicui. Le mari alloit prendre la fille dans la maison du pere, & la conduisoit dans la sienne; de-là ducere uxorem domum; & la fille se voiloit le visage pour aller dans la maison de son mari; nubebat se marito, elle se voiloit, pour, à cause de ; c'est le rapport de fin. Cet usage se conferve encore aujourd'hui dans le païs des Basques en France, aux pieds des monts Pyrénées.

En un mot, cultiver les Lettres ou s'appliquer aux Lettres, mener une fille dans sa maison, pour en faire sa femme, ou se voiler pour aller dans une maison où l'on doit être l'épouse légitime, ce sont là autant de tours différens d'imagination, ce sont autant de manières différentes d'analyser le même fonds de pensée; & l'on doit se conformer en chaque langue à ce que l'analogie demande à l'égard de chaque manière particulière

d'énoncer sa pensée.

On demande s'il y a des occasions où le Datif Grec doive être appellé ablatif, comme le prétend la méthode Grecque de Port-

Royal. En Grec, le Datif, auffibien que le génitif, se met après certaines prépositions, & souvent ces prépositions répondent à celles des Latins, qui ne se construis sent qu'avec l'ablatif. Or , comme lorsque le génitif détermine une de ces prépolitions Grecques, on ne dit pas pour cela qu'alors le génitif devienne un ablatif, il ne faut pas dire non plus qu'en ces occasions le Datif Grec devient un ablatif; les Grecs n'ont point d'ablatif, ce mot n'est pas même connu dans leun langue. Cependant, quelques personnes oppofent le deuxième chapitre du livre VIII de la méthode Grecque de P. R., dans lequel on prétend que les Grecs ont un véritable ablatit. Ceux qui seront curieux d'avoit des éclaircissemens sur cette queltion, peuvent consulter le Dictionnaire raisonné des Sciences & des Arts ; où elle est traitée dans le plus grand détail.

DATINES, Datines, Darine

Voyez Daipharnes.

DATIS, Datis, Datis, (a) Mede de nation, fut un des principaux lieutenans de Darius l. Lorsque ce Prince voulut porter la guerre en Grece, dans le dellem fur tout de se venger de ceux d'A. thènes & d'Erétrie, il donna à Datis le commandement des troupes qu'il destinoit contre ces deux peuples, avec ordre de les lui amener enchaînés s'il vouloit sauver sa tête. Datis, étant palle

(a) Plut. Tom. I. pag. 321. Herod. L. 162. & faiv. Mém. de l'Acad. des VI. c. 94. & feq. L. VII. c. 88. Diod. Infeript. & Bell. Lett. Tom. XVIII. pag. Sicul. pag. 242. Corn. Nep. in Milti. c. 135. & faiv. 4, 5. Roll. Hift, Anc. Tom. II. pag. 1

dans l'isle d'Eubée, la conquit en trois jours; & pour ne laisser échapper aucun Érétrien, il employa ce moyen. Ayant mené ses soldats sur les frontières de l'Érétrie, il les étendit d'une mer à l'autre, l'espace de soixante mille pas, en les faisant tenir par la main. Il avoit assez de soldats pour cela. Ces soldats étant ainsi arrangés, il leur ordonna de s'avancer dans le païs, & de prendre tous les habitans comme dans un filet, afin qu'on pût dire au Roi qu'aucun d'eux ne s'étoit échappé.

Datis, avant cette expédition, & pour parler plus juste, dans le tems qu'il faisoit voile pour l'Eubée, étant abordé dans l'isse de Naxe, en brûla tous les temples, & la ville même, dont les habitans s'étoient retirés dans les montagnes. Ceux de Délos ayant appris cette nouvelle, s'ensuirent à Tene; & comme l'armée des Perles vouloit aller à Délos, Datis dont le vaisseau marchoit à la tête des autres, ne le voulut pas permettre, & leur fit tenir la route de Rhénée. Aussi-tôt qu'il eut appris où étoient les Déliens, il leur envoya un héraut, avec ordre de leur dire ces paroles : » Hommes sacrés, pourquoi " fuyez-vous? Vous avez de moi " une opinion que vous ne devez n pas avoir. Je n'ai point d'aver-" fion contre vous, & d'ailleurs " j'ai ordre du Roi de ne point n maltraiterles lieux & les peuples " chez qui deux Dieux ont pris n naissance. Retournez donc dans " vos maisons, & venez habiter » votre isle. « Il sit parler de la

sorte aux Déliens par un héraut, & offrit en même tems un sacrifice, où il fit brûler la valeur de trois cens talens d'encens. Après cela il fir voile en Erétrie, & mena avec lui toute son armée navale, les Ioniens & les Éoliens. Il ne fur pas plutôt parti, s'il en faut croire les Déliens, que l'isle de Délos trembla, n'ayant jamais tremblé ni auparavant ni depuis ce tems là, jusqu'au siècle d'Hérodore, qui rapporte ce qu'on vient de lire.

Lorsque Datis sut repassé en Asie avec son arméé navale, & qu'il fut arrivé à Mycon, il eut un fonge que l'on ne dit point, & qu'on n'a jamais pu sçavoir. Quoi qu'il en soit, aussi-tôt que le jour fut venu, il fit une revue dans tous ses vaisseaux, & ayant trouvé dans un vaisseau Phénicien un simulacre doré, qui représentoit Apollon, il demanda en quel temple on l'avoit pris, & aussi-tôt qu'il le sçut, il alla lui même sur un vaisseau dans l'isse de Délos. où les Déliens étoient déjà revenus, y mit ce simulacre dans un temple, & enjoignit aux Déliens de le rapporter à Délium, ville des Thébains, située sur la mer, vis-à-vis de Chalcis. Après que Datis eut fait ce commandement. il revint trouver ses gens. Cependant, les Déliens ne renvoyerent pas cette statue; mais, vingt ans après, les Thébains, selon l'avertisfement d'un oracle, la vinrent querir eux-mêmes, & la transporterent à Délium.

Datis fut pere d'Harmamithrès & de Tithée, qui, comme leur pere, parvinrent aussi aux pre-

miers emplois militaires.

DATISME, Datismus, manière de parler ennuyeuse, dans laquelle on entaffe plufieurs fynonymes pour exprimer une même chose. On prétend que c'étoit chez les Grecs un proverbe auquel avoit donné lieu Datis, Satrape de Darius, fils d'Hystaspe & gouverneur d'Ionie, qui affectant de parler Grec, remplissoit son discours de synonymes, pour le rendre, selon lui, plus énergique. Ainsi il disoit, ηδομαι, και τέρπομαι, και χαρομαι delector, gaudeo, lætor; je suis bien aise, je me réjouis, je fuis ravi. Encore joignoit il à la répérition ennuyeuse le barbarisme χαίρομαι au lieu de χαίρω; ce qui fit que les Grecs appellerent Datisme la sotte imitation du langage de Datis. Aristophane en fait mention dans sa comédie de la paix, & appelle ce jargon la mufique de Datis, Δατιδοσμέλος.

DAVARA, Davara, (a) nom d'une colline, dont il est fait mention dans Tacite. Cette colline faisoit partie du mont Taurus, dans

l'Asie mineure.

DAUCHUS, Dauchus, (b) Δαῦνχος, officier, àqui l'on avoit confié la garde des chariots, qui portoient les bagages de l'armée de Cyrus.

DAUCUS, Daucus, (c) fut pere de Laride & de Tymber, deux capitaines Latins qui péri-

DAVID, David, David (d) le dernier des fils d'Isai ou de Jessé, de la tribu de Juda, naquit à Bethléem, l'an du monde 2919 au rapport de D. Calmet. Après la réprobation de Saül, le Seigneur envoya Samuel à Bethléem, pour qu'il y facrât Roi celui des fils d'Isai qu'il lui désigneroit. Samuel étant arrivé dans cette ville, commença par offrir un facrifice; & ensuite il pria Isai de venir au festin avec ses fils. Isai s'y rendit avec l'aîné qui étoit fort grand & de fort bonne mine; mais, ce n'étoit pourtant pas celui que Dieu avoit choisi. Samuel, instruit de l'intention du Seigneur, dit à Isaï de faire venir ses autres fils. Il en vint cinq autres tous aussi bien faits que leur aîné. Mais, aucun d'eux n'étoit celui que Dieu avoit en vue. Samuël demanda donc à Isai, s'il ne lui restoit point d'autre fils. J'en ai encore un , répondit l'ai; on le nomme David, & il garde mes troupeaux. Samuel lui dit de l'envoyer chercher, parce qu'il étoit juste qu'il eût part aussi-bien que ses freres à ce festin. Il vint; il étoit blond, fort beau, fort bien fait, & avoit quelque chose de martial dans le visage. Le Prophete dit tout bas à son pere: Voici celui que Dieu a choisi pour être Roi. Il le fit affeoir auprès de lui,

<sup>(</sup>a) Tacit. Annal. L. VI. c. 41.

<sup>(</sup>b) Xenoph. p. 168.

<sup>(</sup>c) Virg. Eneid. L. X. v. 391. (d) Reg. L. I. c. 16. & feq. L. II. c. 3. & feq. L. III. c. 1 & feq. Paral. L. I. c. 11. & feq. Pfalm. 85. v. 17. Ecclef.

c. 2. v. 12. Amos. c. 6. v. 5. Joseph de Antiq. Judaic. pag. 186. & feq. Memde PAcad. des Inscript. & Bell. Lett. T. III. pag. 95. & fuiv. Tom. VII. pag. 15. & fuiv.

DA 1193

bien, lui donna une place de gendarme, & le traita favorablement en toutes choses. Car, outre qu'il lui étoit très-agréable, lui seul pouvoit le foulager & le ramener en son bon sens, par les cantiques qu'il chantoit & par le son de sa harpe. Ainsi il manda à son pere de le lui laisser, parce qu'il étoit

fort content de lui. Quelque tems après, les Philistins vinrent avec une grande armée attaquer les Israëlites, & se camperent entre les villes de Soco & d'Aféca. Saul marcha auffitôt contr'eux; & s'étant saiss d'une hauteur, il les obligea de se retirer pour se camper sur une autre qui lui étoit opposée. Il y avoit dans leur armée un géant nommé Goliath, qui avoit quatre coudées & une palme de haut. Sa force répondoit à sa taille. Ce terrible géant se présenta dans le vallon qui séparoit les deux armées, & cria à haute voix, pour se faire entendre à Saul & à tous les siens: " Ou'est-il besoin d'en venir à » une bataille? Choisissez l'un » d'entre vous avec qui je puisse » terminer ce différend; & que » le parti qui sera vaincu soit obli-» gé de recevoir la loi du parti » victorieux. Car ne vant-il pas » mieux exposer seulement un » homme, que d'y exposer toute » une armée. a Il revint le lendemain au même lieu dire encore la même chose, & continua durant quarante jours de faire un semblable défi. Saul & les siens ne sçachant que répondre, se contentoient de se présenter en bataille, & on n'en venoit point aux mains,

& plus bas son pere & ses freres; répandit de l'huile fur sa tête, & lui dit à l'oreille, que Dieu l'avoit choisi pour être Roi; qu'il falloit qu'il aimât la justice, & qu'il obfervât très-religieusement ses commandemens; que par ce moyen son règne seroit de longue durée & sa postérité très-illustre; qu'il vaincroit non seulement les Philistins, mais toutes les autres nations à qui il feroit la guerre, & que sa mémoire seroit immortelle. L'époque de l'onction de David est placée par D. Calmet à l'an du monde 2934, & avant Jesus-

Christ 1066.

Samuël s'en étant retourné après cette cérémonie, l'esprit de Dieu passa de Saül en David, qui commença à prophétiser. Satil au contraire fut possédé d'un malin esprit qui sembloit à toute heure être près de l'étouffer. Les médecins ne trouverent point d'autre remede à ce mal, que de faire chanter auprès de lui, au son de la harpe, des hymnes sacrés par quelque excellent musicien, lorfque le démon l'agitoit. Il commanda d'en chercher par-tout. Et fur ce qu'on lui dit qu'il n'y en avoit point qui lui fût plus propre qu'un fils d'Isaï nommé David, qui non seulement étoit fort sçavant dans la musique, mais trèsbien fait, & capable de le servir dans la guerre, il manda à son pere de le décharger du soin de ses troupeaux & de le lui envoyer, parce qu'on lui avoit dit tant de bien de lai, qu'il le vouloit voir. Ilai le lui envoya auffirôt avec des présens, & Saul le reçut très-

Tom. XIII.

David n'étoit pas alors dans le camp, parce que Saül l'avoit renvoyé à son pere, pour reprendre le soin de ses troupeaux, & il avoit seulement avec lui trois de ses freres. Mais, Isaï voyant que cette guerre tiroit en longueur, renvoya David trouver ses freres, pour leur porter diverses choses, & lui rapporter de leurs nouvelles.

Goliath revint à son ordinaire, mais plus insolent que jamais, & faisoit mille reproches aux Israëlires de ce que nul d'eux n'avoit le courage de combattre contre lui. David qui entretenoit alors ses freres de ce que son pere l'avoit chargé de leur dire, fut si ému de l'entendre parler de la sorte, qu'il leur dit qu'il étoit prêt à le combattre. Eliab, qui étoit l'aîné, se mit en colère contre lui, le reprit avec aigreur de ce que son peu d'expérience le rendoit si téméraire & lui commanda de s'en retourner conduire les troupeaux de son pere. David ne répondit rien à son frere, à cause du respect qu'il avoit pour lui; mais il dit à quelques soldats, qu'il ne craindroit point d'accepter le défi de ce géant. On le rapporta à Saul; il l'envoya querir, & lui demanda s'il étoit vrai qu'il eût parlé de la sorte. » Qui, Sire, lui répondit-» il, car je n'appréhende point » ce Philistin qui paroît si redou-» table; & si votre majesté me le » permet, non seulement je rén primerai son audace, mais je » le rendrai aussi méprisable qu'il » paroît maintenant terrible; & » la gloire que votre majesté &

n votre armée en remporteront, n fera d'autant plus grande, qu'il n n'aura pas été terrassé par un homme fort expérimenté dans n la guerre, mais par un jeune n soldat. « Saül admira sa hardiesse; mais il n'osoit confier une action si importante à une personne de cet âge, principalement ayant à combattre un homme d'une force si prodigieuse & d'une valeur se de cervante.

valeur si éprouvée. David remarqua ce sentiment fur son visage & lui dit : " J'ose » lans crainte vous promettre, » Sire, que je serai victorieux » avec l'affistance de Dieu que » l'ai éprouvée en d'autres occa-» fions. Car lorsque je condui-» sois les troupeaux de mon » pere, un lion ayant emporté un » de mes agneaux, je courus » après lui, & je le lui arrachai n' d'entre les dents; ce qui le mit en » telle fureur, qu'il se lança contre » moi. Je le pris par la queue, le » portai par terre, & le tuai. Je » traitai de même un ours qui " attaquoit mes troupeaux; & je » ne crois pas que ce Philistin soit » plus redoutable que les lions & n que les ours. Mais, ce qui me " rassure encore davantage, c'est » que je ne sçaurois me persua-» der que Dieu souffre plus longn tems les blasphêmes qu'il vomit » contre lui, & les outrages qu'il » fait à votre majesté & à toute » votre armée; ainsi j'ose m'assu-» rer qu'il me fera la grace de » dompter son orgueil & de le » vaincre. « Une hardiesse si extraordinaire fit espérer à Saul que le succès y répondroit. Il en pria

D A 195

Dieu, permit le combat à David, lui donna ses propres armes, & voulut lui mettre lui-même de sa main son casque, sa cuirasse & son épée. Mais, comme David n'étoit pas accoûtumé'à porter des armes, il s'en trouva embarrassé, & dit au Roi: » Ces armes, Sire, n font propres pour votre man jesté qui sçait si bien s'en servir, " & non pas pour moi; ce qui " m'oblige à vous supplier très-» humblement de me laisser dans » la liberté de combattre comme " je voudrai. " Saul le lui accorda; & il quitta ces armes, prit seulement un bâton, sa fronde, & cinq pierres qu'il ramassa dans le torrent, & qu'il mit dans sa pannetière.

Il marcha en cet état contre Goliath, qui conçur un tel mépris pour lui, qu'il lui demanda par moquerie, s'il le prenoit pour un chien de ne venir armé que de pierres. » Je vous prends, lui ré-" pondit David, pour être en-» core moins qu'un chien. « Ces paroles mirent le Géant en telle colère qu'il jura par les dieux qu'il déchireroit son corps en mille pieces, & les donneroit à manger aux bêtes & aux oileaux. A quoi David répondit: " Vous mettez " votre confiance en votre jave-" lot, en votre cuirasse, & en " votre épée; & moi je mets ma n confiance en la force du Dieu » Tout-puissant qui veut se servir " de mon bras pour vous terraf-" fer , & pour diffiper toute vo-" tre armée, Je vous couperai " aujourd'hui la tête, & je donnerai le reste de votre corps à

manger aux chiens, à qui votre nage vous rend si semblable. » Alors, tout le monde connoî-» tra que le Dieu des Israëlites » les protege; que sa providence » les conduit; que son secours les or rend invincibles; & que nulles o forces & nulles armes ne sçauso roient empêcher de périr ceux » qu'il abandonne, « Ce fier Géant, le voyant si jeune & sans armes, écouta ces paroles avec un nouveau mépris, & marcha contre lui au pas, parce que la pesanteur de ses armes ne lui pouvoit permettre d'aller plus vîte.

David, pour qui Dieu combattoit d'une manière invisible s'avança hardiment vers Goliath tira de sa pannetière une pierre, la mit dans sa fronde, & la lança avec une telle roideur, qu'ayant frappé le Géant au milieu du front, elle s'enfonça dans sa tête, & le fit tomber mort le visage contre terre. Ce glorieux vainqueur courut aussitôt à lui; & comme il n'avoit point d'épée, il se servit de la sienne propre pour lui couper la tête. Le même coup qui fit perdre la vie à cet orgueilleux Philistin, imprima un tel effroi dans le cœur de tous les autres, que n'olant tenter le hazard d'une bataille, après avoir vu tomber devant leurs yeux celui en qui ils mettoient toute leur confiance, ils prirent la fuite. Les Israëlites les poursuivirent avec de grands cris de joie jusques aux frontières de Geth, & jusques aux portes d'Ascalon, en tuerent trente mille, en blesserent plus de deux fois autant, & revinrent pour piller

leur camp, où ils mirent le feu après l'avoir entièrement faccagé. David emporta la tête de Goliath, & confacra à Dieu son épée.

Pendant qu'il marchoit à l'ennemi , Saul s'informa d'Abner qui étoit ce jeune homme? Abner lui répondit qu'il ne le connoissoit pas ; ce qui est assez étrange, puisque ce Prince l'avoit vu souvent dans sa maison, lorsqu'il jouoit des instrumens en sa présence, & qu'il l'avoit fait son écuver. Il falloit que depuis qu'il n'avoit pas paru devant lui, son visage, sa voix, son air se sussent bien changés, ou que Saul eut été bien distrait dans cette occasion. Quoi qu'il en soit, après la victoire, Abner présenta David au Roi, ayant en main la tête & l'épée de Goliath. Dès ce moment, Jonathas commença à aimer David, & il l'aima toujours depuis comme lui-même. Or, il arriva que Saul & David revenant de cette expédition, les femmes d'Ifrael fortirent au-devant d'eux chantant & dansant, & elles disoient Saul en a tue mille, & David en a tue dix mille. Cela irrita tellement Saul contre David, que depuis ce jour, il ne le regarda plus d'un bon œil. Cependant, il le retint auprès de sa personne, & ne lui permit plus de s'en retourner dans la maison de son pere. Il lui donna même le commandement de quelques troupes. Mais. il ne lui accorda pas sa fille en mariage, quoiqu'il l'eût promise à celui qui tueroit Goliath.

Le lendemain Saul étant de re-

le saisit; & David jouoit de la harpe devant lui. Saul avoit une lance à la main, dont il essaya par deux fois de percer David; mais, David évita le coup. Des-lors Saul commença d'appréhender David, & de s'en donner de garde. Il l'éloigna de sa personne, & lui donna le commandement d'un! corps de mille hommes. Il lui promit en même tems Mérob sa fille aînée, espérant toujours qu'il tomberoit entre les mains des Philistins, & qu'ils le feroient mourir. Mais , David se conduisit avec tant de prudence & de fagesse, qu'il se tira de tous les dangers. Toutefois, Saul au lieu d'accorder sa fille Mérob à David, la donna en mariage à Hadriel Molathite.

Michol, seconde fille de Saul, ayant conçu de l'amitié pour David, Saul en fut bien aile; & il lui fit dire que pour mériter l'honneur de devenir gendre du Roi, il ne lui demandoit autre chole, que cent prépuces de Philistins, dans le dessein de le faire tomber entre leurs mains. Quelques jours après, David étant allé avec les gens attaquer les Philistins, en tua deux cens, & en apporta les prépuces au Roi. Selon Josephe, la condition pour obtenir Michol en mariage, étoit d'apporter à Saul les têtes de six cens Philistins; ce qui fut exécuté.

Le Roi, ne ponvant refuser sa fille à David, parce qu'il lui auroit été honteux de lui manquer de parole, & de faire connoître à tout le monde qu'il n'auroit eu dessein que de le tromper & de se

perdre en l'engageant dans une entreprise si hazardeuse, fut contraint de faire ce mariage. Il ne changea pas néanmoins de sentiment; car, voyant que David étoit aimé de Dieu & des hommes, il lui devint si redoutable, qu'il crut ne pouvoir que par sa mort affurer sa vie & sa couronne. Ainsi, pour conserver l'une & l'autre, il résolut de le faire mourir, & choisit Jonathas son fils & quelques-uns de ses serviceurs les plus affidés pour exécuter ce desfein. Jonathas, qui aimoit extrêmement David à cause de sa vertu, fut fort surpris de voir son pere passer tout d'un coup par un si étrange changement de l'affection si grande qu'il témoignoit à David, à la résolution de le faire tuer. Bien loin de vouloir être l'exécuteur d'une action si injuste & si cruelle, il lui en donna avis, lui conseilla de se retirer promptement, lui promit de prendre l'occasion de parler au Roi pour tâcher de découvrir le sujet de sa haine, & de lui représenter pour l'adoucir qu'il ne voyoit nulle raison de faire mourir un homme qui avoit tant mérité de lui & de son royaume; & que quand même il auroit commis quelque faute, la grandeur de ses services le devroit porter à lui pardonner. Il ajoûta qu'après cet entretien il lui feroit sçavoir dans quelle disposition il auroit laissé son esprit. David suivit son conseil & se retira. Dès le lendemain, Jonathas, ayant trouvé Saul en bonne humeur, lui parla fortement en faveur de son ami; les raisons qu'il employa

eurent tant de force, qu'elles demeurerent victorieuses de la colère & de la crainte de Saül. Il lui promit avec serment de ne point faire de mal à David. Ce généreux Prince alla aussitôt l'en avertir, & le ramena auprès du Roi, à qui il continua de rendre ses devoirs comme auparavant.

En ce même tems, les Philiftins recommencerent la guerre, & David fut envoyé contr'eux avec l'armée. Il les combattit, en tua un grand nombre, & revint victorieux trouver Saul. Mais, il ne fut pas reçu de lui comme il l'espéroit & comme le méritoit un si grand service; parce que la réputation lui étant suspecte, au lieu de se réjouir de ses heureux succès, il y trouvoit du péril pour lui, & les souffroit avec peine. Un jour que ces accès dont le démon l'agitoit, l'avoient repris, il commanda à David de chanter des cantiques & de jouer de la harpe. Il lui obéit; & alors Saul qui tenoit un javelot en la main, le lui lança de toute sa force, & l'auroit tué s'il n'eût évité le coup. Il s'enfuit chez lui & n'en fortit point durant tout le reste du jour. Lorsque la nuit fut venue, Saul envoya des gardes environner sa maison, afin qu'il ne pût s'échaper, parce qu'il vouloit le faire juger & condamner à la mort. Michol, femme de David, en eut avis, & comme fon amour pour un mari d'un mérite si extraordinaire lui auroit fait préférer la mort à la douleur de le perdre. elle courut auffitôt le trouver & lui dit : » Si le soleil à son lever

NIII

>> vous trouve encore ici, je ne » vous reverrai jamais plus en o vie. Fuyez pendant que la nuit » vous le permet; & je prie Dieu de tout mon cœur de b) rendre celle-ci plus longue qu'à >> l'ordinaire, afin de vous être plus » favorable; car le Roi a résolu » de vous faire mourir, & de ne » point différer à exécuter ce >> cruel dessein. ce Après lui avoir ainsi parlé elle attacha une corde à la fenêtre, & le descendit en bas. Elle accommoda ensuite son lit comme pour un malade . & mit fous la couverture le foie d'une chevre fraîchement tuée. Saul ne manqua pas d'envoyer des gens dès le point du jour pour prendre David. Michol leur dit qu'il avoit été malade durant toute la nuit, ouvrit les rideaux du lit; & ce foie qui étoit encore tout chaud & qui remuoit, faisoit mouvoir la couverture. Ainsi, ils ne douterent point que David ne fût dans ce lit, & ne fût malade. Ils le rapporterent au Roi, & il leur dit qu'en quelque état qu'il pût être, ils le lui amenassent pour le faire mourir. Ils retournerent auffitôt, leverent les couvertures, & reconnurent que la Princesse les avoit trompés. Saul fit de grands reproches à sa fille d'avoir ainsi fauvé son ennemi. Elle s'excusa, en disant qu'il l'avoit menacée de la tuer, si elle manquoit de l'affister dans un tel besoin; qu'ainsi elle y avoit été contrainte, & qu'elle ne doutoit point qu'ayant l'honneur d'être sa fille, son amour pour elle ne fût plus fort que sa haine pour David. Saul, touché

de ces raisons, lui pardonna. David s'étant ainsi sauvé, ala trouver le prophete Samuel à Ramath, lui dit le dessein qu'avoit Saul de le faire mourir; qu'il ne s'en étoit presque rien fallu qu'il ne l'eût tué avec un javelot qu'il lui avoit lancé; & que quoique non seulement il n'eût jamais rien fait qui dût lui déplaire, mais que par l'affistance de Dieu il l'eût servi très-utilement dans toutes fes guerres, ce qui devoit lui acquérir son affection, n'avoit fait que lui attirer sa haine. Samuel touché de l'injustice de Saul, sortit de Ramath, & mena David à Gabaad, où il demeura quelque tems avec lui. Sitôt que Saul en eut avis, il envoya des gens de guerre pour le prendre & le lui amener. Ils trouverent Samuel au milieu d'une troupe de Prophetes, & fur le champ étant remplis du même esprit, ils commencerent à prophétiser avec eux. Saül en envoya d'autres avec un pareil ordre de prendre David; & la méme chose leur arriva. Il en envoya encore d'autres; & ils prophétiserent aussi. Cela fit qu'il entra dans une telle colère, qu'il s'y en alla lui-même; & lorsqu'il n'etoit pas encore assez proche de Samuel pour en être apperçu, le Prophete fit que lui-même prophétisa. Mais, quand il sut auprès de lui, il perdit entièrement le sens, se dépouilla en sa présence & en la présence de David, & passa ainsi tout le reste du jour &

David alla ensuite trouver Jonathas, pour lui faire ses plaintes

toute la nuit.

de ce que n'ayant jamais donné aucun sujet au Roi d'être mécontent de lui, il continuoit à tenter toutes fortes de moyens pour le faire mourir. Jonathas le pria de ne se point mettre cela dans l'esprit, & de ne point ajoûter foi à ceux qui lui faisoient de tels rapports; mais de s'affurer fur fa parole que le Roi son pere n'avoit. point ce dessein, puisque s'il l'avoit, il le lui auroit communiqué, ne faisant rien sans lui en parler; & qu'il n'auroit pas manqué de lui en donner avis. David l'assura au contraire avec serment que ce qu'il lui disoit étoit véritable, le conjura de n'en point douter, & de penser plutôt à lui sauver la vie, en croyant ce qu'il lui disoit, que d'attendre que sa mort sui fit connoître avec regret qu'il avoit eu tort de ne le pas croire. Il ajoûta qu'il ne devoit pas s'étonner que le Roi son pere, qui sçavoit l'étroite amitié qui étoit entr'eux, ne lui eût rien dit de son dessein. Ces raisons persuaderent Jonathas. Et dans la douleur qu'il en ressentit, il dit à David de regarder en quoi il le pourroit affister. » Dans » l'assurance que j'ai, lui répon-» dit David, qu'il n'y a rien que » je ne doive attendre de votre » amitié, voici ce qui me vient » en l'esprit. Comme c'est demain la première lune, & que » le Roi fait en ce jour un grand » festin où j'ai accoûtumé de me » trouver, je vous attendrai hors » de la ville, si vous l'avez pour » agréable, sans que personne on que vous le scache; & lorsque n le Roi demandera où je suis,

» vous lui répondrez, s'il vous » plait, que je suis allé à Beth-» léem, pour assister à la fête de » ma tribu, après vous en avoir » demandé la permission. Que » si le Roi répond, ainsi que l'on » fair quand on aime les perfonnes : je lui fouhaite un bon » voyage, ce sera une marque » qu'il n'aura point de mauvaise » volonté contre moi. Mais s'il » répond d'une autre sorte, ce » sera un témoignage du contrai-» re; & vous me ferez la grace o de m'en avertir. Cette action, » dans le malheur où je suis, » sera digne de votre générosité; » & de l'amitié que vous m'avez » si solemnellement promise. Que » si vous trouvez que je ne le mérite pas, & que vous croyiez so que j'aie offensé le Roi; n'at-» tendez pas qu'il me fasse mouo rir, mais prévenez-le en m'ô-» tant la vie. « Ces dernières paroles percerent le cœur de Jonathas. Il promit à David de faire tout ce qu'il pourroit pour pénétrer les sentimens du Roi son pere, & de lui rapporter fidelement ce qu'il en découvriroit. Il fit encore davantage; car, pour lui en donner une plus grande affurance, il le mena dehors, leva les yeux vers le ciel, & confirma sa promesse par un serment. Après ce serment, Jonathas dit à David, de l'attendre dans le champ destiné aux exercices, & qu'il ne manqueroit pas de s'y rendre accompagné seulement d'un page aussitôt qu'il auroit découvert les sentimens du Roi son pere ; qu'après y être arrivé, il tireroit trois flêches Niv

contre un blanc; que si les sentimens du Roi lui étoient favorables, il diroit à son page d'aller ramasfer ces flêches; & que s'ils lui étoient contraires, il ne le lui diroit point. Mais qu'en quelque etat que fussent les choses, il travailleroit de tout son pouvoir à empêcher qu'il ne lui arrivât du mal; qu'il le prioit seulement de fe souvenir dans sa bonne fortune de l'amitié qu'il lui témoignoit, & d'avoir de l'affection pour ses enfans.

Comme David ne pouvoit douter de la vérité des promesses de Jonathas, il ne manqua pas de se rendre au lieu qu'il lui avoit dit. Le lendemain, qui étoit le jour de la nouvelle lune, le Roi, après s'être purifié selon la coûtume, se mit à table pour souper. Jonathas s'assit à sa main droite, & Abner. général de son armée, à sa main gauche. Saul voyant que la place de David demeuroit vuide, crut qu'il n'étoit pas purifié, & n'en dit rien; mais le lendemain ne le voyant point encore, il demanda à Jonathas pourquoi il ne s'étoit pas trouvé ces deux jours à un festin si solemnel. Il lui répondit qu'il étoit allé à Bethléem pour affister à la fête de sa tribu, après lui en avoir demandé la permifsion; & il m'a prié même, ajoûtat-il, d'y vouloir aussi aller. Ainsi fi vous l'avez agréable, je m'y en irai austi, puisque vous sçavez combien je l'aime. Jonathas connut alors jusques à quel point alloit la haine de son pere contre David. Car Saul ne pouvant plus la diffimuler, s'emporta de colère

contre lui, lui reprocha qu'il étolt devenu son ennemi pour se rendre ami de David, & lui demanda s'il n'avoit point de honte d'abandonner ainsi son propre pere pout conspirer avec l'homme du monde qui lui devoit être le plus odieux, fans vouloir comprendre que tandis qu'il seroit en vie, ils ne pourroient jamais ni l'un ni l'autre règner sûrement. Après avoir parlé de la sorte, il commanda à Jonathas de le faire venir, pour lui faire souffrir la peine qu'il méritoit. Sur quoi ce généreux Prince lui ayant demandé quel si grand crime avoit donc commis David qui lui fît mériter la mort; la fureur de Saul ne demeura plus dans les bornes des simples reproches; elle passa jusqu'aux injures, & des injures aux actions. Il prit un javelot pour tuer son fils, & eut commis cet horrible meurtre, s'il n'en eût été empêché par ceux qui se trouverent présens. Ainsi, Jonathas ne put plus douter de ce que David lui avoit dit de la haine mortelle de Saul, après avoir vu que son amitié pour lui lui avoit pensé coûter la vie à lui-même. Il sortit du festin sans manger, & passa toute la nuit dans la douleur d'avoir connu, par la fortune qu'il avoir courue, dans quel extrême péril étoit son ami. Des le point du jour il alla, sous présexte de se vouloir exercer, au lieu ou David l'attendoit, tira trois flêches, & renvoya fon page lans lui commander de les ramasser, afin de pouvoir entretenir David seul à seul. David se jetta à ses pieds, & lui dit qu'il lui étoit redevable de la vie. Jonathas le releva & le baisa. Ils demeurerent ensuite long-tems embrassés en déplorant leur malheur dans cette séparation qui leur seroit plus insupportable que la mort, & ne pouvoient se quitter. Mais ensin il le fallut, quoiqu'avec une étrange peine; & ce ne sut pas sans renouveller encore avec serment les protestations de leur inviolable amitié.

David, pour éviter la persécution de Saul, s'en alla trouver à Nobé le grand sacrificateur Achimélech, qui, s'étonnant de le voir seul, lui en demanda la cause. Il lui répondit qu'il alloit exécuter un ordre du Roi, pour lequel il n'avoit besoin de personne; qu'il avoit commandé à ses gens de le venir trouver au lieu qu'il leur avoit dit, & qu'il le prioit de lui donner ce dont il avoit besoin pour ce petit voyage, & quelques armes. Achimélech satisfit au reste; & quant aux armes, il lui dit qu'il n'en avoit point d'autre que l'épée de Goliath que lui-même avoit consacrée à Dieu. Il la lui offrit; David la reçut, & un certain Doeg, qui avoit soin des mules de Saul, se trouva présent par hazard. David alla de-là à Geth, qui étoit une ville des Philistins, où le roi Achis tenoit sa cour. Il y fut reconnu, & on dit aussitôt à ce Prince, que cet Hébreu nommé David, qui avoit tué tant de Philistins , étoit dans la ville. David en eut avis, & se se voyant dans un aussi grand péril que celui qu'il vouloit éviter, s'avisa de feindre d'être insensé, & y réussit fi bien qu'Achis se mit en colère contre ses gens de lui avoir amené un sou, & leur commanda de le chasser.

David, après s'être échappé de la sorte, s'en alla dans la tribu de Juda, où il fe cacha dans une caverne proche de la ville d'Odollam, & en donna avis à ses freres. Ils vinrent le trouver avec tous leurs proches, & plusieurs autres se joignirent aussi à lui, soit à cause du mauvais état de leurs affaires, ou par la crainte qu'ils avoient de Saul. Leur nombre s'étant accru jusques à quatre cens, David alors ne craignit plus rien. Il alla trouver le roi des Moabites, & le pria d'agréer que lui & ceux qui l'accompagnoient, demeurassent dans son pais jusqu'à ce que sa mauvaise fortune fût passée. Ce Prince le lui accorda, & le traita fort bien avec toute sa troupe durant tout le tems qu'il séjourna dans fon Etat. Il n'en sortit que par l'ordre du prophete Gad, qui lui manda de quitter le désert pour retourner dans sa tribu, & alors il s'arrêta dans la forêt de Haret.

Cependant, Saul, informé par Doëg des bons offices qu'Achimélech avoit rendus à David, manda auffitôt ce souverain Sacrificateur avec tous ses parens. Après leur avoir fait les plus viss reproches, il commanda à ses gardes de les tuer; & sur ce qu'ils s'excuserent de commettre ce sacrilège, parce que la loi de Dieu ne leur permettoit pas de lui rendre une telle obéssance, il en donna la charge à ce misérable Doëg, qui, avec des scélérats

semblables à lui, massacra Achimélech. & tous ceux de sa parenté, dont le nombre se trouva de trois cens quatre-vingt-cinq. L'horrible fureur de Saul ne fut pas encore satisfaite; il envoya ces impies à Nobé, qui étoit le séjour des grands Sacrificateurs & des autres ministres de la loi de Dieu. Ils y tuerent tout ce qu'ils trouverent, sans épargner même les femmes & les enfans, & mirent le feu à la ville; & Abiathar, un des fils d'Achimélech fut le seul qui échappa de cette cruelle & terrible boucherie, qui accomplit ce que Dieu avoit prédit au grand sacrificateur Eli, que sa postérité seroit détruite à cause de ses deux fils. Abiathar alla auffirôt trouver David, & lui rapporta de quelle sorte la chose s'étoit passée. Il n'en fut point surpris, parce que Doeg s'étant trouvé présent lorsqu'il avoit parlé à Achimélech, il avoit bien jugé qu'il ne perdroit pas cette occasion de calomnier ce souverain Sacrificateur; mais, il fut trèssensiblement touché d'y avoir donné sujet, & pria Abiathar de demeurer auprès de lui, puisqu'il ne pouvoit être ailleurs en plus grande sûreté.

Il apprit en même tems que les Philistins étoient entrés dans le territoire de Ceïla, & y faisoient un grand dégât. Il résolut de les attaquer; mais il consulta auparavant Samuël, pour sçavoir si Dieu l'auroit agréable; & le Prophete l'assura que Dieu lui donneroit la victoire. Il les chargea aussitôt, en tua plusieurs, sit un riche butin, & entra dans Ceïla pour don-

ner escorte aux habitans, jusqu'à ce qu'ils eussent amené tous leurs grains dans leur ville. Comme une grande action ne sçauroit être cachée, le bruit de celle-ci se répandit incontinent de tous côtés, & alla jusqu'au roi Saul. Il eur une grande joie d'apprendre que David s'étoit enfermé dans une place, s'imaginant que c'étoit une marque que Dieu le vouloit livrer entre ses mains. Il commanda des gens de guerre pour l'aller affiéger, avec ordre de ne point lever le siège que l'on n'eût emporté la ville, & pris & tué David. Mais, Dieu révéla à David qu'il étoit perdu, s'il ne se retiroit promptement, parce que les habitans de Ceila le remettroient entre les mains du Roi pour faire leur paix. Ainsi, il s'en alla avec les quatre cens hommes dans le désert, sur une colline nommée Hachila, & Saul mangua fon entreprise. David passa de ce désert dans le territoire de Ziph, en un lieu nommé Cen. Jonathas l'y alla trouver pour l'embrasser & l'entretenir. Il l'exhorta de bien espérer pour l'avenir, malgré ses malheurs présens, l'assura qu'il règneroit sur tout le peuple, & lui dit qu'il ne devoit pas s'étonner que pour parvenir à ce comble d'honneur, il lui fallût souffrir de grands travaux. Ils renouvellerent ensuite avec serment les protestations de leur amitié, en prirent Dieu à témoin, firent des imprécations contre celui qui y manqueroit, & Jonathas s'en retourna, après avoir donné à David cette consolation dans ses malheurs.

Les habitans de Ziph, pour s'acquérir du mérite auprès de Saul, ne manquerent pas de lui donner avis que David étoit proche de leur ville, & l'affurerent qu'ils feroient tout ce qu'ils pourroient pour le mettre entre ses mains. Mais, Dieu ne permit pas que le succès répondit à leur mauvaise volonté. Car David en ayant été averti, & que le Roi s'approchoir, abandonna les défilés où il s'étoit retiré, & s'en alla à la grande roche qui étoit dans le désert de Simon. Saul le poursuivit, arriva à l'autre côté de la roche, le fit environner de toutes parts, & l'auroit pris, sans l'avis qu'il reçur que les Philistins étoient entres dans son païs. Mais, il jugea plus à propos de repousser ces ennemis publics & si redoutables, que de leur laisser son royaume en proie, en s'opiniatrant à poursuivre un ennemi particulier & qu'il n'avoit pas tant de sujet de craindre. David fortit par ce moyen d'un péril qui paroissoit inévitable, & se retira à Engaddi.

Saul en eut avis, & n'eut pas plutôt repoussé les Philistins, qu'il prit trois mille hommes choisis entre toutes ses troupes & marcha vers ce lieu-là. Comme il arrivoit, quelque nécessité dont il se trouva pressé, le fit entrer seul dans une caverne très-spatieuse & très-prosonde, où David s'étoit caché avec tous ses gens. L'un d'entr'eux reconnut le Roi, & alla promptement dire à David, que Dieu lui offroit l'occasion du monde la plus lavorable pour se venger de son ennemi, & se garantir pour jamais de son injuste persécution, en lui faisant perdre la vie. David, au lieu de suivre ce conseil, crut, par un sentiment plein de piété, qu'il ne pouvoit sans offenser Dieu, donner la mort à celui qu'il avoit établi Roi, & qui en cette qualité étoit son Seigneur & son maître, puisque quelque méchans que soient nos ennemis, & quelque chose qu'ils fassent pour nous perdre, on ne doit jamais rendre le mal pour le mal. Ainsi, il se contenta de couper un morceau du manteau de Saul; & lorsqu'il sortit de la caverne il le suivit, & éleva sa voix. Saul le reconnut & se tourna. Alors David se prosterna devant lui selon la coutume, & lui : " Est-il juste, Sire, que vous n ajoutiez foi à des calomniateurs » qui vous trompent, & que vous n entriez en défiance contre ceux n qui vous sont les plus affectionnés & les plus fideles, & ne de-» viez vous pas plutôt juger des " uns & des autres par leurs ac-" tions? Les paroles peuvent n tromper; mais, les actions font n voir ce que l'on a dans le fond " de l'ame. Il m'eût été aussi faci-» de vous tuer, que de couper ce n morceau de votre manteau que " vous voyez entre mes mains. » mais quelque juste que soit mon " ressentiment, je l'ai retenu; au lieu que vous vous laissez emporter à votre haine, quelqu'injuste qu'elle soit. Dieu nous jugera, Sire, l'un & l'autre, » & condamnera celui de nous » deux qui se trouvera coupan ble. a

Saul, étonné du péril qu'il avoit

204 DA

couru, & ne pouvant assez admirer la vertu & la générolité de David, jetta un profond foupir; & ce soupir tira des larmes des yeux de David. Saul touché d'une si extrême bonté: » C'est à moi à » pleurer & non pas à vous, lui » dit-il, puisqu'après avoir recu » de vous tant de services, je » vous ai si cruellement persécuté. " Vous avez fait voir aujour-" d'hui que vous êtes un digne » successeur des plus vertueux de nos ancêtres, qui au lieu d'ôter » la vie à leurs ennemis, lorsqu'ils " les trouvoient à leur bienséance, » faisoient gloire de leur pardon-» ner. Ainfi, je ne doute plus que " Dieu ne veulle vous mettre la » couronne sur la tête pour vous » faire règner sur-tout son peu-» ple; & je vous demande de me » promettre avec serment, qu'au » lieu de détruire alors ma famille, » vous prendrez soin de la conser-» ver sans vous souvenir des maux » que je vous ai faits. « David le lui promit, & le lui jura; & après cela ils se séparerent. Saul s'en retourna en son royaume, & David s'en alla au détroit des Masticiens.

Un homme nommé Nabal demeuroit en ce même tems dans la ville de Maon, & étoit si riche, & particulièrement en troupeaux, qu'il avoit trois mille moutons, & mille chevres. David défendit abfolument à ses gens de touchet à tien de ce qui lui appartenoit, quelque besoin qu'ils en eussent, ou fous quelque prétexte que ce sût, parce qu'il sçavoit que l'on ne peut prendre le bien d'autrui, sans

contrevenir aux commandemens de Dieu; & qu'il croyoit qu'en usant de la forte il faisoir plaisir à un homme de bien qui méritoit qu'on l'obligeât. Mais, Nabal étoit un brutal, de mauvais naturel, & fort mal faisant. Sa femme, au contraire, nommée Abigail, étoit fort civile, fort habile, fort vertueuse, & de plus extrêmement belle. Lorsque Nabal faifoit tondre ses moutons, David envoya dix des fiens le faluer de sa part, lui souhaiter toute sorte de prospérité durant plusieurs années, & le prier de vouloir l'assister de quelque chose pour la subsistance de sa troupe, puisqu'il pouvoit apprendre des conducteurs de ses troupeaux, que depuis si long-tems qu'il étoit dans ce désert, non seulement ni lui ni les fiens n'y avoient pas fait le moindre tort; mais qu'ils pouvoient dire au contraire les avoir conservés, & qu'en l'obligeant, il obligeroit un homme fort reconnoissant. Cet extravagant, au lieu de leur répondre, leur demanda qui étoit David. Ils lui dirent que c'étoit l'un des fils d'Isai, » Quoi, » s'écria-t-il , un fugitif qui se » cache de peur de tomber entre » les mains de son maître, fait » l'audacieux & le brave. « Ces paroles si offensantes ayant été rapportées à David, le mirent dans une telle colère, qu'il jura qu'avant que la nuit fût passée, il extermineroit Nabal avec toute sa famille, ruineroit sa maison & dissiperoit tout son bien, puisque ne s'étant pas contenté de témoigner tant d'ingratitude de l'obligation qu'il lui avoit , il avoit eu l'insolence de l'outrager de la sorte. Il laissa pour la garde de son bagage deux cens hommes des fix cens qu'il avoit alors, & partit avec le reste pour exécuter sa réfolution.

Cependant, un des bergers de Nabal, qui s'étoit trouvé présent au discours que son maître avoit tenu, en avertit sa maîtresse, lui en représenta la conséquence, & lui témoigna que David ni les siens n'avoient jamais fait le moindre tort à ses troupeaux. Aussitôt Abigail fit charger quantité de provisions sur des ânes; & sans en rien dire à son mari, qui faisoit grande chere avec des personnes de son humeur, elle alla au-devant de David. Elle le rencontra dans une vallée, mit pied à terre aussitôt qu'elle l'apperçut, se prosterna devant lui lui fit des présens, & le supplia de ne point prendre garde à ce que son mari avoit dit, puisque le nom de Nabal, qui signifie en Hébreu un insensé, ne lui convenoit que trop. David reçut ses présens, & lui répondit : » C'est Dieu qui vous " a amené ici, & vous n'auriez " pas autrement vu la journée de " demain; car javois juré d'ex-" terminer cette nuit Nabal & n toute sa famille, pour le punir " de son ingratitude & de l'outra-" ge qu'il m'a fait. Il faut néan-" moins que je lui pardonne en " votre confidération ; puisque " Dieu vous a inspiré de vous " opposer à ma colère par vos " prieres; mais il n'évitera pas le » châtiment qu'il a mérité & pé-

D A 205 » rira par quelque autre voie. « Abigail s'en retourna très consolée d'une réponse si favorable, & trouva son mari si ivre, qu'elle ne put alors lui rien dire. Mais le lendemain elle lui raconta tout ce qui s'étoit passé. La grandeur du péril qu'il avoit courn l'effraya & le troubla de telle sorte, qu'il devint perclus de tout son corps, & mourut dix jours après. David dit, quand il le sçut, qu'il avoit reçu la récompense qu'il méritoit, loua Dieu de n'avoir pas permis qu'il eûr fouillé ses mains de son sang, & apprit par cet exemple, qu'ayant les yeux ouverts fur toutes les actions des hommes, il châtic les méchans, & récompense les gens de bien. La vertu & la sagesse d'Abigail, jointes à sa grande beauté, avoient donné à David tant d'estime & d'inclination pour elle, que la voyant veuve, il lui manda qu'il la vouloit épouser. Elle lui répondit qu'elle n'étoit pas digne de baiser ses pieds, vint le trouver en bon équipage, & il l'épousa. Il avoit déjà une autre femme, nommée Achinoam. Et quant à Michol, Saul l'avoit donnée en mariage à un autre.

Peu de tems après, quelques habitans de Ziph donnerent avis à Saul que David étoit revenu en leur pais, & que s'il vouloit les affister ils le pourroient prendre. Il se mit aussitôt en campagne avec trois mille hommes de guerre, & campa ce même jour à Sicelle. David averti de sa marche, envoya des espions pour le reconnoître; & ils lui firent leur rapport. Il partit la nuit accompagné

seulement d'Abisaï & d'Achimélech Chéléen, & entra dans le camp de Saiil; il y trouva tous les soldats endormis, & Abner même leur général. Il passa jusques dans la tente du Roi qui dormoit aussi, & prit au chevet de fon lit son javelot. Abisai vouloit le tuer, mais il lui retint le bras & l'en empêcha, disant que quelque méchant que fût Saul, on ne pouvoit sans crime entreprendre fur la vie d'un Roi établi de Dieu, & que c'étoit à Dieu même à le punir, lorsqu'il connoîtroit qu'il en feroit tems. Ainsi, il se contenta d'emporter son javelot & un vase qui étoit auprès de lui, afin qu'il ne put douter qu'il n'avoit tenu qu'à lui qu'il ne l'eût tué; & se fiant en l'obscurité de la nuit & en son courage, il sortit du camp comme il y étoit entré, sans que personne s'en apperçût. Après avoir repassé le torrent, il monta fur la montagne d'où tout le camp de Saul le pouvoit entendre & cria si haut en appellant Abner, que ce bruit l'éveilla & tous ses foldats. Abner demanda qui étoit celui qui l'appelloit. » C'est, ré-» pondit David, le fils d'Isai que » vous avez chassé. Mais, quoi » vous qui êtes si brave & en » plus grand honneur que nul aun tre auprès du Roi, vous avez si » peu de soin de le garder, que » vous dormez au lieu de veiller à » la conservation de sa personne? » Et pouvez-vous désavouer d'ên tre coupable d'un crime capital, » pour avoir été si négligent que » de ne vous être point apperçu » que quelques - uns des miens

» font entrés dans votre camp » & jusque dans la propre tente » du Roi? Voyez ce que son » javelot & son vase sont devemus, & jugez par-là si vous » avez fait bonne garde. « Saul reconnut la voix de David, & voyant que par la négligence des siens, il lu auroit été facile de le tuer, sans que l'on eût pu le trouver étrange, après le sujet qu'il lui en avoit donné, il confessa lui être redevable de la vie, & lui dit qu'il lui permettoit de retourner chez lui en toute assurance, puisqu'il ne pouvoit plus douter de son affection & de sa fidélité, après lui avoir sauvé la vie , lorsqu'il auroit pu la lui faire perdre, pour se venger de ce qu'au lieu de reconnoître tant de services qu'il lui avoit rendus, il l'avoit exilé, privé de la consolation d'être avec ses proches, & persecuté jusques à le réduire aux dernières extrêmités. David manda ensuite qu'on vînt reprendre le javelot & le vase du Roi, & protesta que Dieu, qui scavoit qu'il auroit pu le tuer, s'il l'avoit voulu, seroit le juge de leurs actions. Voilà de quelle sorte David

lauva une seconde fois la vie à Saul; & ne voulant pas demeurer davantage dans ce pais, de crainte de tomber entre ses mains, il résolut, du consentement de tous ceux qui éroient avec lui, de passer dans les terres des Philiftins. Achis, roi de Geth qui étoit l'une des cinq villes de cette nation, le reçut favorablement, & Saul ne pensa plus à rien entreprendre contre lui; mais, David

ne voulut point s'enfermer dans une ville, de peur d'être à charge aux habitans, & pria le roi Achis de lui donner quelque lieu à la campagne. Il lui donna une bourgade, nommée Siceleg, qu'il prit en telle affection, que depuis, étant parvenu à la couronne, il l'acheta pour l'avoir en propre. Il y demeura alors pendant quatre mois vingt jours, & pendant ce tems il faisoit secrétement de continuelles courses sur les terres de quelques peuples voisins des Philistins, & amenoit quantité de chevaux, de chameaux & de bétail; mais il ne prenoit point de prisonniers, de peur que le Roi ne découvrît sur qui il faisoit ces prises dont il lui envoyoit une partie. Et lorsqu'il demandoit d'où elles venoient, il répondoit que c'étoit des plaines de la Judée du côté du midi; ce que ce Prince croyoit d'autant plus facilement, qu'il défiroit qu'il fût véritable, parce que David en traitant comme ennemis ceux de son propre pais, se mettoit hors d'état d'oser jamais y retourner; & qu'ainsi il espéroit pouvoir toujours le retenir auprès de lui & s'en servir utilement.

En ce même tems, les Philiftins résolurent de faire la guerre aux Israelites; & le Roi Achis donna rendez-vous à toutes ses troupes dans la ville de Rengam, où il manda à David de se trouver avec les fix cens hommes qu'il avoit. Il répondit qu'il lui obéiroit avec joie, pour lui témoigner sa reconnoissance des obligations dont il lui étoit redevable, & le Roi lui promit que s'il de-

D A 207 meuroit victorieux, il récompenservices par de grands honneuts, & le feroit capitaine de ses gardes. Mais, lorsqu'on sut arrivé au lieu du rendez-vous, les autres rois des Philistins ne voulurent point mettre leur confiance en un homme, dont la fidélité leur devoit être suspecte, & qui, pour se réconcilier avec Saul pourroit dans cette occasion tourner ses armes contr'eux, & leur faire beaucoup de mal, comme il leur en avoit déjà fait, puisque c'étoit ce même David que les filles des Hébreux publicient dans leurs chansons avoir tué un si grand nombre de Philistins. Ainsi, ils furent d'avis qu'on le renvoyat; & Achis se rendit à leur sentiment.

David trouva, à son retour? que les Amalécites, pour profiter de l'occasion de l'éloignement du roi Achis avec toutes les forces avoient pris Siceleg, l'avoient brûlé, & emmené toutes les femmes & les enfans avec tout le butin qu'ils y avoient fait & dans le pais d'alentour. Une si grande affliction & si surprenante toucha si vivement David, qu'il déchira ses habits, & s'abandonna à la douleur. Ses soldats, de leur côté, furent dans un tel désespoir d'avoir perdu toutes choses avec leurs. femmes & leurs enfans, que rejettant sur lui la cause de leur malheur, ils furent près de le lapider. Mais, lorsqu'il fut revenu à lui, il éleva son esprit à Dieu, & pria Abiathar le grand facrificateur de se revêtir de l'éphod, pour demander à Dieu, si en cas qu'il

poursuivit les Amalécites il les pourroit joindre, & s'il l'affisteroit pour se venger d'eux & recouvrer leurs femmes & leurs enfans qu'ils emmenoient. Abiathar, ayant fait ce qu'il désiroit, lui commanda de la part de Dieu de les poursuivre. Il ne perdit point de tems; & quand il fut arrivé au torrent de Bésor, il trouva un Egyptien qui étoit si foible, qu'il n'en pouvoit plus, parce qu'il y avoit trois jours qu'il n'avoit pas mangé, Il lui en fit donner; & lorsqu'il eut repris des forces, il lui demanda d'où il étoit. Il répondit qu'il étoit Egyptien, & que son maître l'avoit laissé, parce qu'étant malade, il ne pouvoit le suivre dans la retraite que faisoient les Amalécites, après avoir brûlé & saccagé Siceleg. David prit cet homme pour le guider, & joignit par ce moyen les ennemis. Comme ils ne se défioient de rien, & qu'ils étoient dans la joie d'un si grand butin, il les trouva au milieu du vin & de la bonne chere. Les uns étoient ivres & couchés endormis par terre; les autres avoient déjà tant bu qu'ils étoient près de faire la même chose; & les autres avoient encore le verre à la main. Ainsi, comme ils n'étoient pas en état de se défendre, & que ceux qui purent prendre les armes se trouverent aussitôt accablés par les Israelites, il en fut tué un si grand nombre, qu'à peine se sauva-t-il quatre cens hommes; car le carnage dura depuis le dîner jusques au foir.

Lorsqu'après un si heureux suc-

ces qui fit recouvrer à David & aux fiens non feulement leurs femmes & leurs enfans, mais tout le butin que les Amalécites emmenoient , ils furent retournés au lieu où ils avoient laissé deux cens des leurs pour garder le bagage, les quatre cens qui avoient accompagné David jusqu'à la fin de cette expédition, refuserent de leur faire part du butin , & vouloient qu'ils se contentassent de recouvrer leurs femmes & leurs enfans, dilant que c'étoit parce qu'ils n'avoient point de cœur, qu'ils étoient demeurés derrière. David condamna leur injustice, & déclara que Dieu leur ayant fait obtenir cet avantage, ceux qui n'avoient pu se trouver au combat; parce qu'ils avoient eu ordre de demeurer pour la garde du bagage, devoient partager également avec eux; & ce jugement si equitable passa depuis parmi les liraelites pour une loi qui fut toujours observée. David, après son retour à Siceleg, envoya à ses proches & à ses amis dans la tribu de Juda, une partie des dépouilles des Amalécites.

Cependant, le combat entre les Ifraclites & les Philifins s'étant donné fur la montagne de Gelboé, Saül fut vaincu & tué dans l'action, avec Jonathas son fils, & un grand nombre de ses troupes. Il y avoit à peine trois jours que David étoit de retour à Siceleg, lorsqu'un homme qui étoit échappé du combat vint se jetter à ses pieds avec ses habits déchirés & la tête couverte de cendres. Il lui demanda d'où il venoit,

& il lui répondit qu'il venoit du camp; que la bataille s'étoit donnée; que les Israelites l'avoient perdue ; qu'il en avoit été tué un trèsgrand nombre, & que le roi Saul & ses fils étoient demeurés entre les morts. Qu'il avoit non seulement vu de ses propres yeux ce qu'il lui rapportoit; mais qu'ayant rencontré le Roi si affoibli par la quantité de ses blessures qu'il n'avoit pu se tuer, quoiqu'il s'y fût efforcé; pour ne pas tomber vivant en la puissance de ses ennemis; il avoit eu ordre de ce Prince de l'achever, & lui avoit obéi; & que pour preuve de ce qu'il disoit, il lui apportoit ses brasselets d'or & son diadême qu'il lui avoit ôtés après sa mort. David ne pouvant, après de telles marques, douter d'une si funeste nouvelle, déchira les habits, fondit en pleurs, & passa tout le reste du jour avec ses plus familiers amis en plaintes & en regrets. Mais, entre tant de sujets d'affliction, sa plus sensible donleur étoit de se voir privé, par la mort de Jonathas, du plus cher ami qu'il efit au monde, & à l'affection & à la générofité duquel il avoit été plus d'une fois tedevable de la vie. Sur quoi il faut avouer qu'on ne sçauroit trop louer sa vertu à l'égatd de Saul, puisqu'encore qu'il n'y eût rien que ce Prince n'eût tenté pour le faire mourir, non seulement il fut très-vivement touché de sa mort, mais il envoya au supplice ce malheureux qui ayouoit qu'il la lui avoit donnée, & qui avoit bien fait connoître par ce parricide d'un Roi, qu'il étoit un véritable Ama-

Tom. XIII.

lécite. David composa ensuite à la louange de Saul & de Jonathas des épitaphes & des vers qui se voyoient encore du tems de Josephe, & qui étoient tout pleins de sentimens d'une très-vive douleur.

Après s'être acquitté de tous les honneurs qu'il put rendre à la mémoire de ces Princes, & que le tems du deuil fut passé, il sit consulter Dieu par le prophete, pour sçavoir en quelle ville de la tribu de Juda il auroit agréable qu'il habitât. Dieu répondit que c'étoit en Hébron; & il s'y en alla à l'heure même, avec ses deux femmes & ce qu'il avoit de gens de guerre. Dès que le bruit de son arrivée se fut répandu, toute la tribu de Juda s'y rendit, & le déclara Roi d'un commun consentement.

Après la mort de Saul, Abner, qui commandoit son armée, sauva Isboseth, qui restoit seul des enfans mâles de ce Prince, lui fit passer le Jourdain, le fir reconnoître Roi par toutes les autres tribus, & lui fit choisir son séjour à Mahanaim, qui signifie en Hébreu les deux camps. Ce fur-là l'origine d'une guerre civile entre les Israëlites; & elle dura assez long-tems. Mais, le parti de David se fortifioit toujours, & celui d'Isboseth s'affoiblissoit.

David eut six fils de six femmes; scavoir, d'Achinoam, Amnon qui étoit l'aîné; d'Abigail, Daniël qui étoir le second; de Maacha, fille de Tolmar, roi de Gessur, Absalom qui étoit le troisième; d'Agith, Adonias qui étoit le quatrième; d'Abithal, Sphacia qui étoit le cinquième; & d'Égla, Jethraam qui étoit le fixième.

Durant cette guerre civile entre les deux Rois & dans les divers combats qui se donnerent, la principale force d'Isboseth confistoit en la valeur & en la prudence d'Abner, général de son armée, qui par la fage conduite maintint long-tems les peuples dans son parti. Mais, ce Prince s'étant mis en grande colère contre lui fur ce qu'on lui avoit rapporté qu'il entretenoit Raspha, fille de Sibath, qui avoit été aimée par le roi Saul son pere, Abner en fut si sensiblement piqué, disant que c'étoit mal récompenser ses services, qu'il menaça de passer du côté de David, & de faire connoître à tout le monde qu'Isboseth devoit sa couronne à son affection, à son expérience dans la guerre & à sa fidélité. Ces menaces furent suivies des effets. Il envoya proposer à David qu'il persuaderoit à tout le peuple d'abandonner Isboseth, & de le choisir pour Roi, pourvu qu'il lui promit avec serment de le recevoir au nombre de ses plus particuliers amis, & de l'honorer de sa principale consiance. David accepta les offres avec joie; & pour affermir encore davantage ce traité, il lui témoigna défirer qu'il lui renvoyat Michol sa femme, qu'il avoit acquise au peril de sa vie, & en donnant à Saul pour la mériter, les têres de six cens Philistins. Abner, pour satisfaire à son désir, ôta cette Princesse à Phaltiel à qui Saul l'avoit donnée

en mariage, & la lui renvoya du consentement d'Isboseth à qui David avoit aussi écrit.

Cependant, le mérite d'Abner inspira de la jalousie à Joab. Il craignit qu'Abner ne tînt le premier rang auprès de David, & n'obtînt même à son préjudice le commandement de son armée. Ainsi, pour en détoutner l'effet, il tâcha de persuader à David de ne point ajoûter foi aux promelles d'Abner, parce qu'il sçavoit trèsassurément qu'il feroir tous les efforts pour affermir la couronne sur la tête d'Isboseth; que tout ce qu'il avoit traité avec lui n'étoit qu'un artifice pour le tromper, & qu'il s'en étoit retourné avec grande joie d'avoir réuffi dans son dessein. Mais, lorsqu'il vit que ce discours ne touchoit point l'esprit de ce sage Prince, il prit une résolution détestable; ce sut de se défaire d'Abner, & il le tua en effet en trahison auprès de la porte d'Hébron. Il ne se peut rien ajoûter à la douleur que David ressentit d'un si infâme assassinat; il protesta hautement devant Dieu, & en levant les mains vers le ciel, qu'il ne l'avoit ni sçu m commandé, & sit d'étranges imprécations contre celui qui l'avoit commis, contre ses complices & contre toute sa maison, parce qu'il ne pouvoit souffrir qu'on le soupçonnât d'un crime aussi honteux que celui de manquer de foi & de violer son serment. Il ordonna un deuil public pour Abner, & lui fit faire des obséques si solemnels, que les personnes de la plus grande condition accompagnerent

21 E

le corps, ayant la tête couverte d'un sac & leurs habits déchirés : & lui-même voulut assister à cette trifte cérémonie. Mais, ses larmes & les soupirs firent encore mieux connoître quel étoit son regret de cette mort, & combien il étoit éloigné d'avoir pu consentir à une si noire & si méchante action. Il lui fit élever dans Hébron un magnifique tombeau, & graver dessus une épitathe qu'il composa à sa louange; il alla pleurer sur son tombeau; & chacun fit la même chose à son exemple, sans qu'il fût possible, durant tout ce jour, quelque priere qu'on lui en fît, de le porter à vouloir manger avant le coucher du soleil. Tant de témoignages de la justice & de la piété de David lui gagnerent l'affection de tout le peuple, principalement de ceux qui en avoient le plus pour Abner.

Peu de tems après, Isboseth fut assassion lit par deux des principaux de la tribu de Benjamin, qui crurent qu'ils obligeroient fort David, & s'éleveroient par ce moyen à une grande fortune. Ils prirent le tems qu'il dormon sur le midi, à cause de la chaleur, & que ses gardes étoient aussi endormis. Ils lui couperent la tête, & marcherent avec autant de hâte que si on les eût poursuivis, pour la porter à David. Ils lui raconterent ce qu'ils avoient fait, & lui représenterent l'importance du service qu'ils lui avoient rendu en ôrant du monde celui qui lui disputoir le royanme. Mais, au lieu des récompenses qu'ils auendoient, ils reçurent l'arrêt de leur

mort, & David sit ensuite faire des sunérailles magnisiques à Isbo-seth, & mettre sa tête dans le

sépulcre d'Abner.

Aussi-tôt après, tous les chefs des Israelites & les officiers de l'armée vinrent trouver ce généreux Prince à Hébron, pour lui promettre fidélité comme à leur Roi. Ils lui représenterent les services qu'ils lui avoient rendus du vivant même de Saul , le respect avec lequel ils lui avoient obéi lorsqu'il commandoit une parrie des troupes de ce Prince; ils ajoûterent qu'ils sçavoient qu'il y avoit long-tems que Dieu lui avoit déclaré par le prophete Samuel, que lui & ses enfans après lui règneroient sur eux, & qu'il dompteroit les Philistins. David leur témoigna beaucoup de satisfaction de leur bonne volonté, les exhorta de continuer, & les affora qu'il ne leur donneroit jamais sujet de s'en repentir. Il leur fit ensuire un grand festin; & après leur avoir donné toutes les marques d'affection qu'ils pouvoient désirer, il les renvoya avec ordre de lui amener à Hébron ceux de chaque tribu qui se trouveroient armés & en état de servir.

Ils y vinrent, apportant avec eux quantité de munitions de guerre & de bouche. Tous entemble, d'un commun confentement, déclarerent David Roi, & après avoir passé trois jours en fêtes & en festins publics, il marcha avec tontes ses forces vers Jérutalem. Les Jébuséens qui l'habitoient, & qui étoient descendus de la race des Chananéens, le

voyant venir à eux, femerent les portes; & pour témoigner le mépris qu'ils faisoient de lui, ils firent paroître seulement sur leurs murailles des avengles, des boiteux. & d'autres personnes estropiées, disant qu'ils suffisoient pour les défendre, tant ils se fioient en la force de leur ville. David, irrité de cette insolence, résolut de les attaquer avec une extrême vigneur, afin d'imprimer par la prise de cette place, la terreur dans toutes les autres qui voudroient faire réfistance. Il se rendit maître de la ville basse; mais, la grande difficulté étoit de prendre la forteresse. Pour animer les siens à saire des efforts extraordinaires, il promit des récompenses & des honneurs aux foldats qui se signaleroient par leur courage, & la charge de Général de son armée à celui des chefs qui monteroit le premier sur la breche. Le désir d'acquérir un si grand honneur sit qu'il n'y eût rien que chacun ne fit à l'envi pour le mériter. Mais Joab les prévint tous, & demanda alors à haute voix que le Roi s'acquittât de sa promesse.

Après que David eut ainsi pris de force Jérusalem, il en chassa tous les Jébuséens, sit réparer les breches, donna son nom à cette ville, & y établit son séjour durant tout le reste de son règne. Ainsi, il quitta Hébron, où il avoit passé septans & demi, durant lesquels il ne règnoit encore que sur la tribu de Juda. Depuis ce tems, ses affaires prospéroient toujours de plus en plus par l'afsistance qu'il recevoit de Dieu, &

il embellit de telle forte Jérusalem, qu'il rendit cette ville très-célebre.

David épousa encore d'autres femmes dont il eut neuf fils; sçavoir, Amna, El, Seba, Nathan, Salomon, Jebar, Éliel, Phalna, Ennaphen, & une fille nommée Thamar, qui étoit sœur d'Absalom; & il eut outre cela deux fils nommés Jonas & Éliphas qui n'étoieat pas légitimes. Ces fils de David sont nommés autrement au second livre des Rois.

Quand les Philistins eurent appris que David avoit été établi roi de tout Israël, ils assemblerent une grande armée, & vinrent se camper proche de Jérusalem, dans une vallée nommée la vallée des géans, David, qui n'entreprenoit jamais rien sans consulter Dieu, pria le grand sacrificateur de se revêtir de l'éphod, pour sçavoir quel seroit l'évenement de cette guerre; & Dieu répondir que son peuple seroit victorieux. David marcha aussi-tôt contre les ennemis, les surprit, en tua un grand nombre, & mit tout le reste en fuite. Ils ne laisserent pas de revenir bientôt après attaquer les Israelites avec trois puissantes armées, & se camperent au même lieu où ils avoient été défaits. David pria le grand sacrificateur de consulter encore Dieu; il le fit, & lui ordonna ensuite de sa part de se tenir avec son armée dans la forêt nommée les pleurs, & de n'en sortir pour donner la bataille, que lorsqu'il verroit les branches des arbres se mouvoir & s'agiter d'elles-mêmes, quoique le tems

212

fût si calme qu'il n'y eut pas dans l'air le moindre vent qui pût causer cet effet. David obeit ponctuellement; & quand Dieu fit connoître par ce miracle qu'il le tavorisoit par sa présence, il marcha avec une entière certitude de remporter la victoire. Les ennemis ne soutinrent pas seulement le premier choc; ils tournerent auflitôt le dos, & les Israelites les tuerent ainsi sans peine. Ils les poursuivirent jusqu'à Géser, qui étoit sur la frontière des deux royaumes, & retournerent après cela piller leur camp, où ils trouverent de grandes richesses & les idoles de leurs Dieux qu'ils

mirent en pièces.

Après ces deux combats si favorables, David, avec l'avis des anciens, des grands, & des chefs de son armée, manda toutes les principales forces de la triba de Juda, pour accompagner les sacricateurs & les Lévites qui devoient aller chercher à Cariathiarim l'arche du Seigneur, & la porter à Jérusalem. Quand tout fut prêt, David voulut affister en personne à cette grande cérémonie. Les sacrificateurs prirent l'arche dans la maison d'Abinadab, & la mirent sur un chariot neuf tiré par des boufs, dont on donna la conduite à ses freres & à ses fils. Ce Saint Roi marchoit devant, & tout le peuple suivoit en chantant des pseaumes, des hymnes, des cantiques, au son des trompettes, des tymbales, & de plusieurs inftrumens. Cependant, la mort d'Oza, qui fut frappé pour avoir ole porter la main à l'arche

épouvanta David. Il craignit que la même chole ne lui arrivat, s'il menoir l'arche dans la ville. Il la fit donc mettre dans la maison d'Obededom, assez près de la ville. Elle y demeura trois mois; & le bonheur qu'elle lui porta, le combla & sa famille de toutes fortes de biens, David voyant que cet homme de pauvre qu'il étoit auparavant, étoit devenu si riche, que plusieurs lui portoient envie, n'appréhenda plus qu'il lui arrivât aucun mal de faire conduire l'arche à Jérusalem; & il l'exécuta en cetre manière. Les sacrificateurs. accompagnés de sept chœurs de mulique, la portoient fur leurs épaules; & lui-même marchant devant elle, dansoit & jouoit de la harpe. Cette action parut à Michol sa femme, tellement audessous de sa qualité, qu'elle s'en mocqua; & lorsque l'arche fut arrivée dans la ville, elle fut mise dans un tabernacle que David avoit-fait construire pour la recevoir. On fit tant de sacrifices dans cette cérémonie, qu'une partie des bêtes immolées suffit pour traiter tout le peuple. Quandils furent tous retournés en leurs maifons, & David dans fon palais, Michol vint au-devant de lui; & après lui avoir souhaité toute sorte de bonheur, elle lui témoigna qu'elle trouvoit étrange qu'un aussi grand Prince que lui eût fait une chose aussi indécente que de danfer devant tout le monde, fans qu'il parût dans ses habits aucune marque de la majesté royale. Il lui répondit qu'il ne s'en répentoit point, par ce qu'il sçavoit que

214 D A

cette action étoit agréable à Dieu, qui l'avoit préféré au Roi son pere & à tous les autres de sa nation; & que rien ne l'empêcheroit d'en user toujours de la même sorte. Cette Princesse n'eut point d'enfans de lui.

David voyant que toutes choses lui réussission à souhait, par l'assistance qu'il recevoit de Dieu, crut ne pouvoir sans l'offenser, habiter un magnifique palais, touc conftruit de bois de cedre, & enrichi de toutes sortes d'ornemens, & souffrir en même tems que l'arche de son alliance fût seulement dans un tabernacle. Ainsi, il résolut de bâtir à l'honneur de Dieu un temple superbe, suivant ce que Moise avoit predit, que cet ouvrage fe feroit un jour. Il en parla au prophete Nathan, qui lui dit qu'il croyoit que Dieu l'auroit agréable, & qu'il l'affisteroit dans cette entreprile; ce qui l'y affermit encore davantage. Mais, la nuit suivante, Dieu apparut en songe à Nathan, & lui commanda de dire à David, que quoiqu'il louât son dessein, il ne vouloit pas qu'il l'exécutât, parce que ses mains avoient si souvent été teintes du fang de ses ennemis; mais que lorsqu'il auroit fini sa vie dans une heureuse vieilleffe, Salomon fon fils & fon fuccesseur entreprendroit & acheveroit ce faint ouvrage.

Quelque tems après, ce Prince qui ne vouloit pas passer sa vie dans l'oissveté, mais aggrandir son royaume par des guerres justes & saintes, résolut d'attaquer les Philistins. Pour exécuter ce dessein, il donna rendez-yous à toutes ses troupes auprès de Jérusalem, marcha contr'eux, les vainquit dans une grande bataille, & gagna une partie de leur pais qu'il reunit à son royaume. Il fit aussi la guerre aux Moabites, dont il tua un très; grand nombre. Le reste se rendit à lui, & il leur imposa un tribut. Il attaqua ensuite les Sophoniens, défit dans une bataille auprès de de l'Euphrate, Adrazar, fils d'Arach leur Roi, lui tua deux mille hommes de pied, cinq mille de cheval, & prit mille chariots, dont il n'en garda que cent & brûla le reste.

Adad, roi de Damas & de Syrie, qui étoit fort ami d'Adrazar, ayant appris que David lui faisoit la guerre, marcha à son secours avec une grande armée. La bataille se donna proche de l'Euphrate. Adad fut vaincu, perdit vingt mille hommes, & le reste prit la fuite. David, après avoit par ses armes victorieuses soumis à son obéissance le royaume de Damas & tout le reste de la Syrie, mis de fortes garnisons aux lieux nécessaires, & rendu tout ces peuples ses tributaires, s'en retourna triomphant à Jérusalem. Il y consacra à Dieu les carquois d'or & les autres armes des gardes du roi Adad. Ce fut en ce tems-là que le roi des Amathéniens envoya son fils vers David, pour se réjouir avec lui de la victoire qu'il avoit remportée sur leur commun ennemi, rechercher fon alliance, & lui-offrir de sa part de riches vases d'or, d'argent & de cuivre d'un ouvrage fort antique. David rendit à ce Prince tous les hon-

neurs qui étoient dûs à la qualité de son pere & à la sienne, entra dans l'alliance qu'il désiroit, reçut ses présens, & les consacra à Dieu avec le reste de l'or trouvé dans les villes qu'il avoit conquises. Car sa piété lui faisoit connoître qu'il ne pouvoit trop remercier sa divine majesté de ce qu'elle le rendoit victorieux , non seulement quand il marchoit en personne à la tête de ses armées, mais lorsqu'il faisoir la guerre par ses Lieutenans; comme il avoit paru dans celle qu'il avoit entreprise contre les Idoméens, sous la conduite d'Abilai, frere de Joab, qui ne les avoit pas seulement assujettis & rendus tributaires, après leur avoir tué dix-huit mille hommes dans une bataille, mais avoit mis sur eux une imposition par tête.

L'amour que cet admirable Roi avoit naturellement pour la justice étoit si grand, qu'il ne prononçoit point de jugemens qui ne fussent très-équitables. Il avoit pour Général de son armée Joah, pour garde des registres publics Josaphat, fils d'Achil; pour secrétaire de ses commandemens, Sisan; pour capitaine de ses gardes, entre lesquels étoient les plus âgés de ses propres fils, Banaia, fils de Joiada; & il joignit à Abiathar, dans la grande sacrificature, Sadoc pour qui il avoir une affection particulière, & qui étoit de la famille de Phinéès.

Après qu'il eut ainsi ordonné de toutes choses, il se souvint de l'alliance qu'il avoit contractée avec Jonathas, & de tant de preuves qu'il avoit reçues de son amitié; car, entre ses autres excellentes qualités, il avoit une extrême grantude: Il s'informa s'il ne restoit point quelqu'un de ses fils envers qui il pût reconnoître les obligations dont il lui étoit redevable. Ayant appris qu'il en reftoit un, nommé Miphiboseth, il le fit venir, & en eut un soin particulier, ainsi que de tous les autres parens de Jonathas & de Saul.

Naas, roi des Ammonites, ami & allié de David, mourut en ce même tems, & Hannon son fils lui succéda. David lui envoya des Ambassadeurs, pour lui témoigner la part qu'il prenoit à son affliction, & l'affurer de la continuation de l'amitié qu'il avoit eue avec le Roi son pere. Mais, les principaux de la cour d'Hannon, par une défiance très-injurieuse à David, s'imaginerent que cette ambassade n'étoit qu'un prétexte pour reconnoître l'état de leurs forces, & dirent à leur nouveau Roi, qu'il ne pouvoit sans se mettre en grandpéril, ajoûter foi aux paroles du roi des Israelites. Ce Prince, se laissant aller à un si mauvais confeil, fit raser la moitié de la barbe à ces ambassadeurs, & couper la moitié de leurs habits; & une action si outrageuse fut la seule réponse qu'il rendit. David, outré d'une telle injure qui violoit même le droit des gens, déclara hautement qu'il s'en vengeroit par les armes; & l'appréhension que les Ammonites en eurent , fit qu'ils se préparerent à la guerre. David envoya contre eux ses meilleures troupes sous la conduite de Joab, qui, sans perdre de iv

tems, alla affiéger la capitale de leur païs nommée Rabbath. Les ennemis sortirent de la ville pour le combattre; mais, il les mit bientôt en suite, & s'en retourna victorieux trouver le Roi à Jétusalem.

Quoique cette perte eût fait connoître aux Ammonites leur foiblesse, ils n'en devinrent pas plus sages, & ne purent se résoudre à demeurer en repos. Ils envoyerent vers Calama, roi des Syriens qui demeuroient au delà de l'Euphrate, pour prendre de ses troupes à leur solde; & il leur envoya quatre vingt mille hommes de pied, & dix mille chevaux commandés par Sobac son lieutenant général. David voyant que ses ennemis étoient si forts, ne voulut plus faire la guerre par fes lieutenans; mais il résolut d'y aller en personne. Ainsi il passa le Jourdain, marcha contr'eux, leur donna bataille, les vainquit, tua fur la place quarante mille hommes de pied & sept mille hommes de cheval; & Sobac leur Général y recut une blessure dont il mourut. Une si glorieuse victoire abattie l'orgueit des Mésopotamiens; & ils envoyerent des ambassadeurs à David avec des préfens, pour lui demander la paix. Ainsi, comme l'hiver s'approchoir, il s'en retourna à Jérusalem; & aussi-tôt que le printems sut venu, il envoya Joab continuer la guerre contre les Ammonites. Il ravagea tout leur pais, & assiégea une seconde fois Rabbath leur capitale.

Pendant ce tems là, David tomba dans un grand péché. Car,

comme il se promenoit le soir ses lon sa coûtume, dans une galerie haute de son palais, il vit dans une maison voisine une femme nommée Bethsabée, qui se baignoit, & qui étoit si belle, qu'il ne put réfister à la passion qu'il conçut pour elle. Il l'envoya querir, & la retint; & comme elle devint grofse, elle le pria de penser au moyen de l'exempter de la mort ordonnée par la loi de Dieu contre les femmes adulteres. David, dans ce delfein', manda à Joab de lui envoyer Urie, son écuyer, qui étoit le mari de Bethsabée; & lorsqu'il fut arrivé, il s'informa particulièrement de lui de l'état du siège. Il lui répondit qu'il alloit très-bien; & David lui envoya pour son souper, quelques-uns des plats de sa table, & lui fit dire de s'en aller coucher chez lui. Mais Urie, aulieu de lui obéir, passa la nuit avec ses gardes. David le sçut, & lui demanda pourquoi, après une si longue absence, il n'étoit pas allé voir sa femme & passer ce tems avec elle, puisqu'il n'y a personne qui n'en use de la sorte au retout de quelque voyage. Il lui répondit que son général & ses compagnons couchant dans le camp fur la terre, il n'avoit pas cru devoir chercher son repos & se divertir avec la femme. Sur quoi David lui commanda de demeurer encore ce jour-là, parce qu'il ne pouvoit le renvoyer que le lendemain; & le soir il le sit venir souper, & l'invita fore à boire, afin qu'étant plus gai qu'à l'ordinaire, il lui prit envie de s'en aller coucher chez lui. Mais, il passa encore toute cette

huit à la porte de la chambre du Roi avec ses gardes. David en colère de n'avoir rien pu gagner sur lui, écrivit à Joab, que pour le punir d'une offense qu'il avoit commise, il l'exposat où se trouveroit le plus grand péril, & donnât ordre que chacun l'abandonnât, afin que demeurant seul, il ne pût en échapper. Il mit cette lettre fermée & cachetée de son cachet entre les mains d'Urie, & Joab ne l'ent pas plutôt reçue, que pour obéir au Roi, il commanda Urie avec un nombre des plus braves de toutes ses troupes, pour faire un effort à l'endroit qu'il sçavoit être le plus périlleux. Urie accepta avec joie cette commisfion fi hazardeuse; & Joab commanda en secret à ceux qui l'accompagnoient de l'abandonner, & de se retirer aussi-tôt qu'ils verroient les ennemis tomber fur leurs bras. La chose sut exécutée à la lettre; ce qui fut cause qu'Urie resta sur la place avec un petit nombre de braves hommes qui n'étoient pas du sécret. Bethsabée, ayant appris la mort de son mari, le pleura durant quelques jours; & lorsque le tems du deuil fut passe, David l'épousa, & elle accoucha auffi-tôt aprés d'un fils.

Dieu regarda d'un œil de colère cette action de David, & commanda à Nathan dans un songe de l'en reprendre très sévèrement de sa part. Comme ce prophete étoit extrêmement sage, & qu'il sçavoir que les Rois, dans la violence de leurs passions, considerent peu la justice, il crut que pour mieux connoître en quelle dispo-

sition étoit ce Prince, il devoit commencer par lui parler doucement, avant que d'en venir aux menaces que Dieu luravoit commandé de lui faire. Ainfi, il lui parla en cette forte: » Il y avoit n dans une ville deux habitans, n dont l'un étoit extrêmement ri-" che, & avoit une très grande » quantité de bérail. L'autre au » contraire étoit si pauvre, que » tout son bien consistoit en une » feule brebis, qu'il aimoit si ten-» drement, qu'il la nourrissoit n avec autant de soin qu'un de ses » enfans, de ce peu de pain qu'il » avoit. Un ami de cet homme si n riche l'étant venu voir, il ne » voulut point toucher à son bé-» tail pour lui donner à manger; n maisil envoya prendre de force » la brebis de cet homme si pau-" vre, la fit tuer, & le traita ainsi " à ses dépens. " David touché d'une si grande injustice, dit que cet homme étoit un méchant; qu'il le falloit condamner au quadruple envers le pauvre, & puis le faire mourir. Le prophete lui répondit : " Vous vous êtes cono damné vous même, & vous » avez prononcé l'arrêt du châtin ment que mérite un aussi grand » crime que celui que vous avez » osé commettre. « Il ajoûta entr'autres choses, qu'il auroit le déplaisir de voir mourir l'enfant qui avoit été le fruit malheureux de son adultere. David épouvanté de ces menaces, fondit en pleurs; & le cœur percé de douleur, il reconnut & confessa la grandeur de son péché. Dieu touché de son extrême repentir, lui promit de

lui conserver la vie, & d'oublier son péché, après qu'il en auroit fait pénitence. Mais, selon ce que le prophete lui avoit dit, il envoya une grande maladie à l'enfant qu'il avoit eu de Bethsabée. L'extrême amour que David avoit pour la mere, lui fit sentir si vivement cette affliction, qu'il passa fept jours entiers fans manger, prit le deuil, se revetit d'un sac. demeura couché contre terre, & demanda instamment à Dieu de vouloir lui conserver cet enfant. Mais, il rejetta sa priere, & l'enfant mourut le septième jour. Bethsabée accoucha depuis d'un fecond fils , que l'on nomma Salomon.

Cependant, Joab pressoit le siège de Rabbath; il rompit les aquéducs qui conduisoient de l'eau dans la ville, & empêcha d'y apporter des vivres. Ainsi, les habitans se trouverent pressés en même tems de la faim & de la soif, parce qu'il ne leur restoit qu'un puits qui ne pouvoit pas à beaucoup près leur suffire. Alors, il écrivit au Roi pour le prier de venir dans fon armée, afin d'avoir lui-même l'honneur de prendre & d'exterminer cette ville. David loua son affection & sa fidélité, alla au siège, mena encore d'autres troupes, emporta la place de force, & en donna le pillage à ses soldats. Le butin fut très-grand, & il se contenta de prendre pour lui la couronne d'or du Roi des Ammonites qui pesoit un talent, & étoit enrichie de quantité de pierres précieuses, au milieu desquelles éclatoit une Sardoine de

très-grand prix; & il porta souvent depuis cette couronne. Il sit mourir tous les habitans par divers tourmens, sans en épargner un seul, & ne traita pas plus doucement les autres villes du même païs qu'il prit encore de force.

Après cela, Amnon, fils de David, ayant conçu une passion violente pour Thamar sa sœur, & l'ayant violée de la manière que nous avons dit sous l'article d'Amnon, Absalom, frere de Thamar, résolut de s'en venger, & s'en vengea en effet deux ans après, en faisant tuer Amnon dans un festin où il l'avoit invité. Après quoi il se retira chez son beau-pere le roi de Gessur, où il

demeura trois ans.

Lorsque Joab vit que durant ce tems la colère du Roi s'étoit rallentie, & qu'il se porteroit aisément à faire revenir Absalom, il se servit de cet artifice pour le presser de s'y résoudre. Une vieille femme alla par son ordre le trouver dans un état qui la faisoit paroître extrêmement affligée. Elle lui dit que deux fils qu'elle avoit étoient entrés en dispute à la campagne, & que cette dispute s'étoit si fort échauffée, que n'y ayant personne pour les séparer, ils en étoient venus aux, mains; que l'un d'eux avoit tué l'autre, & qu'on le poursuivoit en justice pour le saire mourir; qu'ainsi elle se voyoit près d'être privée du seul appui qui lui restoit dans sa vieillesse: & que ne pouvant dans une telle extrêmité, avoir recours qu'à la clémence de sa majesté, elle le supplioit de lui accorder la grace de son fils. David la lui promit; & alors elle continua de lui parler en cette sorte : » Je suis trop obligée, Sire, à » votre Majesté, d'avoir tant de » compassion de ma vieillesse, & » de l'état où je me trouverois » réduite si je perdois le seul en-" tant qui me reste. Mais, si vous » voulez que je ne puisse douter de " l'effet de votre bonté, il faut, " s'il vous plait, que vous com-" menciez par appailer votre co-" lere contre le Prince votre fils, » & que vous le receviez en vos » bonnes graces. Car, comment » pourrois-je m'assurer que vous n pardonnez à mon fils, si vous » ne pardonnez pas même au vô-» tre une faute toute semblable? " Et seroit-ce une chose digne de » votre prudence d'ajoûter volon-» tairement la perte d'un de vos » enfans à la perte si douloureuse, " mais irréparable, que vous avez » faite d'un autre ? « Ce discours fit juger au Roi que c'etoit Joab qui avoit envoyé cette femme. Il lui demanda si cela n'étoit pas vrai; elle le lui avoua. Et à l'heure même il fir venir Joab, & lui dit qu'il avoit obtenu ce qu'il désiroit; qu'il pardonnoit à Absalom, & qu'il pouvoit lui mander de reve-

Ce jeune Prince, ayant fait sa paix avec le Roi son pere, se mit bientôt en grand équipage; & outre la quancité qu'il avoit de chevaux & de chariots, il étoit suivi de cinquante gardes. Comme son ambition n'avoit point de bornes, il forma le dessein de déposséder le Roi son pere, pour se mettre la couronne sur la tête; & asin

d'y parvenir, il ne manquoit point tous les matins de se rendre au palais, où il consoloit ceux qui avoient perdu leur cause, & leur disoit qu'ils s'en devoient prendre aux mauvais conseillers du Roi, & à ce qu'il se trompoit lui-même dans ses jugemens. Il continua durant quatre ans à en user de la sorte. Et lorsqu'il se vit assuré de l'affection de tout le peuple, il pria le Roi de lui permettre d'aller à Hébron, pour accomplir un vœu qu'il avoir fait durant son exil. Lorsqu'il y fut arrive, il le fit scavoir par-tout le pais; & on vint de toutes parts le trouver. Achitophel, qui étoit un des conseillers de David, s'y rendit; & deux cens habitans de Jérusalem y vinrent aussi, mais seulement dans la pensée de se trouver à cette fête. Ainfi, le dessein d'Absalom lui réussit comme il le pouvoir souhaiter; car tous le choistrent pour Roi.

David, touché au point que l'on peut se l'imaginer de l'audace & de l'impiété de son fils, qui après le pardon qu'il lui avoit accordé d'un si grand crime, vouloit lui ôter avec la vie le royaume que Dieu lui-même lui avoit donné, résolut de se retirer dans les places fortes de de-là le Jourdain, & de remettre entre les mains de Dieu le jugement de sa cause. Ainsi, il laissa la garde de son palais à dix de ses concubines, & sortit de Jérusalem suivi d'une grande multitude de peuple qui ne put se résoudre de l'abandonner, & de six cens hommes qui tandis même que Saul le persécutoit, ne l'a-

voient jamais quitté. Sadoc & Abiathar, grands sacrificateurs, & tous les Lévites, vouloient aussi aller avec lui & emporter l'arche; mais il les obligea de demeurer, dans l'espérance que Dieu ne laifseroit pas sans ce secours de prendre soin de lui; & il les pria seulement de lui donner, par des personnes assurées, des avis secrets de tout ce qui se passeroit. Jonathas, fils d'Abiathar, & Achimas fils de Sadoc, fignalerent austi leur fidélité en cette rencontre.

Comme ce grand Prince montoit les pieds nus la montagne des Oliviers, & que chacun fondoit en pleurs à l'entour de lui, on lui rapporta qu'Achitophel étoit passé par une horrible infidélité dans le parti d'Absalom. La douleur qu'il en eut lui fut plus sensible que nulle autre, parce qu'il connoissoit l'extrême capacité d'Achitophel, & il pria Dieu d'empêcher Absalom d'avoir confiance en lui, & de suivre ses conseils. Lorsqu'il fut arrivé sur le haut de la montagne, il regarda Jérusalem & répandit quantité de larmes, parce qu'il ne mettoit point de différence entre la perte de son royaume & sa sortie de cette grande ville qui en étoit la capitale. Chusai, l'un de ses plus fideles servireurs, le vint trouver avec ses habits déchirés & la tête couverte de cendre. David s'efforça de le consoler, & lui dit que le plus grand service qu'il lui pouvoit rendre, étoit d'aller trouver Absalom, sous prétexte de vouloir passer dans son parti, afin de pénétrer ses desseins, & de s'oppofer aux conseils d'Achitophel.

Ainsi, Chusai, pour lui obéir, s'est alla à Jérusalem où Absalom se

rendit bientôt après.

David ayant marché un peu plus avant, Siba, qu'il avoit donné à Miphiboseth pour prendre soin de son bien, vint le trouver avec deux ânes chargés de vivres qu'il lui offrit. Il lui demanda où étoit son maître, & il répondit qu'il étoit demeuré à Jérusalem, dans l'espérance que dans un si grand changement, la mémoire du Roi son ayeul pourroit le faire choisir pour Roi. Ce faux avis irrita si fort David, qu'il donna à ce méchant homme tout le bien de Miphiboseth, disant qu'il méritoit mieux que lui de le posséder.

Lorsqu'il fut proche du lieu nommé Bachor, Séméi, fils de Géra, parent de Saul, ne se contenta pas de lui dire des injures, il lui jetta même des pierres. Mais David continua de marcher fans s'arrêter aux injures de Séméi; & ce malheureux courut de l'autre côté de la montagne pour continuer à lui en dire. Enfin, David arriva au bord du Jourdain, & y fit rafraîchir ses gens fatigués d'un li

long chemin.

Cependant, Abfalom accompagné d'Achitophel en qui il mettoit toute sa confiance, se rendit à Jérusalem, & Chusar, ce fidele ami de David, alla comme les autres se prosterner devant lui, & lui souhaiter un long & heureux règne. Absalom ne se défia point de lui & ajoûta foi à ce qu'il lui dit sur son prétendu changement de parti. Ce nouveau Roi délibé; rant ensuite avec Achitophel sur la conduite qu'il devoir tenir pour affermir sa domination, ce méchant homme lui conseilla d'abuser des concubines de son pere en presence de tout le monde, afin que chacun voyant par-là qu'il ne pouvoir plus jamais y avoir de réconciliation entr'eux, mais qu'ils en viendroient nécessairement à à une guerre très-sanglante, ceux qui s'étoient engagés dans son parti y demeuraffent inféparablement attachés. Ce jeune Prince suivit ce malheureux & honteux conseil, & l'exécuta à la vue de tout le peuple, sous une tente qu'il fit dresser dans le palais. Ainsi, l'on vit accomplir ce que le prophete Nathan avoit prédit à David.

Absalom ayant ensuite demande à Achitophel de quelle sorte il devoit agir dans cette guerre : » La mort du Roi votre pere, » lui répondit - il, est le seul n moyen de vous affurer la coun ronne, & de sauver ceux à qui vous en êtes redevable. Que si " vons voulez me donner dix » mille hommes choisis sur tou-" tes vos troupes, je vous renu drai ce service. « Ce conseil plut à Absalom; mais, il désira de sçavoir le sentiment de Chusaï qu'il nommoit toujours le meilleur ami de son pere. Il lui dit quel étoit l'avis d'Achitophel, & lui demanda le sien. Chusai, jugeant que David étoit perdu si on suivoit le conseil d'Achitophel, lui en donna un tout contraire; & Abfalom le suivit, Dieu le permettant ainfi. Chusai ne manqua pas

de le faire sçavoir aussitôt à David , afin qu'il passat promptement le Jourdain. Ce Prince se hâta de profiter d'un avis si important; car, quoique la nuit fût dejà venue, il passa le sienve à l'heure même, avec tout ce qu'il avoit de gens avec lui, & s'en alla à Mahanaim. Absalom l'y suivit dès le lendemain, & la bataille ne tarda pas à se donner. Mais l'armée d'Absalom fut défaite, & mise en fuite; & lui-même étant demeuré attaché à un arbre par les cheveux, fut percé & mis à mort

par Joah.

Cette nouvelle, ayant été portée à David, l'accabla d'une extrême douleur. Il s'en alla au lieu de la ville le plus élevé; & là il pleuroit son fils, se frappoit l'estomac, s'arrachoit les cheveux, & ne mettant point de bornes'à sa douleur, il crioit à haute voix: Absalom mon fils, mon fils Absalom, plut à Dieu que je fusse more avec vous ! Car, outre qu'il étoit d'un naturel extrêmement tendre, c'étoit celui de tous les enfans qui lui restoient, qu'il aimoit le plus. Les gens de guerre, ayant sçu l'extrême affliction du Roi, crurent qu'ils auroient mauvaise grace de paroître devant lui dans un état de victorieux & de triomphans. Ainsi, ils entrerent en pleurs dans la ville les yeux baissés contre terre comme s'ils eussent été vaincus. Mais, Joab voyant que le Roi avoit la tête couverte & continuoit de pleurer très-amerement son fils, lui parla en des termes, qui calmerent son esprit, & le rappellerent aux soins que

fa qualité de Roi l'obligeoit à prendre de son État. Il changea d'habit pour réjouir ses soldats, sortit de son logis, se montra à eux, & chacun lui vint rendre ses devoirs.

Ceux de l'armée d'Absalom qui s'étoient fauvés, envoyerent dans toutes les villes leur représenter les obligations qu'ils avoient à David; que les victoires qu'il avoit remportées en tant de guerres leur avoient fait recouvrer leur liberté; qu'ils devoient reconnoître qu'ils avoient eu tort de s'être révoltes contre lui; & que maintenant qu'Absalom étoit mort, ils devoient prier David de leur pardonner, & le supplier de reprendre la conduite du royaume. David en étant averti, écrivit aux grands facrificateurs Sadoc & Abiathar de représenter aussi aux chefs de la tribu de Juda, que le Roi étant de la même tribu qu'eux, il leur seroit honteux d'être les derniers à lui témoigner leur affection & à le rétablir dans son État ; de dire la même chose à Amaza, & d'y ajoûter, qu'ayant l'avantage d'être neveu du Roi, il devoit espérer de sa bonté non seulement le pardon d'avoir pris les armes contre lui, mais aussi d'être confirmé en la charge de Général de l'armée qu'Absalom lui avoit donnée. Sadoc & Abiathar s'acquitterent si adroitement de cette commission, que la chose réussit comme David le souhairoit. Ainsi, toutes les tribus généralement députerent vers lui, à la persuasion d'Amaza, pour le prier de revenir à Jérusalem. Mais, celle de

Juda se signala en cette occasion; car elle alla au-devant de lui jusqu'au sleuve du Jourdain.

Séméi y alla aussi avec mille hommes de sa tribu, & Siba s'y trouva avec fes quinze fils, & vingt serviceurs. Quand ils furent arrivés sur le bord du fleuve, ils firent un pont de batteaux pour faciliter le passage du Roi & des siens; & lorsqu'il approcha du rivage, toute la tribu de Juda le falua. Séméi se jetta à ses pieds sur le pont, lui demanda pardon, le supplia de considérer qu'il étoit le premier qui lui témoignoit son repentir, & le conjura de ne pas commencer par lui à user du pouvoir qu'il avoit de punir ceux qui l'avoient offense. David lui promit qu'il ne lui seroit fait aucun mal. Il promit aussi la même chose aux autres qui vinrent aussi implorer sa clémence.

Lorsque David arriva à Galgala, la tribu de Juda toute entière, & presque la moitié de toutes les autres se rendirent auprès de lui. Les principaox de la Judée, accompagnés d'une grande multitude de ses habitans, se plaignirent que ceux de Juda avoient été audevant du Roi sans les en avoir avertis, parce que s'ils l'avoient sçu, ils n'auroient pas manqué d'y aller aussi. Les Princes de la tribu de Juda répondirent qu'ils n'avoient pas sujet de s'en offenser, puilqu'étant de la même tribu que le Roi, ils étoient plus obligés que les autres à lui rendre des respects particuliers, & qu'ils n'avoient prétendu en tirer aucun avantage que celui de s'acquitter de leur de-

voir. Cette excuse n'ayant pas satisfait les Princes des autres tribus: " Nous ne scaurions trop n nous étonner, dirent-ils, que » vous vous persuadiez que le » Roi vous soit plus proche qu'à " nous, puisque Dieu nous l'ayant » donné à tous également, votre n tribu ne peut avoir en cela au-» cun avantage sur les autres » dont elle ne fait qu'une douziè-" me partie; & ainsi vous avez " eu tort d'aller trouver le Roi » fans nous en donner avis. « Comme cette contestation s'échauffoit, Séba, fils de Bochri, de la tribu de Benjamin, qui étoit un séditieux & un très-méchant esprit, cria de toute sa force: " Nous n'avons point de part " avec David, & ne connoissons » point le fils d'Isai. « Il fit ensuite sonner la trompette, pour témoigner par ce signal qu'il lui déclaroit la guerre. Auffitôt toutes les tribus abandonnerent David, excepté celle de Juda qui le conduisit à Jérusalem.

Lorsqu'il y fut arrivé, il sit sortir de son palais ses concubines, dont Absalon avoit abusé, & les sit mettre dans une maison ou l'on pourvut à leur entretien, sans que jamais depuis il les ait

vues.

Il donna à Amaza, comme il le lui avoir promis, la charge de général de son armée, que Joab exerçoir auparavant, & lui dit d'aller rassembler le plus de forces qu'il pourroir de la tribu de Juda, & de les lui amener dans trois Jours, pour marcher promptement contre Séba. Le troisième jour

étant passé, & Amaza ne revenant point, David, dans l'appréhension qu'il avoit que le parti de Séba ne le fortifiat & ne lui fit courir un plus grand danger que n'avoit fait celui d'Absalom, ne voulut pas attendre davantage. Il commanda à Joab de prendre toutes les forces qui éroient auprès de lui, & sa compagnie de fix cens hommes, & de marcher en diligence contre Séba, pour combattre en quelque lieu & en quelque état qu'il se rencontrât. Joab apprit que Séba s'étoit enfermé dans Abelmacha. Il alla pour l'y prendre; mais, les habitans lui en refuserent l'entrée; ce qui le mit dans une telle colère qu'il les assiégea, dans la résolution de ne pas pardonner à un seul & de ruiner entièrement cette ville. Une femme de grand esprit, voyant l'extrême péril où ses concitoyens s'écoient engages par leur imprudence, & poussée par l'amour de sa patrie, leur persuada de couper la tête à Séba, & de la jetter dans le camp des ennemis. Joab satisfait, leva le siège à l'heure même, & s'en retourna à Jérufalem. Un si grand service obligea David de le confirmer dans la charge de Général de son armée. Il fit ensuite Banaïa capitaine de ses gardes & de la compagnie de fix cens hommes, commit Adoram pour recevoir les tributs, donna la charge des registres à Sabatès & à Aquilée, & maintint Sadoc & Abiathar dans la grande facrificature.

Quelque tems après, tout le royaume se trouva affligé d'une

fort grande famine. David eut recours à Dieu, & le pria d'avoir compassion de son peuple, & de vouloir faire connoître non feulement la cause de ce mal, mais quel en pouvoit être le remede. Les prophetes lui répondirent de la part, que cette famine continueroit toujours jusques à ce que les Gabaonnes fusient vengés de l'injustice de Saul, qui en avoit fait mourir plusieurs, au préjudice de l'alliance que Josué avoit contractée avec eux, & que lui & le Senat avoient solemnellement jurée; qu'ainfi le seul moyen d'appaiser la colère de Dieu & de faire cesser la famine, étoit de donner à ce, peuple telle satisfaction gu'il désireroit. David, en conséquence de cette réponse, envoya auflitôt chercher des principaux des Gabaonites, & leur demanda ce qu'il pouvoit faire pour les contenter. Ils lui répondirent qu'ils demandoient sept personnes de la race de Saul, pour les faire pendre. On les leur mit entre les mains, mais sans toucher à Miphiboleth que David prit soin de conserver, parce qu'il étoit fils de Jonathas. Ainsi les Gabaonites étant pleinement satisfaits, Dieu fit tomber sur la terre des pluies douces & favorables, qui lui rendirent sa première beauté. Elle recommença d'être féconde, & les Israëlites se trouverent de même qu'auparayant dans une heureuse abondance.

Comme David préféroit l'intérêt de son État à son repos, il attaqua les Philistins & les vainquit dans un grand combat; mais,

il ne courut jamais plus de dans ger; car la chaleur avec laquelle il les poursuivit l'ayant engage si avant qu'il se trouva seul & accable de l'affitude, au point que les forces lui manquoient, un Philiftin de la race des géans, nommé Achmon, fils d'Arapha, qui étoit armé d'une jaque de maille, & avoit outre son épée un javelot qui pesoit trois cens sicles, le voyant en cet état, vint à lui, le jetta par terre, & l'alloit tuer fans Abisai qui vint à son secours, & tua ce redoutable géant. Toute l'armée fut si touchée du péril que le Roi avoit couru, que ne pouvant souffrir que l'excès de son courage les mit encore au hazard de perdre le meilleur Prince du monde, & dont la sage conduite faisoit toute leur félicité, tous les chefs l'obligerent de promettre avec ferment qu'il ne se trouveroit plus en personne dans les batailles. Après ce combat, les Philistins s'assemblerent dans la ville de Gaza; & sirôt que David en fut averti, il envoya contr'eux une forte armée, qui détruilit celle des ennemis. Une si grande perte n'abattit point le cœur des Philistins; ils recommencerent la guerre; mais, il en coûta encore la vie à un grand nombre d'ente eux. Quelque tems après, ils le mirent de nouveau en campagne, Mais, la mort d'un seul d'entre ces puissans ennemis, lequel étoit fort redoutable, inspira aux autres une telle crainte, qu'ils n'oferent plus depuis attaquer les Israelites,

Lorsque David, après avoit couru tant de périls & gagné tant

de

de batailles, se vit dans une profonde paix, il composa à la louange de Dieu plusieurs cantiques, plusieurs hymnes, & plusieurs pleaumes en vers de diverses mesures; car, les uns étoient trimetres, & les autres pentametres. Il commanda aux Lévires de les chanter, cant aux jours de Sabbath que des autres fêtes, sur divers inftrumens de musique qu'il sit saire pour ce sujet, entre lesquels étoient des violons à dix cordes que l'on touchoit avec un archet, des pfaltérions à douze tons que l'on touchoit avec les doigts, & de fort grandes timbales d'airain. Ce Prince tenoit toujours auprès de lui des hommes d'une valeur extraordinaire, dont trente-huit étoient distingués entre les autres.

David, voulant sçavoir le nombre des hommes de son royaume qui étoient capables de porter les armes, & ne se souvenant pas que Moise avoit ordonné que toutes les fois que l'on feroit cette revue on devoit payer à Dieu un demi-sicle par tête, dit à Joab d'y travailler. Il s'en excusa sur ce qu'il ne le croyoit pas nécessaire. Mais, David le lui commanda absolument. Ainsi, il partit, & après s'y être employé durant neuf mois & vingt jours, avec les Princes des tribus & les Scribes, il revint le trouver à Jérusalem; & on vit par les rôles qu'il lui présenta, que le nombre de ceux qui étoient en âge de porter les armes, montoit à neuf cens milles hommes, fans y comprendre la tribu de Juda qui en pouvoit fournir seule quarante mille, ni les

tribus de Benjamin & de Lévi, parcequ'avant qu'il en eût fait la revue, le Roi lui avoit mandé de revenir, à cause que les Prophetes lui avoient fait connoître son péché. Ce religieux Prince en demanda pardon à Dieu, qui lui ordonna par Gad fon prophere, de choisir lequei de ces trois châtimens il aimoit le mieux, ou une famine générale de sept ans, ou une guerre de trois mois dans laquelle il feroit toujours vaincu ou une peste qui continueroit durant trois jours. David fut si troublé de cette proposition, qu'il demeura tout interdit, & ne sçavoit lequel choifir de tant de maux. Mais, le Prophete le pressant de se résoudre, afin de porter sa réponse à Dieu, il considéra en luimême que s'il choibssoit la famine, il paroîtroit qu'il auroit préféré la conservation à celle de ses sujets, puisqu'il ne manqueroit pas de pain, quoiqu'ils en manquassent; que s'il choilissoit la guerre il ne courroit pas non plus grand risque, ayant des places très-fortes, & grand nombre de troupes qui veilleroient à la fûrete; mais que s'il choisissoit la peste, il témoigneroit qu'il n'auroit pas considéré son intérêt particulier, parce que cette maladie est également redoutable aux Rois & aux moindres d'entre le peuple. Amn, il résolut de la demander ; dans la penfée qu'il lui étoit plus avantageux de tomber entre les mains de Dieu qu'entre celles des hommes. Le Prophete n'eut pas plutôt fait son rapport à Dieu, qu'on vit ce terrible fléau ravager tout le

royaume, sans que l'on pût rien connoître aux divers accidens de cette cruelle maladie. Il paroissoit bien en général que c'étoit une peste trèsviolente; mais elle emportoit les hommes en des manières différentes. Le mal des uns ne paroifloit point, & ne laissoit pas de les tuer promptement; les autres rendoient l'esprit au milieu des douleurs les plus violentes; les autres ne pouvant supporter les remedes, expiroient entre les mains des médecins; les autres perdoient la vue dans un moment, & aussitôt après étoient suffoqués; & les autres, lorsqu'ils enterroient les morts, le trouvoient avoir eux - mêmes besoin d'être enterrés. Cette épouvantable contagion avoit déjà tué, dans une matinée, soixante-dix mille hommes; & l'ange exterminateur envoyé de Dieu avoit le bras levé pour faire sentir à Jérusalem les mêmes effets de sa colère. David revêtu d'un fac & la tête couverte de cendre, étant prosterné en terre, pour demander à Dieu qu'il voulût se contenter de ce grand nombre de moris, & appaiser sa colère, apperçut venir dans l'air cet ange avec l'épée nue à la main; & alors il cria à Dieu de toute sa force, que lui seul méritoit d'être châtie, & que son peuple étoit innocent; & qu'ainsi il le conjuroit de leur pardonner, & de se contenter de le faire périr avec toute sa famille. Dieu touché de sa priere, fit cesser cette terrible maladie, & lui ordonna par le même Prophete de bâtir un autel dans l'Aire d'Ornan, & de lui offirir un sacrifice. David se

rendit aussitôt en ce lieu pour y exécuter ce qui lui étoit commandé; & ce Prince voyant que Dieu avoit témoigné agréer son sacrifice, donna à cet autel le nom d'autel de tout le peuple, & choisit ce lieu pour bâtir le temple. Dieu l'eut si agréable, qu'il lui manda à l'heure même, par le Prophere, que son sils & son successeur exécuteroit son dessein.

En conséquence de cet oracle, il sit saire le dénombrement des étrangers qui étoient venus s'érablir dans son royaume; & il s'en trouva cent quatre-vingt mille. Il en employa quatre-vingt mille a tailler des pierres. & le reste à les porter avec les autres matériaux necessaires, à la réserve de trois mille cinq cens, qui devoient présider aux travaux & veiller fur les ouvriers. Il assembla beaucoup de fer, beaucoup de cuivre, & une incroyable quantité de bois de cedre que les Tyriens & les Sydoniens lui fournirent; & il diloit à ses amis, qu'il faisoit tous ces préparatifs pour épargner cette peine à son fils qui étoit encore si jeune, & lui donner moyen de bâtir plus facilement le temple.

David n'avoir alors que soixante-dix ans; mais les grands travaux qu'il avoit sousserts durant tout le cours de sa vie, l'avoient affoibli de telle sorte, qu'il ne lui restoit plus aucune chaleur naurelle; & tout ce que l'on employoit pour le couvrir, ne lui en pouvoit donner. Les médecins jurgerent que le seul remede étoit de faire coucher auprès de sui une jeune fille, pour l'échausser comme

on échaufferoit un enfant; & l'on choisit la plus belle de tout le

, pais, nommée Abisag.

Cependant, Adonias, l'un des fils de David, résolut de se faire Roi, & communiqua son dessein à tous ses amis. Il fit ensuite provision de chevaux & de chariots, & prit cinquante hommes pour la garde. Comme cela se passoit à la vue de tout le monde, il ne put être caché au Roi son pere; & cependant il ne lui en parla point. Joan général de l'armée, & Abiathat grand facrificateur, s'engagerent à servir Adonias. Mais, Sadoc aussi grand sacrificateur, le prophete Nathan, Banaia capitaine des gardes que David aimoit beaucoup, & cette troupe de braves dont nous avons ci-devant parle, demeurerent attachés aux intérêts de Salomon, Adonias prépara un superbe festin dans un fauxhourg de Jérusalem auprès de la fontaine du jardin du Roi, & y invita tous ses freres, excepté Salomon. Il y invita austi Joab, Abiathar & les chefs de la tribu de Juda; mais il n'y invita point Sadoc, Nathan, & Banaia. Nathan donna avis à Bethfabée mere de Salomon de ce qui se passoit, & lui dit que le feul moyen de pourvoir à sa sûreré & à celle de son fils, étoit d'aller dire au Roi en particulier, que quoiqu'il lui eut promis avec serment que Salomon lui succéderoit, néanmoins Adonias se mettoit déjà en possession du royaume; & il l'assura qu'il surviendroit pendant leur entreuen,afin de confirmer ce qu'elle lui auroit fait entendre. Bethsabée

faivit fon confeil. Elle alla donc trouver le Roi; & lorsqu'elle parloit encore, Nathan se présenta. Ce Prophete demanda à David si son dessein étoit qu'Adonias regnât après lui, & s'il l'avoit déclaré, parce qu'il faisoit un grand festin auquel, excepté Salomon, il avoit invité tous les freies, Joab, & plusieurs autres; & qu'au milieu de la bonne chere & de leur réjouissance, tous ces conviés lui avoient souhaité un long & heureux règne. Il ajoûra qu'Adonias ne l'avoit point invité, ni Sadoc, ni Banaïa; qu'ainfi, comme il éroit nécessaire que chacun soût quelle étoit sur cela sa volonté, il venoit le supplier de la lui dire. Là dessus David envoya chercher Sadoc & Banaia, & leur dit que pour faire connoître à tout le peuple qu'il choifissoir Salomon pour son successeur, il vouloit qu'eux & le Prophete, accompagnés de tous ses gardes, le fissent monter sur la mule que nul autre que le Roi ne monton jamais; qu'ils le menafsent à la tontaine de Gion; que Sadoc & Nathan le confacraffent en ce lieu roi d'Israël, en répandant sur la tête de l'huile Sainte; & qu'après cela ils lui fissent encore traverser toute la ville, un héraut criant devant lui : Vive le roi Salomon , & qu'il foit affis durant toute sa vie sur le trône royal de Juda. Cela fut exécuté sur le champ:

David, pour affurer encore davantage la couronne à Salomon. voulut le faire reconnoître Roi par tout le peuple. Il fit venir pour ce sujet à Jérusalem les principaux

des tribus, & des sacrificateurs & des lévites, dont le nombre de ceux qui avoient trente ans passés. se trouva être de trente mille. Il en choisit six mille pour juger le peuple & pour servir de greffiers, vingt - trois mille pour prendre soin de la construction du temple, quatre mille pour en être les portiers. & le reste pour chanter des hymnes & des cantiques à la louange de Dieu, avec les divers instrumens de musique qu'il avoit fait faire & dont nous avons cidevant parlé. Il les employa à ces divers offices selon leurs races; & après avoir séparé celles des Sacrificateurs d'avec les autres, il s'en trouva vingt-quatre; sçavoir, seize descendues d'Eléazar . & huit descendues d'Ithamar. Il ordonna que ces familles serviroient fuccessivement chacune huit jours depuis un sabbath jusqu'à l'autre sabbath; & le sort ayant été jetté en sa présence, & en la présence des grands sacrificateurs Sadoc & Abiathar, & de tous les chefs des tribus, on les entôla toutes l'une après l'autre, selon que le sort tomba sur elles ; & cet ordre duroit encore du tems de Josephe. Après que ce sage Prince eut ainsi divisé les races des Sacrificateurs, il divisa de la même manière celles des Lévites, pour servir de huit jours en huit jours comme les autres, & rendit un honneur particulier aux descendans de Moise, en leur confiant la garde du trésor de Dieu, & des présens que les Rois lui offroient; & il ordonna que toute la tribu de Lévi, tant Sacrificateurs qu'autres, seroit employée jour & nuit au service de Dien , ainsi que Moise l'avoit commandé.

Il divisa ensuite tous ses gens de guerre en douze corps de vingtquatre mille hommes chacun, commandés par un chef qui avoit sous lui des mestres de camp & des capitaines, ordonna que chacun de ces corps feroit la garde tour à tour durant un mois devant le palais de Salomon, & ne distribua aucune des charges qu'à des personnes de mérite & de probité. Il en commit aussi pour avoir soin de ses trésors & de tout ce qui dependoit de son domaine, dont il feroit inutile de parler plus particulièrement.

Lorsque David eut ainsi réglé toutes choses avec tant de prudence & de sagesse, il sit assembler tous les Princes des tribus & tous ses principaux officiers, & leur fit un discours, après lequel il mit entre les mains de Salomon le plan & la description de la manière dont il falloit bâtir le temple, où tout étoit marqué en particulier; comme auffi un état de tous les vales d'or & d'argent nécessaires pour le service Divin, avec le poids dont ils devoient être. On fit le lendemain de grands facrifices dans lelquels on offrit à Dieu en holocauste mille moutons, mille agneaux, mille veaux, & un trèsgrand nombre de victimes pour des oblations pacifiques. David passa tout le reste du jour avec le peuple en fête & en réjouissance, & Salomon fut une seconde fois sacré Roi par Sadoc, grand sacrificateur, & mené dans le palais,

où on le mit sur le trône du Roi son pere, sans que personne ait manqué depuis ce jour de lui

Peu de tems après David se sentant entièrement défaillir, jugea que sa dernière heure étoit proche. Il sit venir Salomon, & lui dit: » Mon fils, me voilà près de n m'acquitter du tribut que nous " devons à la nature, & d'aller " avec mes peres. C'est un chen min que chacun doit faire, & » d'où on ne revient jamais ; c'est » pourquoi j'emploie ce peu de " vie qui me reste à vous recom-" mander encore d'être juste en-" vers vos sujets, religieux en-" vers Dieu qui vous a élevé sur " le trône, & d'observer les com-" mandemens qu'il nous a donnés " par Moise, sans que ni la fa-" veur, ni la flatterie, ni la pal-" fion, ni aucune autre confidén ration vous en fassent jamais " départir. Que si vous vous ac-" quittez aussi fidelement de ce " devoir que vous y êtes obligé " & que je vous y exhorte, il " affermira le sceptre dans notre " tamille, & jamais nulle autre " ne dominera sur les Hébreux. " Souvenez-vous des crimes com-" mis par Joab, lorsque sa jalousie " le porta à tuer en trahison deux " Généraux d'armée, aussi gens " de bien & d'un aussi grand " mérite qu'étoient Abner & " Amaza; vengez leur mort en " la manière que vous jugerez le " plus à propos ; je n'ai pu le fain re, parce qu'il étoit plus puissant " que moi. Je vous recommande n les enfans de Bersellai Galatide.

» Témoignez leur, en ma consi-» dération, une affection particu-» lière ; tenez les auprès de vous » en grand honneur; & ne con-» sidérez pas comme un bienfait » ce bon traitement que vous leur n ferez, mais comme une recon-» noissance de l'obligation que j'ai " à leur pere, qui, lorsque j'étois » exilé, m'a affisté avec une gé-» nérosité peu commune. A l'é-» gard de Séméi, qui ofa m'ou-» trager par mille injures, lorfque n je fus contraint de sortir de Jé-» rusalem pour chercher ma su-" reté au-delà du Jourdain, & à n qui je promis néarmoins de sau-" ver la vie, quand il vint au-de-» vant de moi à mon retour ; je » vous laisse le soin de le punir o felon l'occasion qu'il pourra y vous en donner. a

David, après avoir parlé de la sorre à Salomon, rendit l'esprit, étant âgé de soixante - dix ans, dont il avoit règné sept & demi à Hébron, sur la tribu de Juda, & trente-trois à Jérufalem, sur toute la nation des Hébreux, Sa mort arriva vers l'an 1011 ou 1010 avant J. C.

Josephe nous trace le portrait de David en ces termes: n C'étoit, " dit-il, un Prince de grande » piété, & qui avoit toutes les » qualités nécessaires à un Roi » pour procurer le repos & la n félicité de tout un grand peuple. » Nul autre ne fut plus vaillant » que lui; il étoit toujours le pre-» mier à s'exposer au péril pour » le bien de ses sujets & la gloire » de son État; & il engageoit les n siens plutôt par son exemple Pini

» que par son autorité à faire des » actions de valeur si extraordi-» naires, que quelque véritables » qu'elles fussent, elles paroissoient » incroyables. Il étoit très sage n dans les conseils, très agissant m dans les occasions présentes, » très prévoyant dans ce qui re-» gardoit l'avenir, sobre, doux, " compatissant aux maux d'au-» trui, & très-juste; ce sont tou-» tes vertus dignes des grands » Princes. Il n'a jamais abusé de » cette souveraine puissance où » il s'est vu élevé, sinon lorsqu'il » se laissa emporter à sa passion " pour Bethsabée; & jamais nul » autre Roi ni des Hébreux, ni » d'aucune autre nation, n'a laissé

» de si gands trésors. a

Le roi Salomon son fils le fit enterrer à Jérusalem, avec une telle magnificence, qu'outre les autres cérémonies pratiquées aux funérailles des Rois, il fit mettre dans son sépulcre des richesses incroyables. Car, plusieurs siècles après, Antiochus surnommé le Religieux, & fils de Démétrios, ayant affiégé Jérusalem; & Hyrcan, grand facrificateur, voulant l'obliger pour de l'argent à lever le fiege, fit ouvrir ce sépulcre, & en tira trois mille talens, dont il donna une partie à ce Prince. Long-tems après, le roi Hérode tira une fort grande somme d'un autre endroit de ce sépulcre, où ces trésors étoient cachés, sans que néanmoins on eut encore, du tems de Josephe, touché aux cercueils dans lesquels les cendres des Rois étoient enfermées, parce qu'ils avoient été cachés sous terre avec

tant d'art, qu'on ne les pouvoit trouver.

Benjamin de Tudele, qui écrivoit vers l'an 1173, raconte qu'environ quinze ans auparavant, un mur du mont de Sion étant tombé, les prêtres y firent travailler une vingtaine d'ouvriers. Un jour deux de ces ouvriers étant demeurés seuls leverent une pierre, qui leur donna entrée dans un lieu souterrein, où ils entrerent. Ils y trouverent un palais soutenu de colomnes de marbre, & incrusté d'or & d'argent. A l'entrée, il y avoit une table, une couronne & un sceptre d'or. C'étoit, dit ce Juif, le tombeau de David; & vis-à-vis étoir celui de Salomon orné de même. Ils y virent aussi des urnes; mais ils ne purent voir ce qu'elles contenoient. Ayant voulu pénétrer plus avant, ils furent renversés par un tourbillon, & demeurerent là sans sentiment jusqu'au soir. Alors ils ouirent une voix, qui leur dit de se lever & de s'en aller. Benjamin affure qu'il a appris cette histoire de la bouche d'un Pharisien nommé Abraham, qui avoit, disoit-il, été consulté sur cet évènement par le patriarche de Jérusalem, & qui avoit déclaré que c'éroit le tombeau de David. Tout cela sent si fort la fable, qu'il est inutile de le réfuter.

Les Scavans disputent entreux si David est l'auteur de tous les cent cinquante Pseaumes, que l'Église reçoit parmi les livres canoniques, ou si quelques-uns ont été composés par quelqu'autre que lui. Saint Ambroise, saint Hilaire, faint Jérôme, faint Isidore, de

Lira, &c. croient que, puisque le Pleautier, par son titre, n'est point auribué à David, il faut conclure que chaque Pseaume en particulier a été composé par celui, dont son titre porte le nom; par exemple, le quarante-unième, le quarantetroisième, &c. où on lit à la fin : Aux fils de Coré, cantique d'instruction; & les autres qui ont le nom d'Afaph , de Heman , &c. Ces Auteurs ne donnent à David qu'environ soixante-dix Pseaumes, & prétendent que les autres sont de Moise, de Samuel, de Salomon, des enfans de Coré, d'Ethan, d'Idithun, &c. Au contraire, faint Augustin, faint Ambroise, faint Basile, saint Grégoire de Nazianze, faint Epiphane, faint Jean Chrysostôme, Théodoret, Bede, Euthimius, Paul de Burgos, Cajeran, Bellarmin, Torniel, Salian & plusieurs autres, soutiennent que David a composé tous les Pseaumes, & que ceux dont le nom est dans le titre, sont les chantres, à qui le Roi prophete avoit donne ordre de mettre les mêmes Pseaumes en musique. En effet, nous voyons dans le premier livre des Paralipomènes, que les mêmes qui sont nommés dans ces titres, étoient les maîtres du chant. Outre cela, le venetable Bede ajoûte dans sa préface sur les Pseaumes, qu'Esdras, qui a écrit selon quelques Sçavans, les titres des Pseaumes, y a mis de lui-même le nom des chantres.

Quant à ce que l'on objecte que le Pseautier ne porte point le nom de David dans son titre, c'est peu de chose. Car on peut considérer les titres des livres canoniques en cinq façons, ou par les premiers mots qui les composent, comme les cinq livres de Moise, qui, pour n'être pas distingués par son nom, ne laissent pas d'être de lui, & qui ont les premiers mots pour titre. En effet, les Hébreux nomment la Genese Beresith, c'est-à-dire, in principio, au commencement. L'inscription du livre de l'Exode est veelle semoth , c'est-à-dire , & hæc nomina, & ces noms. On doit dire la même chose du Lévitique, des Nombres, du Deutéronome, qui ont pour titre parmi les Hébreux, les premiers mots de ces Livres. On intitule aussi les Livres canoniques, de ce qui est leur sujet principal, comme ceux des Juges, de Ruth, des Rois, de Job, de Judith, d'Esther, &c. Souvent ils ont pour titre le nom de l'Auteur, comme les prophéties, ou bien la doctrine qu'ils enseignent, comme l'Ecclésiaste. les Proverbes, &c. Enfin, leur inscription témoigne pourquoi ils ont été composés, ce qui se voit aux livres des Cantiques, & aux Pseaumes qui sont des ouvrages en vers. Le Pseaume que quelques Auteurs mettent outre les cent cinquante, doit passer pour apocryphe, puisqu'il n'est point nommé dans le dénombrement qui en a été fait dans le concile de Laodicée, chapitre dernier, & dans celui de Trente, IV session. On ne peut donc contester raisonnablement, que l'opinion qui attribue tous les Pseaumes à David, n'ait été la plus suivie, soit parmi les Juis, soit parmi les P iv

Chrétiens. Il y a apparence, que le recueil en a été fait par Esdras. C'est, selon saint Jérôme & les Anciens, un ouvrage poétique, & l'on y reconnoît le génie de la poésie.

Le prophete Amos reproche aux volupiueux d'Israël de dormir dans des lits d'ivoire, de se divertir à chanter au son des instrumens, & de se flatter d'avoir comme David le don de composer des cantiques. Sicut David putaverunt se habere vasa cantici.

Les docteurs Juiss ont ajoûté plusieurs particularités à l'Histoire de David. Ils disent qu'Isai, pere de David, ayant sollicité sa servante, cette servante en avertit sa maîtresse, qui prit la place de la servante, & concut David. Isai le croyant né d'une esclave, l'envoya garder ses troupeaux, & ne le crut pas digne de paroitre devant Samuel, Mais, Samuel déclara à Isai que cette pierre rebutée par l'architecte, alloit devenir la pierre de l'angle. On ajoûte que David vint au monde circoncis. Ce sentiment est fondé sur le titre de quelques Pseaumes qui portent michtam, c'est à dire, frappé parfaitement, comme ayant été circoncis de la main de Dieu. D'autres disent qu'il ne fut circoncis qu'à quatorze ans, & que ce ne fut qu'à ce moment que Dieu lui dit : Vous êtes mon fils , je vous ai engendre aujourd'hui. Il seroit même mort des le moment de sa naissance, si Adam, à qui Dieu l'avoit prédit, ne lui avoit prêté soixante-dix ans de sa vie.

Ils disent que David étoit roux

comme Efaü, & d'une physionomie peu avantageuse; Samuel l'ayant remarqué, & voulant le rejetter à cause de son air farouche, Dieu lui dit qu'Étaŭ tuoit les hommes sans forme de justice, & de son autorité; mais que David ne feroit mourir personne sans consulter le Sanhedrin. Quand David regardoit quelqu'un de travers, il le rendoit lépreux. C'est ainsi que Goliath fut auffitot couvert de lepre. Joab essuya le même sort, & quelque chose de pis. David lui-même devint lépreux, Dieu se rerira de lui, & tout le Sanhedrin l'abandonna, pendant fix mois que dura sa maladie.

Lorsqu'il parut devant Saül pour aller combattre Goliath, Saül sut étonné de voir que son armure lui devenoit propre, quoiqu'ils sussent d'une taille très-différente. Il conclut de-là que David seroit Roi; mais David pénétrant la pensée de Saül, s'excusa de pren-

dre ses armes.

Absalom son sils étoit damné. De sept portes qu'il y a pour entrer en enser, il en avoit déjà passe cinq sois : Absalom mon sils, à chaque sois il repassoit une porte, & alors David entonna ce verset du Pseaume : Seigneur, donnez-moi quelques marques de votre saveur, asin que ceux qui me haissent la voient, & soient consondus.

Ils disent que David avoit une harpe qui jouoit toute seule pendant la nuit, lorsqu'un certain vent soussiloit; ce son éveilloit quelquesois David, & il s'en glo-

rifioit, disant qu'il éveilloit l'aurore, au lieu que l'aurore éveille les autres Rois. On dit de plus qu'il épousa les deux sœurs vivantes, filles de Saul, scavoir, Mérob & Michol; mais on sçait qu'il n'épousa jamais Mérob, quoiqu'elle lui eût été promise en manage. Ils accusent ce Prince d'avoir donné dans les folies de l'aftrologie & dans la magie, & même dans l'idolâtrie, & d'avoir désespéré de son propre salut.

Mais, ce qui met le comble à leur extravagance, c'est ce qu'ils racontent de la mort de ce Prophete. Il avoit connu par révélation qu'il mourroit un jour de sabbath. Ce jour n'étoit pas de son goût, parce qu'on ne pouvoit ni pleurer, ni pourvoir à ses funérailles. Il demanda un délai jusqu'au lendemain; mais il ne pur l'obtenir ; Dieu lui accorda seulement de ne mourir que le samedi au soir. Le Diable attendoit le moment qu'il cessat de lire la Loi, pour le frapper de mort; mais, comme il n'en discontinuoit pas la lecture, le Diable s'avisa pour le distraire d'aller abattre des pommes dans le jardin du roi. David accourut au bruit; & comme il descendoit précipiramment par une échelle de bois, pour déconvrir le voleur, le Diable tira l'échelle, le Roi tomba & se tua.

Son cadavre demeura exposé aux chiens, parce qu'on n'osoit le remuer le jour du sabbath. On consulta l'Académie pour sçavoir ce qu'il y avoit à faire dans une strifte conjoncture. Les docteurs ordonnerent qu'on jettat des morceaux de pain autour du cadavre pour les chiens, jusqu'à ce que le sabbath fût passé. Les chiens préférerent le pain au corps du Roi, & David fut enterré.

C'est ainsi que les docteurs Hébreux défigurent les histoires les plus sérieuses par leurs badineries; on ne s'amuseroit pas à les rapporter, si on ne consultoit que le mépris qu'on en fait ; mais c'est une partie de la sagesse de connoître les erreurs & les folies des hommes. Transivi ad contemplandam sapientiam, erroresque & stul-

titiam, dit Salomon.

Les Musulmans ne sont pas moins fabuleux que les Juifs . quand ils parlent de David. Mahomet dit que ce Prince tua Goliath, que Dien lui donna le royaume & la sagesse, & lui enfeigna tout ce qu'il voulut sçavoir. Sur quoi un commentateur de l'Alcoran dit que l'armée de Saul n'étoit que de trois cens treize hommes que Dieu avoit choifis, parce qu'ils n'avoient bu dans le ruisseau qu'avec la main. Il confond l'histoire de Gédéon avec celle de Saül. Après que David eut tué Goliath, Dieu lui donna le royaume, parce que Saiil avoit promis sa fille en mariage & la moitié de son royanme à celui qui tueroit le Géant, & Saul étant mort peu de tems après, David entra en possession de ses Etats. Dieu lui donna austi la sagesse, c'est-à-dire, le don de prophétie, & son esprit pour composer le livre des Pseaumes. Enfin, Dieu lui enseigna tout ce qu'il voulut scavoir, c'est-à-dire, le don de

faire des cottes de maille, ou des haires & des cilices, qui étoit le métier ordinaire des Prophetes, ou même le don d'entendre le langage des oiseaux. Quelques-uns ajoûtent que les oiseaux & les pierres lui obéissoient, que le fer s'amollissoit entre ses mains, & que pendant les quarante jours qu'il pleura son péché, ses larmes étoient si abondantes & si sécondes, qu'elles faisoient croître les plantes.

DAULIAS, Daulias, Aav-2025, furnom de Philomele, parce que selon la fable elle sur changée en osseau à Daulis, ville de la Phocide.

DAULIE, Daulia, Aaunla, (a) ville de Grece dans la Phocide, selon Thucydide. C'est la même qu'Homère & d'autres après lui ont nommée Daulis. Il y en a qui prétendent que le nom de Daulie dans Thucydide, n'est point celui d'une ville, mais d'un canton de la Phocide. Le texte de notre historien Grec peut être entendu dans l'un & l'autre sens; & peut être qu'examiné de bien près, ne marquera-t-il qu'une ville.

DAULIE, Daulia, Aavola, (b) ville de Macédoine, située dans le pais des Éorderes, au rapport de Prolémée.

DAULIENS, Daulii, (c) Δαύλιοι. les habitans de Daulis. Voyez Daulis.

(a) Thucyd. p. 118.

(b) Ptolem. L. III. c. 13. (c) Herod. L. VIII. c. 35.

(d) Ptolem. L. III. c. 15. Strab. pag. VIII. pag. 9. & Suiv.

DAULIS, Daulis, Δαυλίς, (d) ville de Grece dans la Phocide. Strabon la met au milieu des tertes à l'orient de Delphes. Selon Paufanias, elle étoit à sept stades de Panopée.

Cette ville, du tems de ce dernier, n'étoit pas fort peuplée; mais, les habitans étoient encore alors les hommes les plus grands & les plus robustes qu'il y eût dans toute la Phocide. On dit que la ville avoit pris son nom de la nymphe Daulis, fille du Céphisse. D'autres disent que ce lieu étoit autrefois tout convert d'arbres, & que Daulos est un ancien mot qui fignifie tout ce qui est inculte & négligé; c'est pourquoi, Eschyle s'en sert dans la description qu'il fait de la barbe de Glaucus d'Anthédon. Ce fut à Daulis, dit-on, que les femmes du pais donnerent à Térée un repas, où ils lui servirent les membres de son fils; ce qui fut le commencement de ces repas pleins d'horreur & de barbarie, dont on a vu depuis quelques exemples. La fable dit que Térée fut changé en huppe ; c'est un oiseau un peu plus gros qu'une caille, & dont les plumes s'élevent sur sa tête en façon d'aigrette. Progné, semme de Térée, sut changée en hirondelle, & ce qui est étonnant, dit Pausanias, c'est qu'en effet les hirondelles, dans tout ce canton, ne pondent, ni ne couvent, ni ne font leurs nids, soit au haut des toits, soit dans les

423, 424. Pauf. pag. 77, 615, 616. Thucyd. p. 118. Homer. Iliad. L. II. v. 27. Myth. par M. PAbb. Ban. Tom. VIII. pag. 9. & fuiv.

cheminées, comme elles font partout ailleurs. Les Phocéens difoient que Philomele, fœur de Progné, fut aussi métamorphosée en osseau, & que craignant encore Térée, pour le fuir, elle changea de

pais.

Les Dauliens avoient un temple de Minerve, où il y avoit une tort ancienne statue de la Déesse ; mais, celle qui étoit de bois patoissoit encore plus ancienne, & l'on dit que Progné l'apporta d'Athènes. Tronis étoit un petit canton qui faisoit partie du territoire des Dauliens; on y voyoit le tombeau d'un héros que ces peuples regardoient comme leur fondateur. Les uns disoient que c'étoit Xantippe , homme de réputation à la guerre, & les autres que c'étoit Phocus, fils d'Ornytion, & petit-fils de Sifyphe. Ce héros, quel qu'il soit, étoit honoré tous les jours par des sacrifices; on faisoit couler le sang des victimes dans son tombeau, par, une ouverture destinée à cet usage, & les chairs de ces victimes étoient consumées par le feu. On pouvoit aller de Daulis jusqu'au haut du mont Parnasse, par un chemin plus long à la vérité, mais moins difficile que celui qui menoit de Delphes à cette montagne.

La ville de Daulis a eu autrefois un évêché suffragant d'Athènes, & elle étoir le cinquième siège épiscopal de la Grece. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un village de quarante ou cinquante maisons, & l'on y voit les roines d'une petite forteresse qui étoit sur une éminence. Il y a trois ou quarre églifes de Grecs, & une mosquée. Dans le village même, sort d'entre les rochers du Parnasse, une rivière, que ceux du pais appellent Mauroneri, c'est-à-dire, eau noire. On croit que c'est celle que les Anciens nommoient Mélas, mot Grec qui veut dire noir. C'est ce qu'en dit Spon, dans son voyage de Grece; mais, il est à croire que M. de l'Isse qui avoit lu cet Auteur, ne s'est pas écarté de cette polition, sans des raisons trèsfortes. Delphes, dans sa carre de l'ancienne Grece, n'est pas au midi de Daulis, mais à l'occident de cette ville.

Thucydide parle de la Daulie, comme d'une contrée de la Phocide, dans le tems que cette province étoit encore possédée par les Thraces, & avant qu'elle s'appellât la Phocide. C'est à l'occafion de Térès, le premier monarque considérable des Odryssens. Ce Térès, dit l'historien Grec, n'a rien de commun avec Térée, qui épousa Progné, fille de Pandion, & qui demeuroit dans le païs qu'on nomme présentement la Phocide, habitée alors par les Thraces. Voyez Daulie.

DAULIS, Daulis, Acuals, (a) nymphe, fille do Céphisse. On dit qu'elle donna son nom à la ville de Daulis.

DAULIS, Daulis, (b) fête que les Argiens célébroient en

(a) Paul, p. 615.

I. (b) Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom.

mémoire du combat de Prœtus contre Acrifius.

DAULOS, Daulos, (a) Aaviol, Aavila, terme qui fignifioit un lieu inculte, convert de brossailles. C'est le sens que lui donnent Strabon & Paulanias.

DAUNIE, Daunia, Dauvia, (b) contrée maritime d'Italie, qui faisoit partie de l'Apulie. On disoit l'Apulie Daunienne, Apulia Daunia; ou les Apuliens Dau-

niens, Apuli Daunii.

Certe contrée fut ainsi nommée de Daunus, qui, selon Festus, étoit un personnage illustre de la nation Illyrienne, Obligé de quitter sa patrie, pour quelque sédition domestique, il vint s'emparer du pais auquel il donna son nom. Tzerzes dit que Daunus règnoit sur les Dauniens, lorsque Diomede aborda en Italie. Il lui fit époufer sa fille, & étant assiégé par les ennemis, il promit à son gendre de lui donner une partie de ses terres, s'il lui amenoit du fecours. Il l'obtint, & tint parole. De-là vient qu'une partie de la Daunie étoit nommée les champs de Diomede, à l'orient méridional de cette province.

La Daunie étoit au nord-ouest de la Peucétie. Elle étoit bornée au nord & à l'orient par la mer Adriatique; par le Biferno, les Samnites & les Hirpins au couchant; & enfin au midi par le Cervaro, qui la séparoit en partie des Peucétiens. Pline, qui fournit ces limites, dit néanmoins peu

après qu'elle commençoit au fleuve Aufide, & renfermoit la Salapie dans la Daunie. M. de l'Isle l'étend encore davantage au midi & au sud-est, & y renferme encore une partie de la Basilicate & de la terre de Bari. A la resserrer dans les premières bornes de Pline, elle répondoit à ce qu'on appelloit autrefois Puglia Piana; & ce seroit cette partie de la Capitanate qui est vers le mont Gargan, entre les rivières Tiferno & Cervaro.

Il y avoit dans la Daunie, au rapport de Strabon, une colline nommée Drium, où l'on voyoit deux temples. L'un de Calchas étoit au haut de la colline. Ceux qui venoient consulter l'oracle, immoloient un bélier noir, & s'endormoient sur sa peau. L'autre de Podalirius étoit au pied de la colline, à environ cent stades de la mer. Il en sorroit un ruisseau, qui avoit la vertu de guérir les troupeaux, de quelque maladie qu'ils fussent attaqués.

Toute la Daunie en général, selon le même Strabon, étoit un pais extrêmement fertile en toutes choses. On y nourrissoit des chevaux, & des brebis dont la laine l'emportoit pour la douceur sur celle de Tarente, quoiqu'elle lui fût inférieure pour l'éclat. Pline met dans la Daunie les villes de Salapie, de Siponte, d'Urie, le fleuve Cerbale, le port Agalus, le promontoire du mont Gargan, le port Garnes, le lac Pantane,

<sup>(4)</sup> Strab. p. 423. Paul. p. 615.

<sup>(4)</sup> Strab. p. 423. Pauf. p. 615. (b) Plin. T. l. p. 167. Strab. p. 215, Ptolem, L. III. c. 1, Diod, Sicul. p. 675.

le fleuve Frento, la ville appellée Teanum Apulorum, une autre nommée Larinatum Cliternia, le sleuve Tiferne, les deux colonies, Lucérie & Vénusie, & les villes de Canufium & d'Arpi.

DAUNIENS, Daunii, Davnoi, peuples d'Italie, qui habitoient la Daunie. Voyez Dau-

DAUNUS, Daunus. Δαυνος prince Illyrien, fondateur de la nation Daunienne. Voyez Daunie.

DAUNUS, Daunus, (a) Aaurog, fils de Pilumnus & de Danae, épousa Vénisie, de laquelle il eut Turnus. Il est souvent fait mention de ce Daunus dans Virgile.

DAUPHIN, Delphin, (b) ou Delphinus, Deroir, ou Derpis, surnom d'Apollon. Ce Dieu fut ainsi surnommé, parce qu'un jour, sous la figure de ce poisson, il fondit avec impétuosité sur un vais-

seau fort léger.

DAVUS, Davus, (c) esclave, dont parle Horace dans une latyre du premier livre. Ce Poete, dans une autre satyre du second livre, s'entretient avec un de ses elclaves, qu'il nomme aussi Davus. Cet esclave, profitant de la liberté des Saturnales, fait la leçon a son maître. " Vous vantez, lui " dit-il, la simplicité & les mœurs " du vieux tems, & fi un Dieu " vouloit vous y remettre, vous " n'y consenuriez jamais. C'est » apparemment que vous ne senn tez pas affez le mieux que » vous prêchez, que vous n'êtes » pas ferme dans vos principes » ou que le courage vous manque, » & que vous êtes trop ensoncé » dans le bourbier. Quand vous " êtes à Rome, vous voudriez » être à la campagne. Êtes vous » à la campagne? Ah! rien n'est » tel que d'être à Rome! Que " par hazard vous ne foyez point n invité à souper : quel plaisir. » dites vous , de manger ainsi » chez soi tranquillement un plac » de légumes? Vous vous félici-» tez, comme li on vous garrottoit » pour vous emmener. Et que Mécene vous envoie dire le » foir , venez: Hola! Quelgu'un! " Des essences! Vîte! Quoi per-" fonne! Vous criez, vous tem-" pêtez; & vous voilà parti. Mil-» vius & les beaux esprits qui " comptoient louper avec vous. » sont obligés de prendre leur » parti, en vous donnant des bé-» nédictions qu'on se garde bien de vous redire. Qu'on me dise » à moi, Davus, tu es un gourmand, la fumée d'un bon plat n te fait hausser le nez; tu es, n outre cela, un paresseux, un » fainéant, un ivrogne; je n'en » disconviens pas. Mais, vous, » Monsieur, si vous êtes tout » cela, & peut-être pis encore, » pourquoi me grondez-vous d'un » ton à faire croire que vous va-» lez beaucoup mieux que moi à " Croyez-vous que tous yos pro-» pos de vertu servent d'envelop-

(c) Horat. L. I. Satyr. 10, v. 40, L. II. Satyr. 7.

(a) Virg. Aneid L. X. v. 616, 688. L. XII. v. 22, 90, 934. (b) Homer. Hymn, in Apollin.

» pe à vos vices? Si je prouvois » que vous valez moins que moi, » qui ne vous ai coûté qué vingt-» cinq pistoles? . . . . Point » d'air menaçant. . . . Point » de colère, je vous prie, & » sur-tout point de mains, &c. «

DAVUS, Davus, (a) l'un des personnages de quelques comédies de Térence. C'est par-tout

un valet esclave.

Quelque esclave sans doute aura porté ce nom; & il n'en aura pas fallu davantage aux poètes pour l'attribuer aux personnages

de leurs pièces.

DAVUS, Davus, (b) autre esclave, dont Perse fait mention. Il le suppose esclave de Chérestrare, qui est représenté comme un jeune débauché. Cet homme paroissant avoir quelqu'envie de renoncer à ses amours, Davus tâche de l'encourager; mais, il s'apperçoit bientôt que son maître n'agit pas de bonne soi.

## DE

DE, terme de grammaire.

DÉBALAIM, Debalaim, (c) Δεθκλαίμ, pere de Gomer, qui fut mariée au prophete Ofée.

DEBBASETH, Debbaseth, (d) Βαθάραδα, ville de Judée dans la tribu de Zabulon. Elle étoit sur les confins de cette tribu.

DEBERA, Debera, (e) ville de Palestine, dans la tribu de Juda. On la voyoit sur les confins de cette tribu. D. Calmet dit que cette ville fut cédée dans la suite à la tribu de Benjamin.

DEBES, Deba, A'Cai, (f) nation Arabe, que Diodore de Sicile met sur le golfe Arabique. Les Dèbes élevoient des chameaux, qui leur tenoient lieu de tout; car non seulement ils s'en servoient pour le transport de leurs marchandises, & pour les monter eux - mêmes , soit à la guerre, foit dans leurs voyages; mais encore ils se nourrissoient de leur lait. Cette contrée étoit traversée dans son milieu par un fleuve qui rouloit du sable d'or en si grande abondance, qu'il brilloit même dans le limon qui demeuroit sur le rivage. Les habitans ne sçavoient pourtant pas mettre ce métal en œuvre. Ils refusoient l'hospitalité à tous les étrangers, excepté aux Grecs de la Béorie & du Péloponnèse, qu'ils recevoient agréablement, à cause de quelque affinité qu'ils prétendoient que leurs ancêtres avoient eue avec Hercule.

DÉBLATHA, DÉBLATHAIM, Deblatha, Deblathaim, (g) ville de Palestine, située au de là du Jourdain, au pied du mont Nébo ou Phasga. Elle étoit dans le désert de même nom, qui appartenoit à la tribu de Ruben. Jérémie dit que le jugement de Dieu est tombé sur la maison de Déblathaim.

DÉBORA, Debora, village

<sup>(</sup>a) Terent. T. I. p. 70. T. III. p. 6. (b) Perfi. Satyr. 5. v. 161. & feq. (c) Ofe. c. 1. v. 3.

<sup>(</sup>d) Join. c. 19. v. 11.

<sup>(</sup>e) Josu. c. 15. v. 7. (f) Diod. Sicul. p. 125. (g) Jerem. c. 48. v. 22. Ezech, c. 6.

stué au pied du mont Thabor. On dit que la prophétesse Débora & Barac s'y camperent, quand ils

défirent Sisara & Jabin.

DÉBORA, Debora, Δεβόρρα, (a) nourrice de Rebecca. Cette femme, ayant accompagné Jacob à son retour de la Mésopotamie, dans la terre promise, y mourut, & sou enterrée au pied du mont Béthel, sous un chêne, qui, pour cette raison sur appellé le chêne du dueil, l'an 1734 avant la naissance de Jesus Christ. Le nom de Débora signifie une abeille.

DÉBORA, Debora, Aeccapa, (b) femme de Lapidoth, étoit une prophétesse qui jugeoit le peuple d'Israël. Pour cet effet, elle s'asseyoit sous un palmier qui sut appellé de son nom, & qui étoit stué entre Rama & Béthel. Les lsraëlites venoient la trouver en ce lieu, pour lui faire juger tous

leurs différends.

Vers ce même tems, ils furent asservis par Jabin, roi des Chananéens, & ils s'adressernt à Débora, qu'ils prierent de demander à Dieu d'avoir compassion de leurs souffrances. Elle pria en leur faveur, & il su touché de sa priete. Il lui promit de les délivrer par la conduite de Barac, c'est-àdire, l'éclair en Hébreu, qui étoit de la tribu de Nephthali. Débora, en conséquence de cet ordre, commanda à Barac d'assembler dix mille hommes, & d'attaquer les ennemis, ce petit nombre

étant suffisant, puisque Dieu lui promettoit la victoire Barac lui ayant répondu qu'il ne pouvoit accepter cette charge, si elle ne prenoit avec lui la conduite de cetté armée, elle lui repartir avec colère : n N'avez vous point de » honte de céder à une femme " l'honneur que Dieu daigne vous n faire? Mais, je ne refuse point » de le recevoir. « Ainsi, ils assemblerent dix mille hommes, & s'en allerent camper fur la montagne de Thabor. Sisara, par le commandement du Roi son maitre, marcha pour les combattre. & se campa proche d'eux. Barac & les autres Istaelites, épouvantés de la multitude de leurs ennemis, vouloient se retirer & s'éloigner autant qu'ils pourroient. Mais, Débora les arrêta, & leur commanda de combattre ce jourlà même, sans appréhender cette grande armée, puisque la victoire dépendoit de Dieu, & qu'ils devoient s'affurer de son secours. La bataille se donna, & dans ce moment on vit tomber une groffe pluie mêlée de grêle, que le vent pouffoit avec tant de violence contre les Chananéens, que leurs archers & leurs frondeurs ne purent se servir de leurs arcs & de leurs frondes, ni ceux qui étoient armés plus pelamment, se servir de leurs épées, tant ils avoient les mains transies de froid. Les Israëlites, au contraire, n'ayant cette tempête qu'au dos, non seulement elle ne les incommodoit

<sup>(4)</sup> Genel, c. 35. v. 8.

<sup>(</sup>b) Judic. c. 4. v. 4. & seq. Joseph. de Antiq. Judaic, p. 152, 152.

guere, mais elle redoubloit leur courage par cette marque si visible de l'affistance de Dieu. Ainsi, ils enfoncerent les ennemis & en tuerent un grand nombre; & de ce qui resta, une partie périt sons les pieds des chevaux & fous les roues des chariots de leur propre armée qui s'enfuyoit en désordre. Silara, voyant tout désespéré, descendit de son char, & se retira chez une femme nommée Jahel, qui le tua, en lui enfonçant un grand clou dans la tempe; & les gens de Barac étant survenus. elle leur montra son corps mort. Ainsi, suivant la prédiction de Débora, l'honneur de cette grande victoire fut dû à une femme : ce qui arriva l'an 1281 Jesus Christ. Voyez Barac.

DEBORE, Deborus, Außorog.

Vovez Dobere.

DÉCABEON, Decabeon, Devalour. (a) Plutarque, parlant de Thésée, dit qu'il sit frapper une monnoie avec la marque d'un bœuf, foit à cause du taureau de Marathon, ou en mémoire du général Taurus, qu'il avoit défait, soit enfin pour exhorter ses citoyens au labourage; & l'on dit que c'est de cette monnoie qu'ont été tirées ces expressions, Hecatombæon & Decabæon, que M. Dacier traduit ainfi, cela vaut cent boufs, cela vaut dix boufs.

DÉCACHORDE, Decachordum, Acrexosofor, instrument de mulique, qui avoit dix cordes. C'étoit pour cela qu'on le nommoit Décachorde, du Grec Jéna, dix, & xopsu, chorda, une corde pour quelque instrument de musique. Le Décachorde, nommé en Hébreu Hasur, étoit à peu près le même que notre harpe, de figure triangulaire, ayant un ventre creux, & resonnant par le bas.

DÉCAPOLE, Decapolis, (b) Δεκαπόλις - contree de la Paleitine, ainsi nommée, parce qu'elle comprenoit dix villes principales, fituées les unes en deçà, & les autres audelà du Jourdain. La première & la principale des villes de la Décapole, étoit Scythopolis. Les autres étoient, selon Pline, Philadelphie, Raphana, Gadara, Hippon, Dion, Pella, Galasa, Canatha, & Damas. D'autres les prennent autrement; sçavoir, Scythopolis, Tarichée, Tibériade, Jotapat, Bethsaide, Capharnaum, Corozaim, Gamala, Gérasa, ou Gaddor, Lippon. Baudrand leur donne d'autres noms, du moins à la plûpart. Les voici: Césarée de Philippe, Afor, Cédès de Nephthali, Sépher, Corasim, Capharnaum, Bethlaide, Jotapat, Tibériade, Bethsan, qui est Scythopolis. Toutes ces villes écoient grandes & forces, fituées aux environs de la mer de Galilée.

L'Evangile rapporte que Jesus-Christ ayant passé la mer, & étant venu dans le pais des Gératéniens, délivra deux possédés, qui étoient si furieux que personne n'osoit approcher du chemin où

<sup>(</sup>a) Plut. T. I. p. 11. Marth. c. 4. v. 25. c. 8. v. 28. Marc. c. (b) Plin. Tom. 1. p. 262, 264, 734. 5. v. 1. & feq. c. 7. v. 31. & feq. ils

ils se tenoient, & que tous les lieux d'alentour en étoient dans l'épouvante. Ces esprits, troublés & tourmentés par la présence du Sauveur, sortirent de certains tombeaux où ils faisoient leur demeure, & le prierent que puilqu'ils étoient obligés de quitter les corps de ces deux hommes, il deur permit du moins d'entrer dans les pourceaux qui paissoient près delà Le Seigneur le leur permit, & les pourceaux se précipiterent du haut des rochers dans la mer. Il en est aussi parlé dans saint Marc, avec certe différence, qu'il n'est fait mention que d'un possédé, peut-être qu'il étoit plus furieux & plus à craindre que l'autre, ou qu'il se distingua de son compagnon, en ce qu'après sa guérison, il voulat suivre J. C. ce que le Seigneur ne lui permit point, lui ordonnant de s'en aller dans sa maison retrouver ses parens, & leur témoigner les grandes graces qu'il avoit reçues. Il-le fit, & commença à publier dans la décapole les merveilles que Jesus avoit opérées en fa personne, & tout le monde en étant ravi en admiration, se mit à bénir Dien. Le Seigneur fit encore un autre miracle dans ce même pais. On lui présenta un homme sourd & muet, qu'il guérit, en lui mettant les doigts dans les oreilles; & de la falive fur la langue.

DECAPOLE, Decapolis, Δεκαπόλις, contrée de l'Asse mineure, faisant partie de la Cilicie & de l'Isaurie, ainsi appellée de dix principales villes, qui y étoient; sçavoir, Germanicopolis, Titiopolis, Domitiopolis, Zénopolis, Néapolis, Claudiopolis, Irénopolis, Diocésarée, Lausade, Dalisande. Il ne paroît pas nécessaire d'avertir que ces mots, Germanicopolis, Titiopolis, &c. signifient ville de Germanicus, ville de Titus. On pourroit leur donner une terminaison Françoise, Germanicople, Titiople, comme on dit, Constantinople, Andrinople.

Il y avoit une province d'Italie, qu'on nommoit ainsi, vers lan 700 de J. G. La capitale étoit Ravenne, comme il paroit par les lettres du pape Grégoire II. On la nommoit auparavant Pentapole.

DECE CN. Messius Quin-TUS TRAJANUS DECIUS T, (a) Cn. Messius Quintus Trajanus Lecius, naquit à Budalie, bourgade de la Pannonie, située près de Sirmium. Il paroît par ses médailles que son nom de famille étoit Messius; car, ce nom se trouve pareillement sur les médailles de ses fils. Cependant, l'usage a prévalu de le désigner par le nom de Dece, que l'on fait quelquefois précéder de celui de Trajan. Il est le premier de tant de Princes que l'Illyrie a donnés à l'empire Romain. Voici de quelle manière il y parvint.

Dece, qui, d'une obscure origine, à ce qu'il paroît, s'étoir élevé par son merite & par ses talens au consulat, & au rang de

Tom. XIII.

<sup>(4)</sup> Crév, Hist, des Emp. Tom. V. Inscript. & Bell. Lett, Tom. XII. page 1-396. & suiv. Mem. de l'Acad. des 422. & suiv. T. XIX. p. 447.

l'une des premières têtes du Sénat, fut envoyé par l'empereur Philippe dans la Mœsie, pour châtier ceux qui avoient favorisé l'entreprise de P. Carvilius Marinus. Les soldats, qui se sentoient coupables, penserent que le meilleur moyen pour éviter la peme de leur rébellion, c'étoit d'en hazarder une nouvelle; & Dece, homme de mérite, qui passoit pour sçavoir la guerre, leur parut un chef capable de leur assurer l'impunité. L'ambition de Dece fomenta cette disposition des esprits. Ainsi, il renouvella avec eux un attentar dont il devoit être le vengeur; & proclamé Auguste par les armées de Moesse & de Pannonie, il se mit promptement en marche pour venir attaquer l'empereur Philippe en Italie. L'Empereur alla au-devant de lui avec des troupes plus nombreules; mais il étoit, dit-on, moins habile dans le métier de la guerre. La capacité triompha du nombre; & les deux armées s'étant heurtées près de Vérone, l'empereur Philippe fat vaincu & tué, foit sur le champ de bataille même, soit dans la ville de Vérone, l'an de-J. C. 249. Son fils fut mis à mort à Rome, des qu'on y eut appris celle du pere; ce qui acheva d'afsurer l'empire à Dece.

Cet Empereur est très-célebre dans l'histoire Ecclésiastique, comme un violent persécuteur du Christianisme. Par cette raison, les Auteurs Chrétiens ne lui sont pas favorables. Les Payens, au contraire le comblent d'éloges, mais qu'ils prouvent peu par les

faits. Son règne fut très-court, & il faut convenir que l'Histoire ne nous en a conservé rien de plus mémorable, que la persécution qu'il exerça contre la religion Chrétienne.

C'en est aussi le premier évènement. Dece haissoit les Chrétiens, parce que l'empereur Philippe les avoir protégés; & il se hâta de satisfaire sa haine contre eux. Il ne fut paisible possesseur de l'Empire qu'après le milieu de l'an de J. G. 249, & le vingt Janvier 250, Saint Fabien pape fouffrit le martyre. La persécution sut ordonnée par un édit de l'Empereur; & comme toutes les provinces étoient remplies de Chrétiens, qui s'étoient prodigieusement accrus depuis le règne d'A. lexandre Severe, elle répandit une consternation universelle.

Le caractère propre de cette perfécution, que l'on compte pour la septième, fut de tendre à sorcer les Chrétiens, par la longueur des tourmens, à abjurer la religion. On se donnoit bien de garde de les envoyer tout d'un coup à la mort. On les tenoit long-tems enfermés dans les prisons, où ils étoient rudement traités; & on les appliquoit à la question à diverses reprises, pour lasser leur patience, & pour triompher, par des épreuves cruelles & réitérées, de la constance de ceux que l'on croyoit déterminés à accepter la mort avec joie. C'est ainsi que l'on en usa à l'égard d'Origène en particulier, que la célébrité & fon grand nom exposoient singulièrement à la haine des Payens.

Dece employa encore contre les Chrétiens une autre ruse cruelle, mais dont il trouvoit l'exemple dans la conduite de ses prédécesseurs. Il attaqua fur-tout les Evêques & les Prêtres, persuadé que les peuples destitués de l'appui de leurs pasteurs, seroient plus ailés à vaincre. Il comprit si bien l'importance de cette politique pour réussir dans ses vues, qu'après la mort de saint Fabien, il empêcha, pendant plus d'un an, qu'on ne lui donnât un successeur; & ce ne fut qu'à la faveur des révoltes & des guerres, qui attirerent nécessairement toute son attention, que le clergé & le peuple de Rome enrent la liberté de s'assembler pour élire faint Corneille.

On sent affez que ces mesures étoient bien prifes par rapport à la fin que Decè se proposoit; & réellement un grand nombre de Chrétiens, amollis par une paix de trente-huir ans, qui n'avoit été troublée que par la persécution passagerede Maximin, succomberent à celle dont nous parlons. Plusieurs facrifierent aux idoles; d'autres, pour concilier, à ce qu'ils s'imaginoient, leur conscience avec leur sûreté, lans avoir commis le crime, tirerent, moyennant une somme d'argent, un certificat des Magistrats, qui attestoit leur soumission à l'édit de l'Empereur. Les plus sages des simples fideles, que leur étar n'obligeoit point à demeurer sur le champ de bataille & à faire têre à l'ennemi, craignant leur foiblesse, userent de la permission que Jesus Christ accorde dans l'Evangile. Ils s'enfuirent, & se

disperserent dans des lieux écartés. Parmi ces illustres fugitifs, le plus célebre est saint Paul hermire, qui se confina dans les déserts de la Thébaide, & qui y resta caché, jusqu'à ce que quatre-vingt dix ans après, Dieu le fit connoître par une révélation expresse à saint Antoine.

La miséricorde divine modéra. par rapport à la durée, un mal si violent & si funeste. La persécution n'agit avec toute sa force que pendant un an ; & avant la fin de l'an de J. C. 250, les contelleurs qui remplissoient les prisons de Rome furent élargis.

Ce ne fut point douceur ni clémence de la part de Dece, qui amortit le feu de la persécution, mais le besoin des affaires, & les dangers dont menaçoit l'Erat une invasion des Barbares. Les Goths passerent le Danube & se répandirem dans l'Illyrie, dans la Thrace, dans la Macédoine. L. Priscus, qui commandoit dans ces quartiers, & qu'on croit être le frere de l'empereur Philippe, se joignit aux ennemis de l'Empire, & prit même la pourpre; mais il ne jouit pas long-tems d'un titre qu'il avoit ulurpé. Il fut déclaré ennemi public & tué bientôt après.

Dece, peut-être occupé à appaiser un mouvement de guerre civile qui s'étoit excité dans les Gaules, envoya en Illyrië, pour s'oppofer aux courfes des Barbares, son fils aîné, qu'il avoit fait Céfar. Ce jeune Prince, après une alternative de bons & de mauvais succès, eut enfin le dessous, & il ne put empêcher que les Goths ne prissent la ville de Philippopolis en Thrace, dans laquelle il y eut, dit-on, cent mille hommes tués, & d'où les vainqueurs emmenerent beaucoup de prisonniers d'un rang illustre.

La guerre devenant ainsi de plus en plus importante, Dece, ou libre des autres soins, ou jugeant que celui-ci étoit le plus pressé, se transporta lui-même en Illyrie; & , si nous en croyone Zosime son panégyriste, il vainquit les Goths dans tous les combats qu'il leur livra.

Pendant qu'il faisoit la guerre avec succès contre les Barbares, il s'éleva contre lui un nouveau concurrent au trône, soit dans Rome, soit en Illyrie; car, les témoignages des Auteurs varient sur ce point. Valens se sit proclamer empereur, & périt au bout

de peu de jours.

Gallus, non moins ambitieux. mais plus adroit que L. Prifcus & que Valens réuffit mieux dans une pareille entreprise contre Dece. Il étoit un des principairx officiers de l'Armée Romaine ; & Dece après plusieurs victoires remportées sur les Goths, se proposant de leur couper leur retour dans leur païs, & de les exterminer entièrement , afin de faire perdre pour toujours à cette nation la pensée de renirer sur les terres Romaines, le chargea de garder avec un bon corps de troupes la rive du Danube, pendant que lui-même, avec le gros de l'armée, il les poursuivroit en queue. Les Goths ne pouvoient

échapper, si la trahison de Gallus ne fûr venue à leur secours. Ce perfide, saisi de la passion de règner, leur fit des propositions contre son maître, qui furent reçues avidement; & le projet d'une embuscade fut arrangé entr'eux. Les Goths se posterent près d'un grand marais, dans lequel Dece. emporté par son ardeur à poursuivre des vaincus, & trompé par un faux avis de Gallus, s'engagea fans le sonder. Le marais étoit profond & fangeux; & l'Empereur s'y étant embourbé avec toute son armée, se vit dans le moment attaqué par une nuée d'ennemis. On rapporte de lui en cette occasion, un trait de fermeté & de grandeur d'ame tout semblable à celui que l'Histoire loue dans Crassus au milieu de ses infortunes vis-à-vis des Parthes. On dit que le fils aîné de Dece, qu'il venoit d'élever au rang d'Auguste, ayant été tué dans le combat, ce pere généreux, loin de succomber à la douleur, entreprit de consoler ses troupes, & de les animer à bien faire, en leur disant que la perte d'un soldat n'étoit pas la ruine d'une armée. Son courage lui fut inutile dans l'affreuse position où il se trouvoit. Enfoncés dans la fange, percés de traits par un ennemi qui tiroit de loin fans se commettre, Dece, son fils, & toute l'armée Romaine, soldats & officiers périrent, sans qu'il en échappat un seul. C'est ainsi que la Justice divine vengea le sang de ses Saints cruellement répandu par ce violent persécuteur. Le règne de Dece n'a duré qu'un peu

plus de deux ans. Sa mort tombe sous la fin de Novembre, ou le commencement de Décembre de l'an de J. C. 251. Il laissa un fils, Hostilien, qui fut le jouet de la

perfidie de Gallus.

Il est dit de Dece qu'il bâtit & dédia les murs de Rome; ce qui lignifie apparemment qu'il en reconstruisit une partie, qui eut par consequent besoin d'une nouvelle dédicace. Car, les murs des villes étoient une chose sacrée, selon les idées superstitienses des Romains. Dece bâtit auffi des bains ou thermes, soit pour son usage particulier, soit pour la commodité publique.

Il paroît que ce Prince estimoit la décence dans la conduite, & souhaitoit la réforme des mœurs, fi nous devons recevoir pour vrai le récit que nous trouvons dans la vie de Valérien par Trébellius Pollion. Il y est rapporté que Dece étant en Illyrie, écrivit au Sénat, pour ordonner l'élection d'un cenfeur, & que le choix de la compagnie tomba sur Valérien, qui fut depuis Empereur. Une pareille attention fait honneur au gouvernement de Dece.

Les Auteurs les plus éclairés dans la science métallique, n'admettent que deux fils de Dece, l'un nommé Q. Hérennius Étruscus Messius Décius, & l'autre C. Valens Hostilianus Messius Quintus; & pour ce qui regarde la temme de Dece, elle se nommoit constamment Hérennia Étruscilla.

Nous remarquerons que ce fut

fous l'empire de Dece que l'on commença de n'avoir plus la même attention que l'on avoit auparavant, à marquer sur les médailles toute la. suite des titres impériaux. M. le Baron de la Bastie assure qu'il n'a trouvé qu'une seule médaille d'argent de cet Empereur, qui lui donne le titre de souverain Pontife. On lit sur cette médaille, autour de la tête de Dece, IMP. C. M. Q. TRAIANVS. DECIVS. AVG. Au revers est une semme de bout, qui s'appuie de la main droite fur une haste qui ressemble à un caducée; elle tient de la main gauche une corne d'abondance ; pour légende, il y a P. M. TR. P. III. COS. PP. Encore paroît-il assez probable, par la fabrique de la médaille, que c'est un revers de l'empereur Philippe joint à la tête de Dece. Il n'est cependant pas douteux que Dece n'ait été souverain Pontife; on le lit sur deux inscriptions, l'une trouvée à Feltri & rapportée par Gruter, l'autre déterrée à Vence & publiée par le P. Pagi. La même omission peut se remarquer sur les médailles de Dece le fils.

DECE Q. HERENNIUS ÉTRUSCUS MESSIUS DECIUS 1, O. Herennius Etruscus Messius Decius, (a) fils du précédent. fut fait Célar vers la fin de l'année 249, & l'an 251 son pere l'affocia à l'empire. Il prit alors le commandement de l'armée contre les Goths, & les poussa affez vivement; mais, il fut tué dans

<sup>(</sup>a) Crév. Hift. des Emp. Tom. V. p. 401. & sniv. Mém. de l'Açad, des Inicript. & Bell. Lett. Tom. XII. p. 424.

une rencontre, comme on peut le voir dans l'article précédent.

DÉCÉARTE, Deceartus, (a) étoit un des fils de Lycaon, roi

d'Arcadie.

DÉCÉBALE, Decebalus, Δεκέ αλος roi des Daces. Son histoire se trouve sous l'article de Dace, à l'occasion des guerres de la nation. Voyez Dace.

DÉCÉLIE, Decelia, Asséseia (b) bourgade de Grece dans l'Attique. Elle étoit fituée fur le mont Hymette, dans la tribu

Hippotontide.

Strabon compte Décélie au nombre des douze villes qui furent fondées par Cécrops, & qui ensuite composerent la ville d'Athènes. Mais, elle passa depuis au pouvoir des Lacédémoniens, qui du tems & de l'avis d'Alcibiade, y construisirent un fort; & rien ne contribua davantage à perdre & à ruiner la ville d'Athènes, qui eut bien de la peine à s'en relever. En effet, ce fort rendit les Lacédémoniens maîtres de la campagne; de sorte que les Athéniens ne pouvoient jouir, ni de leurs mines d'argent de Laurium, ni des revenus de leurs terres; que les amendes mêmes n'étoient plus payées; qu'ils ne pouvoient être fecourus par leurs voifins, & que Décelle étoit l'asyle de tous les mécontens & des partifans de Sparte. Décélie fut fortifiée la dernière année de la 91e Olympiade. Elle le fut de nouveau du tems

d'Agis; car, Paufanias affure que ce Prince bâtit un fort à Décélies, pour tenir en bride les Athénies.

Vélius met ce lieu à l'orient d'Été de la ville d'Athènes, près de la fource du fleuve Ilissus.

DÉCEMVIRAT, Decemviratus, forte de magistrature à Rome. Voyez Décemvirs.

DÉCEMVIRS, Decenviri, (c) Magistrats Romains, qui surent créés avec un autorité souveraine, pour faire des loix dans l'État. On les nomma Décemvirs, parce qu'ils n'étoient en tout que dix. Ce nom vient de decem, dix, & viri, hommes, dix hommes,

dix personnes.

Les Romains n'eurent d'abord presque point de loix fixes & certaines, en sorte que les Consuls & les Sénateurs qu'ils commettoient pour juger en leur place ou avec eux, étoient les arbitres absolus du sort des citoyens. Un tribun du peuple, nommé Térentillus, propola un jour une loi, par laquelle il étoit ordonné que pour remédier à l'abus de ces jugemens arbitraires que rendoient les Magiltrats, on établiroit des loix qui serviroient de règles dans la République, tant à l'égard du gouvernement & des affaires publiques, que par rapport aux différends entre les particuliers.

(a) Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom. Dionys. Halic. L. X. c. 9, 11. & feq. L.

Dionys. Halic. L. X. c. 9, 11. & feq. L. XI. c. 1. & feq. Flor. L. I. c. 24. Diod. Sicul. pag. 300, 301. Roll. Hift. Rom. T. I. p. 394. & fuiv. Mém. de l'Acaddes Inscript. & Bell. Lett. T. XII. pag. 37. & fuiv.

<sup>(</sup>b) Strab. p. 396, 397. Plut. T. I. p. Sicul, pag. 203, 437. Corn. Nep. in Alcib. c. 4. T. I. p. 394. Paul. p. 173. Herod. L. IX. c. 15, 72. (c) Tit. Liv. L. III. c. 31. & feq. 37. & faiv.

Dans la suite scétoit l'an de Rome 300, & avant Jesus-Christ 452 les tribuns du peuple actuellement en place, solliciterent vivement l'exécution de la loi Térentilla, & trouverent alors les esprits assez disposés. Le Sénat, las enfin de contester, après une longue & mûre délibération, ordonna qu'on enverroit des ambassadeurs chez les originaires de Grece, qui étoient établis en Italie, & qu'on en feroit aussi partir pour Athènes; qu'après avoir étudié les loix de chaque pais, ils en rapporteroient celles qu'ils croiroient les plus convenables à la constitution présente de la République Romaine; qu'à leur retour, les Consuls délibéreroient avec le Sénar du choix des Législateurs, du pouvoir qu'on leur confieroit, & du tems qu'ils resteroient en charge. La chose fut mise en exécution sans délai. On nomma pour députés Sp. Postumius, Servius Sulpicius, & A. Manlius, tous trois hommes consulaires. On leur équipa trois galères, dont la magnificence pût faire honneur au peuple Romain.

Dès que ces députés forent de retour à Rome, les Tribuns du peuple presserent avec instance le Sénat de mettre la grande affaire des Loix en mouvement. Il fut résolu que l'on choisiroit pour cet effet des Décemvirs parmi les plus considérables Sénateurs, dont l'autorité dureroit une année, à commencer du jour qu'ils seroient élus; qu'ils gouverneroient la République avec le même pouvoir qu'avoient alors les Consuls, &

dont les Rois étoient autrefois revêtus, sans qu'on pût appeller de leurs jugemens, ce qui leur donnoit un pouvoir exorbitant; qu'ils connoîtroient de toutes les affaires, tant publiques que particulières; que toutes les autres magistratures, même la puissance tribunitienne, dont le peuple étoit si jaloux, & qui faisoit toute sa force, seroient abrogées; & que tous ceux qui étoient en place abdiqueroient leur charge. Ce décret fut reçu du peuple avec de grands applaudissemens. Les deux Consuls désignés pour l'année suivante, qui étoit la 303e depuis la fondation de Rome, furent les premiers qui donnerent l'exemple de l'abdication. L'on tint incessamment une assemblée par centuries, dans laquelle furent nommés ces nouveaux Magistrats.

» Il est difficile de comprendre, » dit M. Rollin, comment le Sén nat & le peuple se réunirent » ensemble pour créer dix Ma-» gistrats avec une autorité sou-» veraine, en abolissant toutes les » autres magistratures, sans qu'il n y ait eu aucune difficulté, ni » aucune opposition. J'en suis » moins étonné de la part du peun ple. Je fçais qu'il demandoit n depuis long-tems un corps de » Loix; qu'il détestoit le nom & » la puissance des Consuls; & » que, par cette raison, il consen-» toit avec joie à l'érection d'une » nouvelle magistrature. Je sçais aussi que le Sénat, de son côté, ne pouvoit souffrir les Tribuns, & qu'il se flattoit d'en abolir la puissance, en établissant les Déz

» cemvirs, qui tous étoient tirés » de son corps. Mais, outre que » cette espérance étoit sans aucun » fondement solide & sans appa-» rence, le Sénat ne voyoit-il » aucun inconvénient, aucun » danger dans ce nouvel établif-» sement? Qu'on nomme dans » cette auguste compagnie dix » commissaires pour travailler » ensemble à ce recueil de Loix, » rien n'est plus sage. Pourquoi » abolir cependant tous les autres » magistrars? Pourquoi donner » à ceux-ci un pouvoir souverain? » A quoi peut-il leur servir pour » dresser un nouveau code de » Loix, qui ne devoient point » être imposées au peuple par » voie de force & d'autorité, » mais qui seront soumises à son » jugement, & qu'il n'acceptera » qu'après un long & férieux examen? Un pouvoir annuel, fans » bornes & sans limites, est une » grande tentation; & le Sénat » plein de sagesse & de prévoyan-» ce, comme il étoit, auroit dû » en craindre les suites. «

Les Décemvirs, que le peuple nomma pour la première fois, furent Appius Claudius & T. Génutius, qui avoient été défignés Consuls pour l'année suivante; P. Sestius, qui, cette année, exerçoit le consulat; Sp. Postumius, Ser. Sulpicius, A. Manlius, qu'on avoit envoyés en Grece, & qui en avoient rapporté les Loix; T. Romilius, à qui L. Siccius avoit fait le procès, & qui avoit regagné les bonnes graces du peuple, en changeant de sentimens; les trois autres surent C. Julius, L.

Véturius, & P. Horarius, Tous les Décemvirs étoient Sénateurs & Consulaires. Les Tribuns, les Édiles, les Quesseurs, & le autres Magistrats d'ancienne institution furent abolis.

Les Décemvirs, ayant pris possession du gouvenement, commencerent bientôt à donner une nouvelle forme à la République. Un feul d'entr'eux avoit les douze faisceaux, & les autres marques de l'autorité Consulaire. Il avoit soin d'assembler le Sénat, de faire exécuter les résolutions qu'on y avoit prises & de remplir les autres fonctions qui naturellement appartenoient au Chef. Les autres Décemvirs pour ne point donner au peuple de jalousie de leur pouvoir, n'avoient rien qui les distinguât du reste des citoyens, sinon un simple officier, accensus, qui marchoit devant chacun d'eux. L'autorité de celui qui présidoit, ne duroit qu'un jour selon Tite-Live, après quoi un autre prenoit sa place; & jusques au bout de l'année ils se succédoient chacun à leur tour dans la présidence.

Ils se trouvoient tous des le matin à leur tribunal, où ils connoissoient des contrats passés avec la République & entre les particuliers. Ils décidoient les contestations, tant du dedans que du dehors, tant des peuples soumis à l'obéissance de l'Empire, que des alliés & des nations dont on avoit sujet de se désier. La justice se rendoit avec toute l'exactitude & l'équité possibles, & chaçun sortoit de ce tribunal avec une égale

fatisfaction.

Rien ne fut plus agréable que les égards qu'on eut pour le peuple, & la protection que les plus petits trouverent contre l'opprefsion des Grands; de sorte qu'on disoit hautement dans Rome, qu'on n'avoit plus besoin des Tribons ni des autres Magistrats, tant la modération & la sagesse de ce nouveau gouvernement caufoit d'admiration. Appius Claudius, entre tous les autres, emporta toute la gloire du Décemyirat au jugement du peuple , & l'on peut dire, en un certain fens, que toute l'autorité de cette magistrature résidoit en lui, par l'ascendant qu'il avoit pris sur l'esprit de ses collegues, & du peuple en même

Une conduite si raisonnable sit goûter, pendant la première année, le gouvernement des Décemvirs. L'union parfaite qui règnoit entr'eux, loin d'être préjudiciable aux particuliers, comme il n'arrive que trop souvent, étoit accompagnée d'une parfaite équité à l'égard de tous les citoyens. Cette joie fut courte, & coûta cher, comme on le verra bientôt.

Les Décemvirs travaillerent avec beaucoup d'application pendant toute l'année à dresser leur code des Loix, qu'ils tirerent partie des anciennes ordonnances des Rois de Rome, & partie de ce qu'ils emprunterent des Loix de Grece, que leur interpréta un certain Hermodore, fort homme de bien, l'un des principaux d'Ephese, lequel, exilé de sa patrie, se trouva alors par hazard à Rome. Pline nous apprend qu'on lui

érigea une statue dans la grande place de la ville. Quand leur ouvrage fut achevé, ils firent graver les loix projettées sur dix tables, qu'ils soumirent à la critique de tous les citoyens. Les ayant préfentées dans l'assemblée au peuple, qui les attendoit avec impatience, ils dirent qu'ils avoient travaillé, autant qu'ils en étoient capables, à faire des Loix égales pour les grands & pour les petits; mais que les réflexions & les remarques d'un plus grand nombre de personnes pouvoient beaucoup les perfectionner. Ils exhorterent donc les citoyens à examiner mûrement chaque article en leur particulier, puis à en conférer ensemble, & à leur faire part de ce qu'ils croiroient qu'il faudroit ajoûter ou retrancher; que de cette sorte, le peuple Romain auroit des Loix, qu'il auroit, non pas tant acceptées d'un consentement universel, que dictées & composées lui-même.

Elles furent, en effet, longtems exposées aux yeux du public. On eut tout le loisir de les examiner, & d'entendre les réflexions des personnes les plus sages; moyen sûr & unique de donner à des Loix une autorité stable & perpétuelle. Lorsqu'on n'y trouva plus rien à redire, & que tout le monde en parut content, le Sénat assemblé les approuva d'abord par un décret. Ensuite, elles furent portées dans le lieu des comices, où le peuple, distribué par centuries, en présence des Pontifes, des Augures & des autres minittres du culte divin, qui s'étoient

acquittés des cérémonies ordinaires, eut la liberté de porter son fuffrage. Ces Loix, ratifiées par le consentement unanime de tout le peuple Romain, furent gravées fur des colomnes d'airain, & poiées dans l'endroit le plus apparent de la place publique; &, dans ce nombre immense de Loix accumulées les unes sur les autres, dit Tire-Live, elles sont encore aujourd'hui la fource de tout le droit public & particulier.

Comme le gouvernement des Décemvirs étoit sur le point d'expirer, ils proposerent au Sénat de délibérer à quelle sorte de magistrature il falloit désormais s'en tenir. Après beaucoup de raisons apportées de part & d'autre, on le réunit enfin à l'avis de ceux qui vouloient que l'on créât de nouveaux Décemvirs, & qu'on leur continuât l'administration de la République. On crut qu'il manquoit encore quelques Loix à celles qu'on venoit de faire ; qu'une année avoit été un tems trop court, pour donner à un si grand ouvrage toute sa perfection; que pour mettre en mouvement l'exécution de ces Loix, & les faire observer inviolablement de tout le monde, on avoit besoin de l'autorité libre & souveraine de la même magistrature qui les avoit dressées. Tel fut le résultat de plusieurs délibérations, qui fut d'autant plus généralement approuvé, que le Sénat se voyoit par - là délivré encore de la puissance des Tribuns qui lui étoit fort à charge, & le peuple délivré des Consuls, dont l'autorité lui étoit devenue presque aussi odieuse que celle des Rois.

Quand le jour des comices pour l'élection des nouveaux Décemvirs fut indiqué, ce fut, dans toute la ville, un mouvement plus vif & plus animé que l'on en eût jamais vu en pareille occasion. Les Sénateurs les plus distingués par leur âge & par leur mérite demanderent cette charge, dans la crainte sans doute que s'ils ne le présentoient point, des gens factieux & turbulens, n'en fulsent revêtus, & ne causassent un dommage confidérable à la république. Appius Claudius, qui avoit un secret dessein de se faire continuer voyant ces grands hommes, qui avoient passé par toutes les charges, se commettre en quelque forte pour celle-ci, en fut véritablement alarmé. Le peuple, charmé de la manière dont il s'étoit conduit dans le Décemvirat, témoignoit ouvertement vouloir l'y continuer préférablement à tout autre. Il fit semblant d'abord d'avoir de la répugnance à se charger une seconde fois d'un emploi laborieux, & capable de lui attirer de la jalousie; & pour inspirer à ses Collegues le dessein d'y renoncer, il déclaroit publiquement qu'ayant rempli tous les devoirs de bons citoyens par le travail affidu d'une année entiere, il étoit juste de leur accorder du repos & des successeurs. Plus il se montroit difficile, plus on le pressoit de se rendre aux désirs & aux vœux de tous les citoyens. Il feignit enfin de céder avec peine & malgré lui aux instances de la



multitude. Après cela, il travailla à faire tomber sur ses amis, le choix du peuple pour les neuf autres places, & à donner l'exclusion à tous ses Collegues du premier Décemvirat; & il en vint à

Les nouveaux Décemvirs prirent possession de leur charge le jour des ides de Mai, selon l'usagealors pratiqué. Là finit la comédie qu'avoit jouée Appius Claudius, l'année précédente. Il leva le masque, & se montra tel qu'il étoit. Les vertus finceres & solides ne font que croître & se fortifier avec les années; mais, on ne foutient pas long-tems un personnage feint & simulé, & l'on revient bientôt à son naturel.

D'abord, par un traité secret, accompagné des fermens les plus terribles, les Décemvirs convinrent ensemble de se soutenir tous mutuellement, & d'appuier de l'autorité de tout le college Décemviral, toutes les entreprises & toutes les volontés de chacun des Décemvirs : de ne point se démettre de la charge qu'ils avoient reçue; de n'admettre personne qu'eux au gouvernement; de Jouir tous des mêmes honneurs & d'un pouvoir égal; de n'avoir recours que très-rarement & dans la dernière nécessité aux arrêts du Sénat & aux ordonnances du peuple; & de décider de toutes choses autant qu'il se pourroit faire, par eux-mêmes.

Le premier jour où ils se montrerent en cérémonie, jetta la terreur & la consternation dans tous les esprits. Ils parurent dans la place publique chacun avec douze licteurs; au lieu que jusqueslà il n'y avoit eu qu'un des Décemvirs, & avant eux un des Consuls, qui se fit accompagner de douze licteurs; encore ne faisoient - ils point paroître dans la ville les haches, qui étoient la marque du droit de vie & de mott. Maintenant l'on voyoit marcher devant eux en une longue file ces officiers au nombre de six vingts, avec leurs faisceaux armés de haches, qui annonçoient par avance les violences & les cruelles exécutions auxquelles devoit s'attendre quiconque oseroit, ou dans le Sénat, ou devant le peuple, prononcer un mot qui rappellât le souvenir de la liberté; c'est-àdire, qu'on s'étoit donné dix Rois,

ou plutôt dix tyrans.

Ils en soutinrent merveilleusement le caractère dans toute leur conduite. Ils étoient d'un abord presque inaccessible; à peine daignoient - ils prêter l'oreille aux plaintes qu'on leur portoit; ils répondoient avec une dureté & une hauteur qui déconcertoient ceux qui avoient affaire à eux. On n'en pouvoit tirer aucune justice. Ils concertoient ensemble, en particulier, les jugemens qu'ils rendoient en public. Si quelqu'un, se croyant lésé par un des Décemvirs, recouroit à un autre, il étoit traité de manière à regretter de ne s'en être pas tenu à son premier jugement. Après avoir laissé pendant quelque tems la terreur comme également suspendue entre tous les citoyens, ils firent enfin tomber l'orage sur le peuple; & il est incroyable à quel excès les vexations furent portées. Le bruit commença même à se répandre, qu'ils avoient prêté serment entr'eux de se perpétuer dans leurs charges, & de ne s'en jamais démettre; ce qui mettoit le

peuple au désespoir. Alors, il tourna les yeux vers le Sénat, ne voyant d'espérance de liberté que de la part de ceux par qui il craignoit auparavant d'être réduit en servitude; crainte frivole, qui avoit précipité la république dans le malheureux état où elle se trouvoit. Les principaux des Sénateurs haissoient & détestoient les Décemvirs, mais ils n'aimoient pas les Plébéïens. Ils étoient bien éloignés d'approuver ce qui se faisoit, mais ils ne pouvoient s'empêcher de penser & de dire que le peuple ne souffroit que ce qu'il avoit mérité. Ainsi, ils ne se hâtoient pas d'aller au secours de gens qui, par un amour aveugle de la liberté, s'étoient eux-mêmes jettés dans l'esclavage; & ils n'étoient pas fâchés de voir leurs chaînes s'appelantir de jour en jour; afin que le vif sentiment de leurs maux leur fit désirer le rétablissement des Consuls, & l'ancienne forme du gouvernement.

Cependant, les Décemvirs portoient l'insolence aux derniers excès. Ce n'étoit plus par les Plébéïens qu'ils se faisoient accompagner, comme ils l'avoient fait d'abord pour gagner le peuple; c'étoit la jeune noblesse qui s'attachoit à eux, & qui tenoit à honneur de leur faire escorte. Il n'est pas étonnant que parmi une vile

populace ils trouvassent des créatures disposées à flatter la tyrannie, & prêtes à sacrifier le bien public à leurs intérêts particuliers; mais que dans l'ordre des Patriciens, si fiers de leur noblesse & de leurs richesses, plusieurs se livraffent aux Décemvirs, pour opprimer avec eux la liberté, c'est ce qui surprend & ce qui révolte. Ils n'eurent point de honte de devenir les ministres de ces tyrans, qui, la tête levée, dominoient avec une fierté insupportable dans la république; qui ne tenoienr aucun compte, ni du Sénat, ni du peuple, qui déponilloient les citoyens de leurs biens, & disposoient impunément de leur vie. Car la licence alloit jusques-là. Les uns étoient frappés de verges comme des esclaves, les autres périssoient sous la hache comme des scélérats; & afin que la cruauté ne fût point gratuite, ils ajoûtoient la confiscation des biens au supplice de celui qui les possédoit. Le libertinage, & le désir de s'enrichir, étoient le double appas qui avoit corrompu une partie de la jeune noblesse, & qui la tenoit attachée aux tyrans.

Les ides de Maiapprochoient, où devoit finir la magistrature des Décenvirs. Ils avoient dressé deux tables de nouvelles loix; entre lesquelles il y en avoit une qui défendoit aux Patriciens de s'allier, par les mariages, avec les familles Plébéïennes, à dessein, sans doute, d'empêcher que les droits du sang & de l'affinité ne rétablissent la paix & l'union entre les deux ordres. Il ne leur restoit plus aucun

prétexte de se continuer dans le Décemvirat. Le jour des ides étoit donc attendu avec une inquiétude & une impatience in-

croyables.

Il arriva enfin ce jour. Appius Claudius & ses Collegues, au mépris de toutes les règles & de toutes les coûtumes de la patrie, & au préjudice des loix mêmes qu'ils venoient de porter, se continuerent dans la magistrature, de leur propre autorité, sans convoquer l'assemblée, & sans consulter, ni le peuple, ni le Sénat.

Tout sembla alors perdu & désespéré. Nul défenseur de la liberté ne paroissoit. On ne voyoit aucune ressource à tant de maux, ni pour le tems présent, ni dans l'avenir. Rome n'étoit point reconnoissable, & n'étoit plus Rome. Elle étoit devenue le siège de la tyrannie, & le théâtre des plus horribles violences. Il n'y avoit point de mauvais traitemens que les Décemyirs n'exercassent sur quiconque osoit désapprouver leur conduite, bannissant les uns lous de vains prétextes, faisant mourir les autres sur de fausses acculations qu'ils leur suscitoient par des gens à leurs gages, & dont ils s'établissoient les juges louverains; confisquant les biens des condamnés à leur profit, & à celui des jeunes nobles qui leur servoient de satellites; dépouillant ainsi les plus riches & les meilleures familles; outrageant les femmes & les filles qu'ils trouvoient à leur gré, & n'épargnant non plus que des esclaves, ceux qui s'opposoient à leur brutalité. Ils pousserent si loin leur fureur, qu'ils contraignirent une grande partie de la noblesse d'abandonner Rome, & de s'aller réfugier dans les villes voifines des alliés, de sorte qu'il ne resta plus guère dans la ville que ceux qui étoient d'intelligence avec les tyrans, ou qui ne prenoient aucun intérêt au bien de la république.

Cet état déplorable, où se trouvoit Rome, inspira pour elle un mépris général à tous les peuples voisins, indignés & honteux de voir l'empire dans une ville où il n'y avoit plus de liberté. Ils crurent que c'étoit une occasion favorable de venger leurs défaites passées, & de réparer les dommages qu'ils avoient soufferts. Animés de ces 'espérances, ils levent de grosses armées, & se préparent à tomber sur Rome. Les Sabins, d'un côté, se répandent sur les confins de l'Etat, & après, avoir fait un grand butin & versé beaucoup de sang dans la campagne, ils viennent camper devant Erétum, petite ville située sur le Tibre, à six ou sept lieues de Rome. Les Eques, d'une autre part, se jettent dans le pais de Tusculum, en désolent une grande partie, & se postent près d'Algidum.

Ces nouvelles causerent un grand effroi parmi les Décemvirs. qui, dans la crainte d'une double guerre, se voyoient obligés d'assembler le Sénat. Ils n'ignoroient pas quel orage ils auroient à effuyer, quels reproches on leur feroit d'être l'unique cause du ravage des terres, & de tous les 254 DE

malheurs dont la république étoit menacée. Ils prévoyoient qu'on profiteroit de l'occasion pour tenter de leur ôter leur pouvoir, s'ils ne se roidissoient contre de semblables attaques, & ne faisoient un exemple de quiconque oseroit se mesurer avec eux. Il fallut pourtant se résoudre à convoquer le Sénat. La proclamation qu'en fit le héraut dans la place publique, étonna tout-à-fait la multitude, parce que cette coûtume avoit été interrompue depuis la seconde année du Décemvirat. On disoit que l'on avoit obligation aux ennemis, de ce qu'on voyoit encore dans la ville quelque trace des anciens usages, & quelque reste de liberté. Comme nul Sénateur ne comparoissoit à l'appel du héraut, le people crut d'abord que c'étoit une marque qu'on ne reconnoissoit plus d'autorité dans les Décemvirs, & il résolut d'en faire autant de son côté, en ne répondant point à l'appel, quand ils voudroient faire des levées. Les Décemvirs envoyerent leurs officiers chez les Sénateurs, pour les sommer de se rendre à l'assemblée; mais ayant appris qu'ils étoient presque tous à la campagne, ils remirent l'affemblée au lendemain.

Elle fut plus nombreuse qu'on ne s'y étoit attendu; ce qui affligea extrêmement le peuple, qui regarda cette démarche comme un abandon de la liberté, & comme une trahison de la cause publique. Mais, si les Sénateurs vinrent au Sénat avec trop de soumission, ils y parlerent avec beaucoup de fermeté. Il su cependant résolu

que parce que les ennemis étoient presque aux portes de Rome, il falloit préalablement à tout lever des troupes, & charger les Décemvirs de marcher sans délai contr'eux. Armés de cet arrêt, ils sont des levées sans opposition, & partent sur le champ, les uns contre les Sabins, les autres contre les Eques. Appius Claudius sut laissé à Rome avec Sp. Oppius; c'étoit là où se devoient donner les plus rudes attaques, & il étoit bien propre à les soutenir.

Les armées Romaines furent battues des deux côtés, par la faure des foldars, qui aimerent mieux effuyer la honte d'être vaincus, que de procurer l'honneur de la victoire à des chefs qu'ils avoient en haine & en détestation. Ce furent moins des batailles, que des fuites concertées. Contre les Eques, fur-tout, la perte fut grande. Les ennemis se rendirent maitres du camp; & les Romains, dépouillés de tout, trouverent heureusement à Tusculum un asyle ouvert, & un prompt secours chez des alliés fideles & généreux.

Ces nouvelles portées à Rome, y répandirent une grande alarme, & donnerent quelque trève aux divisions domessiques. Appus Claudius & fon collegue prirent toutes les précautions nécessaires pour mettre la ville en fûreté, & envoyerent de nouvelles troupes aux deux armées, avec ordre de porter la guerre dans le pa s des ennemis, pour leur ôter la penfée de venir attaquer Rome.

DE

255

Deux actions criantes, d'un genre bien différent, mais également criminelles donnérent lieu à de grands évènemens, & hâterent la perte des Décemvirs. La première fut la mort de L. Siccius, ce fameux Plébéien, qui s'étoit si fort distingué par son courage, & qui s'étoit trouvé à six vingts combats; il fut tué à l'armée par l'ordre des décemvirs. La seconde, ce fut l'entreprise que fit dans Rome Appius Claudius, d'enlever Virginie. On sçait que son pere fut obligé de la tuer de sa propre main, pour la dérober à l'infamie. Rien n'augmenta davantage la haine contre les Décemvirs, que le pompeux appareil dont les parens de Virginie accompagnerent ses funérailles. Son corps élevé dans la place sur un lit magnifique, en sorte que tout le monde le pouvoit voir, fut porté comme en triomphe par toute la ville. Les filles & les dames Romaines sortirent de chez elles à la rencontre. Les unes parsemoient le lit de fleurs & de couronnes; les autres y jettoient leurs ceintutures & leurs bracelets, & d'autres les ornemens de leurs têtes. On n'oublia rien pour décorer ses obseques.

Cependant, les armées s'étant révoltées, se retirerent sur le mont Aventin, & de là sur le mont Sacré. Le peuple de la ville se joi-gnit aux troupes, sans qu'aucun de ceux à qui leur âge le permettoit, s'en dispensat. Leurs femmes & leurs enfans les accompagnerent dans une partie de leur marche, en leur demandant tris-

tement à qui donc ils les laissoient dans une ville où ni l'honneur des femmes, ni la liberté commune, n'étoient point en sûreté.

Rome étant ainsi changée tout à coup en une affreuse solitude. & personne ne paroissant dans la place publique à l'exception de quelques vieillards, le Sénat entra dans une véritable inquiétude. » Qu'attendez-vous, peres confcripts, leur disoit-on? Si les » Décemvirs persistent dans leur opiniâtreté, laisserez-vous tout périr? Et vous, Décemvirs, quelle est donc cette autorité, » à laquelle vous tenez si fort? » Ouoi! Prétendez - vous commander aux toits & aux mu-» railles? N'avez-vous point de » honte de voir que le nombre de » vos licteurs furpasse presque » celui des citoyens qui sont restés dans la ville? Que ferez-vous, n fi les ennemis viennent l'atta-» quer ? Mais si le peuple, voyant » que sa retraite nous touche peu, » descend ici les armes à la main, » que deviendrez - vous? Votre » dessein est-il de ne mettre fin » à votre autorité que par la ruine » entière de la ville? Ne compre-» nez-vous pas qu'il faut nécefsairement, ou renoncer à avoir » un peuple, ou lui accorder à » avoir des Tribuns? Nous nous » passerons plutôt de Magistrats » patriciens, que le peuple de » Magistrats plébéiens. Ils ont arn raché à nos peres cette charge, » nouvelle alors pour eux, & » qu'ils ne connoissoient point enn core. Croit - on, qu'après en » avoir goûté la douceur pendant

» tant d'années, ils consentiront à » en être privés pour toujours? » Sur-tout après que, de notre

part, nous n'avons pas sçu user tellement de l'autorité, qu'ils

" n'eussent pas besoin de secours

» & de protection. «

Comme les Décemvirs entendoient de pareils discours de tous côtés, vaincus par un consentement unanime, ils déclarent enfin, que puisqu'on le juge nécesfaire, ils s'en rapportent absolument à ce que le Sénat ordonnera. Ils le prient seulement de les mettre en sûreté contre l'envie & la haine publique, en leur représentant qu'il est de leur intérêt de ne pas accoûtumer le peuple par le supplice des Décemvirs à répandre le sang des Sénareurs.

Quand cela fut ainsi arrêté, on députa Valère & Horace, avec plein pouvoir de conclure avec le peuple un traité de pacification. On leur recommanda aussi de prendre de justes précautions pour mettre les Décemvirs à l'abri de la colère & de la violence du peuple. Ils furent recus dans le camp avec une joie universelle, comme les libérateurs du peuple, & on leur rendit de publiques actions de graces pour tous les services qu'ils lui avoient rendus dans cette affaire, & lorsqu'elle commença à éclater, & maintenant qu'elle alloit être terminée. Icilius portoit la parole pour la multitude. Quand on vint à traiter de l'accommodement, & que les députés du Sénat le prierent d'exposer les demandes qu'il avoit à faire, la réponse qu'il rendit, & qui avoit été concertée

avant qu'ils arrivassent, sit voir que le peuple ne fondoit ses prétentions que sur l'équité, & non sur les armes qu'il avoit en main. On demandoit le rétablissement de la puissance tribunitienne & de l'appel, qui avoient été les deux remparts de la liberté du peuple avant la création des Décemvirs; & qu'on ne fît point un crime à qui que ce fût d'avoir porté les soldats ou le peuple à se retirer sur le mont Aventin, pour se remettre en possession de la liberté. Il n'y eut que l'article des Décemvirs qui fût violent. Le peuple demandoit qu'ils lui fussent livrés, & menaçoit de les faire brûler tout vifs. Cependant, toute l'alfemblée ayant remis enrièrement ses prétentions & ses intérêts entre les mains des députés, ils promirent de revenir bientôt & de leur porter la ratification de leurs demandes.

Quand ils furent retournés au Senat, & qu'ils eurent rendu compte de l'heureux succès de leur négociation, les autres Décemvirs, voyant, que, contre leur espérance, on ne parloit point de leur supplice, donnerent les mains à tour. Appius Claudius seul, le plus féroce & le plus odieux de tous, jugeant de la haine que le peuple lui portoit,par celle qu'il avoit lui-même contre le peuple : " Je n'ignore pas, ditn il, ce qui m'est préparé. Je vois » bien qu'on differe à nous atta-» quer , jusqu'à ce qu'on ait ar-» mé nos adversaires. La haine de mes ennemis ne peut s'én teindre que dans mon lang. Je , conlens

n confens aussi à me démettre du n Décemvirat, " On fit auffitôt un décret qui portoit que les Décemvirs abdiqueroient au premier jour leur magistrature ; que le grand pontife Q. Furius crééroit des Tribuns du peuple ; & que personne ne pourroit être recherché pour cause de la retraite des soldats & du peuple sur le mont Aventin. Le Sénat s'étant séparé, les Décemvirs se presentent à l'assemblée du peuple, & abdiquent leur magistrature; ce qui causa une joie universelle, l'an de Rome 305, & avant J. C. 447.

Appins Claudius, pour éviter l'infamie d'un supplice public, se donna la mort en prison. Sp. Oppius son collegue eut le même fort; les huir autres Décemvirs chercherent leur salut dans la fuite, ou le bannirent eux mêmes. Leurs biens furent confisqués; on les vendit publiquement, & le prix en sut porté dans le trésor public. Marcus Claudius, l'instrument dont Appius Claudius s'étoit fervi pour se rendre maître de la personne de Virginie, fat condamné à mort, & auroit été exécuté fans ses amis, qui obtinrent de Virginius qu'il se contentat de son exil. C'est ainsi que sur vengé le sang innocent de l'informnée Virginie, dont la mort comme celle de Lucrece, tira pour la feconde fois les Romains de l'esclavage. Alors, chacun se trouva libre, parce que chacun se trouvoit offense; tout le monde devint ciroyen, parce que tout le monde se trouva pere; le Sénar & le peuple rentrerent dans tous leurs droits.

Tom. XIII.

Le seul avantage qui revint à la République de l'administration des Décemvirs, fut le corps de Droit Romain, connu sous le nom de Loix Décemvirales , & plus encore sous celui de Loix des douze Tables. Les Décemvirs travaillerent avec beaucoup de zele pendant la première année de leur magistrature, à cette compilation de Loix, qu'ils tirerent en partie de celles de Grece, en partie des anciennes ordonnances des rois de Rome.

Nous ne doutons point du mérite de plusieurs de ces Loix, dont il ne nous reste cependant que des fragmens; mais malgré les éloges qu'on en fait, il semble que la vue de quelques-unes suffit pour dévoiler le but principal qui anima les Décemvirs lors de leur rédaction; & cette remarque n'a pas échappé à l'auteur de l'esprit des Loir.

Le génie de la République dir-il, ne demandoit pas que les Décemvirs missent dans leurs douze Tables les Loix royales, si séveres, & faites pour un peuple composé de fugitifs, d'esclaves & de brigands; mais des gens qui aspiroient à la tyrannie, n'avoient garde de suivre l'esprit de la République. La peine capitale qu'ils prononcerent contre les Auteurs des libelles & contre les Poèces, n'étoit certainement pas de l'elprit d'une République, ou le peuple aime à voir les Grands humilies; mais des gens qui vouloient renverser la liberté; craignoient des écrits qui pouvoient rappeller la liberté; & Cicéron; qui ne désapprouve pas cette Loi, en a bien peu prévu les dangereuses conséquences. Enfin, la Loi qui découvre le mieux le projet qu'avoient les Décemvirs de mettre la division entre les nobles & le peuple, & de rendre par cet artifice leur magistrature perpétuelle, est celle qui défendoit les mariages entre les nobles & le peuple. Heureusement après l'expulsion des Décemvirs cette dernière Loi fur cassée, l'an 308 de Rome, & presque toutes celles qui avoient fixé les peines s'évanouirent. A la vérité on ne les abrogea pas expressément; mais; la Loi Porcia ayant défendu de mettre à mort un citoyen Romain, elles n'eurent plus d'application.

DÉCEMVIRS , Decemviri, (a) dix Magistrats subalternes, qui étoient du conseil du Préteur, & qui avoient une sorte de prééminence fur les centumvirs. Il y en avoit cinq qui étoient Sénateurs, & cinq Chevaliers. C'étoient les Décemvirs qui, par l'ordre du Préteur, assembloient les centumvirs. C'étoient aussi les Décemvirs qui recueilloient les voix; & cet acte de jurisdiction s'exprimoit par ces mots hastam

cogere.

DÉCÉTIE, Decetia, (b) ville des Gaules. César en fait mention, pour y avoir fait assembler le Sénat des Eduens, dans les limites desquels cette ville étoit comprise, quoiqu'elle ne foit point du dio-

cele d'Autun, mais de celui de Nevers, qui est un démembrement de l'ancien territoire des Éduens. On sçait que c'est Décise, renfermée dans une isle de la Loire. Quoique son nom soit Decetia dans un endroit de l'Itinéraire d'Antonin, il se lit Deccida dans un autre, Degena dans la Table Théodossenne.

L'Auteur des differtations historiques sur divers sujets d'Antiquités, imprimées en 1706, se donne la gloire d'avoir fait la découverte de cette ville de Décétie, & d'avoir rendu au passage de César, où on lisoit dans les éditions précédentes, ad se etiam evocavit, un sens naturel, en y mettant ad se Decetiam vocavit-Voici ses termes : La plupart des Critiques arrachent aux villes les marques de leur antiquité. Je veux découvrir dans ce passage une ville qui a été inconnue jusqu'à cette heure, &c. mais, il est étonnant qu'il ait voulu se faire honneur de cette correction. Elle est due à Fulvius Urfinus, qui, comme l'on sçait, vivoit près de 150 ans avant lui, & qui ayant trouvé dans un ancien manuscrit, Decetiam vocavit, a rétabli ainsi ce pallage de César. Presque toutes les éditions qui en ont été taites depuis Fulvius Urfinus, ont adopté la correction; c'est ce que l'on peut voir dans celle des Elzevirs en 1635, celle des Variorum, de Davies, &c. On trouve même dans la plûpart des nomenclatu-

(b) Caf. de Bell. Gall. L. VII. p. 303. Lett. T. VI. p. 644.

Notic. de la Gaul. par M. d'Anvill. Mém. de l'Acad. des Inscript, & Belli

<sup>(</sup>a) Coût. des Rom. par M. Nieup. pag. 125 - 126.

res qui sont à la fin de ces éditions, Decetia urbs ad Ligerim, que Ponte continetur, etiam hodie & nomen retinet , Décise sur Loire. Il est facile de faire des découvertes semblables à celle de l'Auteur des differtations citées.

DÉCHAUSSÉE, (a) nom que l'on donnoit à Rome à une sorte de comédie, parce que les acteurs

la jouoient sans chaussure.

DECIANUS (C.), C. Decianus, (b) certain personnage, dont parle Cicéron dans son oraiion pour C. Rabirius, C'est appareminent le même Décianus dont il fait mention dans une autre oraison qui est l'oraison pour L. Flaccus.

DÉCIATES, Deciates, (c) peuple Gaulois. Polybe joint les Déciates aux Oxybiens. Strabon, qui les y joint aussi, les nomme Décéates, & les compte au nombre des nations Liguriennes. On lit dans Pline à la suite d'Antipolis: Regio Deciatium, Amnis Varus; & dans un autre endroit, Deciates, Oxybii. Prolémée place Antipolis chez les Deciatii. On ne sçauroit donc douter de leur position en deca du Var, aux environs d'Antibe. Pomponius Méla semble citer Deciatum, comme une ville, en disant : Nicea tangit Alpes, tangit Oppidum Deciatum, tangit Antipolis. Dans Etienne de Byzance, on trouve

pareillement Decietum en qualité de ville, quoiqu'il ne paroisse pas convenable d'adjuger cette ville, comme il fait , à l'Italie. Au reste. le lieu qu'elle peut avoir occupé précisément entre Nice & Antibe, selon l'ordre que suit Pomponius Méla en la citant, nous est inconnu. On peut dire que ces nations, ou plutôt ces communautés particulières, se pressent les unes les autres dans un canton de païs peu étendu. Les Déciates ont les Nerusi autour de Vence fur leurs épaules, si l'on peuc s'exprimer ainsi; les Oxybiens & les Védiantiens les resserrent sur les flancs.

DÉCIDIUS [L.] SAXA, L. Decidius Saxa, (d) officier de César. Il fut envoyé un jour pour reconnoître les lieux par où l'armée devoit marcher à l'ennemi : & il rapporta qu'après cinq quarts de lieues de plaine, on rencontroit des lieux âpres & montueux. & que celui qui les occuperoit le premier , empêcheroit les autres

de passer.

DÉCIDIUS SAXA, Decidius Saxa, Asulfios Zaras, (e) l'un des lieutenans des Triumvirs dans la guerre contre Brutus & Cassius. L'an 42 avant J. C. Décidius Saxa & Norbanus s'avancerent avec leurs troupes juiqu'au-delà de Philippes, & vinrent se camper à l'entrée d'une

d'Anvill.

<sup>(</sup>a) Mém. de l'Acad. des Inscrip. & p. 134, 135. Notic. de la Gaul. par M. Bell, Lett. Tom. XVII. p. 211.

<sup>(</sup>b) Cicer. Orat. pro C. Rabir. c. 18.

<sup>149.</sup> Prolem. L. II. c. 10. Pomp. Mel. 1 p. 240, 339.

<sup>(</sup>d) Cæs. de Bell. Civil. L. I. p. 502. pro L. Flacc. c. 54. & feq.
(c) Strab. p. 202. Plin. T. I. p. 147, (e) Dio. Caff. p. 347. Cicer, Philipp. 113. c. 27. Créy, Hist. Rom. Tom, VIII.

gorge formée par deux montagnes, qui ne laissoient entr'elles qu'un espace affez étroit, seul passage commode pour venir de la Chersonnèse de Thrace en Macédoine. Ils avoient donc derrière eux Philippes, & à leur droite, du côté de la mer, Néapolis, ville maritime située vis-à-vis de l'isse de Thafos. Ce fut-là qu'ils attendirent

leurs généraux.

Décidius Saxa étoit fort attaché à M. Antoine, qui l'en récompensa, en lui donnant le gouvernement de la Syrie. Mais, comme les troupes qu'il lui laissa, avoient fervi autrefois sous Cassius, elles · l'abandonnerent, attirées par ceux qui se disoient encore les défenseurs de la liberté Romaine. Décidius Saxa, dans ces circonstances, n'eut d'autre ressource que la mort. Il le tua de la propre main, pour ne pas tomber au pouvoir des ennemis.

Cicéron dit que Décidius Saxa étoit un homme que M. Antoine avoit fait venir des extrêmités du monde, pour en faire un Tribun du peuple, quoiqu'il n'eût jamais

été citoyen Romain.

DECIMIUS [C.] FLAVUS, C. Decimius Flavus, (a) tribun militaire, l'an de Rome 543, & 209 ans avant J. C. Un jour, Annibal en étant aux mains avec les Romains, & govant que le combat demeuroit trop long - tems douteux, fit conduire les éléphans vers le front de la bataille, espérant qu'ils pourroient causer quelque défordre parmi les ennemis.

En effet, ils mirent de la confufion parmi les enseignes des premiers rangs; & ayant écrafé ou dispersé tous ceux qui s'y rencontrerent, ils avoient ouvert de ce côté le corps de bataille des Romains. La fuite auroit été plus générale, si C. Décimius Flavus, ayant saisi l'étendard de la première compagnie des piquiers; n'eût ordonné aux soldats de cette compagnie de le suivre; il les mena dans l'endroit où ces bêtes ferrées causoient le plus de ravage, & leur commanda de lancer contr'elles leurs javelots. Il n'y en ent pas un qui ne portât, étant jettés de si près contre des animaux d'une grandeur énorme, & prelsés les uns contre les autres. Ils ne furent cependant pas tous bleffes; mais, ceux qui fentirent la pointe de ces traits enfoncés dans leurs corps, prenant la fuite, & dans cet état n'étant pas moins redoutables aux leurs qu'aux ennemis, entraînerent auffi ceux qui étoient sans blessures. Alors, tous les soldats des lautres compagnies, a l'exemple des premiers, coururent après cette troupe fugitive , & accablerent de traits tous les éléphans qu'ils purent joindre. Ces animaux se jetterent donc sur les Carthaginois avec beaucoup de furie, & firent parmi eux plus de carnage qu'ils n'avoient fait parmi les Romains, d'autant qu'ils tont emportés par la crainte avec plus de violence, qu'ils ne sont conduits par la voix ou la main de ceux qui les gouvernent.

DÉCIMIUS [ C. ] FLAVUS, C. Decimius Flavus, (a) fut nommé Préteur l'an de Rome 568, & avant J. C. 184. En cette qualité, il devoit rendre la justice aux citoyens; mais, il mourut peu de tems après sa nomination.

DECIMIUS [ M. ], M. Decimius. (b) L'an 172 avant J. C., les Romains étant fort occupés à la guerre qu'ils alloient avoir avec Persée, & croyant qu'il leur importoit beaucoup de scavoir ce qui se passoit dans l'Asie & dans les isles Adjacentes, envoyerent de ce côté-là Tit. Claudius Néron . & M. Décimius, avec ordre de passer dans la Crete & à Rhodes, pour renouveller l'alliance que la République avoit faite avec les habitans de ces deux isles, & en même tems pour tâcher de découviir si Persée n'avoit point sollicité les alliés du people Romain.

DÉCIMIUS [C.], C. Decimius, (c) l'un des trois députés que l'on envoya de Rome en Crete l'an 171 avant l'Ére Chrétienne, pour demander aux Magiltrats de cette isle, des archers dont on avoit besoin pour la guerre de Macédoine. Il fut nommé Preteur deux ans après, avec la charge de rendre la justice aux étrangers. L'année suivante, on le députa avec C. Popillius Lénas & C. Hostilius, vers Ptolémée roi d'Égypte, & Antiochus roi de Syrie, pour terminer les conteltations qui étoient entre ces deux Princes.

(4) Tit. Liv. L. XXIX, c. 32, 38, 39. c. 11, 15. L. XLIV. c. 19. L. XLV. c. 10, Crév. Hift, Rom. T. V. p. 3, 4.

Chemin faisant, ils se détournerent pour aller à Rhodes, à la priere des principaux de cette isle. C. Popillius Lénas en traita les habitans avec beaucoup de rigueur; mais, C. Décimius leur parla avec une grande modération. Reprenant le discours de son collegue, il dit que la plûpart des hostilités qu'il leur avoit reprochées, devoient être attribuées, non au peuple de Rhodes: en général, mais à quelques brouillons qui l'avoient animé contre les Romains; que ces vils adulateurs, achetés & corrompus par l'argent de Persée, avoient fait des décrets remplis des éloges outrés de ce Prince, & décerné des ambassades qui causeroient toujours aux Rhodiens autant de repentir que de confusion, mais que la peine retomberoit sur les coupables, si le peuple étoit toujours dans les mêmes sentimens. Il fut écouté avec beaucoup d'applaudissement, non feulement parce qu'il excufoit la multitude, mais encore parce qu'il se contentoit du supplice de ceux qu'il traitoit de perturbateurs. C'est pourquoi, dans la réponse que les principaux firent aux Romains, on goûta beaucoup moins les raisons de ceux qui tâcherent de justifier les griefs dont s'étoit plaint C. Popillius, que la bonne foi de ceux qui consentirent à la punition des coupables, suivant le sentiment de C. Décimius. Ainsi, on fit sur le champ un décret qui condamnoit à la mort ceux qui se-

<sup>(</sup>b) Tit. Liv. L. XLII. c. 19. (c) Tit. Liv. L. XLII. c. 35. L. XLIII.

roient convaincus d'avoir dit ou fait quelque chose en faveur de Persée. Mais, la plûpart d'entre eux, ou étoient sortis de la ville, dans le tems que les Romains y entroient, ou s'étoient donné vo-Iontairement la mort. Les ambafsadeurs ne resterent à Rhodes que cinq jours, & en sortirent aussitôt pour se rendre à Alexandrie. Après leur départ, on continua à exercer contre le reste des coupables, le décret qui avoit été fait en leur présence; & ce furent sur-tout la douceur & l'indolence de C. Décimius, qui les engagerent à cette persévérance.

C. Décimius ne paroît pas avoir joué un rôle considérable à Alexandrie. Ce fut C. Popillius Lénas qui s'y distingua d'une facon particulière, comme on peut le voir à son arricle, en cher-

chant Popillius.

DÉCIMIUS [L.], L. Decimius, (a) fut envoyé en ambassade dans la Grece l'an 171 avant J. C., avec Q. Marcius, A. Atilius & quelques autres. Quand ils furent arrivés à Corcyre, ils partagerent entr'eux les contrées qu'ils devoient visiter. C. Décimius se chargea d'aller trouver Gentius, roi des Illyriens, & supposé qu'il le pût ramener dans l'amitié des Romains, de l'engager même à prendre les armes en leur faveur. Mais, il ne réussit

point; & il fut le seul qui revint à Rome sans avoir rendu aucun fervice à fa patrie, ce qui fit qu'on le soupconna même de s'être laissé corrompre par l'argent qu'il avoit reçu des rois d'Illyrie.

DÉCIMUS, DÉCIUS, (b) Decimus, Decius, noms confondus souvent dans les prénoms des familles Romaines, lorfqu'ils sont abrégés. La faute la plus ordinaire est de lire Décius pour Décimus, & de donner un nom de famille pour prénom à toute la branche de Junius Brutus Scæva.

DÉCIUS, Decius, Dénies, (c) célebre famille Romaine. Cette famille a eu plusieurs Confuls, & quelques autres grands Hommes, qui se sont particulièrement distingués en se dévouant à perdre la vie pour l'avantage de leur patrie. Cette famille étoit Plébéienne; & Juvénal en parle ainsi:

Plebeiæ Deciorum animæ, Plebeia fuerunt

Nomina; pro totis legionibus hi \* tamen, & pro

Omnibus auxiliis, atque omni plebe Latina,

Sufficient diis infernis, Terraque parenti.

Le nom de Décius se trouve auffi dans quelques autres inscrip-

DÉCIUS P. MUS, (d)

(c) Juven. Satyr. 8. v. 254. & feq. (d) Cicer, Tufcul. Quæft. L. I. c. 89.

offic. L. III. c. 16. de Senect. c. 75. Tit. Liv. L. VII. c. 21, 34. & feq. L. VIII. c. 36. & feq. Roll. Hilt. Rom. Tom. II. pag. 185. & fuiv. Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. IV. pag. L. II. c. 59. Natur. Deor, L. III. c. 15. 267, 268. T. VII, p. 31.

<sup>(</sup>a) Tit. Liv. L. XLII. c. 37, 45. (b) Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. I. pag. 155.

P. Decius Mus, fut créé Quinquevir l'an de Rome 403, & 349 avant J. C., & Tribun militaire neuf ans après. Ce fut cette année qu'il tira d'un extrême danger le conful A. Cornélius Cossus.

Ce Général, étant parti de Saticule, engagea ses troupes dans un défilé qui le conduisit en un vallon profond, entouré de collines dont les Samnites s'étoient emparés: & il n'appercut les ennemis au-dessus de sa tête, que quand il ne lui fut plus possible de reculer. Pendant que les Samnites attendoient pour fondre sur les Romains, que toute leur armée fût descendue dans la vallée, P. Décius Mus remarqua au-desfus des Samnites une éminence inaccessible à une armée chargée de bagages, mais où des soldats légèrement armés pouvoient ailément parvenir. Ainfi, s'adressant au Consul interdit & effrayé: " Voyez-vous, lui dit-il, Cor-» nélius, cette butte au-dessous n de laquelle les ennemis sont » campés ? Voilà la forteresse " qui nous fauvera. Mais, puif-» que les ennemis ont été affez » aveugles pour négliger ce pof-» te, faisissons-le promptement; " il n'y a point de tems à perdre. » Je ne vous demande, pour exé-" cuter ce dessein, que les Prin-» ces & les Piquiers d'une légion. " Dès qu'avec eux j'aurai gagné " cette hauteur, fortez hardiment » de ce mauvais pas, & sauvez-" vous, vous & votre armée. Je " vous affure que les ennemis n exposés à nos coups n'oseront n faire aucun mouvement, à n moins qu'ils ne voulussent se n perdre. Pour nous, ce sera » notre courage, ou le bonheur o du peuple Romain, qui nous

n tirera d'affaire. «

Après avoir recu les complimens & les éloges du Consul, il commença à marcher avec les troupes qu'il avoit demandées, à couvert des brossailles; & il ne fut apperçu des ennemis, que quand il fut arrivé au haut de la colline. Tandis que les Samnites étonnés tournent les yeux d'un côté & d'un autre, & font beaucoup de mouvement sans nul effet, le Consul eut le tems de gagner un poste moins dangereux. Car pendant qu'ils balancent s'ils iroient attaquer P. Décius Mus déjà campé au-dessus de leurs têtes, ou s'ils poursuivront le Consul, en traversant le même vallon où ils l'avoient tenu enfermé quelques heures auparavant, ils perdirent l'occasion d'exécuter ou l'un ou l'autre de ces projets. Mais, outre qu'ils étoient plus irrités contre P. Décius Mus & sa troupe, qui leur avoient arraché des mains une victoire assurée, leur petit nombre & la proximité du lieu les déterminerent à les attaquer plutôt que le Consul & son armée. Ainsi, tantôt ils veulent entourer la colline de gens armés, pour ôter à P. Décius Mus la liberté d'aller rejoindre le Consul, tantôt lui ouvrir un pallage, pour l'opprimer quand il seroit descendu dans la plaine. La nuit les surprit dans cette incertitude. P. Décius Mus avoit d'abord espéré qu'il les combattroit à son avantage;

lorsqu'ils viendroient pour le chasser de dessus cette hauteur; mais, ensuite il fur fort surpris, quand il vit qu'ils ne prenoient ni ce parti, ni au moins celui de l'entourer d'un fossé & d'une palissade, si la difficulté du lieu les empêchoit de tenter le combat. Alors ayant appellé les centurions: » Voyez, » leur dit-il, l'ignorance & la lâ-» cheté de nos ennemis. Com-» ment ont-ils pu vaincre les Si-» diciniens & les Campaniens? Leurs étendards flottent cà & là , & tantôt ils s'étendent, » tantôt ils se resserrent, & ce-» pendant personne ne met la main à l'œuvre pour tirer les » lignes dont ils devroient déjà » nous avoir enfermés. Ce seroit » bien imiter leur indolence que » de rester ici plus long-tems, » pendant qu'il nous est permis » d'en fortir. Venez donc avec » moi; & pendant que le jour » nous éclaire encore, allons dé-» couvrir les chemins qui font » gardés, & les issues par où » nous pourrons nous échapper. « Il examina le tout, vêtu de l'habit d'un simple soldat, aussi bien que les capitaines qui l'accompagnoient, afin que les Samnites ne s'apperçussent pas que c'étoit le commandant des Romains qui venoit les reconnoître.

Ensuite, après avoir posé les sentinelles, il sit ordonner à tous les autres de le venir trouver tout armés, sans faire aucun bruit, au commencement de la seconde veille de la nuit. Dès qu'ils se surent assemblés suivant ses ordres:

» Soldats, leur dit-il, gardez tou-

» jours ce même silence en m'é-» coutant; & quand je vous aurai n fait connoître ma pensée, que n ceux qui l'approuveront, sans » témoigner leur consentement " par aucun cri, se contentent de » passer à ma droite : les autres » resteront à leur place; & je me » conformerai à l'intention du plus » grand nombre. Apprenez mainn tenant ce qui m'est venu dans " l'esprit. Ce n'est ni la suite qui » nous a conduits ici , ni le défaut n de courage qui nous à laissés » dans ce poste où l'ennemi nous n tient environnés. C'est par von tre valeur que vous vous en » êtes emparés c'est par votre valeur que vous devez vous en tirer. En le gagnant vous avez » conservé l'armée du peuple Romain; en l'abandonnant, vous " vous conserverez vous-mêmes, » Un si petit nombre de braves après avoir sauvé tant de legions par leur intrépidité, n'ont pas besoin du secours d'autrus pour se sauver eux - mêmes. Nous avons à faire à des enne-» mis qui, par leur négligence, perdirent hier l'occasion qu'ils » avoient de détruire toute notre » armée, qui ont été assez aveugles pour ne voir cette hau-» teur qui les commandoit, que n quand nous en avons été les » maîtres; enfin, qui, étant en » si grand nombre, n'ont songe » ni à empêcher une poignée de " gens d'y monter, ni à nous y » assiéger, en nous enfermant » par de bons retranchemens, " comme ils en ont eu le tems. » Après les avoir ainsi trompés

n en plein jour, & dans le tems n qu'ils étoient bien éveillés, vous » pouvez les tromper encore plus » aisément de nuit & pendant leur n sommeil. Que dis je, vous le n pouvez? Vous ne scauriez vous v en dispenser. C'est moins un " conseil que je vous donne, » qu'une nécessité que je vous dén clare dans la situation où nous " fommes; la question n'est pas » de scavoir si nous resterons ici, n ou si nous en sortirons. La for-» tune n'a laissé en notre pouvoir " que notre courage & nos armes; » & il nous faut ici mourir de » faim & de soif, si nous crai-» gnons celles des Samnites, plus » qu'il ne convient à des gens de » cœur & à des Romains. Nous " ne pouvons donc nous sauver " qu'en nous ouvrant un passage " au milieu des ennemis ; & c'est " ce qu'il faut exécuter ou de jour " ou de nuit. Quel tems choisi-" rons-nous? C'est encore sur » quoi il y a moins à délibérer; " car, fi nous attendons le jour, » qui nous affurera que les Sam-» nites ne nous enfermeront pas » de lignes & de fosses? Au lieu » qu'à présent ils ne nous envi-» ronnent que de leurs corps " épars de tous côtés. Si c'est la nuit que nous devons nous » échapper, comme on n'en peut " douter, l'heure où je vous par-" le est celle qui nous convient le " mieux. Vous vous êtes assem-" blés au fignal de la seconde veil-" le; c'est le tems où tous les mor-" tels font ensevelis dans le plus " profond sommeil. Pendant qu'ils v dorment, ou yous passerez en » filence, fans qu'ils vous apper-» coivent, ou par les cris que » vous jetterez, vous répandrez " la terreur parmi eux. Je vous » servirai de chef & de guide, » comme j'ai déjà fait, en suivant » la même fortune qui nous a " conduit ici. Passez à ma droite, n tous tant que vous êtes qui » trouvez ce conseil falutaire, «

Tous se rangerent de ce côté-là, & fuivirent P. Décius Mus par les intervalles que les Samnites avoient laissés entre les corps-degarde. Ils avoient déjà traversé la moitié du camp, lorsqu'un soldat, en sautant par-dessus les corps des sentinelles, qui eux-mêmes étoient endormis, heurta contre le bouclier d'un d'entr'eux, & fit un grand bruit qui le réveilla. Geluici poussa son voisin, & tous deux appellerent tous les autres, ne scachant si c'étoient leurs camarades ou les ennemis qui avoient causé cette alarme; si c'étoit P. Décius Mus qui se sauvoit avec les siens, où le Consul qui se fût rendu maître de leur camp. Mais, P. Décius Mus ordonna aux siens, voyant qu'ils étoient découverts, de pousser de grands cris; & par-là il effraya tellement les Samnites, à peine réveillés, qu'ils n'oserent ni prendre leur armes assez promptement, ni s'opposer au passage des Romains, ni au moins les poursuivre dans leur retraite. Tandis qu'ils s'agitent & se tremoussent en vain, P. Décius Mus & ses soldats ayant égorgé les fentinelles qui se trouverent fur leur route, arriverent sains & faufs à quelque distance du camp

du Conful, long-tems avant qu'il fût jour. Comme ils n'avoient plus rien à craindre de la part des Samnites: » Soldats, dit alors » P. Décius Mus, vous avez fait » une action qui rendra votre nom immortel. Mais, un retour » si glorieux ne doit pas être caché » dans les ténebres de la nuit; » vous méritez bien que le soleil » vous éclaire quand vous ren-» trerez dans le camp. Ainsi, at-» tendons ici le jour en repos. « Ils approuverent tous son conseil; & dès que l'aurore parut, P. Décius Mus fit avertir le Consul de son arrivée. La nouvelle s'en répandit bientôt dans toute l'armée, & sur le champ les soldats courent avec autant de joie que d'empressement, au-devant de leurs camarades, qui s'étoient exposés pour les sauver à un danger qui paroissoit inévitable. Ils les félicitent de leur heureux retour, les comblent de louanges les appellant leurs libérateurs; sur tout ils élèvent P. Décius Mus jusqu'au ciel, & rendent mille actions de graces aux Dieux qui ont favorisé un dessein si généreux. Tant d'honneurs tinrent lieu à P. Décius Mus d'un véritable triomphe. Il traversa tout le camp entouré des foldats qui l'avoient accompagné, attirant sur lui les regards de toute l'armée, qui ne lui témoignoit pas moins d'estime & de respect qu'au Consul même.

Lorsqu'il sut arrivé à la tente d'A. Cornélius Cossus, ce Général sit assembler les troupes par le son de la trompette, & il commençoit à donner à P. Décius

Mus les souanges qu'il avoit méritées, lorsque ce Tribun l'interrompit, & le priant de différer l'assemblée à un autre tems, lui fit entendre qu'il falloit surseoir à toute autre affaire, & profiter de l'occasion qui se présentoit d'attaquer les ennemis avec avantage, pendant qu'ils n'étoient pas encore bien remis de la terreur de la nuit précédente, & qu'ils étoient dispersés par pelotons autour de la colline; qu'il croyoit même que quelques - uns envoyés pour le poursuivre, erroient dans le défilé. Suivant cet avis, le Consul sit prendre les armes aux légions, les fit sortir du camp; & connoisfant alors le défilé mieux qu'auparavant, au moyen de l'examen qu'il en avoit fait faire par ses elpions, il les conduisit aux ennemis par la route la plus large. Les Samnites, qui ne s'attendoient à rien moins qu'à se voir attaquer si brusquement par les Romains, étoient épars de différens côtés, la plûpart sans armes. Ainsi, n'ayant eu le tems, ni de se rassembler, ni de se mettre en désense, ni de rentrer en bon ordre dans leurs retranchemens, ils s'y jetterent avec beaucoup de désordre & de confusion. Les Romains les y suivirent, & le trouvant sans défense, n'eurent pas de peine à s'en rendre maîtres. Ceux qui avoient été postés autour de la colline, s'enfuirent aux premiers cris qu'ils entendirent, sans avoir seulement vu l'ennemi. Ceux que la crainte avoit obligés de se précipiter dans le camp au nombre de trente mille, furent tués depuis le pre-

mier jusqu'au dernier. Leur camp fut pillé par les vainqueurs.

Après une expédition si glorieuse, le Consul rassembla l'armée, recommença l'éloge de P. Décius Mus, que cet officier avoit interrompu lui - même , avoua qu'on ne pouvoit assez récompenfer le fervice qu'il avoit rendu à la république, & auquel il venoit de mettre le comble dans la dernière action; & entr'autres dons militaires, il lui fit présent d'une couronne d'or & de cent bœufs, sans en compter un d'une beauté singulière, & qui se faisoit remarquer par son embonpoint & par l'éclat de sa blancheur, & de ses cornes dorées. Il accorda aux soldats qui avoient suivi P. Décius Mus fur la colline, une double portion de pain pour toujours, & pour le présent un bœuf & deux habits à chacun d'eux. Les légions, après avoir applaudi à cette libéralité du Consul, y ajoûterent une couronne obsidionale de gazon, qu'elles mirent sur la tête de P. Décius Mus; & ceux qu'il avoit menés à cette expédition, lui en donnerent une autre de même espèce & de même distinction. P. Décius Mus ne se réserva que l'honneur de ces récompenses, immola au dieu Mars le bœuf aux cornes dorées, & abandonna les cent autres à ses soldats, à qui les légions donnerent aussi par reconnoissance une partie de la farine & du vin qu'on leur distribuoit pour leur subsistance. Le tout fut exécuté avec la fatisfaction & les applaudissemens de tous les soldats.

P. Décius Mus fut nommé consul

avec T. Manlius Torquatus, l'an 337 avant J. C. La guerre ayant été déclarée aux Latins, nos deux Consuls se mirent en marche à la tête de leurs armées, & vinrent camper auprès de Capoue, où les troupes des ennemis s'étoient déjà assemblées. Là, dit-on, ils eurent l'un & l'autre la même vision pendant la nuit. Il leur sembla voir la figure & entendre la voix d'un homme, dont la taille étoit audessus de l'humaine, & qui les assuroit que des deux partis, l'un perdroit son chef, & l'autre ses légions; que c'étoient-là les victimes que les dieux Manes & la Terre se destinoient; que la victoire se déclareroit en faveur de l'armée dont le Général leur auroit dévoué les légions ennemies & sa personne. Les Consuls, après s'être communiqué ces apparitions nocturnes, crurent que pour détourner la colère du ciel, il étoit à propos qu'on immolât des victimes; & que si leurs entrailles leur faisoient voir les mêmes objets qu'ils avoient que en songe, l'un des deux se sacrifiat pour sa patrie. Les réponfes des Haruspices s'étant trouvées conformes aux sentimens de religion qui étoient déjà fortement gravés dans leurs ames, ils assemblerent les lieutenans & les tribuns; & leur ayant exposé la volonté des dieux, ils convincent que pour empêcher la consternation que pourroit caufer dans l'armée la mort volontaire de l'un des Généraux, celui dont les troupes commenceroient à plier ou à lâcher pied, prendroit, sans balancer, le parti de se dévouer

pour le salut du peuple Romain. Avant que de ranger leurs troupes en bataille, les deux Consuls offrirent un sacrifice. L'Haruspice fit remarquer à P. Décius Mus que la tête du foie manquoir dans la partie qui le regardoit; il ajoûta qu'à ce défaut près , la victime étoit agréable aux dieux ; mais que les entrailles de celle qu'avoit immolée Tit. Manlius Torquatus n'avoient rien que de favorable. Je suis content, répondit P. Décius Mus, puisque les dieux sont propices à mon collegue. Et auffitôt ayant rangé leurs troupes en bataille, ils marcherent contre les ennemis. T. Manlius Torquatus commandoit la droite, & P. Décius Mus la gauche. D'abord on combattit de part & d'autre avec une ardeur & des forces égales. Mais ensuite les hastats Romains ne pouvant résister à ceux des Latins qui les pressoient vivement, se retirerent par les intervalles qu'avoient laissés entr'eux les manipules des Princes. Comme ce mouvement causoit quelque défordre dans la bataille des Romains, P. Décius Mus appellant à haute voix Valérius : Nous avons besoin, lui dit-il, du secours du ciel. Çà donc, Pontife du peuple Romain , enseignez - moi de quelle formule je dois me fervir en me devouant pour les légions. Alors, le Pontife lui ordonna de prendre la robe prétexte, de se couvrir la tête, de lever sa main par-dessus cette robe jusqu'à son menton, & de prononcer ces mots: Janus, Jupiter, Mars, Quirinus, Bellone, Lares, dieux des anciens

Sabins, dieux de la Patrie, dieux qui disposez de notre sort & de celui des ennemis, dieux des Enfers, je vous prie & vous conjure d'accorder, comme je me promets que vous le faites, au peuple Romain la victoire, & de détourner contre ses ennemis la crainte, la terreur & la mort, en vertu des paroles que je vais prononcer: Je devoue aux dieux Manes & à la Terre, ma personne; avec les legions & les troupes auxiliaires des ennemis, pour le salut de la République des Romains, de leurs armées, de leurs légions, & de tous ceux qui leur donnent du secours. Après cette priere, il ordonna à ses licteurs d'aller promptement trouver T. Manlius Torquatus, & de lui dire que son collegue venoit de se dévouer pour le salut de l'armée. Pour lui, revêtu, comme il étoit, des ornemens qui convenoient à une si triste cérémonie, il saute tout armé sur son cheval, & le pousse au milieu des ennemis. Il parut aux deux armées d'une figure & d'une majesté qui ne tenoient rien de l'homme ; & comme s'il fût descendu du ciel pour faire passer la terreur & la consternation de l'armée Romaine dans celle des Latins, il jetta d'abord dans leurs premiers rangs un désordre qui se communiqua en un moment à tout le reste de leur bataille. Ce qui prouva évidemment sa mission, dit Tite-Live, c'est que par-tout où il passa à cheval, les bataillons des Latins se renversoient les uns sur les autres, comme s'ils eussent été frappés de la foudre; & des

qu'il fut lui-même tombé, percé de coups, leurs cohortes s'abandonnant à la frayeur qui les emportoit, prirent ouvertement la fuire.

La nuit qui survint, empêcha qu'on ne trouvât ce jour-là le corps de P. Décius Mus. Le lendemain, il fut rencontré percé de traits parmi un grand monceau de cadavres ennemis. Son collegue lui fit rendre les derniers honneurs, avec toute la pompe que méritoit une mort si mémorable & si glorieuse.

Le courage de se dévouer à la mort pour le salut de la Patrie, devint, ce semble, une vertu domestique & héréditaire à la famille des Décius. Le pere en donne ici l'exemple dans la guerre contre les Latins. Son fils, dans celle contre les Étrusques, se piqua de marcher sur ses traces, & se dévoua comme lui. Son petitfils, au rapport de Cicéron, dans un combat contre Pyrrhus, renouvella en sa personne cette gloire attachée à sa famille. Il est vrai que ce troisième dévouement est une chose incertaine, comme nous l'observerons ci-après.

Les Romains superstitieux à l'excès, attribuoient l'heureux succès dont ces dévouemens étoient toujours suivis, à une protection des dieux visiblement miraculeuse. Cotta, dans Cicéron, moins crédule, n'y trouvoit rien que de naturel. C'étoit, dit-il, un stratagême de la part de ces grands Hommes, qui aimoient assez leur Patrie pour lui faire le facrifice de leur vie. Ils étoient persuadés que des soldats; voyant leur Général se jetter tête baissée au milieu des ennemis, & dans le plus fort de la mêlée, ne manqueroient pas de l'y suivre, & que bravant à son exemple la mort, ils porteroient par-tout la terreur & l'épouvante. Voilà tout le miracle.

DÉCIUS [ P. ] MUS, P. Decius Mus, (a) fils du précédent, fut créé Consul pour la première fois avec M. Valérius l'an de Rome 442, & 310 avant J. C. Une maladis dangereuse l'empêcha de fortir de la ville; mais, par le conseil du Sénat, il nomma un dictateur qui fut C. Junius Bubulcus, que l'on envoya contre les Étrusques. Deux ans après, il servit contre les Samnites en qualité d'officier subalterne; mais, il n'en montra pas moins de courage . & contribua beaucoup à la défaite des ennemis.

L'année suivante, il fut de nouveau créé Conful, & eut pour collegue O. Fabius Maximus, Le fort lui donna l'Étrurie pour département. Il força les Tarquiniens de fournir des vivres à son armée, & de lui demander une treve de quarante ans. Il prit de force quelques forts fur les Volfiniens, en rala quelques autres de peur qu'ils ne servissent de retraite aux ennemis; & en faisant éprouver par-tout à la ronde, la

<sup>(</sup>a) Tit. Liv. L. IX. c. 28, 29, 40. | de Senect. c. 75. Roll. Hift. Rom. T. & feq. L. X. c. 7. & feq. Cicer. Tufcul. II. pag. 283, 299. & fuiv. Mem. de Quætt. L. I. c. 89. L. II. c. 59. Natur. PAcad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. Deor, L. III. c, 15. Offic. L. III. c. 16. II. p. 267, 268, 272, 273.

force de ses armes, il jetta tant de terreur dans les esprits, que tous les peuples de l'Etrurie prirent le parti de demander au Conful l'alliance & l'amirié des Romains. Il ne voulut point faire avec eux le traité qu'ils désiroient; mais, il leur accorda une treve d'un an. à condition qu'ils paieroient à ses troupes la solde de cette année, & fourniroient deux tuniques à chacun de ses soldats. Il commencoit à compter sur la tranquillité de l'Etrurie, lorsque les Ombres, qui n'avoient souffert des malheurs de la guerre que ce que leur en avoit fait sentir le passage de l'armée Romaine, se soulevèrent lorsqu'il s'y attendoit le moins. Ils mirent fur pied toute leur jeunesfe, & ayant engagé la plus grande partie des Etrusques dans leur révolte, ils composerent du tout une si grande armée, que laissant P. Décius Mus derrière eux dans l'Etrurie, vantant leurs forces, & méprisant celles des Romains, ils déclarerent hautement qu'ils alloient attaquer les murailles de Rome même. P. Décius Mus informé de leur intention, sortit de l'Etrurie & marcha vers Rome à grandes journées. Il n'eut pourtant pas la gloire de repouffer l'ennemi. Elle étoit réservée à son collegue Q. Fabius Maximus; il étoit actuellement dans le Samnium; & en étant revenu en toute diligence, il surprend les Ombres, & les défait entièrement.

L'an 304 avant J. C., P. Décius Mus fur nommé maître de la cavalerie sous le dictateur P. Cornélius, & l'année suivante, cen-

seur avec O. Fabius Maximus. Trois ans après, on propola une loi qui communiquoit le sacerdoce au peuple. P. Décias Mus appuya cette loi, en faveur de laquelle il parla avec chaleur. Représentant l'image & l'attitude de son pere, lorsque revêtu de l'habillement le plus Auguste, avant les pieds fur un javelot, il se dévouoit pour le peuple & pour les légions, il demandoit: " Si l'on croyoit que n son pere eût paru pour lors aux » dieux immortels moins pur & moins agréable à leurs yeux, » que ne l'auroit été T. Manlius " Torquatus fon collegue? Et li » l'on n'auroit pas pu choisir pour » prêtre celui qui venoit de s'offrir " lui-même en facrifice aux dieux, » au nom & pour le falut de la » République ? Avoit-on lieu de » le repentir des vœux que tant » de consuls, tant de dictateurs » Plébéiens, en partant pour l'armée, ou dans le combat même, avoient fait pour la Republique, & que les dieux » avoient exaucés? Depuis qu'on » avoit confié les armes Romai-» nes aux Plébéiens, & qu'elles » avoient combattu sous leurs » auspices, comptoit on moins » de triomphes parmi eux que » parmi la noblesse? Pourquoi » donc, partageant avec les Pa-» triciens la préture, le consulat, » la dictature, la censure, les » triomphes, ne partageroient-ils » pas avec eux les dignités d'au-» gure & de pontife? Qu'où le » mérite étoit égal, les honneurs » devoient l'être auffi. En un mot, » ajoûta-t-il, il me semble [ je

n prie les dieux de prendre en " bonne part ce que je vais dire ] n qu'après toutes les marques de » distinction dont nous a décorés " le peuple Romain, nous somn mes en état de ne pas moins » honorer le sacerdoce, que nousn mêmes en serons honorés; & si n nous le désirons avec tant d'ar-" deur, c'est moins par ambition " & en vue de nous relever, que n par un motif de réligion & pour n l'honneur des dieux mêmes. « Il n'est pas étonnant d'entendre parler ainsi ce Romain. Tout ce que les Payens entendoient dire de leurs dieux, ne devoit pas leur inspirer un grand respect pour de telles divinités.

Le peuple demandoit qu'on appellât les tribus aux suffrages, & la décision n'en étoit pas douteuse. Cependant, elle sur différée par l'opposition de quelques tribuns. Le lendemain, les opposans se réunirent à leurs collegues, & la loi sut acceptée d'un commun consentement. On créa quatre Pontises, à la tête desquels étoit P. Décius Mus, qui avoit si bien

plaidé pour la loi.

Trois ans après, il fut créé Consul pour la troisième fois, & on lui donna pour collegue Q. Fabius Maximus. Ils marcherent l'un & l'autre contre les Samnites. Pendant que Q. Fabius Maximus leur faisoit la guerre avec avantage, P. Décius Mus combattoit contre les-Apuliens leurs alliés. Après leur avoir tué deux mille hommes, méprisant ceux qui lui étoient échappés, il conduisit les légions dans le Samnium, où les

deux armées consulaires, prenant leur route chacune de leur côté. désolerent, pendant cinq mois entiers, tout le pais, & n'en firent qu'une vaste solitude. On compta dans le Samnium jusqu'à quarantecinq campemens du consul P. Décius Mus, & quatre-vingt-fix de son collegue. On n'en jugeoit pas seulement par les lignes qu'ils avoient rirées, ou les fossés qu'ils avoient creusés, dont on trouvoit encore les vestiges, mais par le ravage des terres & l'incendie des maisons d'alentour, monumens plus remarquables, comme plus dignes de compassion. Cependant, O. Fabius Maximus fur rappellé à Rome pour tenir les assemblées où l'on devoit nommer de nouveaux magistrats; & P. Décius Mus resta dans le Samnium, qu'il ne cessa point de ravager l'année. suivante en qualité de Proconsul. jusqu'à ce qu'enfin il obligea l'armée des Samnites, qu'il n'avoit jamais pu attirer au combat, d'abandonner son propre pais. Alors ayant assemblé ses légions : » Pourn quoi perdons-nous ainfi le tems, » leur dit-il, à courir d'un village » à l'autre, au lieu d'attaquer les » villes des ennemis, restées sans n défense par la désertion de leurs » troupes, qui se sont elles-mê-» mes exilées de leur patrie? « Tout le monde étant de son avis. il attaqua successivement trois villes importantes, qu'il prit & livra au pillage,

L'an 295 avant J. C., P. Décius Mus, parvint au consulat pour la quatrième fois, & eut encore pour collegue Q. Fabius

Maximus. C'étoient, dit Tite-Live, deux personnages célebres, autant par l'union qu'ils avoient toujours conservée entr'eux, que par leurs exploits guerriers, qui étoient en grand nombre & des plus glorieux. Et si leur concorde fouffrit quelque altération au commencement de cette année, ce fut par une dispute des deux ordres. plutôt que des deux Consuls, Les Patriciens vouloient qu'on chargeât O. Fabius Maximus de la guerre d'Étrurie, par préférence à P. Décius Mus ; les Plébéiens conseilloient au dernier de la tirer au fort avec son collegue. L'affaire fut d'abord agitée dans le Sénat; mais, comme Q. Fabius Maximus y avoit plus de crédit que son adversaire, elle sur portée de-là devant le peuple. Les deux Confuls, plus exercés à bien faire qu'à bien dire, y plaiderent leur cause en guerriers, c'est-à-dire, en peu de mots. L'arrêt du peuple fut conforme à celui du Sénat. O. Fabius Maximus partit donc pour l'Etrurie; mais, il en revint bientôt après pour consulter le Sénat. Il lui demanda en même tems qu'il lui donnât un compagnon; & il témoigna qu'il désiroit que ce fût son collegue même. P. Décius Mus ne s'y étant point refusé, ils partirent ensemble pour aller chercher l'ennemi.

Les deux armées se trouverent bientôt en présence, & on en vint aux mains. P. Décius Mus commandoit l'aîle gauche de l'armée Romaine; & comme son caractère auffi-bien que son âge; le rendoit sier & impatient, il dé-

ploya dès le premier affaut tout le courage & toute la vigueur de ses légions; & voyant qu'à son gré l'infanterie ne combattoit point avec affez d'ardeur, il fit avancer fa cavalerie; & se mettant luimême à la tête de cette brave jeunesse, il conjure les plus distingués de fondre avec lui sur les ennemis, leur représentant qu'ils pouvoient procurer à l'aîle gauche la gloire d'avoir vaincu avant l'aile droite, & à eux-mêmes celle d'avoir donné l'exemple aux légions. Deux fois ils firent plier la cavalerie des Gaulois. A la seconde charge l'ayant poussée plus loin qu'à la première, ils combattoient déjà au milieu de ses escadrons, loríqu'un nouveau genre de combat rallentit leur ardeur. Ces barbares parurent tout d'un coup sur des chariots où ils étoient tous armés; & poussant leurs chevaux & leurs roues avec une rapidité extraordinaire, ils effrayerent les chevaux des Romains, qui n'etoient point accoûtumés à ce fracas. Ainsi, ces cavaliers, dejà victorieux, farent empories par une terreur panique; & leur fuite précipitée, en renversant hommes & chevaux, jetta auffi le délordre parmi les légions. Plusieurs même de ceux qui étoient aux premiers rangs, furent écrales par la course impétueuse des chevaux & des chars; & la cavalerie Gauloile s'étant avancée, dès qu'elle vit les Romains en désordre, ne leur donnoit pas le tems de se reconnoître ni de respirer. P. Dé-Mus avoir beau crier aux foldats: Où courez-vous ? Esperez-vous WOUS

vous sauver par la fuite? Il fit des efforts inutiles pour arrêter les fuyards, & raffembler ceux qui s'écartoient. Il ne fut pas possible, ni de retenir les uns, ni de faire revenir les autres. Alors invoquant son pere à haute voix : Qui peut m'arrêter, dit-il, il est tems que je remplisse la destinée de ma famitle; c'est à nous qu'il appartient de sauver la République aux dépens de nos vies. Je m'en vais de ce pas m'immoler à la Terre & aux dieux des enfers, & les légions des ennemis avec moi. Après avoir ainsi parlé , il commanda au pontife M. Livius, à qui il avoir défendu, en allant au combat, de s'éloigner de sa personne de lui dire les paroles qu'il devoit prononcer en se dévouant, lui & les légions des ennemis, pour le falut du peuple Romain. Alors en suivant les leçons de ce Pontite, il se dévoua dans les mêmes termes, & avec les mêmes habillemens dont son pere avoit usé dans la guerre des Latins. Après avoir prononcé la priere solemnelle, il ajoûta qu'il faisoit marcher devant lui la fuite & la terreur, le meurtre & le carnage, & toute la colère des dieux du Ciel & des Enfers; qu'il alloit livrer aux furies infernales, les enseignes & les armes des ennemis; & en périssant le premier, marquer la place où périroient après lui les, Gaulois & les Samnites. Ayant prononcé ces exécrations contre sa vie & celle des ennemis, il poussa son cheval au milieu des bataillons les plus serrés des Gaulois; & se présentant lui-même à

la pointe de leurs dards, il trouva la mort qu'il y venoit chercher.

Dès ce moment, on eût dit que les dieux avoient pris sur eux l'évènement de cette journée. Les Romains, au lieu d'être découragés, comme il arrive, par la mort de leur Général, cesserent en ce moment même de suir, & recommencerent à combattre avec plus de valeur que jamais. Les ennemis, au contraire, ne tarderent pas à plier, & céderent enfin la victoire aux Romains.

Il ne paroîtra point étonnant à quiconque réfléchit tant soit peu; que l'imagination échauffée par le spectacle d'un Consul qui se dévoue lui-même à la mort, par la vue des cérémonies lugubres & affreules employées dans le dévouement, par les terribles exécrations qu'un Prêtre revêtu des habits pontificaux prononce à haute voix contre les ennemis, en présence de l'armée, enfin par le respect naturel à tous les hommes pour la religion & la divinité . fasse une impression extraordinaire sur l'esprit des soldats, & les change tout d'un coup en d'autres hommes.

Après le combat, Q. Fabius Maximus fit chercher le corps de fon collegue, qui ne fur trouvé que le lendemain, fous un tas de Gaulois qui avoient été tués autour de lui. Il fut rapporté dans le camp, où il fut honoré par les regrets & les larmes de tous les foldats. Enfuite, Q. Fabius Maximus remettant à un autre tems les affaires les plus pressantes, célébra ses funérailles avec toute la

magnificence possible, & lui donna lui-même tous les éloges qui étoient dûs à son courage & à son zele.

DÉCIUS [P.] MUS, P. Decius Mus, (a) fils du précédent, parvint au confulat l'an de Rome 473, & avant J. C. 279, & eut pour collegue P. Sulpicius Savertio.

Pyrrhus, roi d'Épire, dès le commencement du printems de cette année, s'étoit mis en campagne, & étoit venu en Apulie, où il avoit dejà pris quelques villes. Les nouveaux Confuls y arriverent bientôt après avec deux armées consulaires, & s'arrêterent à Asculum près de l'ennemi. Tout annonçoir une prochaine bataille, & l'on s'y préparoit de part & d'autre. Les armées n'étoient séparées que par une rivière. Le bruit s'étoit répandu que le conful P. Décius Mus devoit, à l'exemple de son pere & de son grandpere, se dévouer pour sa patrie; ce qui avoit effrayé l'armée de Pyrrhus. Il rassura ses soldats, & leur dit que ce n'étoit point en se dévouant, mais en combattant courageusement, qu'on remportoit la victoire. Et pour leur ôter tout sujet de crainte, après les avoir instruits de la manière dont le Conful feroit revêtu, supposé qu'il se dévouât, il les avertit de ne point lancer contre lui de traits, mais de le prendre vivant. Zonaras ajoûte que Pyrrhus fit dire à P. Décius Mus, qu'il ne s'avisat pas de se dévouer ; qu'il pourroit s'en trouver mal.

Les Consuls, pour être en état de donner la bataille, firent demander à Pyrrhus s'il vouloit passer la rivière, ou les attendre de son côté. Il choisit le dernier parti. Les deux armées étoient égales & pour le nombre & pour le courage; elles étoient compofées chacune de quarante mille hommes. Le combat se donna, & fut très-opiniatre. Les Romains foutinrent avec beaucoup de courage la phalange de Pyrrhus, qui étoit la partie de son armée la plus terrible. Les éléphans, qui n'étoient plus nouveaux pour eux; les incommoderent moins. De part & d'autre, l'ardeur & la fermeté furent grandes. Les deux armées combattirent long-tems sans avantage décidé, & elles ne fe séparerent qu'après que la nuit fut venue, que Pyrrhus eut été blessé au bras d'une javeline, & que son bagage eut été pillé par les Apuliens. On ne peut rien dire de certain fur le succès, tant les Auteurs varient for ce fujet. Le fentiment le plus vraisemblable est que la perte fut grande de part & d'autre, & à peu près égale. On ne sçait point si P. Décius Mus se dévoua, ou non. Cicéron, en plus d'un endroit, affirme le fait. La perte des livres de Tite-Live, où les matières dont nous parlons, étoient traitées au long, cause ici une grande obscurité.

DÉCIUS [M.], M. Decius, (b)

Tribun du peuple l'an de Rome 443, & avant J. C. 309. Il fit recevoir une loi qui donnoit au peuple le choix des Duumvirs qui seroient chargés de l'équipage de la flone & du radoubement des vaif-

DÉCIUS JUBELLIUS, Decius Jubellius, (a) Tribun légionnaire. L'an 281 avant J. C. il eut ordre de conduire à Rhege quatre mille hommes, tirés des colonies que les Romains avoient envoyées dans la Campanie. Cette garnison prit bientôt les mœurs des habitans, qui étoient plongés dans les plaisirs & les délices, comme toutes les autres villes de cette contrée. Elle songea aussi à prendre leur place, & à s'emparer de leur ville & de tous leurs biens : dessein cruel, que ces perfides exécuterent d'une manière encore plus barbare, en égorgeant tous les citoyens, dont ils avoient invité les principaux à des festins, & obligeant ensuite les femmes & les filles d'épouser les meurtriers de leurs maris ou de leurs peres. Un attentat si criant ne demeura pas impuni. Les Romains en tirerent une sévère vengeance, dès qu'ils furent déchargés du soin des guerres importantes qu'ils avoient alors for les bras.

Pour Décius Jubellius, il fut puni d'une façon particulière. Chassé de Rhege par ceux-mêmes qui avoient été ses complices, il se résugia à Messine, où il ne jouit pas long - tems en paix du bon

(a) Tit. Liv. L. XII. Epitom. Diod. Sicul. L.XXII, Excerpt. Roll. Hift. Rom. T. II. p. 396 , 440, & Suiv.

accueil qu'on lui fit. Il fut affligé d'un mal d'yeux affez douloureux. Il y avoit dans la ville un célebre médecin, qui s'y étoit établi depuis un grand nombre d'années. On avoit ignoré, ou plutôt oublié, qu'il étoit de Rhege; car certainement si Décius Jubellius en eût eu le plus léger soupçon, il ne se seroit pas mis entre ses mains. Il le fit donc venir. Le médecin, ravi de trouver une si belle occasion de venger sa patrie, lui dit qu'il avoit un remede, dont le succès étoit prompt & infaillible, mais qui étoit fort violent. & qui demandoit de la patience. L'espérance de guérir sit que le malade consentit à tout. Le médecin applique donc fur fes yeux son médicament, où il avoit fair entrer du suc de Cantharides, qui est extrêmement acre & corrolif. & lui recommande sur-tout de ne point lever cet appareil qu'il ne foit revenu; & il se retire aussitôt de Messine. Le malade sentit bientôt de vives & cruelles douleurs comme s'il eût eu dans les yeux des charbons ardens, qui le brûloient, le déchiroient, & lui faisoient souffrir des tourmens indicibles. Après avoir long-tems attendu le retour du médecin, il arracha lui-même le funeste appareil, dont l'effer fur de lui faire perdre entièrement la vue, & de lui laisser, pour le reste de sa vie, d'insupportables douleurs.

DÉCIUS MAGIUS, Decius Magius, (b) l'un des plus consi-

(b) Tit. Liv. L. XXIII. c. 7. & Jeg. Roll, Hift. Rom. T. III. p. 265. & Surv.

dérables habitans de Capone, vivoit pendant la seconde guerre Punique. Il s'opposa de toutes ses forces à l'ambassade que ses concitoyens envoyerent à Annibal l'an 216 avant J. C., pour faire alliance avec lui , auffi-bien qu'à l'acte d'inhumanité qu'ils commirent dans le même tems à l'égard de la République Romaine, en faisant mourir tous les Romains qui se trouverent chez eux. Tite-Live dit de Décius Magius, que c'étoit un homme à qui il ne manquoit, pour avoir la souveraine autorité dans la patrie, que d'avoir affaire à des citoyens sensés.

Lorsqu'il vit qu'Annibal envoyoit une garnison dans Capoue, il leur représenta, avec toute l'éloquence possible, la domination orgueilleuse de Pyrrhus, & la servitude indigne des Tarentins, pour les détourner d'un dessein si pernicieux; & quand, malgré ses remontrances, la garnison Carthaginoise eut été reçue, il ne se rebuta point encore. Il les exhorta fortement, ou à la chasser de leur ville, ou, s'ils vouloient, par une action glorieuse & mémorable. expier le crime qu'ils avoient commis, 'en trahissant si indignement les plus anciens de leurs alliés, avec qui ils étoient unis par tant de mariages contractés entre les deux nations; à égorger les soldats d'Annibal . & à rentrer dans l'amitié des Romains. Comme Décius Magius ne s'étoit point caché en parlant ainfi , Annibal en fut bientôt informé. Il lui envoya fur le champ ordonner de le venir trouver hors de la ville. Décius Magius répondit fièrement? qu'il n'iroit pas . & qu'Annibal n'avoit aucun droit sur les habitans de Capoue. Alors, ce Général, transporté de colère. ordonna qu'on le chargeat de chaînes, & qu'on le traînât de force jusque dans son camp, Mais, après quelques momens de réflexion, craignant qu'un traitement si violent n'aigrît les esprits des citoyens, & n'excitât quelque tumulte dans Capoue, il envoya un courrier au préteur des Campaniens, pour l'avertir que le lendemain il se rendroit lui-même à Capone; & il

s'y rendit en effet.

Après avoir fait des promelles magnifiques aux Campaniens, il leur dit qu'il y avoit parmi eux un homme [ c'étoir Décius Magius ] qui ne devoit avoir aucune part à l'amitié des Carthaginois, ni être compris dans le traité qu'on venoit de faire avec eux ; qu'il ne méritoit pas même le nom de Campa. nien, puisqu'il étoit seul opposé au sentiment de ses compatriotes; qu'il demandoit qu'on le lui livrât, & qu'en sa présence, le Sénat, après avoir pris connoissance de son crime , donnat un arrêt de condamnation contre lui. Il ne s'en trouva pas un seul qui osat répliquer , quoique la plûpart sentissent bien que Décius Magius ne méritoit pas un traitement si indigne, & qu'Annibal, des le commencement, donnoit une furieuse atteinte à leur liberté. Le premier Magistrat sortit aussiôt de la salle; & s'étant placé sur son tribunal, il fit amener Décius Magius devant lui, & lui ordonna DE

de le défendre. Mais, ce citoyen, sans rien rabattre de sa fierté, soutint hardiment que le traité qu'on avoit fait, ne donnoit aucun droit fur lui à Annibal. Là-dessus, il fut chargé de chaînes, & conduit par un licteur dans le camp des Carthaginois, hors de la ville. Tant qu'il marcha la tête découverte, il ne cessa de haranguer le peuple, qui le suivoit en foule. " Voilà, disoit-il, Campaniens, " la liberté dont on vous a flattés, " & fur laquelle vous avez comp-" té. En plein jour, au milieu de " la place publique, & sous les " yeux de tous tant que vous n êtes, on charge de chaînes & " on mene à la mort un de vos " plus confidérables citovens. En » useroit-on autrement si Capoue » avoit été prise d'assaut? Allez " au-devant d'Annibal, ornez n vos mains & votre ville pour » le mieux recevoir. Célébrez, " comme une fête solemnelle, le " jour de son entrée, & du triom-" phe qu'il remporte sur votre " compatriote. " Comme on vit que le peuple commençoit à s'émouvoir, on lui couvrit la tête, & on l'entraîna, au plus vîte, hors des portes de la ville, & Jusque dans le camp des Carthaginois. On le mit auffitôt sur un vaisseau, qui avoit ordre de le mener à Carthage.

Mais, ce vaisseau fut poussé par la tempête jusqu'à Cyrene, qui étoit alors sous la domination des rois d'Égypte. Décius Magius

ne fut pas plutôt entré dans cette ville, qu'il alla embrasser la statue de Ptolémée. Ceux qui étoient chargés de lui , l'ayant conduit de-là à Alexandrie, & présenté à Ptolémée lui-même; ce Prince n'eut pas plutôt appris qu'Annibal, contre la foi du traité, l'avoit fait charger de chaînes, qu'il le fit mettre en liberté, avec permifsion de retourner à Rome ou à Capoue, s'il l'aimoir mieux. Décius Magius lui répondit qu'il ne seroit pas en sûreté à Capoue; qu'il se retireroit volontiers à Rome, si ce n'étoit que les Romains étant actuellement en guerre avec les Campaniens, il y seroit regardé comme un déserteur, plutôt que comme un hôte; qu'il n'y avoit point de pais dans l'univers, où il aimât mieux passer le reste de ses jours, que dans les États d'un Prince à qui il étoit redevable de la vie & de la liberié.

DÉCIUS [P.], P. Decius, (a) fut envoyé d'Illyrie avec C. Licinius Nerva, l'an 168 avant J. C., pour annoncer au Sénat la défaite des Illyriens, la prise de Gentius, & la réduction de tout son royaume sous la puissance du

peuple Romain.

DÉCIUS [CN.], Cn. Decius, (b) Samnite, dont parle Cicéron, dans son oraison pour A. Cluen-

DÉCIUS [P.], P. Decius, (c) de l'illustre famille des Décius. Cicéron, qui fait mention de ce P. Décius dans sa onzième Philip-

<sup>(4)</sup> Tit, Liv. L. XLV. c. 3.
(b) Cicer, Orat, pro A. Cluent. c. (c) Cicer. Philipp. 11. c. 299.

S iii

pique, dit qu'à l'exemple de ses ancêtres, il se dévoua à un acheteur pour une dette. Pro alieno se ære devovit emptori. C'est une plaisanterie de la part de Cicéron, qui veut par-là tourner cet homme en ridicule. C'étoit, au reste, un des compagnons de M. Antoine.

DÉCIUS CALPURNIUS. Decius Calpurnius, (a) chef d'une compagnie des Gardes sous l'empire de Claude. Il fut mis à mort par l'ordre de ce Prince, pour avoir eu un commerce de galan-

terie avec Messaline.

DÉCIUS TRICCIANUS . Decius Triccianus, (b) l'un des favoris de Macrin, obtint de ce Prince le gouvernement de la Pannonie. Il ne manquoit pas à la vérité de mérite; mais, son origine tout à fait ignoble déparoit une première place. Il commanda depuis les Prétoriens du camp d'Albe. Héliogabale , successeur de Macrin, le fit mourir, vers l'an de J. C. 218.

DÉCIUS MODIUS SUC-CESSUS, Decius Modius Successus. (c) Nous avons une urne de ce Décius Modius Successus, qui est remarquable par le deuil qui y est représenté. Une fille étendue à terre semble s'arracher les cheveux; des trois autres figures qui sont autour de l'urne, l'une est un Satyre qui tient un bâton recourbé par le haut. Ces figures

bacchiques se voient souvent dans les tombeaux.

DÉCIUS MAGNUS AUSO-NE, Decius Magnus Aufonius, (d) fils de Jule Ausone, naquit à Bourdeaux. Sa mere se nommoit Æmilia Æonia. Il épousa une dame nommée Atufia Lucana Sabina, qui mourut à l'âge de 28 ou 30 ans. Ausone ne se remaria point, & éleva trois ou quatre enfans, qu'il avoit eus d'elle, entr'autres , un de son nom , dont il déplote la mort dans les vers qu'il a composés en l'honneur de les parens morts. Après avoir appris les lettres Grecques & Latines, fous Æmilius Magnus Arborius, qui étoit son oncle, & sous Tibérius Minervius, il fut choisi à l'âge de trente ans, pour enseigner la Grammaire à Bourdeaux, & puis la Rhétorique.

Il s'acquit une si grande réputation dans ce dernier emploi, qu'on l'attira à la cour Impériale, pour le faire précepteur de Gratien, fils de l'empereur Valentinien I. Il accompagna son élève dans le voyage que fit ce jeune Prince en Allemagne avec son pere. Cet emploi lui acquit les premières dignités de l'Empire. Il fut fait Quelteur par Valentinien. Après la mort de ce Prince, Gratien le ht Préfet du Prétoire; & il eut deux fois cette charge, premièrement pour l'Italie & l'Afrique, & en-

(d) Roll. Hiff. Anc. T. VI, pag. 213.

(a) Tacit. Annal. L. XI. c. 35.
(b) Crev. Hift. des Emp. Tom. V.

p. 191, 212.
(c) Antiq. expl. par D. Bern. de

Montf. T. V. p. 88.
(d) Roll. Hift Ann. T. V.

suite pour les Gaules. Enfin, il fut déclaré Consul. On vit pour lors vérifiée, mais non pas pour la première fois, la maxime de Juvenal, Que quand il plait à la fortune, on passe de la fonction de Rheieur à la charge de Consul.

L'Empereur, en lui conférant cette dignité, n'oublia rien de ce qu'il put imaginer de plus obligeant & de plus honnête. Ce doit être la science des Princes, de sçavoir assaisonner leurs présens & leurs bienfaits. Il dépêcha promptement un courrier à Aulone, pour lui donner avis de sa nomination au consulat, & lui écrivit en ces termes: » Comme " je fongeois, il y a quelque tems, n à créer des Consuls pour cette » année, j'invoquai l'assistance de " Dieu, comme vous sçavez que " l'ai accoûtumé de faire en tout " ce que j'entreprends, & com-" me je sçais que vous désirez que » je fasse. J'ai cru que je devois " vous nommer premier Conful, " & que Dieu demandoit de moi » cette reconnoissance pour les " bonnes instructions que j'ai " reçues de vous. Je vous rends " donc ce que je vous dois; & " sçachant qu'on ne peut jamais " s'acquitter ni envers ses peres; " ni envers fes maîtres, je con-" fesse que je vous dois encore " ce que j'ai tâché de vous ren-» dre. «

Afin que rien ne manquât à la grace qu'il lui avoit faite, il accompagna cette lettre d'un préfent, & lui envoya une robe fort riche, où étoit, en broderie d'or, la figure de l'empereur Constantius son beau-pere. Ausone, de son côté, employa toute sa force & toute la délicatesse de son esprit, pour faire en vers & en prose l'éloge de son auguste bienfaiteur. Nous avons encore le remercîment qu'il fit à l'Empereur. C'est une pièce qui a été fort estimée. On y trouve beaucoup d'esprit, & peut-être trop; des pensées belles & solides; des tours viss, mais souvent trop recherchés. Sa latinité en est dure, & se ressent du siècle où a vécu l'Auteur.

Il y a une extrême inégalité entre les ouvrages d'Ausone. Son style est dur, comme on vient de le remarquer. Mais , la dureté est le moindre vice de ses Poësies. Les obscénités dont il les a remplies, en interdifent la lecture à quiconque n'a pas renoncé à tou-

te pudeur.

On ne scait pas en quel tems il mourut; mais, il est certain qu'il vivoit encore l'an de J. C. 390 & 392, puisque c'est vers ce tems-là qu'il écrivit son Épître en vers à

faint Paulin.

Les sentimens sont partagés sur la religion d'Ausone. Les uns le croient Payen, les autres, Chrétien. Il y en a même qui sont allés jusqu'à le faire évêque de Bourdeaux. Les deux premières opinions cirent également en leur faveur, des Scavans du premier ordre. Cette confidération a engagé M. le Baron de la Bastie à rechercher avec foin dans les ouvrages de notre Poète, tout ce qui peut servir à démêler de quelle religion il étoit. Cet examen lui a fait connoître que parmi les ou-

SIV

vrages qui portent le nom d'Aufone, il y en avoit quelques-uns,
en petit nombre, qui ne pouvoient
être fortis que de la plume d'un
Chrétien; mais tous les autres
portoient des marques de paganisme; & comme des croyances
si opposées ne pouvoient pas se
réunir dans un même homme,
M. le Baron de la Bastie s'est
cru en droit d'en conclure que nécessairement les uns ou les autres
lui étoient faussement attribués.

Que le plus grand nombre des ouvrages qui portent le nom d'Ausone, paroissent visiblement composés par un Payen, c'est ce qu'on n'aura pas beaucoup de peine à prouver. En effet, quelles font les divinités qu'il invoque dans la plûpart de ses poësies? Celles que les idolâtres honoroient d'un culte religieux. Leur nom se trouve presqu'à toutes les pages. Des la première Epigramme Ausone s'adresse à Apollon, à Minerve, à la déesse de la Victoire, & les invite à présenter des guirlandes de fleurs à Gratien, pour prix de la victoire, qu'il avoit remportée sur les Huns & sur les Sarmates. Il y parle ensuite de Mars & des Muses, & ne dit pas un mot du Dieu des Chrétiens, quoiqu'il sçût bien que c'étoit le seul à qui Gratien attribuoit ses succès.

Dans ce même livre d'Épigrammes, on en trouve une pour la déesse Némess, une grecque pour Bacchus, & une troissème, qui devoit être gravée sur la base de la statue de Vénus. Le Myobarbum Liberi Patris nous apprend qu'Ausone avoit à sa maison de

campagne une figure Panthée du dieu du vin. Tout cela auroit été bien peu édifiant pour un Chrétien, que sa place devoit engager à donner bon exemple. Il loue Attius Patéra & Phœbicius de ce qu'ils étoient issus du sang des Druides, & le dernier, parce qu'il avoit été sacristain d'Apollon Bélénus. Il célebre aussi Atticus Tiro Delphidius, qui avoit mérité d'être couronné dans les jeux Capitolins, pour un poeme composé en l'honneur de Jupiter; & à tous ces différens éloges, Ausone ne joint aucun correctif, qui puille donner la moindre idée de son Christianisme prétendu.

Dans le poeme qu'il sit sur les ides de Septembre, jour de la naissance de son petit-sils, il tira un bon augure pour cet ensant, de ce que les ides se trouvoient consacrées par la naissance de plusieurs divinités; celles d'Août par la naissance de Diane, & celles de Mai par la naissance de Mer-

cure.

La priere, que fait Ausone pour le premier jour de l'an, où il devoit prendre possession du consulat; porte un caractère de Paganisme qu'on ne sçauroit méconnoître. Un Chrétien auroit soué Dieu & l'auroit remercié de ses saveurs. Ausone, au contraire, s'adresse d'abord à Janus, & ne fait ensuite mention que des fausses divinités. On y trouve même cette formule, usitée parmi les Payens:

Mitibus audi

Auribus hac Nemesis.

DE 281

dont il avoit employé l'équivalent en quelques autres endroits

de ses poësies.

S'il fait l'énumération des fêtes Romaines, il ne parle que de celles qu'on célébroit en l'honneur des dieux du Paganisme. S'il donne des avis à son petit-fils sur les livres dont la lecture doit être la plus utile à son éducation, Homère, Virgile, Ménandre, Térence & Horace font ceux dans lesquels il lui conseille de s'instruire. Un Chrétien, en pareil cas, n'auroit pas oublié d'exhorter son petit-fils à prendre sur-tout quelque teinture des saintes Lettres. Du moins, après lui avoir enseigné l'utilité, qu'il pouvoit retirer de la lecture des Poëtes profanes, il n'eût pas manqué de le précautionner contre les dangers de cette lecture pour un Chrétien. Enhn, il lui auroit parlé à peu près comme faint Basile dans son excellent discours sur l'usage que les Chrétiens doivent faire des écrits des Payens; mais on ne trouve rien de semblable dans Ausone.

Lorsqu'il fait le panégyrique de quelque ville, il a coûtume de vanter sa situation, sa grandeur, son commerce, ses places, ses temples, ses portiques, les statues & les tableaux qu'on y admire. Jamais, il ne parle des Églises consacrées à J. C., quoiqu'il y en eût déjà de célebres dans toutes les villes dont il fait l'é-

loge.

Ses vers à l'occasion de ses parens que la mort avoit enlevés, ne sont remplis que d'idées tirées de la Théologie payenne, Dans la préface en prose, il déclare qu'il va s'acquitter d'un devoir de religion, & qu'il a intitulé ce livre Parentalia, du nom qu'on avoit donné depuis Numa, aux derniers devoirs qu'on rendoit à ses parens défunts. Il répete à peu près la même chose dans la préface en vers; & il ajoûte qu'appeller à haute voix les ames des morts, c'est en quelque façon suppléer aux devoirs sunebres. Ce point de la Théologie payenne pouvoit-il être adopté par un Chrétien?

Si l'on fait attention à la philosophie d'Ausone, on trouvera qu'elle étoit encore moins chrétienne que sa poësse. Il avertit lui-même dans une de ses Épigrammes, qu'il parlera tantôt en Stoïcien, & rantôt en Épicurien. Il semble cependant, en plus d'un endroit pencher vers l'Épicurisme; & il n'est pas vraisemblable qu'un Chrétien eût voulu faire l'Épigramme intitulée Epi-

curi Opinio:

Quod est beatum, morte & æternum carens,

Nec sibi facessit negotium, nec alteri.

Quelle apparence qu'un disciple de Jesus-Christ eût voulu rensermer dans un dystique aisé à retenir, le dogme qui nie la Providence? Les expressions d'Ausone sur l'état des ames après la mort, ne sont pas moins opposées à la doctrine de l'Évangile. Il ne parle jamais qu'en doutant, de l'immortalité de l'ame & de la vie à venir; car, il dit quelque part: Divina habitat si portio manes; & dans un autre endroit: Sensus si

manibus ullus. Son doute est encore mieux marqué dans ces quatre vers:

Et nunc sive aliquid post fata extrema supersit,

> Vivis adhuc avi quod periit meminens.

Sive nihil superest, nec habent longa otia sensus,

Tu tibi vixisti, nos tua fama

Un homme, qui auroit fait profession du Christianisme, se fût-il exprimé de la sorte sur un des points capitaux de notre religion? Ausone étoit un homme en place. Il avoit à le ménager auprès des Empereurs, qui étoient très-zélés pour le Christianisme. Auroit-il voulu leur déplaire & se déshonorer publiquement, en glissant dans ses ouvrages, des doutes sur les articles fondamentaux de sa religion? Auroit-il été affez imprudent pour scandaliser l'Église entière, dans un tems où les Chrétiens avoient une attention extrême à montrer une foi vive & une morale pure? A tous ces traits, on ne peut reconnoître qu'un Payen, à qui sa religion laissoit la liberté d'employer toutes les chimères de la Théologie poërique, & parmi les systèmes philosophiques, celui dont sa raison ou son inclination s'accommodoit le mieux.

Voyons à présent sur quoi se fondent ceux qui font Ausone Chrétien. Ils citent ces deux vers d'une des réponses que saint Paulin fit aux lettres qu'Aufone lui

avoit écrites :

Inque tuo tantus nobis consensus amore est.

Quantus & in Christo connexamen. te colendo.

Mais, si l'on veut bien examiner toute cette Epître, on découvrira facilement qu'il ne s'agit pas en cet endroit du christianisme d'Ausone. Paulin avoit quitté l'Aquitaine . & s'étoit retiré en Espagne avec sa famille. Il y vivoit dans la retraite , uniquement occupé à méditer les vérites faintes que la religion nous enseigne. Ausone, dont il avoit été disciple, l'aimoit comme fon fils ; & Paulin aimoit & respectoit Ausone comme son pere. Pendant la retraite de Paulin, Ausone, qui n'avoit pas reçu de ses nouvelles, depuis quelques années, prit le parti de lui faire des reproches fur son silence. Après lui avoir marqué combien il y étoit fenfible, il lui témoignoit la crainte où il étoit qu'il ne se sût réfroidi a son égard, & que ce refroidissement ne lui fût inspiré par sa femme & par les personnes qui l'environnoient. Paulin répondit à ces reproches par deux lettres, que nous avons encore. Il commence par se disculper du manque d'amitié dont Ausone se plaignoit. Il justifie ensuire sa femme; & il ajoûte qu'il a toujours eu pour lui l'attachement & le respect les plus sinceres. Puis il dit:

Hoc mea te domus exemplo coluit. que, colitque;

Inque tuo tantus nobis consensus amore est.

Quantus & in Christo connexa mente colendo.

Ce qui signifie à la lettre : " Toute n ma maison vous a toujours hon noré & vous honore à mon " exemple; & nous sommes aussi » unis dans les sentimens d'atta-» chement que nous avons pour » vous, que nous le fommes dans » le culte que nous rendons à " Jesus-Christ, " Ces vers regardent donc uniquement l'accord parfait qui règnoit dans la maison de Paulin, pour chérir & respecter Ausone, comme pour rendre à Jesus-Christ le culte que lui rendoient les Chrétiens. Mais ils ne disent point qu'Ausone & Paulin fussent unis dans la profession du Christianisme, ainsi que pluplusieurs Scavans paroissent l'avoir pensé.

On cite encore pour le christianisme d'Ausone, le passage d'une de ses lettres à saint Paulin, où il semble mettre le voisinage d'une Église, au nombre des commodités dont il jouissoit à sa maison de campagne; Celebrique frequens ecclesia vico. Mais, le mot ecclesia ne veut pas dire ici ce que nous entendons communément par une Eglise; c'est-à-dire, un lieu où les fideles s'assemblent pour faire leurs prieres en commun. Ausone prétend dire seulement que sa maison de campagne est voiline d'un bourg très-fréquenté, & où l'on s'assemble souvent. Ce passage n'a pas été entendo autrement par Elie Vinet & par l'interprete Dauphin, qui l'a paraphrafé ainsi : Et cœtus numerosus in pago frequenti incolis.

On pourroit aussi objecter qu'Ausone invitant un de ses amis, nommé Paul, à venir le voir dans une maison de campagne auprès de Saintes, où il s'étoit rendu de Bourdeaux, l'exhorta de hâter son voyage, parce que, dit-il, la folemnité de Pâques, qui approche, me rapellera bientôt à la ville. Cette objection n'est pas, à beaucoup près, aussi forte qu'on pourroit le croire; car, soit qu'Ausone professat le Christianisme ou le Paganisme, il suffisoit qu'il sût dans les charges publiques, pour être également obligé de folemniser les grandes fêtes de l'Église, depuis que Constantin avoit adressé un édit à tous les gouverneurs de province, sans distinction de Chrétiens ni de Payens, pour leur enjoindre de célébrer, avec toute la solemnité convenable, les Dimanches, les fêtes des Martyrs, & principalement les grandes fêtes mobiles.

Mais, dira-t-on, Gratien n'adoroit que le vrai Dieu; & Aufone, son précepteur, paroît clairement avoir professé le même culte que son disciple, par la lettre que ce Prince lui adressa en lui apprenant qu'il l'avoit fait Conful. Cette lettre, à la vérité, nous apprend qu'Ausone avoir conseillé à Gratien de consulter Dieu dans toutes ses affaires, avant que de se déterminer. Mais, de ce conseil & de ce qu'Aufone n'ignoroit point que c'étoit le Dieu des Chrétiens que Gratien consulteroit, en doit-on nécessairement conclu-

re qu'Aufone étoit Chrétien luimême? C'est ce que nous ne croyons pas. Le commun des Payens ajoûtoit foi groffièrement an Polythéisme. Le culte populaire l'autorisoit; & les Philosophes mêmes s'y prêtoient extérieurement, sauf à l'expliquer à Ieur façon. Mais, ces Philosophes & les gens de lettres pour la plûpart ramenoient tout à l'unité; & ils se servoient presque aussi souvent du nom de Deus au singulier, que de celui de Dii au pluriel. Ausone a donc pu, sans être Chrétien, exhorter Gratien à s'adresser à Dieu pour lui demander des lumières, lorsqu'il se trouvoit embarrassé. D'ailleurs, les Payens ne prétendoient pas exclure le Dieu des Chrétiens du nombre des dieux. Il s'en est même trèspeu fallu qu'ils n'aient fait l'apothéose de Jesus-Christ à teur manière.

Au reste, quand nous avons dit qu'Ausone étoit Payen, nous n'avons pas prétendu pour cela qu'il fût un de ces dévots du Paganisme, qui croient toutes les fables groffières de cette religion. Nous avons voulu dire seulement qu'il n'avoit pas été baptisé, & qu'il faisoit audehors profession de suivre l'ancien culte Romain, puisqu'il parle dans tous ses ouvrages conformément aux idées puisées dans la Théologie Payenne. Mais, pour être mieux au fait de ce qu'il entendoit, en souhaitant que Gratien consultât Dieu sur le choix, qu'il avoir à faire, écourons la paraphrase ou le commentaire, dont il accompagne la lettre de ce Prin-

ce: Consilium meum ad Deum retuli; non ut; credo; novum sumeres, sed ut sanctius fieret quod volebas; ejus auctoritati obsecutus scilicet, ut in consecrando patre, in ulciscendo patruo, in cooptando fratre fecisti. Il est bien clair, par ce passage, qu'Ausone se servoit du mot Deus, pour marquer la divinité en général; ce que les Philosophes Grecs exprimoient par ro betov. Car ce n'étoit affurément pas le Dieu des Chrétiens en particulier, qui avoit inspiré à Gratien de permettre que les Payens fissent encore l'apothéole de son pere. Convenons donc que la lettre de cet Empereur ne prouve rien pour le Christianisme de ce Poëte.

Quant à ce vers du Gryphesur le nombre de trois:

Tres numerus super omnia, ter Deus unus.

Outre qu'il ne seroit pas impossible de l'expliquer par la dostrine de Platon, il fait voir seulement qu'Ausone a cherché indifféremment dans toutes les religions, ce qui avoit quelque rapport au nombre ternaire: s'il avoit voulu saire sa profession de soi, en sinissant ce petit ouvrage, il ne l'auroit pas adressé à Symmaque.

Tout ce qu'on allégue de plus fort pour persuader qu'Ausone étoit Chrétien, c'est qu'on trouve parmi ses œuvres des pièces entières, qui ne sçauroient être que d'un homme qui faisoit hautement profession de suivre la lumière de l'Évangile. Telles sont la priere du matin, qui fait partie

de l'Éphéméride dans toutes les éditions, qui ont suivi celle qui fut faite à Lyon en 1558, & sa pièce en vers sur le jour de Pâques. Car, il seroit inutile de parler ici des vers intitulés: Oratio confulis Ausonii versibus Rhopalicis, puisque tout le monde aujourd'hui convient qu'ils ne sont pas d'Ausone; & que c'est apparemment cette raison, qui les a fait retrancher de la dernière édition des œuvres de ce Poëte.

Cet argument, nous l'avouons, seroit sans réplique, s'il étoit bien certain que les deux poëmes qu'on cite, fussent véritablement sortis de la plume d'Ausone. Mais, les les raisons dont on appuie ce fait, ne nous paroissent pas devoir l'emporter sur celles qu'on vient d'exposer pour prouver le Paganisme d'Ausone. S'il' y avoit quelque manuscrit connu, qui contînt un corps complet des œuvres d'Ausone, sans aucun mêlange de pièces composées par d'autres Auteurs, nous convenons que, suivant les règles ordinaires de la critique, on ne pourroit pas se dispenser de reconnoître que tout ce qui seroit dans ce manuscrit, doit lui être également attribué. Mais, il s'en faut bien qu'on ait Jamais vu de manuscrit semblable. Les ouvrages d'Ausone ont été trouvés dispersés dans différens manuscrits.; & les éditions ont groffi, à mesure qu'on retrouvoit des pièces, qui portoient son nom, ou qui étoient jointes à celles qui le portoient.

(a) Genes. c. 10. v. 27.

Convenons donc que les argumens qu'on a coûtume de faire valoir pour mettre Ausone au nombre des Chrétiens, ne sçauroient balancer les preuves sans nombre qu'il nous fournit luimême de son Paganisme. Nous en avons passé quelques-unes sous silence pour ne pas trop allonger cette digression, & par la même raison, nous nous dispenserons de répondre à quelques légères objections de M. Bayle. Si Ausone avoit été un Poëte plus chaste, ce Critique auroit eu moins d'empressement d'en faire un Chrétien.

DECLA, Decla, Dexna, (a) étoit le septième fils de Jectan. On place les descendans de Décla ou dans l'Arabie heureuse, féconde en palmiers, nommés Dicla en Chaldéen & en Syriaque; ou dans l'Assyrie, où se trouve la

ville de Dégla.

DÉCLAMATION, Declamatio, (b) discours ou harangue fur un sujet de pure invention, que les anciens Rhéteurs faisoient prononcer en public à leurs éco-

liers afin de les exercer.

Chez les Grecs la Déclamation prise en ce sens étoit l'art de parler indifféremment sur toutes sortes de sujets, & de soutenir également le pour & le contre, de faire paroître juste ce qui étoit injuste, & de détruire, au moins de combaure les plus solides raisons. C'étoit l'art des Sophistes que Socrate avoit décrédité, mais que Démétrius de Phalere remit depuis en vogue. Ces fortes d'exer-

<sup>(</sup>b) Roll, Hift. Anc. Tom, VI. p. 69. & suiv.

cices, comme le remarque M. de S. Evremont, n'étoient propres qu'à mettre de la fausseté dans l'esprit & à gâter le goût, en accoûtumant les jeunes gens à cultiver leur imagination plutôt qu'à former leur jugemennt, & à chercher des vraisemblances pour en imposer aux auditeurs, plutôt que de bonnes raisons pour les convaincre.

Déclamation est un mot connu dans Horace, & plus encore dans Juvénal; mais, il ne le fut point à Rome avant Cicéron & Calvus. Ce fut par ces sortes de compositions, que dans sa jeunesse, ce grand orateur se forma à l'éloquence. Comme elles étoient une image de ce qui se passoit dans les confeils & au barreau, tous ceux qui aspiroient à l'éloquence, ou qui vouloient s'y perfectionner, c'est-à-dire, les premières personnes de l'Etat, s'appliquoient à ces exercices, qui étoient tantôt dans le genre délibératif, & tantôt dans le judiciaire, rarement dans le démonstratif. On croit qu'un rhéteur nommé Plotius Gallus en introduifit le premier l'usage à Rome.

Tant que ces Déclamations se tinrent dans de justes bornes . & qu'elles imiterent parfaitement la forme & le style des véritables plaidoyers, elles furent d'une grande utilité; car, les premiers rhéteurs Latins les avoient conçues d'une toute autre manière que n'avoient fait les Sophistes Grecs; mais, elles dégénérerent bientôt par l'ignorance & le mauvais goût des maîtres. On choisissoit des

fujets fabuleux tout extraordinaires, & qui n'avoient aucun rapport aux matières du barreau. Le style répondoit au choix des sujets; ce n'étoient qu'expressions recherchées, penfées brillantes, pointes , antithèles , jeux de mots, figures outrées, vaine enflure, en un mot, ornemens puériles entassés sans jugement, comme on peut s'en convaincre par la lecture d'une ou de deux de ces pièces recueillies par Sénèque; ce qui faisoit dire à Pétrone que les jeunes gens fortoient des écoles publiques avec un goût gâté, n'y ayant rien vu ni entendu de ce qui est d'usage, mais des imaginations bizarres & des difcours ridicules. Austi convient-on généralement que ces Déclamations furent une des principales causes de la corruption de l'éloquence parmi les Romains.

Aujourd'hui la Déclamation est bornée à certains exercices qu'on fait faire aux étudians pour les accoûtumer à parler en public. C'est en ce sens qu'on dit une Declamation contre Annibal, contre Pyrrhus , les Déclamations de

Ouintilien.

Dans certains colleges, on appelle Déclamations, de petites pièces de théâtre qu'on fait Déclamer aux écoliers pour les exercer, ou même une tragédie qu'ils représentent à la fin de chaque année. On en a reconnu l'abus dans plusieurs colleges, où on leur a substitué des exercices sur les Auteurs Classiques, beaucoup plus propres à former le goût, & qui accoûtument également les jeunes

gens à cette confiance modeste. nécessaire à tous ceux qui sont obligés de parler en public. C'est ce que l'on pratique en particulier dans notre college avec succès.

Déclamation se prend aussi pour l'art de prononcer un discours, avec les tons & les gestes conve-

nables.

DÉCLINAISON, Declinatio, terme de Grammaire. On sçait qu'en Latin les noms & les verbes changent de terminaison, & que chaque terminaison a son usage propre, & indique le correlatif du mot. Il en est de même en Grec & en quelques autres langues. Or, la liste ou suite de ces diverses terminaisons rangées selon un certain ordre, tant celles des noms que celles des verbes; cette life, dis-je, ou suite, a été appellée Déclinaison par les anciens Grammairiens. Legi, dit Varron, Declinatum est à lego. Mais, dans la suite, on a restreint le nom de conjugation à la liste ou arrangement des terminaisons des verbes, & on a gardé le nom de Déclinaifon pour les feuls noms.

Ce mot vient de ce que tout nom a d'abord sa première terminaison, qui est la terminaison absolue; musa, dominus, &c. c'est ce que les Grammairiens appellent le cas direct, in recto. Les autres terminaisons s'écartent, déclinent, tombent de cette première, & c'est de-là que vient le mot de Déclinaison, & celui de cas; Declinare, se détourner, s'écarter, s'éloigner. Nomina, retto casu accepto, in reliquos obli-quos Declinant. Varr. Ainsi, la

D E 287 Déclination est la liste des différentes inflexions ou définences des noms, selon les divers ordres établis dans une langue.

On compte en Latin cinq différens ordres de terminaisons, ce qui fait les cinq Déclinaisons Latines; elles different d'abord l'une de l'autre par la terminaison du

génitif.

On apprend le détail de ce qui regarde les Déclinaisons, dans les Grammaires particulières des langues qui ont des cas, c'est-à-dire, dont les noms changent de termi-

naison ou désinence.

La Grammaire générale de Port-Royal dit qu'on ne doit point admettre le mode optatif en Latin ni en François, parce que en ces langues l'optatif n'a point de terminaison particulière qui les distingue des autres modes. Ce n'est pas de la différence de service que l'on doit tirer la différence des modes dans les verbes, ni celle des Déclinaisons ou des cas dans les noms; ce sont uniquement les différentes inflexions ou définences qui doivent faire les divers modes des verbes, & les différentes Déclinaisons des noms. En effet, la même inflexion peut avoir plusieurs usages, & même des usages tout contraires, sans que ces divers services apportent de changement au nom que l'on donne à cette inflexion. Musam n'est pas moins à l'accusatif, pour être construit avec une préposition ou bien avec un infinitif, ou enfin avec un verbe à quelque mode fini. On dit en Latin dare alicui & eripere alicui; ce qui

n'empêche pas que alicui ne foit également au datif, soit qu'il se trouve construit avec dare ou avec

eripere.

On peut conclure de ces réflexions, qu'à parler exactement, il n'y a ni cas ni Déclinaisons dans les langues, où les noms gardent toujours la même terminaison. & ne different tout au plus que du fingulier au pluriel. Mais, il doit y avoir des fignes de la relation des mots, sans quoi il ne résulteroit aucun sens de leur assemblage. Par exemple, si l'on dir en François, Céfar vainquit Pompée: César étant nommé le premier, cette place ou position fait connoître que Céfar est le sujet de la proposition; c'est-à-dire, que c'est de César que l'on juge, que c'est à César que l'on va attribuer ce que le verbe fignifie, action, passion, situation ou état. Mais, on ne dira pas pour cela que Céfar foit au nominatif; il est autant au nominatif que Pompée.

Vainquit est un verbe; or, en François, la terminaison du verbe en indique le rapport. On connoît donc pas la terminaison de vainquit, que ce mot est dit de

César.

Pompée étant après le verbe; l'on juge que c'est le nom de celui qui a été vaincu; c'est le terme de l'action de vainquit. Mais, on ne dit pas pour cela que Pompée soit à l'accusatif. Les noms Francois gardent toujours la même terminaison dans le même nombre, ils ne sont ni à l'accusatif ni au génitif; en un mot, ils n'ont ni cas ni Déclinaison.

S'il arrive qu'un nom François foir précédé de la préposition de, ou de la préposition à ; il n'en est pas plus au génitif ou au danf, que quand il est précédé de par ou de pour, de sur ou de dans,

Ainsi, en François & dans les autres langues dont les noms ne le Déclinent point, la suite des rapports des mots commence par le fujet de la proposition; après quoi viennent les mots qui se rapportent à ce sujet, ou par le rapport d'identité, ou par le rapport de détermination; c'est-à-dire, que le correlatif est énoncé successivement après le mot auquel il se rapporte, comme en cet exemple, Céfar vainquit Pompée.

Le mot qui précede excite la curiosité; le mot qui suit la satisfait. César, que fir-il? Il vainquit,

& qui ? Pompée.

Les mots sont aussi mis en rapport par le moyen des prépolitions. Un temple de marbre, l'age de fer. En ces exemples, & en un très-grand nombre d'exemples semblables, on ne doit pas dire que le nom qui suit la prépofition soit au génitif ou à l'ablatif, parce que le nom François ne change point fa termination, après quelque préposition que ce soit; ainsi) il n'a ni génitif ni ablatif. En Latin marmoris & ferri seroient au génitif; & marmore & ferro à l'ablatif. La terminaison est différente; & ce qu'il y à de remarquable, c'est que notre équivalent au génitif des Latins, étant un nom avec la préposition de, nos Grammairiens out dit qu'alors le nom étoil étoit au génitif, ne prenant pas garde que cette façon de parler nous vient de la préposition Latine de, qui se construit toujours avec le nom à l'ablatif:

Et viridi in campo templum de marmore ponam.

Et Ovide parlant de l'âge de fer, qui fut le dernier, dit:

De duro est ultima ferro.

Il y a un très-grand nombre d'exemples pareils dans les meilleurs Auteurs, & encore plus dans ceux de la basse latinité.

Comme nos Grammairiens ont commencé d'apprendre la Grammaire relativement à la langue Latine, il n'est pas étonnant que par un effet du préjugé de l'enfance, ils aient voulu adapter à leur propre langue, les notions qu'ils avoient prises de cette Grammaire, sans considérer que hors certains principes communs à toutes les langues, chacune a d'ailleurs ses idiotismes & sa Grammaire; & que nos noms conservant toujours en chaque nombre la même terminaison, il ne doit y avoir dans notre langue ni Cas ni Déclinaisons. La connoissance du rapport des mots nous vient ou des terminaisons des verbes, ou de la place des mots, ou des prépositions par, pour, en, à, de, &c. qui mettent les mots en rapports, ou enfin de l'ensemble des mots de la phrase.

S'il arrive que dans la construction élégante, l'ordre successif dont nous avons parlé, foit interrompu par des transpositions ou par d'autres figures, ces pratiques ne sont autorisées dans notre langue, que lorsque l'esprit, après avoir entendu toute la phrase, peut aisément rétablir les mots dans l'ordre successif, qui seul donne l'intelligence. Par exemple dans cette phrase de Télémaque, là coulent mille divers ruisseaux, on entend aussi aisément le sens, que si l'on avoit lu d'abord, mille divers ruifseaux coulent-là. La transposition qui tient d'abord l'esprit en suspens, rend la phrase plus vive & plus élégante.

DÉCORATUS, Decoratus, nom d'un des chevaux du Cirque. Voyez Chevaux du Cirque.

DECRIANUS, Decrianus, (a) Askpiavos, Philosophe natif de Patare, étoit grand ami d'Hipparque, citoyen d'Hypate. Lucien, ayant dessein d'aller dans cette dernière ville, obtint de Décrianus une lettre de recommandation pour son ami, qui lui fit en conséquence beaucoup d'accueil.

DECRIUS, Decrius, (b) officier brave & fort expérimenté dans le métier de la guerre. Comme il commandoit une cohorte Romaine dans un fort, près du fleuve Pagis en Afrique, l'an de J. C. 20, ce fort fut investi tout à coup par les Numides. Décrius, regardant cette entreprise des Barbares comme un outrage, exhorta ses foldats, à descendre dans la plaine, où il les rangea en bataille, Mais, la cohorte ayant été re-

<sup>(</sup>a) Lucian, T. II. p. 112. Lom. XIII.

poussée du premier choc, il se jette au milieu des traits, arrête les fuyards, & reproche aux enseignes, qu'étant Romains, ils fuient devant des déserteurs & des bandits qui n'observent aucune discipline. Alors, quoiqu'on lançat de tous côtés des traits sur lui, & qu'il eût même perdu un œil, il fondit sur les ennemis, & continua toujours de combattre jusqu'à ce qu'ayant été abandonné des fiens, il tomba tout percé de

DECUMAINS, Decumani, (a) fermiers des décimes, ou de la dixième partie de la récolte des fruits de la terre. Ces traitans étoient durs ; & si les Magistrats supérieurs n'eussent éclairé de près leur conduite, l'histoire qui nous a transmis leurs noms, nous auroit austi transmis leurs vexations; car, ils étoient très - disposés à

vexer.

Les Décumains, selon Cicéron, étoient les chefs & comme les Sénareurs des Publicains.

DÉCUMANE, Decumana, (b) nom que les Romains donnoient à l'une des portes d'un camp. C'étoit la porte de derrière qu'ils appelloient ainfi. Céfar fait mention de la porte Décumane lur la fin du troisième livre de ses commentaires sur la guerre des Gaules.

DÉCUNES, Decuni, (c) peuple Dalmate. Les Décunes étoient divisés en deux cens trente-neuf décuries. On peut juger par là combien ce peuple devoit être nombreux.

DÉCURIE, Decuria, (d) compagnie ou société de dix perfonnes, rangées sous un chef ap-

pellé Décurion.

I. Romulus divifa le peuple Romain en trois tribus, à chacune desquelles commandoit un tribun, & chaque tribu en dix centuries, à la tête desquelles étoient les centurions ; & chaque centurie en dix Décuries, à laquelle commandoit le Décurion.

Le corps de cavalerie, qui accompagnoit chaque légion Romaine, se divisoit en compagnies de trente hommes, qui étoient appellées Turmæ; & chaque compagnie en trois Décuries. Celui qui commandoit une Décurie, s'appelloit Décurion.

II. Il y avoit à Athènes, des Décuries qui règnoient successivement par semaine. Leur chef étoit tiré au fort, & ne pouvoit pas être appellé deux fois à la même

dignité.

DÉCURION, Decurio, étoit le chef ou commandant d'une Décurie, soit dans les armées Romaines, soit dans le college, soit dans l'assemblée du peuple.

DECURION MUNICIPAL, Decurio Municipalis, (e) Magiltrat des villes Municipales de

l'empire Romain.

(a) Cicer. in Verr. L. II. c. 175.

(b) Caf. de Bell, Gall, L. III. p. 115. 244, 245.

Montf, T. IV. p. 12. Mem. de l'Acad. XVII. p. 20. T. XXI. p. 503.

i des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XI. P.

(c) Plin. T. I. p. 178.
(d) Antiq. expl. par D. Bern. de Bell. Lett. T. II. pag. 468, 469. Tom.

Les Décurions Municipaux étoient une cour de Juges ou de Conseillers qui représentoient le Sénat Romain dans les villes Municipales. Ils furent appellés Décurions, parce que dans le tems qu'on envoyoit des colonies Romaines dans les villes conquises. on choisiffoit dix hommes pour composer un Sénat, & une cour de Conseillers, à peu près comme les Bailliages & les Présidiaux de France; & ils s'appelloient Civitatum Patres Curiales; honorati Municipiorum Senatores; & leur cour se nommoit Curia Decurionum, & minor Senatus. On les elisoit à peu près avec les mêmes cérémonies que les Sénareurs Romains. Il falloit avoir vingt-cinq ans & mille écus de rente. L'élection s'en faisoit le premier de Mars. Le Duumvir assembloit pour cela la cour des Décurions avec l'intendant de Justice de la province . & ils étoient élus à la pluralité des suffrages. Le Décurion élu payoir sa bien-venue à tout le corps, en argent ou en un présent, qui étoit plus ou moins considérable feton la coûtume des lieux; comme nous l'apprenons d'une lettre de l'empereur Trajan à Pline le jeune, qui l'avoit consulté sur ce droit d'entrée. L'Empereur lui répond qu'on ne pouvoit établir sur cela de règlement général, & qu'il falloit suivre en cela la coûtume des lieax. Ces deniers se distribuoient également à chaque Décurion, selon Ulpien.

Leur charge étoit d'avoir soin de tout ce qui regardoit le bien de la ville, & des revenus de la République, dont une partie étoit employée à rebâtir les murailles & les autres édifices publics, & l'autre à l'entretien des gens de lettres. Ils rendoient des sentences, qui s'appelloient decreta Decurionum, mettant à la tête deux DD.

DÉCURION, Decurio, étoit austi un nom qu'on donnoit à certains prêtres destinés à quelques facrifices particuliers ou autres cérémonies religieuses, même aux facrifices de quelques familles ou maisons particulières, selon la conjecture du commentateur Servius, qui croit que c'est de-là que ve-

noit leur nom.

Quelle que soit l'origine de ce nom, nous voyons dans Gruter une inscription qui confirme ce que nous avons dit de leur fonction : ANCIALUS CUB. AED. O. TER. IN. AEDE. DECU-RIO ADLECTUS. EX CON-SENSU DECURIONUM. FA-MILIÆ VOLUNTATE. Cette inscription prouve que Q. Térentius étoir Décurion dans la maifon d'un particulier.

DÉCURION BIDENTALIS. Decurio Bidentalis, (a) c'est-àdire le Décurion des Prêrres, qui purificient par le facrifice d'une brebis de deux ans, les lieux frap-

pés de la foudre.

DÉCURION, Decurio. (b) II y avoir des Décurions parmi les Hébreux, comme on le voit par

<sup>(</sup>a) Antiq. expl. par D. Bern. de 1. v. 15. Maccab. L. I. c. 3. v. 55. Montf. Tom. H. pag. 249.
(b) Exod. c. 18. v. 21; 25. Deuter. c.

Marc. c. 15, v. 43, Luc. c. 23, v. 50,

Moise, qui, par le conseil de Jéthro fon beau-pere, établit des chefs de mille hommes, des chefs de cent, de cinquante, & de dix hommes, pour gouverner le peuple, pour le juger, & pour le conduire en paix & en guerre. Judas Maccabée, en suivant cette disposition de Moise, établit dans son armée toutes ces sortes d'officiers. Joseph d'Arimathie est nommé dans l'Évangile, noble Décurion; mais, le texte Grec porte riche Conseiller, ou riche Sénateur. S. Luc dit simplement Conseiller. Nous avons vu ci-deffus qu'on appelloit Décurions , les Sénateurs des villes municipales & des colonies; c'est apparemment ce qui a obligé l'Auteur de la Vulgate à traduire le Grec Bouleutes, par Decurio.

DÉCUSSIS, Decuffis, (a) Torte de monnoie Romaine éva-Juée, qui a eu différentes valeurs. Elle fut d'abord de 10 as, sous Fabius de 16, sous Auguste de 12. & dans un autre tems égale

au denier.

DEDALA, Dedala, DalSana, ville de Crete, selon Étienne de Byzance. Cette ville est peu con-

DEDALA, Dædala, Acilano, (b) forteresse de Lycie vers le bord de la mer. Tite-Live fait mention de cette forteresse sous l'an 190 avant J. C.; & ce qu'il en dit don-

ne lieu de croire qu'elle appartenoit alors aux Rhodiens, Comme elle étoit sur le point d'être emportée par les Syriens, elle fut délivrée par une flotte des Rhos diens, commandée par Pamphilidas. Strabon parle sans énigme, & assure que Dédala étoit de la dépendance des Rhodiens.

Pline met Dédala au rang des villes qu'il donne à la Carie. La raison en est facile à deviner. Dédala étoit sur les frontières de la Lycie, du côté de la Carie. Elle aura pu en conséquence être attribuée, tantôt à l'une, tantôt à l'autre de ces deux provinces. On lit Daddala dans Ptolémée.

DEDALA, Dadala, Dalsana, (c) montagne de Lycie. Cette montagne étoit située près de la ville de Dédala, & en avoit sans doute pris le nom, ou elle l'avoit donné à la ville. On trouvoit aussi près du mont Dédala, la ville de Telmissus, aussi-bien que le promontoire de même nom, où il y avoit un port.

DEDALA, Dadala, Dalsana, (d) ville de l'Inde, placée par Ptolémée au pais des Caspiréens. Il y a apparence que cette ville étoit située vers les monts Dédales, dont elle avoit pris le nom, ou à qui elle l'avoit donné. Voyez

Dédales.

DEDALE, Dadalus, Daisaλος, (e) Athénien, étoit, selon

(a) Plut. Tom. I. pag. 135. Suppl. à l'Antiq. expl. par D. Bern. de Montf. Tom. III. p. 95.

(b) Tit. Liv. L. XXXVII. c. 22. Strab. p. 651, 664, 665. Plin. T. I. pag. 274. Ptolem. L. V. c. 3. (e) Strab. p. 664, 665.

<sup>(</sup>d) Ptolem. L. VII. c. 1.
(e) Herod. L. VII. c. 170. Ovid.
Metam. L. VIII. c. 3. & feq. Diod.
Sicul. pag. 39, 61, 192. & feq. Suid. T. I. p. 647. Strab. pag. 279, 477, 639.

Diodore de Sicile, fils d'Hymétion ou Métion, petit-fils d'Eupalamus, & arrière-petit-fils d'Erechthée; mais, selon Platon, il eut Mérion pour pere, & Pausanias dit Palamaon. Comme il est le seul qui le nomme ainsi, c'est lans doute Eupalamus qu'il faut lire dans le texte. Entre Palamaon & Eupalamus il y a assez d'affinité pour faire soupconner une méprise de copiste. L'origine de Dedale étant prouvée par le témoignage unanime de tous les anciens Écrivains qui en ont parlé, on ne voit pas fur quel fondement Socrate a pu dire que ce célebre artisan descendoit de Vulcain , & que lui Socrate descendoit de Dedale. M. l'abbé Gédoyn pense que cela est dit dans Platon non historiquement, mais dans un sens allégorique, & avec certe ironie qui étoit li familière à Socrate. Quoi qu'il en soit. Dedale étoit certainement petit-fils ou arrière-petit-fils d'Etechthée sixième roi d'Athènes. Voilà, comme l'on voic, un artisande bonne maison; il ne faut pas s'en étonner; Dedale vivoit dans ces tems héroiques où les grands Hommes n'avoient d'autre ambition que de se rendre utiles à leurs compatriotes. Purger la Grece des monstres qui l'infestoient, exterminer les bandits & les scélérats, procurer le repos & la sûreté Publique, ce fut la gloire d'Hercule & de Thésée; inventer les arts, les perfectionner & les cul-

DE 203 tiver ce fut celle de Dedale.

Depuis le Déluge de Deucalion jusqu'à Dedale, on ne compte guère que cent cinquante ou foixante ans. Les arts ensevelis avec les hommes dans cette calamité. n'avoient pas encore eu le tems de renaître en Grece; il falloit de nouveaux inventeurs. La nature qui n'est jamais avare, fournissoit des matériaux abondamment: mais, on ne les pouvoit mettre en œuvre faute d'outils & d'instrumens nécessaires. Dedale inventa la hache, le vilebrequin, ce que les Latins ont appellé perpendiculum, & que nous appellons le niveau, la colle-forte l'usage de la colle de poisson, &c. Avec ces secours, doué d'un heureux génie & d'une adresse merveilleuse, il fit des ouvrages de sculpture & de serturene qui parurent des prodiges aux Grecs de ce tems-là, c'est - à - dire, aux Grecs encore ignorans & groffiers.

Avant lui, les flatues Grecques avoient les yeux fermés, les bras pendans & comme collés le long du corps, les pieds joints, rien d'animé, nulle attitude, nul gefte; c'étoient pour la plûpart des figures quarrées & informes qui se terminoient en gaîne. Dedale donna aux siennes des yeux, des pieds & des mains; il y mit en quelque façon de l'ame & de la vie; les unes sembloient marcher. les autres s'élancer , les autres

Pauf, pag. 37, 48, 92. & alibi passim.

Plin. T. I. p. 167, 414, 417, 418. Virg.

Aneid. L. VI. v. 14. & feq. Myth. par

M. PAbb. Ban. Tom. I. pag. 44, 45.

A. PAbb. Ban. Tom. I. pag. 44, 45.

294

courir. Aussitôt la renommée publia que Dedale faisoit des statues étonnantes qui étoient animées qui marchoient; & dix fiècles après lui, on parloit encore de ies ouvrages comme d'effets les plus furprenans de l'industrie humaine. C'est aussi l'idée que nous en donnent Platon & Aristote; au rapport de l'un, dans ses Politiques, livre premier, les statues de Dedale alloient & venoient; & au rapport de l'autre , dans son Memnon, il y en avoit de deux fortes, les unes qui s'enfuyoient; si elles n'étoient attachées, les autres qui demeuroient en place. Les fuyardes ajoûte-t-il. femblables à de mauvais esclaves. coûtoient moins, les autres étoient & plus estimées & plus cheres. Tout cela veut dire au moins, que foit par des ressorts cachés, soit par le moyen d'un peu de vif argent coulé dans la tête & dans les pieds de ses statues. Dedale les rendoit susceptibles de quelque mouvement; mais, après tout, c'étoient-là des jeux d'enfans, que les statuaires qui vincent ensuire mépriserent avec raison. Nous ne voyons point que ni Phidias, ni Praxitele, ni Lysippe, pour faire admirer leurs ouvrages, aient eu recours à ce badinage, qui peut en impofer aux simples, mais qui est incompatible avec le beau & le noble, auquel tout grand artisan doit aspirer. Il est donc trèsvraisemblable que Dedale dut une bonne partie de sa réputation à la groffierete de fon siècle, & que ses statues, dont les Grecs se montrerent si jaloux dans la suite,

étoient moins recommandables pat leur beauté que par leur antiquité; car, sur bien des choses, l'antiquité nous fait illusion. D'ailleurs, ces premiers monumens d'un art si admirable étoient en effet trèscurieux, & il y avoit du plaisir à voir par quels degrés la sculpture avoit passé de si foibles commencemens à une si haute perfection. Au reste, Platon lui-même a porté le même jugement de Dedale; nos statuaires, disoit il, se rendroient-ridicules, s'ils faisoient aujourd'hui des statues comme celles de Dedale; & Pausanias, qui en avoit vu plusieurs dans ses voyages, avoue qu'elles étoient choquantes, quoiqu'elles eussent quelque chose qui frappoit, & qui sentoit l'homme inspiré.

Cependant, on ne peut disconvenir que Dedale n'ait été l'auteur & le fondateur de l'école d'Athènes, école qui dans la suite devint si sçavante, si célebre, & qui sut pour la Grece comme une pépinière d'excellens ouvriers; car, Dipœne & Scyllis les premiers disciples de Dedale, & peut-être ses fils, eurent des élèves qui surpasserent de beaucoup leurs maitres, & qui furent surpassés à leur tour par leurs propres disciples. Ainsi, les Phidias, les Alcamenes, les Scopas, les Praxiteles, les Lysippes, & tant d'autres grands statuaires qui remplirent la Grece de statues admirables, del. cendoient, pour ainsi dire, de Dedale, par une espèce de filiation; c'est-à-dire, que de maître en maître ils faisoient remonter leur art jusqu'à lui. Dipœne & Scyllis laisserent après eux un grand nombre d'ouvrages, dont il faut porter à peu près le même jugement que de ceux de Dedale. Pour lui, il ne put pas enrichir sa patrie de beaucoup de monumens, parce qu'ayant commis un crime capital, il fut obligé de se sauver, & d'aller chercher sa sûreté dans une terre étrangère; voici quel fut fon crime.

Il avoit parmi ses élèves son propre neveu, fils de Perdix sa scent; on le nommoit Calus, ou Talus, ou Attalus, ou même Perdix comme sa mere, car les Auteurs varient fur fon nom. Ce jeune homme marquoir encore plus d'esprit & d'industrie que son maître. Il n'avoit encore que douze ans lorsqu'il inventa la scie. On lui attribue encore l'invention du compas, du tour, & de la roue du potier. Dedale en conçut de la Jalousie. Il craignit que le disciple n'essaçat le maître, & pour se défaire d'un rival qui obscurcissoit déjà sa gloire, il le précipita du haut de la citadelle d'Athènes en bas, & voulut faire accroire qu'il étoit tombé; mais personne n'y fut trompé.

Une action si noire, un meurtre de cette espèce ne pouvoit pas demeurer impuni dans un État, où, pour donner plus d'horreur de l'homicide, on faisoit le procès aux choses même inanimées, quand elles avoient occasionné la mort d'un homme. Dedale, atteint & convaincu d'un crime si énorme, fut condamné par arrêt de l'Aréopage, à perdre la vie. Il se déroba à la justice, en se te-

nant caché dans une bourgade de l'Attique de la tribu de Cécrops, qui, du nom de cet illustre sugitif; fut appellée Dédalide; mais, ne s'y croyant pas en sûreté, il passa en Crete. La renommée avoit préparé les esprits en sa favear; on fut charmé de voir un homme d'un si rare mérite, & Minos qui règnoit dans cette isle. compta bien de mettre à profit les talens de cet habile ouvrier, qui de son côté répondit à l'attente qu'on avoit conçue de lui. Minos avoit deux filles, Phedre & Ariadne; Dedale fit leurs statues en bois; il fir aussi celle d'une divinité qui étoit chere aux Crécois; on la nommoit dans la langue du païs Britomartis; comme qui diroit la douce Vierge. Ce fut encore en ce tems-là qu'il fit pour Ariadne ce bas-relief de marbre blanc, qui représentoit ces danses légeres & cette espèce de branle dont parle Homère dans le dix-huitième livre de l'Iliade. Jusques-la il n'avoit guère été que stamaire; dans la suire il se montra grand architecte. Ce ne fut pourtant, selon toute apparence, & au jugement de Pline, qu'après avoir voyagé en Egypte où il confidéra ces énormes pyramides qui bravent encore aujourd'hui l'injure des tems. & sur-tout la sépulture on le labyrinthe du roi Mandès ouvrage immense que Pline appelle Portentissimum humani ingenii opus : l'ouvrage le plus étonnant qu'ait jamais produit l'esprit humain. De retour en Crete, il y fit un labyrinthe semblable, mais en petit ; car, le labyrinthe de

T iv

Crete n'étoit que la centième par-

tie de celoi d'Egypte.

Cependant, Paliphaé, femme de Minos, concut un amour insensé pour un taureau d'une beauté extraordinaire. Dedale . confident de la Reine, voulut servir sa passion : il imagina de faire une vache d'airain, & la fit si ressemblante à une véritable, que Pafiphaé scut en profiter; de-là naquit ce monstre si connu sous le le nom de Minautore : moitié taureau & moitié homme, qui eut le labyrinthe pour repaire, & qui dévoroit tous les ans ces malheureuses victimes que les Athéniens envoyoient à Minos, en satisfaction de la mort de son fils Androgée , qu'il leur imputoit peut-être injustement. Minos sentit un opprobre qui rejaillissoit sur lui ; & résolu d'en punir l'auteur. il renferma Dedale dans une étroite prison, où il ne lui laissa d'autre espérance que celle de finir bientôt sa vie par le dernier supplice. Icare son fils, compagnon de son infortune, l'augmentoit encore; ce fut alors, dit-on, que l'ingénieux Dedale mettant en usage toute son industrie, trouva le moyen de se faire des aîles, de se les attacher avec de la cire, & d'en attacher de semblables à son fils, après quoi la terre & la mer étant fermées pour eux, en dépit de la nature, ils tenterent de se faire un chemin dans les airs.

Icare prit l'essor en jeune homme; il vola trop haut; ses alles se fondirent à la chaleur du soleil; & n'étant plus soutenu, il tomba dans la mer. Pour Dedale, plus

prudent ; il scut tenir un juste milieu, & gagna heureusement la Sicile, où , après s'êtte reposé quelque tems, il alla offrir ses services à Cocalus qui regnoit à Invoue. Aristore, dans son livre des récits merveilleux, si néanmoins cet ouvrage est de lui, a suivi une tradition patriculière; car, il dit que Dedale, avant que d'aller en Sicile, descendit aux isles Électrides, situées dans le golfe Adriatique, & que là, voulant laisser un monument de sa fuite & de ses malheurs, il fit deux statues, l'une d'étain, l'autre de bronze, l'une qui représentoit Icare, l'autre qui le représentoit lui-même. Etienne de Byzance, au mot Electride, rapporte la même chose, apparemment d'après Aristote; mais, il faut mettre ce fair au nombre des fables, dont on a rempli l'histoire de Dedale, fables après tout si grossières, qu'elles ne penvent tromper que ceux qui veulent bien être trompés.

En effet, cette vache d'airain faite par Dedale, est un conte qui porte avec lui le caractère de faulseté. Les Grecs n'ont connu l'airain ni l'art de fondre le métal & de le jetter en moule, que plusieurs siècles après la prise de Troye; les premiers fondeurs qu'ils aient eus, ont été Rhœcus & Théodore, qui vivoient du tems de Polycrate, tyran de Samos; ainsi, la fable de Pasiphaé n'a pu avoir cours en Grece que plus de cinq cens ans après Dedale. Cette Reine avoit pris de l'inclination pour Taurus, que

quelques-uns font l'un des secrétaires de Minos, & d'autres l'un de ses lieutenans généraux. Dedale favorisa leurs amours, il leur procura la liberté de se voir, il leur prêta même fa maison. Pasiphaé érant accouchée d'un fils que quelques Auteurs nomment Aftérius ou Astérion, comme le pere en étoit incertain, & qu'on pouvoit le croire de Taurus aussi-bien que de Minos, on l'appella Minotaure. Dedale, complice des amours de la Reine, encourut l'indignation de Minos; qui le fit mettre en prison. Pasiphaé l'en tira, en lui donnant un vaisseau, où Dédale s'étant embarqué pour échapper à la colère du Roi & à la flotte qui le poursuivoit, s'avisa de mettre une voile & des vergues ou antennes au bout d'un mât, Icare, fur un autre bâtiment, ne scut pas le gouverner; il sit naufrage, & fit si bien naufrage, que le flot ayant porté son corps dans une isle proche de Samos, Hercule qui s'y trouva par hazard, lui donna la sépulture. Voilà tout le fondement de cette fable.

Comme les Romains ont cru se faire une origine plus ancienne & plus illustre en se faisant descendre des Troyens, aussi leurs Poëtes, pour rendre quelques monumens de l'Italie plus recommandables, ont supposé, non sans quelqu'apparence de vérité, que Dedale en étoit l'auteur; de-là ces vers de Virgile:

Dadalus, ut fama est, fugiens Minoia regna,

Præpetibus pennis ausus se credere cælo.

Insuetum per iter gelidas enavit ad arctos.

Chalcidicaque levis tandem superastitit arce.

Redditus his primum terris, tibi, Fhabe, facravit

Remigium alarum, posuitque immania templa.

C'est le temple d'Apollon à Cumes, qui est désigné en cet endroit; mais, l'autorité des historiens Grecs est préférable à celle des poëres Larins, particulièrement sur ce point. Diodore de Sicile & Paufanias nous apprennent tous deux que Dedale aborda en Sicile, & qu'il se réfugia auprès de Cocalus, roi de Camique ou d'Inyque, qui, selon quelques Géographes, est aujourd'hui Siliano. Ce Prince le reçut avec humanité; bientôt après, d'autant plus disposé à l'admirer qu'il règnoit sur des Barbares, il le prit en amitié, & lui fit toutes sortes de bons traitemens. Cependant, Minos outré de l'évasion de son prisonnier, fit équiper une flotte pour le poursuivre jusques dans son asyle. Maître de la mer & de la terre, & d'une nombreuse armée navale, il vint le redemander à Cocalus, qui, nullement en état de résister à un si puissant ennemi, prit le parti de l'attirer dans son palais, pour tâcher de l'adoucir par l'hospitalité la plus officiense; mais, les filles de Cocalus, encore plus touchées du mérite de Dedale, concerterent

de lui fauver la vie aux dépens de celle de Minos. Un jour que ce Prince étoit dans le bain, elles lui firent donner l'eau si chaude qu'il v fur suffoqué. Sa mort passa pour naturelle; Cocalus rendit fon corps aux Crétois, qui s'en retournerent dans leur isle ; & il n'en fut pas autre chose.

Dédale, délivré de cette perfécution, ne songea plus qu'à marquer sa reconnoissance à son libérateur; il bâtit une forteresse sur la cime d'un rocher, dont l'accès étoit si difficile, qu'une poignée de gens pouvoit le défendre contre une armée. Cocalus y fit bâtir un palais, & s'y retira avec toutes ses richesses. Diodore de Sicile parle de plusieurs autres ouvrages faits par Dedale dans ce petit canton de la Sicile, & dont quelques-uns subsistoient encore de son tems, entr'autres d'une espèce de réservoir ou bassin, d'où fortoit un grand fleuve qui alloit se rendre à la mer. Le mont Éryx, célebre par un temple de Vénus Érycine, étoit extrêmement escarpé & bordé de précipices; l'incommodité da lieu réfroidissoit fort la dévotion des peuples. Dedale entoura ce mont d'une muraille, puis il en élargit le terreplain, & par ce moyen, le temple de la déesse devint très-fréquenté.

Il y a apparence que plusieurs autres princes d'Italie se servirent de Dedale pour divers travaux. Environ ce tems-là, Iolas, neveu d'Hercule, chef d'une colonie Grecque, la conduisit en Sardaigne; il n'y fut pas long-tems sans

apprendre que Dedale éçoit dans son voisinage; aussitôt il l'envoya prier de le venir voir; & l'on peut juger de quel secours lui fut, pour fon nouvel établissement, un homme qui étoit tout à la fois ingénieur , architecte & statuaire. Ouelques Auteurs ont prétendu qu'Aristée, autre chef d'une autre colonie Grecque plus ancienne, avoit eu le même avantage, mais ils se sont trompés. Pausanias a fort bien remarqué que les tems ne conviennent point. On ne me persuadera pas, dit-il, qu'Aristée, qui avoit épousé Autonoé, fille de Cadmus, ait pu être aidé dans aucune entreprise par Dedale, qui vivoit dans le tems qu'Œ-

dipe règnoit à Thèbes.

Dedale laissa un fils, que l'on appelloit lapyx, & qui donna son nom à une contrée d'Italie. Aucun Ecrivain ne nous a appris en quel tems mourut Dedale, & le silence des historiens Grecs sur ce point, est une marque qu'ils n'en étoient pas eux-mêmes instruits, ce qui porte à croire qu'il passa encore une fois en Égypte, & qu'il y finit ses jours. C'est un sentiment qui ne paroîtra pas douteux, si l'on considère ce que rapporte Diodore de Sicile, que Dedale, en qualité d'architecte, bâtit le vestibule de ce magnifique temple que Vulcain avoit à Memphis, que l'on y plaça sa propre statue faite de sa main, & que dans une isle proche de cette grande ville, les Égyptiens lui consacrerent à lui-même un temple, où l'on lui rendoit les honneurs divins. l'égard des Grecs, leur vénération

pour Dedale n'alla jamais si loin. & Junius se trompe grossièrement, quand il parle des grands & des petits Dedales, comme d'une fête instituée à l'honneur de ce célebre statuaire. C'étoit Junon qui en avoit rout l'honneur, & cette fête étoit appellée les Dedales, non à cause du statuaire, mais parce qu'anciennement : 80 avant lui . tout morceau de bois poli & artiftement travaillé, s'appelloit Jal-Janor, & lui-même avoit pris delà fon nom.

DEDALE, Dadalus, Daisaxos. (a) Il est nécessaire d'observer qu'il y a eu trois Dedales, tous trois statuaires; le premier Athénien, dont l'histoire est décrite dans l'article précédent; le second Sicyonien, dont il est parlé ci-après; & le troisième de Bithynie, dont parle Arrien, & qui étoit connu par une statue de Jupiter Stratius, ou dieu des armées. Les Grecs ont fouvent confondu l'un avec l'autre, ou par ignorance, ou plutôt par l'envie de donner plus de prix à leurs monumens, en les faisant plus anciens qu'ils n'étoient; & Paufanias lui même est quelquefois tombé dans cette méprile. Pour n'y être pas trompé, il faut se louvenir que l'ancien Dedale vivoit du tems d'Hercule, de Théfée & d'Edipe, quelque trente ou quarante ans avant la guerre de Troye.

DEDALE, Dædalus, Aai.

Saro; (b) statuaire Sicyonien. fils & disciple de Patrocle, avoit enrichi la Grece d'un nombre de statues. C'étoir lui aussi qui avoit fait le trophée que les Éléens érigerent dans l'Altis à Olympie. après avoir vaincu les Lacédémoniens.

Amasée se trompe, comme, Kuhnius l'a remarqué. Il fait Patrocle fils & élève de Dedale le Sicvonien. C'est tout le contraire. Le texte Grec a causé la méprise d'Amasée; mais, il devoit sentir qu'il en faut retrancher la conjonction wat. &c.

DÉDALÉENS, Dedalea, Daifasia (c) nom que Diodore de Sicile donne à quelques grands ouvrages, fait par Dedale dans l'isle de Sardaigne. Ces ouvrages subfistoient encore du tems de cer Auteur.

DEDALES , Dedali , (d) nom que Justin donne à des montagnes situées dans l'Inde. Les monts Dedales n'étoient pas éloignés de la ville de Nysa : car. Justin affure qu'Alexandre, au fortir de cette ville, traversa ces montagnes, pour entrer dans les États de la reine Cléofis.

Ouinte-Curse parle d'une contrée qu'il nomme Dedala. Alexandre, dit-il, la trouva déserte à son arrivée; les habitans l'ayant abandonnée pour s'enfuir dans des montagnes inaccessibles.

DEDALES , Dadala , (e)

<sup>(</sup>a) Mém. de l'Acad. des Inscript. & VIII. c. 10. Bell. Lett. Tom. IX. p. 188.

<sup>(</sup>b) Paul. p. 346, 347, 625. (c) Diod. Sicul. p. 164.

<sup>(</sup>d) Juft, L, XII, c, 7. Q. Curt, L. Lett, Tom. IX. p. 187.

<sup>(</sup>e) Pauf. p. 546, 547, 578. Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom. I. pag. 524, 525. Mem. de l'Acad. des Infeript. & Bell,

Aaldaxa, fête des Platéens. Voici quelle fut l'origine de cette fête.

Junon se fâcha un jour contre Jupiter, on ne sçait pas pourquoi; mais, on assure que de dépit elle se retira en Eubée. Jupiter n'ayant pu venir à bout de la fléchir, vint trouver Cithéron qui règnoit alors à Platée. Cithéron étoit l'homme le plus fage de son tems. Il confeilla à Jupiter de faire faire une statue de bois, de l'habiller en femme, de la mettre sur un chariot attelé d'une paire de bœufs. que l'on traîneroit par la ville, & de répandre dans le public que c'étoit Platéa la fille d'Asopus qu'il alloit épouler. Son conseil fut suivi. Aussitôt la nouvelle en vint à Junon, qui part dans le moment. se rend à Platée, s'approche du chariot, & dans sa colère voulant déchirer les habits de la mariée, trouve que c'est une statue. Charmée de l'aventure, elle pardonna à Jupiter sa tromperie, & se réconcilia de bonne foi avec lui. En mémoire de cet évènement . les Platéens célébrerent une fête, qu'ils appellerent les Dedales, parce qu'anciennement toutes les statues de bois étoient ainsi nommées.

Lorsque le tems de la fête étoit arrivé, ces peuples s'assembloient dans un bois près de la ville d'Alalcomène, qui étoit le plus grand qu'il y eût alors dans toute la Béotie, & où l'on voyoit, dit-on, de vieux chênes aussi anciens que le tems. Ils apportoient avec eux des morceaux de viande cuite, les jettoient dans ce bois, & les defendoient autant

qu'ils pouvoient contre les corbeaux qui y étoient en grand nombre; ils s'embarrassoient peu des autres oiseaux, parce qu'ils ne sont pas voraces. Mais, si malgré leur vigilance, quelque corbeau venoit à emporter un morceau de viande, pour lors ils observoient soigneusement sur quel arbre il alloit se percher, & c'étoit du bois de cet arbre qu'ils faisoient un Dedale ou pour parler plus clairement une statue. Les Platéens célébroient cette fête en leur particulier, & alors c'étoient les petits Dedales. Les grands étoient accompagnés de plus de folemnité; tous les Béotiens y affistoient en corps; mais, la fête ne se faifoit que tous les foixante ans, parce qu'elle fut discontinuée pendant tout ce tems, à cause de l'exil des Platéens. Aux petits Dedales on portoit en procession quarante statues; car, toutes celles que l'on faisoit chaque année, étoient réservées pour le jour de la tête; & il y avoit huit villes qui tiroient au fort à qui auroit l'honneur de porter ces statues, Platée, Coronée, Thespie, Tanagre, Chéronée, Orchomène, Lebadée & Thebes. En effer, après que Thebes eut été rétablie par Cassandre fils d'Antipater, toutes ces villes, s'étant réconciliées avec les Platéens, voulurent être associées à la cérémonie des Dedales, & faire chacune à son tour les frais du sacrifice. Les villes de moindre confidération s'unissoient ensemble & contribuoient à la dépense selon leurs forces.

Voici de quelle manière la fête

se passoit. Ces peuples, ainsi assemblés, portoient une statue de femme sur les rives de l'Asope; ils la mettoient sur un chariot, & une jeune mariée se plaçoit à côté d'elle, puis ils tiroient au sort entr'eux pour voir qui auroit le pas & règleroir la marche. Après ces préliminaires, ils conduisoient le chariot depuis l'Asope jusqu'au haut du mont Cithéron, du côté de Thebes. Là ils trouvoient un autel tout préparé, fait de pièces de bois coupées en quarré & emboitées les unes dans les autres comme pour un ouvrage de maconnerie. Cet autel étoit couvert d'un monceau de sarment, en sorte qu'il n'y avoit plus qu'à y mettre le feu. Les villes considérables sacrificient une vache à Junon . & un taureau à Jupiter, après avoir versé du vin & brûlé des parfums sur ces victimes; on rangeoit en même tems tous les Dedales sur l'autel. Les particuliers qui étoient riches, se piquoient de faire comme les villes; les autres immoloient des victimes de moindre prix. Tout ce que l'on offroit en sacrifice, étoit consumé par le feu avec l'autel, & la flamme étoit si grande, qu'on la voyoit de fort loin.

Eusebe, au troisième livre de sa préparation évangélique, cite un traité de Plutarque sur les De-

dales des Platéens.

DÉDALION, Dædalion, (a) And anlow, frere de Ceyx, roi de Thrachine, étoit fils de Lucifer. Il ne se plaisoir qu'à la guerre, & faisoit ses divertissemens des combats & des batailles. Son courage subjugua de grands Rois & de grands Peuples.

Ce Prince avoit une fille nommée Chione, à qui Diane perca la langue d'un coup de flêche. Chione en ayant perdu la vie avec fon fang, Dédalion fut fort affligé de sa mort. Ne voulant recevoir aucune consolation, il pleura la perte de sa fille, il accusa d'inhumanité la déesse qui s'en étoit vengée; & l'affliction le porta jusqu'à l'impiété & à la fureur. Mais, quand il vit brûler fon corps, ce fut-là que la raison acheva de l'abandonner; il fit quatre fois des efforts pour se jetter dans le feu, & quatre fois on l'en empêcha. Enfin, sa furie fur plus forte que tous les obstacles qu'on lui opposa; il s'échappa, & prit aussitôt la fuite; & comme un taureau que des frêlons piquent on le vit courir par des lieux où il n'y avoit point de chemins. Il fembla, dès ce moment, qu'il couroit plus vîte qu'un homme, & on eût cru que ses pieds avoient des aîles. Ainsi, il se dégagea de tous ceux qui le retenoient & devenu prompt & léger par le désir de la mort, il monta aussi facilement für les plus hauts sommets du Parnasse, qu'il auroit marché dans une plaine, & le précipita de cette montagne. Mais. Apollon qui en eut pitié, le convertit en oiseau, & le souting en tombant fur les aîles qu'il lui don-

<sup>(</sup>a) Ovid. Metam. L. XI. c. 9. Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom. VIII. pag. \$4 & Suiv.

302 DE

na. Il lui fit naître un bec crochu, en la place de sa bouche, lui donna des ongles qui sont semblables à des hameçons, & lui laissa son premier courage, & plus de force de corps. Enfin, il devint un épervier, qui n'épargne pas un oiseau, qui leur fait à tous la

guerre.

La métamorphofe de Dédalion en épervier, est une fiction qui, selon M. l'abbé Banier, peut-être tirée de ce qu'apparemment Dédalion abandonna fon païs pour aller s'établir dans un lieu éloigné. Mais, quelques-uns disent que ce Prince fut un fameux tyran, enmemi de la paix & du repos, & qu'on a feint qu'il fut changé en épervier parce que comme les tyrans, ces sortes d'oiseaux se plaisent dans le fang & dans le carnage. L'on ajoûre à cela que par le désespoir que montra Dédalion après la perte de sa fille, la fable nous apprend que les droits ide la nature sont si forts, que les ityrans mêmes ne scauroient s'en affranchir, quoiqu'ils pussent s'asfujettir tout le monde; que la nature cut plus forte que toutes choses; qu'elle conserve ses droits au miliei i de la tyrannie, & jusques dans le cœur des tyrans; que ceux qui sont violens en une chofe, le sont ordinairement en toutes, & même dans celles qui leur font préjudiciables; & que pour la punition des Grands qui ne craignent pas les loix, leurs paffion s exercent fur eux les mêmes

violences qu'ils exercent fur les autres hommes.

DÉDALION, Dædalion, (a) Δαιδαλων, pere d'Autolycus. Paufanias fait mention de ce Dédalion.

DÉDAN , Dedan , Dals av , (b) ville de l'Idumée, fameuse par fon commerce. Il est souvent fait mention de cette ville dans les

prophetes.

Jérémie, dans une prophétie contre l'Idumée, adresse en particulier la parole à ceux de Dédan. " Fuyez, dit-il, sauvez-vous de » vos ennemis; descendez dans » les creux de la terre les plus » profonds, habitans de Dédan, » parce que j'ai fait venir fur » Esau le jour de sa destruction, » le tems où je le dois visiter dans » ma colère. «

Ezéchiel, parlant au nom du Seigneur, s'exprime ainsi : " J'é-» tendrai ma main fur l'Idumée; » j'en exterminerai les hommes » & le bêtes; je la réduirai en un » désert du côté du midi, & ceux » qui sont à Dédan tomberont » par l'épée. « Le même Prophete, dans un autre endroit, adreffant la parole à Tyr, lui dir que les enfans de Dédan ont trafiqué avec elle pour les housses magnifiques des chevaux.

Cette ville étoit près de Phana à environ quatre milles vers le

nord.

DEDAN, Dedan, ou DA-DAN, Dadan, (c) ville de l'Arabie heureuse , selon Sanson.

<sup>(</sup>a) Paul. p. 460. (b) Jerem. c. 25. v. 23. c. 49. v. 8. Ezech, c. 25. v. 13. c. 27. v. 15. 20. c.

<sup>38.</sup> v. 13. (c) Paral, L. I. c. 1. v. 9.

Dans les Paralipomènes, il est parlé de Saba & de Dadan, fils de Regma. Parmi les enfans de Chus, Regma eut son partage à l'extrêmité de l'Arabie heureuse où Prolémée place une ville nommée Regma. Saba eut le sien dans le pais qui s'étend depuis le détroit du golfe Persique jusqu'à l'Océan Indien, & où Ptolémée place les Asabi entre Regma & & Saba; c'est-à-dire, entre les deux partages qu'on vient de défigner; on trouve encore aujourd'hui Dédan, à l'embouchure du golfe Perfique. Cette convenance de nom & de lieu paroît décisive à Sanson. Dom Calmet n'admet qu'une ville du nom de Dédan, & il semble douter s'il la doit mettre dans l'Idumée, ou dans l'Arabie. Il met le peuple de Dédan entre la mer Morte & la ville de Petra, capitale de l'Arabie Petrée. ll ajoûte qu'Isaie appelle ces peuples Dédanim, au pluriel.

D. Calmet fait de Dédan un nom de peuple d'Idumée ou d'Arabie, & met ce peuple entre la mer Morte & la ville de Pétra. Il pense que Dédan n'est pas diffétent de Dadan. » Il est très-croya-» ble, dit-il, que ces deux noms ne fignificient que la même " chose, & que les peuples nomn més Dédan, ou Dédanim dans " Isaie, Jérémie & Ézéchiel, » sont les descendans de Dadan » fils de Regma, petit-fils de " Chanaan, Genes. X. 7.; ou de " Dédan fils de Jecsan, petir-fils " d'Abraham par Céthura, Gen nef. XXV. 3. Mais, il est malp aile de discerner les uns des

» autres, parce que les caractères n que l'Écriture nous donne de » ces deux Dadan ou Dédan, ne » sont pas assez distincts. Les pro-» phetes Isaïe, Jérémie, & Ezén chiel mettent visiblement les » Dédanim avec les Arabes & les n Iduméens, dans les prophéties » fâcheuses qu'ils prononcent conn tr'eux. Nous croyons que ces n prédictions furent accomplies » au tems de Nabuchodonosor. » qui assujettit tous ces peuples » cinq ans après la prise de Jérusalem. Ezéchiel met Dédan » parmi les marchands qui ve-» noient trafiquer à Tyr. Il les » met avec Gog & Magog qui » viennent pour désoler & rava-» ger la terre d'Ifraël. Comme » ces peuples demeuroient appa-» remment dans l'Arabie déserte. » il est impossible de marquer au juste le lieu de leur demeure. Jérémie les met avec les Ara-» bes qui coupent leurs cheveux » en rond. Et Dedan, & Thema. » & Buz, & universis qui attonsi n funt in comam.

"Bochart, dit M. de la Mar"tinière, est celui qui débrouille
"le mieux ce que c'étoit que Dé"dan & Dédanim. Près Regma,
"à l'orient, & sur le même ri"vage, étoit la ville nommée Dé"dan, aujourd'hui Daden. Orté"lius, & les autres Géographes
"modernes, la placent à distan"ce presqu'égale du détroit de
"Bastora, ou bouche du gosse
"Persique, & du sleuve Om,
"qui est le Lar de Ptolémée, &
"le Phalg du Géographe de Nu"bie. Le canton d'alentour étoit

» aussi appellé Daden, du nom de cette ville. Odoard Barbosa » parle d'un païs nommé Dadéna or fur cette côte. Il semble que " c'est la ville de Dédan, qui sut » fondée par Dédan, fils de Reg-» ma. Bochart n'est point du sen-» timent de ceux qui confondent » cette ville avec Dédan ville » méditerranée, dans l'Idumée, » & dont le fondateur étoit un » autre Dédan, l'un des descen-» dans d'Abraham. La Dédan » dont parle Ézéchiel, doit avoir » été maritime, ayant dans son » voifinage plufieurs isles d'où il » étoit facile de naviguer dans les » Indes; car l'ivoire & l'ébene. ont les habitans & les infulai-" res, leurs voisins, trafiquoient » avec les Tyriens, étoient des » marchandises des Indes. Cela » convient à Daden, car elle est » voisine de plusieurs isles, & est » proche du détroit du golfe Per-» fique, d'où les Indes ne sont » pas éloignées. Le voisinage de » Regma est encore une preuve » de ce sentiment. Il ne faut donc » pas confondre la Dédan Ara-» bique avec celle d'Idumée. Ezé-» chiel parle de toutes les deux n dans le c. 27. v. 15. & v. 20. » de l'une, dont les marchandi-» ses étoient l'ivoire & l'ébene; » l'autre n'envoyoit à Tyr que " des serpillières, ou des tapis, » felon quelques autres. Au lieu » des Dédanim, les Septante » disent les fils des Rhodiens. Cen la vient de la ressemblance de » deux lettres Hébraïques; qui » est telle, qu'ils ont pu facilement lire Rhédan ou Rhodon pour Dédan. Vilalpandus tâche en vain de les justifier, en disant » que Rhode étoit anciennement » nommée Dédan, & que ce nom » a été changé avec le tems; mais, outre qu'il n'en donne point de preuves, personne ne s'imaginera que les Tyriens aient été se pourvoir d'ébene & d'ivoire dans l'isle de Rhode, eux qui avoient des ports » fur la mer Rouge, d'où ils » pouvoient trafiquer aux extrê-» mités de l'Afrique, & dans les » Indes. Il leur étoit infiniment plus aisé qu'aux Rhodiens d'a-» voir ces marchandises de la pren mière main. a

DÉDANIM, Dedanim, (a) nom d'une ville dont patle staie. Les Septante lisent Daidan; & on croit que c'est la même chose que Dédan. Voyez Dédan.

DÉDITAMENE, Deditamenes, (b) lieutenant d'Alexandre. Il obtint de ce Prince le gouvernement de Babylone, vacant par

la mort de Mazée.

DEDITICII, (c) terme employé par César, au premier livre de ses Commentaires sur la guerre des Gaules. On appelloit ainsi les peuples qu'on avoit forcés de se rendre. Il y avoit deux sortes de Dediticii, ceux qui s'étoient rendus à certaines conditions, & ceux qui n'en avoient obtenu au cune.

(a) Isaï. c. 21. v. 13. (b) Q. Curt. L. VIII. c. 3. (c) Cæf. de Bell. Gall. L. I. p. 27.

DEDITH LIBERTINI, Voyez

Affranchissement.

DÉDYMNÉE, Dedymnæus, nom du premier mois de l'année, chez les Achéens. Ce mois répondoit à notre mois de Janvier.

DÉESSE DE SYRIE [La], Dea Syria, Geog Suping (a) titre d'un dialogue de Lucien. G'est la description d'un temple, où il est parlé de son origine & de ses cérémonies. Du reste, on doute que cene pièce soit de Lucien; car, il y a quelque chose qui sent la superstition, outre qu'elle est en langue Ionique.

DÉESSES [ Les grandes ]. Dea Magna , Geal μεγάλαι (b) C'est ainsi qu'on appelloit Cérès & Proferpine. Messène avoit institué des fêtes en l'honneur des grandes Déesses, suivant le rit & les cérémonies qu'elle tenoit de Caucon, petit-fils de Phlias. Il est parlé de ces Déesses en plusieurs endroits de Paulanias. Voyez Car-

nafins.

que chose.

DÉFINITION Definitio, terme de Rhétorique. C'est un lieu commun; & par Définition, les Rhéteurs entendent une explication courte & claire de quel-

Les Définitions de l'Orateur difterent beaucoup dans la méthode de celles du Dialecticien & du Philosophe. Ces derniers expliquent strictement & séchement

chaque chose par son genre & sa différence; ainsi, ils Définissent l'homme un animal raisonnable. L'Orateur se donne plus de liber-

té, & Définit d'une manière plus étendue & plus ornée. Il dira. par exemple: L'homme est un des plus beaux ouvrages du Créateur, qui l'a formé à son image, lui a donné la raison, & l'a destiné à l'immortalité; mais, cette Définition, à parler exactement, tient plutôt de la nature d'une descriprion que d'une Définition propre-

ment dite. Il y a différentes sortes de Définitions oratoires. La première se fait par l'énumération des parties d'une chose; comme lorsqu'on dit, que l'Eloquence est un art qui consiste dans l'invention, la disposition, l'élocution, & la prononciation. La seconde Définit une chose par ses effets; ainsi l'on peut dire, que la guerre est un monstre cruel, qui traine sur ses pas l'injustice, la violence, & la fureur, qui se repait du sang des malheureux, se plait dans les larmes & dans le carnage; & qui compte parmi ses plaisirs, la desolation des campagnes , l'incendie des villes, le ravage des provinces, &c. La troisième espèce est comme un amas de diverses notions, pour en donnner une plus magnifique de la chose dont on parle; & c'est ce que les Rhéteurs nomment Definitiones conglobatæ; ainfi, Cicéron Définit le Sénat Romain, templum sanctitatis. caput urbis, ara sociorum, portus omnium gentium. La quatrième confiste dans la négation & l'affirmation, c'est-à-dire, à désigner d'abord ce qu'une choie n'est pas,

pour faire ensuite mieux concevoir ce qu'elle est. Cicéron, par exemple, voulant Définir le Confulat, dit que cette dignité n'est point caractérifée par les hâches, les faisceaux, les licteurs, la robe prétexte, ni tout l'appareil extérieur qui l'accompagne, mais par l'activité, la sagesse, la vigilance, l'amour de la patrie, & il en conclut que Pison, qui n'a aucune de ces qualités, n'est point véritablement Consul, quoiqu'il en porte le nom & qu'il en occupe la place. La cinquième Définit une chose par ce qui l'accompagne; ainsi, l'on a dit de l'Alchimie, que c'est un art insense, dont ta fourberie est le commencement, qui a pour milieu le travail, & pour fin l'indigence, Enfin, la fixième Définit par des similitudes & des métaphores. On dit, par exemple, que la mort est une chute dans les ténébres, & qu'elle n'est pour certaines gens qu'un sommeil paifible.

On peut rapporter à cette dernière classe des Définitions métaphoriques, quelques Définitions de l'homme assez singulières pour trouver place ici. Les Poetes faignent que les sciences s'assemblerent un jour, par l'ordre de Minerve, pour Définir l'homme. La Logique le Définit un court enthymeme, dont la naissance est l'antécedent, & la mort le conféquent; l'Astronomie, une lune changeante, qui ne reste jamais dans le même état ; la Géométrie, une figure spherique, qui commence au même point où elle finit; enfin la Rhétorique le Définit un difcours dont l'exorde est la naissance dont la narration est le trouble, dont la péroraison est la mort, & dont les figures sont la triftesse, les larmes, ou une joie pire que la triftesse. Peut-être par cette fiction ont-ils voulu nous donner à entendre que chaque att, chaque science, a ses termes propres & confacrés par l'ofage.

DEGMENUS, Degmenus, Δέγμενος, (a) archer Eléen, fut choisi par ceux de sa nation, pour combattre contre Pyrechmès qui étoit un frondeur Étolien ; la victoire se déclara en faveur du der-

DEGRUMARE VIAS, (b) fignifioit chez les Latins, tirer les

rues au cordeau.

DEGYS, Degys, (c) frere de Décébale. Ce dernier, qui étoit Roi des Daces, ayant rejene la proposition que lui faisoit l'empereur Domitien, de lui venit faire hommage dans la capitale de l'Empire, consentit seulement à envoyer fon frere Dégys. Il rendit à Domitien quelques armes & quelques prisonniers, & reçut enfuite de ce Prince le diadême au nom de Décébale.

Il est fait mention de Dégys dans une épigramme de Martial à

Domitien.

DEJANIRE, Dejanira, (d) Ania elpa, fille d'Enée, roi de Calydon, étoit la plus belle Prin-

(c) Mart. L. V. Epigr. 3. Crév. Hill. (a) Paul. p. 292. (b) Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell, Lett. Tom. III. pag. 62.

des Emp. T. IV. p. 32.
(d) Ovid. Metam. L. IX, c. 1. & fig.

cesse de son tems. Aussi fut-elle recherchée en mariage par un grand nombre de héros; mais, son pere ne la voulut donner qu'à celui qui surmonteroit les autres, Hercule & Achélous étoient du nombre des prétendans, & combattirent l'un contre l'autre, à qui demeureroit un fi beau prix. Achélous se servit en cette occasion de toutes ses forces & de toutes ses ruses; & enfin s'étant convern en taureau, Hercule ne laissa pas de le vaincre, & lui arracha une de ses cornes.

Comme Hercule s'en retournoit victorieux avec Déjanire, il la mit sur le dos du centaure Nessus pour lui faire passer le fleuve Evene. Mais ce centaure, qui en devint amoureux, la voulut enlever, quand il fut de l'autre côté du fleuve; de sorte qu'Hercule s'étant appercu de son dessein, lui tira une flêche qui le perça de part en part. Ce malheureux centaure, se voyant proche de la mort, donna à Déjanire sa chemile teinte de son sang, & lui dit que cette chemise avoit la vertu d'empêcher que son mari n'aimât Jamais d'autre femme qu'elle; mais, c'étoit un poison qu'il lui donnoit, pour venger sa mort sur Hercule.

En effer, comme la renommée, qui se plaît toujours à mêler le mensonge avec la vérité, & qui prenant naissance d'un petit bruit, s'augmente ensuite & se fortifie Par les faussetés qu'elle invente,

DE 207 vint apprendre à Déjanire, que son mari étoit devenu amoureux d'Iole, & que route sa vertu n'avoit pu empêcher l'amour de le rendre esclave de son esclave; cette femme qui aimoit, crut aisément ce rapport; & le premier remede qu'elle employa contre sa douleur, ce furent des soupirs &c des larmes. Mais bien ôt après: » Pourquoi, dit-elle en elle-mên me, nous amusons-nous à pleu-» rer, puisque ma rivale se doit » moquer de mes larmes & » augmenter par ses risées mes » ressentimens & mes douleurs? " Peut-être qu'elle sera bientot » ici, il faut se hâter de chercher » de l'aide, & de tenter quelque » chose, tandis que nous le pou-» vons, & qu'une autre n'a pas » encore usurpé ma place. Ferai-» je des plaintes, ou demeurerai-» je dans le silence? Attendrai-je » ici ma rivale, ou retournerai-je », à Calydon? Sortirai-je de ce » palais pour favoriser les amours » d'Hercule, & ne m'opposerai-» je point à sa perfidie? Si je me » remets en mémoire que je suis » sœur de Méléagre, n'entre-» prendrai-je pas quelque action » fignalée? Et ne témoignerai-je n pas, en coupant la gorge à l'in-» fame qui m'ôte Hercule, ce que " peut la douleur d'une femme » que l'on outrage. « Mille pensées différences lui passerent dans l'esprit; mais enfin elle résolut, pour rallumer l'amour de son mari, de lui envoyer la chemise du

Paul, p. 127. Myth. par M. l'Abb. Ban. de l'Acad, des Inscript. & Bell. Lett. Tom. VII. pag. 40 , 56. & Suiv. Mem. T. V. pag. 303. & Suiv.

centaure, & la donna à Lychas, sans scavoir ce qu'elle donnoit, ni qu'elle envoyoit la mort à Hercule, & qu'elle se préparoit de nouveaux maux. Ainfi, la malheureuse Déjanire recommanda à ce fidele serviteur, de porter ce présent à son maître. Il le porta, Hercule le reçut, se revêtit de cette chemise empoisonnée, avant que d'aller au sacrifice. Mais, à peine eut-il jetté l'encens dans le feu, à peine eut-il commencé ses prieres, & versé du vin sur l'autel, que le poison qu'il venoit de prendre, commença à s'échauffer, & se répandit par tout son corps. Devenu furieux, il se précipita au milieu des flammes. Déjanire, ayant appris sa mort, se tua autant de regret que de désespoir, comme pour se punir elle-même de la fante qu'elle avoit faite.

Cette fable nous apprend qu'il faut craindre les présens & les conseils qui viennent de nos ennemis. En effer, Déjanire perd Hercule, & se perd avec lui, pour avoir cru trop facilement la feinte amitié de ce centaure. Mais aussi veut-on nous montrer par-là qu'il n'y a rien de plus crédule que la valousie, qu'elle se porte aisément à tout ce qui peut la satisfaire, & qu'elle ne regarde pas qui est celui qui lui promet du soulagement, pourvu qu'on lui en fasse espérer. Il est vrai que la jalousie de Déjanire étoit juste & son intention innocente; & l'on diroit que la fable devoit donner une bonne fin à une entreprise si raisonnable. Mais, le dessein de la fable, qui tend toujours à l'instruction, &

qui veut que nous profitions aussibien des fautes que de la vertu de ceux dont elle fait voir les aventures, est de nous apprendre, par le malheur de Déjanire, combien l'imprudence est dangereuse, & que quand on n'y prend pas garde, on se perd souvent par les mêmes moyens qu'on employoit à se conferver.

Il convient d'ajoûter ici que Sophocle ne dit pas que Neslus donna à Déjanire sa tunique ensanglantée, comme le dit Ovide; mais qu'il lui donna de son sang empoisonné par les flêches d'Hercule, en lui enjoignant de le tenir dans un lieu bien fermé; & que ce ne fut que lorsque Déjanire apprit l'infidélité de son mari, qu'elle en ensanglanta une tunique pour la lui envoyer. Une jalouse précipitation l'empêcha de faire toute l'attention qu'elle devoit aux précautions du centaure; & comme elle se ressouvint, après le départ de Lychas, que le flocon de laine, dont elle s'étoit servie, pour ensanglanter la tunique, porté au grand jour s'étoit enflammé, elle foupçonna que ce sang étoit plutôt un poison, qu'un philtre pour ramener le cœur de son époux, dont elle apprit en même tems les cruelles douleurs, & elle se perça le sein sur sa couche nuptiale.

Cette Princesse mourut à Trachine, & fut enterrée au bas du mont Œta, près de la ville qui dans la suite sut nommée Herculée ou Héraclée, où, selon Paufanias, étoit son tombeau. Elle avoit eu d'Hercule plusieurs ens fans, dont un entr'autres se nom-

moit Hyllus.

DEICOON, Deicoon, (a) Anixow, fils de Pergasus, étoit le plus cher compagnon du grand Énée; aussi étoit-il honoré comme un des enfans de Priam ; car. il étoit d'une valeur à toute épreuve, & toujours prompt à se jetter au milieu des ennemis. Un jour qu'il combattoit aux premiers rangs, Agamemnon lui lança un trait avec une vigueur incroyable. Ce trait va donner dans son bouclier qui ne résiste pas; le fer le penetre, perce le baudrier, & entre dans le bas-ventre. Déicoon tombe mort fur le champ & la terre retentit horriblement du bruit de ses armes.

DEIDAMIE, Deidamia, Avid ausia . fille de Lycomede, toi de l'isle de Sciros. Ce fut à la cour de ce Prince que Thétis fit élever son fils Achille, déguisé en file, pour le garantir de la mort, dont les destins le menaçoient à la guerre de Troye. Achille eut des habitudes particulières avec Déidamie, & il en eut un fils qui sur surnommé Pyrrhus, de son pere qui étoit nommé Pyrrha, pendant son déguisement.

DEIDAMIE, Deidamia, Auidaueia, la même qu'Hippoda-

mie. Voyez Hippodamie.

DEIDAMIE, Deidamia, (b) Avidausia, fille d'Éacide, roi des Molosses, & sœur de Pyrrhus. Elle fut mariée à Démétrius Poliorcete. Les noces se firent à Ar-

gos, le jour de la grande fête de Junon. Cette Princesse mourut de maladie en Cilicie , où elle étoit allée trouver le Roi son mari.

Justin fait mention de Déidamie, & dit qu'elle accompagna Olympias dans sa retraite à Pydne. C'est une circonstance qui dut être antérieure à son mariage avec

Démérrius.

DEIDAMIE, Deidamia, (c) Anis auera, fille de Pyrrhus, l'un des descendans du Pyrrhus dont il est parlé dans l'arricle précédent. Elle mourut sans enfans, au rapport de Pausanias , & laissa en mourant le gouvernement de l'Épire entre les mains du peuple.

C'est la même que Justin appelle Laudamie. On croit que ce pourroit être une faute, puisque Déidamie est un nom connu dans la famille des Éacides. Quoi qu'il

en soit, Voyez Laudamie.

DÉJEUNER, Jentaculum, (d) petit repas, que prennent le matin certaines personnes, & surtout les enfans; c'est l'auparisμος des Grecs, qui mangeoient à ces heures - là un morceau de pain trempé dans du vin pur.

On lit au commencent du feizieme livre de l'Odyssée, qu'à la pointe du jour, Ulysse & Eumée ayant allumé du feu, préparerent le Déjeûner. Sur quoi Madame Dacier fait cette remarque: » Dans » Homère il n'est fait mention » que deux fois de ce repas, du » Déjeuner fous le nom de » apisor. La première, c'est dans

<sup>(4)</sup> Homer, Hiad, L. V. v. 534. & feq. IV. p. 144, 156. (5) Plut. Tom. I. p. 900, 903, 904. (6) Paul. p. 283. Just. L. XXVIII. c. 3. (6) Paul. p. 283. Just. L. XXVIII. c. 3. (7) Homer, Odyst. L. XVI. v. 1, 2. (b) Plut. Tom. I. p. 900, 903, 904. Juff. L. XIV. c. 6. Roll. Hift. Anc. T.

» le dernier livre de l'Iliade, vers » 124, où il est dit que les com-» pagnons d'Achille lui prépa-» roient à Déjeuner. Mais, com-" me Cafaubon l'a remarque, on n n'est pas bien sur qu'Homère " veuille parler la du Déjeuner. » Et la seconde fois, c'est dans or cet endroit ou ce mot est absob lument déterminé au Déjeuner " parce qu'il ajoûte, au nit, a " la pointe du jour. On veut " prouver par Homère même, » que les anciens Grecs avoient » trois fortes de repas; anisor, " le Déjeuner , qu'ils appellerent » ensuite axparious, parce qu'on » ne faisoit que tremper du pain " dans du vin pur; delmiov, le » diner, ainsi appellé, parce qu'a-» près ce repas on retourne au " travail, dei moveiv; & dopmov, » le souper parce qu'après ce re-» pas il n'y a plus de travail. 33 Sopu mauerai Mais, ces mots m ont été souvent mis l'un pour » l'autre; de sorte que pour les » bien expliquer, il faut avoir » égard au tems dont il est parlé » dans les endroits en question; » car, on voit souvent que ces " trois repas n'en font que deux, » leur Déjeuner, apisor, étant le » même que le diner, dei Troi , » mais pris de meilleure heure. On » ne s'est pas contente de ces n trois repas; on en ajoute un quao trieme appelle frixivov. Les uns » veulent que ce soit ce que nous » appellons le goûter, entre le i diner & le fouper ; & les au" tres, que ce soit ce repas que " l'on faisoit après le souper, & " que les Romains appelloient " comessationem. Mais, je crois " que ce repas étoit inconnu du " tems d'Homère, & que le vers " de ce Poète sur lequel on se " fonde, doit être expliqué d'une " autre manière. "

DEIGMA, Deigma, Aciqua, (a) nom d'un lieu de la ville de Rhodes, selon Diodore de Sicile. M. l'abbé Terrasson, dans sa traduction Françoise de cet Auteur, donne ce nom à la place d'entrée.

DEILÉON, Deileon, (b) compagnon d'Hercule dans son expédition contre les Amazones; joignit les Argonautes près de Sinone.

DEILOCHUS Deilochus, étoit fils d'Hercule & de Mégare.

DEIMACHUS, Deimachus, Autuaxos, (c) pere d'Autolycus, l'un des heros qui partirent de Theffalle avec Hercule, & l'accompagnerent à fon expédition contre les Amazones.

DEIMACHUS, Deimachus, Asiuaxos, le même que Damachus. Voyez Damachus.

DEINOME, Deinome, (d)

Autroun, captive Troyenne, qu'on
voyoit peinte dans le temple de
Delphes. Paufanias dit qu'il est
parlé de Deinome dans ce qu'on
appelle la petite Iliade.

DEJOCE, Dejoces, Autore, (e) fils de Phraorte, Mede de nation, passe pour le premier fondateur de la Monarchie des Me-

(a) Diod. Sicul. p. 695. (b) Valer. Flacc. Argon. L. V. v. 114. (c) Plur. T. T. p. 500.

<sup>(</sup>d) Paul. pag. 659. (e) Except. Diod. Sieul. Herod. L. I. c. 16, 96, & feq. Roll. Hift. Anc.

des. Cet homme voyant les grands désordres qui se commettoient dans toute la Médie, résolut de prositer de ces troubles, & commença d'aspirer à la royauté. Il avoit grande réputation dans son païs, & il passoit pour un homme, qui non seulement étoit fort réglé en ses mœurs, mais qui avoit aussi toute la prudence & toute l'équité nécessaires pour gouverner.

Dès que Déjoce eut formé le dessein de monter sur le trône, il affecta de faire éclater plus que jamais les belles qualités qu'on avoit déjà remarquées en lui; ce qui lui réussit si heureusement, que les habitans du village où il demeuroit l'établirent leur juge. Il s'acquitta de cette charge avec beaucoup de sagesse, & ses soins eurent tout le succès qu'on avoit elpéré; car, il réduisit les habitans de ce village à vivre avec plus de retenue qu'à l'ordinaire. Ceux des autres villages, que les désordres continuels empêchoient de vivre en repos, voyant le bon ordre que Déjoce avoit mis dans celui dont il avoit été établi juge, commencerent à s'adresser à lui pour le faire arbitre de leurs différends. La réputation de son équité augmentant tous les jours, tous ceux qui avoient quelqu'affaire de conséquence, venoient à Déjoce, pour trouver en lui un juge équitable qu'ils auroient cherché inutilement ailleurs.

Lorsqu'il se vit si avancé dans

fes desseins, il jugea qu'il étoit tems de faire jouer les derniers ressorts pour arriver à son but. Il se retira donc, seignant d'être accablé de la soule de ceux qui venoient à lui de toutes pauts, & il ne voulut point exercer l'office de Juge, quelque instance que sissent ceux qui aimoient le bien & le repos public. Il disoit à ceux qui s'adressoient à lui, que ses affaires domestiques ne lui permettoient pas de s'appliquer à celles des autres.

La licence, qui avoir été quelque peu de tems réprimée par lesfoins de Déjoce, commença à règner plus qu'auparavant, dès qu'il ne voulut plus se mêler d'affaires; & le mal augmenta si fort, que les Medes furent obligés de s'assembler pour délibérer sur les moyens de remédier au désordre.

Il est des ambitions de plus d'une sorte. Quelques-unes, violentes & impérueuses, emportent comme d'emblée leurs prétentions, n'épargnant pour cela ni crimes ni meurtres. D'autres plus douces, comme celle-ci, couvertes d'une apparence de modération & de justice, cheminent pour ainsi dire sous terre, mais n'arrivent pas moins surement à leur but.

Déjoce, qui vit bien que les choses se disposoient selon ses défirs, envoya ses émissaires à l'assemblée, après les avoir instruits de ce qu'ils avoient à faire. Quand on vint à proposer des expédiens pour arrêter le cours de tant de

T. I. p. 366. & fuiv. Mem. de l'Acad. pag. 359. T. XIX. p. 46, 68. T. XXI. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. V. p. 61. & faiv.

maux, les émissaires de Déjoce; parlant à leur tour , représenterent que si l'on ne changeoit entièrement la face de la République, le pais deviendroit inhabitable; que le seul moyen de remédier au désordre étoit d'élire un Roi, qui eût l'autorité de réprimer la violence, & de faire des loix pour le gouvernement; & qu'ainsi chacun pourroit s'appliquer en paix à ses affaires, au lien que l'injustice qui regnoit par-tout, les obligeroit bientôt de quitter le pais. Cet avis fut universellement approuvé, & tous jugerent qu'il n'y avoit point de remede plus efficace au mal présent, que d'ériger l'État en Monarchie. Il ne fut donc plus question que d'élire un Roi, & la délibération ne fut pas longue. Tous demeurerent d'accord qu'il n'y avoit point dans la Médie un homme aussi capable de règner que Déjoce; de sorte qu'il fut élu Roi d'un commun consentement:

Lorsque Déjoce fut monté sur le trône, l'an 710 avam l'Ére Chrétienne, il travailla à prouver qu'on ne s'étoit point trompé dans le choix qu'on avoit fait de lui pour rétablir l'ordre. Il voulut d'abord joindre à la qualité de Roi toutes les marques qui ont accoûtumé d'en relever l'éclat, & qui pouvoient inspirer pour sa personne de la crainte & du respect, & choisit entre les Medes, pour être fes gardes, ceux qui lui paroilsoient les plus attachés à ses intérêts, & sur la fidélité desquels il pouvoit le plus compter.

Après qu'il eut ainsi pourvu à

sa fûreté, il s'appliqua à polit & à civiliser les Medes, qui, ayant accoûtumé de vivre à la campagne & dans des villages, presque fans loix & fans police, avoient contracté une humeur tous-à-fait fauvage. Il leur commanda de bâtir une ville, défignant lui-même le lieu & le plan des murailles. Il fit faire sept enceintes de murs, disposées en telle sorte, que la première en-dehors n'empêchoit pas qu'on ne vît le parapet de la feconde, & la feconde n'ôtoit pas la vue de celui de la troisieme, & ainsi des autres. La situation du lieu étoir fort favorable pour un tel dessein; car, c'étoit une colline qui s'élevoir également de tous côtés. Dans la dernière & la plus petite des enceintes étoit le palais du Roi avec tous ses trésors; dans la fixième, qui joignoit celle-là, il y avoit plusieurs appartemens pour loger les officiers de sa maifon : & les entre-deux des cinq autres enceintes étoient destinés à loger le peuple. La première & la plus grande enceinte étoit à peu près de la grandeur d'Athènes. Le nom de cette ville est Echatane. L'aspect en éroit magnifique & brillant ; car, outre que la difpolition de les murs faisoit une espèce d'amphithéatre les différentes couleurs dont on avoit peint les parapets, formoient une trèsagréable diverfitér s'is mon mon

Après que la ville eut été bâtie, & que Déjoce eut obligé une partie des Medes à s'y établir, il s'appliqua tout entier à dresser des loix pour le bien de l'État. Persuadé que la majesté des Rois se fait plus respecter de loin, il mit d'abord un grand intervalle entre le peuple & lui, se rendit presque inaccessible & comme invisible à ses sujets, & ne leur permit de lui parler & de lui communiquer leurs affaires, que par des placets & des personnes interposées. Ceux-mêmes qui avoient le privilège de l'approcher, ne pouvoient ni rire ni cracher en sa présence.

Cet habile politique fit ces réglemens pour s'affarer la couronne. Car, avant affaire à des hommes encore féroces. & qui ne se connoissoient pas bien en vrai mérite, il craignit qu'une trop grande familiarité ne lui attirât le mépris, & ne donnât lieu à des complots & à des conspirations contre une autorité naissante, qui ne manque jamals de faire des jaloux & des mécontens. Mais demeurant ainsi caché aux yeux du peuple, & ne se faisant connoître que par les sages loix qu'il établissoit, & par l'exacte justice qu'il se piquoit de rendre à chacun, il s'attiroit le respect & l'estime de ses sujets.

On dit que du fond de son palais il voyoit tout ce qui se passoit dans ses États, par le moyen de ses émissaires, qui lui rendoient compte & l'informoient de tout. Ainsi nul crime n'échappoit ni à la connoissance du Prince, ni à la rigueur des loix; & la peine suivant de près la faute, contenoit les méchans, & arrêtoit les violens. Cela pouvoit être ainsi jusqu'à un certain point; mais, il n'y a personne qui ne sente les grands inconvéniens de la coûtume que Déjoce introduisit pour lui-même, & que d'autres rois d'Orient imiterent, de se tenir caché dans son palais; de gouverner par des officiers répandus par tout son royaume; de s'en rapporter uniquement à leur bonne foi de l'information des faits: & de ne laisser approcher la vérité, les plaintes des opprimés, les justes raisons des innocens, que par des canaux étrangers, c'est-àdire, par des hommes sujets à être prévenus ou corrompus, qui ne laissoient plus lieu aux remontrances ni à la réparation des injustices, & qui pouvoient les commettre d'autant plus facilement & plus hardiment, que leur prévarication demeuroit secrete. & par conséquent impunie. Outre que dans cette affectation des Princes à se rendre invisibles, il y a, ce semble, un aveu de leur peu de mérite, qui ne peut soutenir le grand jour.

Déjoce sut si occupé à adoucir, à humaniser les mœurs de la nation, & à faire des loix pour le gouvernement, qu'il n'entreprit jamais rien contre ses vossins, quoique son règne ait été fort long; car, il mourut après avoir règné cinquante-trois ans, l'an 657 avant J. C. & eut pour successeur son sils Phraotte.

On croit communément que l'empire de Déjoce fut borné aux seuls Medes qui l'avoient choisi pour leur Roi; mais, M. Fréret croit que la Cappadoce, l'Arménie & la Médie, ne formoient dès-lors qu'un seul & même État, soumis à Déjoce.

DEIOCHUS, Deiochus,

Anioxos, (a) capitaine Grec, pémit par le fer de Pâris, qui l'atteignit au bas de l'épaule, comme il s'enfuyoit.

DEION, Deion, Aniev, le même que Dédalion. Voyez Dédalion.

DEION, Deion, Aniw, (b) l'un des fils d'Eole, règna dans la Phocide. Ayant épousé Diomeda, fille de son oncle Xuthus, il en cut plusieurs enfans, dont le plus connu est Cephale. Voyez Dioméda.

DEIONE, Deione, nous est donnée pour une des femmes d'Apollon, dont elle eut Miletus.

DEIONÉE, Deioneus, (c) Antovers fils d'Eurytus, roi d'Ecalie, époula Périgune, qui étoit fille d'un certain géant nommé Sinnis.

DEIONÉE, Deioneus, (d) Autoreus, pere de la Princesse Dia. Ixion la lui demanda en mariage, & lui promit de grands présens, s'il vouloit la lui donner. Delonée ayant accepté la proposition, Ixion épousa Dia, de laquelle il eut Pirithous. Enfuite, différant de jour en jour de livrer à Deionée les prefens dont ils étoient convenus, celui-ci enleva fes chevatix. Ixion, pour s'en venger, pria son beaupere de venir chez lui, en lui faifant esperer un bon accueil; mais, fitôt qu'il fut arrivé, il le fit jetter dans une fosse de charbons ardens. Chacun ayant en horreur l'enormité de ce crime, personne ne vouloit l'expier ; Jupiter seul accorda cette grace à Ixion.

Deionée est appellé Hélionée par Diodore de Sicile. Il y en a d'autres qui lisent Eionée.

DEIOPE , Deiope , Anionno (e) Paufanias dit qu'il va raconter tout ce que l'on rapporte de Triptolème, fans s'arrêter aux fables que l'on débite fur Deiopé. Surquoi M. l'abbé Gédoyn fait la remarque suivante. » Le Scholiafte " de Sophocle, dans l'Edipe Co-" lone, fair cette Desopé fille de » Triptolème & mere d'Eumolpe " l'instituteur des mystères de » Cérès à Éleufis; à l'égard de la o fable que Paulanias ne daigne » pas tapporter, je ne connois » aucun mythologue qui en ait » fait mention, a

DEIOPÉE, Deiopeia, (f) la plus belle des nymphes que Junon avoit à sa fuite. Cette déelle la promit en mariage à Eole, tot des vents, a condition qu'il feroit périr la flotte d'Énée; & les enfans fortis de cette heureuse union devoient être aussi beaux que leur

mere.

DEIOPEIE, Deiopeia, (g) autre nymphe, qui étoit à la luite de Cyrene, mere d'Aristée. Vngile donne à cette nymphe l'épithere d'Afia, que M. l'abbé Desfontaines traduit par fille d'Assus. D'autres pensent & peut-être avec raison, que Deiopeie est appellée

<sup>(</sup>a) Homer, Iliad. L. XV. v. 341, M. PAbb. Ban. Tom. VI. pag. 317

<sup>(</sup>b) Apollod. p. 261. Paul. p. 665. (c) Plut. T. I. p. 4.

<sup>(</sup>a) Diod. Sieut. p. 189. Myrth, par 1 (g) Virg. Georg. L. IV. V. 343.

<sup>318.</sup> 

<sup>(</sup>e) Paul. p. 25 (f) Virg. Aneid. L. I. v. 76. & feq.

Alia, d'un lac de ce nom qui étoit dans l'Alie mineure.

On dérive le mot Deiopeie de

DEIOPITE, Deiopites, (a) Δημοπίτης capitaine Troyen, fut

tue par Utyffe.

DEJOTARE, Dejotarus, (b) Aniorapes, l'un des Tétrarques de de la Galatie. Mithridate, roi de Pont, soupconnant ces Tétrarques de ne pas lui être trop favorables, les amena ou les engagea à se rendie auprès de lui, avec tous leurs enfans & leurs proches, au nombre de soixante. Ces Princes se voyant éloignés de leur pais, gardes étroitement, & traités avec beaucoup de rigueur, conspiretent contre lui. Leur complot fut découveir, & ils furent tous mafsacrés, à l'exception de trois qui se lauverent avec beaucoup de peine. Déjotate eut le bonheur d'être de ce petit nombre. Quoique Mithridate se fût emparé de toutes ses tichesses, comme il avoit fait aussi de celles des autres Tétrarques, qu'il eût mis garnison dans toutes les villes, & qu'il eût envoyé un de ses officiers pour gouverner en son nom la Galatie, Déjotare eut bientőt rassemblé sous ses drapeaux les anciens sujets, & se remit en possession de tout le pais qui lui avoit appartenu. Il réunit même dans la suite sous sa domination

toutes les autres parties de la Galatie, auxquelles il joignit la petite Arménie, & obtint enfin du Sénat de Rome le titre de Roi de ces provinces.

Ce Prince joua un beau rôle dans ce qui regarde la conduite politique, & dans les procédés qu'il tint à l'égard des Romains ses protecteurs ou ses maîtres. Toujours ami des plus gens de bien, il s'attacha d'abord à Caton d'Utique. Celui-ci étant allé en Asie, pendant qu'il n'étoit encore que simple tribun des soldats en Macédoine, Déjotate l'envoya prier de le venir voir. Son dessein étoit de lui recommander & de mettre sous sa protection ses enfans & toute la maison. Dès qu'il fut arrivé à la cour, le Roi lui envoya toutes fortes de magnifiques présens, pour gagner sa faveur, & employa tous les moyens imaginables & les prieres les plus pressantes pour le porter à les recevoir. Caton fut si irrité de ces démarches, qu'étant arrivé le foir, il ne fit que coucher dans son palais. & partit le lendemain vers la troisième heure du jour. Mais, le foir, en arrivant à la première couchée, qui étoit à Pessinunte, il y trouva une plus grande quantité de présens encore plus riches qui l'y attendoient, avec des lettres de Déjotare qui le conjuroit de les agréer; ou, s'il ne vouloit pas

Hift. Rom. T. V. p. 634 Tom. VII. p. 190, 440, 450, 539. & fuiv. Tom. VIII. pag. 325, 326. Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. VII. p. 158, 159.

<sup>(</sup>a) Homer, Hiad. L. XI. v. 420. (b) Carl de Bell. Civil. L. III. p. 579. Hirt. Panf. de Bell. Alex. p. 712 & feq. Plut. T. I. p. 765, 766, 945. Strab. p. 547, 567, 568. Dio. Caff. p. 183, 341. Roll. Hill. Anc. Tom. V. p. 275, 402.

lui faire cet honneur, de permettre au moins à ses amis de les prendre. Car, disoit-il, ils sont bien dignes de recevoir du bien de vous, mais vous n'en avez pas affez pour les enrichir comme ils le meritent. Caton ne le voulut jamais souffrir, quoiqu'il en vît plusieurs qui étoient tentés, & qui murmuroient tout bas de ne pas profiter de cette occasion. Mais, il leur dit que, s'ils prenoient ces présens, cela fourniroit des prétextes à toutes les exactions & à toutes les concusfions, & que ses amis partageroient toujours avec lui tout le bien qu'il auroit acquis par des voies justes & honnêtes. Ainsi, il renvoya à Déjotare ses riches

présens.

Ce Prince suivit depuis le parti de Pompée contre César. Son zele & son affection pour Pompée l'engagerent à venir le joindre avec fix cens chevaux. Cette conduite de Déjotare irrita extrêmement Céfar contre lui. Il ne l'ignoroit pas, aussi fit-il ce qu'il put pour l'appaiser. Lorsque César, après la défaite de Pompée, approchoit des frontières de la Galatie, Déjotare vint se présenter à lui, non seulement sans les marques de la dignité royale, mais en équipage de suppliant & d'accusé. Il avoit pris cet extérieur humilié, parce qu'il scavoit, comme nous venons de le dire, que César étoit toutà-fait irrité contre lui; & par la même raison, il s'étoit muni, autant qu'il lui avoit été possible, de puillans intercesseurs. Il n'allégua que de fort mauvailes excuses

pour se justifier d'avoir embrasse le parti de Pompée. Il dit qu'étant dans un païs où l'autorité de Pompée seul étoit reconnue, & où César n'avoit alors ni troupes ni lieutenans, il avoit été obligé d'obéir à celui sous la main duquel il se trouvoit. La vérité est qu'il s'étoit attaché à Pompée par affection, & par persuasion de la justi-

ce de sa cause. César le réfuta par d'aussi mauvaises raisons que celles que le prince Galate avoit apportées pour sa défense. Il prétendit que Déjotare étoit en faute à son égard, parce qu'il n'avoit pu ignorer qu'il étoit celui dont Rome & l'Italie reconnoissoient le pouvoir, & qui étoit revêtu du consulat au tems de la bataille de Pharsale. Comme fi la violence avec laquelle il s'étoit emparé du siège de l'empire, & avoit ensuite envahi le consulat , eût été un titre d'autorité légitime, qui dût être respecté de tous les alliés du nom Romain. Mais, toutes raisons sont bonnes & valables dans la bouche du plus fort. César ne s'écarta pas néanmoins de sa modération accoûtumée. Il déclara à Déjotare qu'il lui pardonnoit, c'est-àdire, qu'il ne lui feroit souffrit aucun mauvais traitement en sa personne; il lui fit reprendre les ornemens royaux, & il lui demanda, pour la guerre contre Pharnace, une légion formée par lui à l'imitation & selon l'ordre de la milice Romaine. Mais, il se réserva de juger après la guerre les contestations entre lui & les autres Tétrarques. C'éroit une

prépararion à le dépouiller de la plus grande partie de ses États.

En effet, aussitôt après la victoire remportée sur Pharnace, Céfar se mit en chemin pour retourner à Rome. En traversant la Galatie & la Bithynie, il régla les affaires des Princes & des peuples de ces contrées; & c'est alors qu'il maltraita beaucoup Déjotare, contre lequel il avoit, au rapport de Cicéron, une haine personnelle. Il exigea de lui de grosses sommes d'argent; il lui ôta la petite Arménie que le Sénat lui avoit donnée, & il en gratifia Ariobarzane; il le priva encore d'une partie de la Galatie, dont il sit don à Mithridate de Pergame.

Depuis, la paix dont jouissoit Déjotare, sut troublée par Castor son petit-fils. Ce perside accusa son ayeul d'avoir voulu assassiner César, lorsqu'il logea dans son palais. Pour mieux faire recevoir la ralomnie, il gagna, à force d'argent, Philippe, médecin & esclave de Déjotare, & l'engagea à appuyer ce qu'il avoit déjà déféré à

César même.

Cicéron prit la défense de Déjotare. La cause sur plaidée dans l'hôtel de César, qui étoit lui-même juge & partie, les ambassadeurs de Déjotare étant présens. La harangue est dans le genre judiciaire. Il s'agit de sçavoir si Déjotare a voulu ôter la vie à César. Cicéron paroît dans l'Épître 12 du livre 9. ad familiares, saire fort peu de cas de cette harangue; peut-être n'est-ce que parce qu'elle n'eut pas le succès qu'eurent presque toutes ses harangues. DE 317

Cette cause sur plaidée l'an de Rome 708, sous le quatrième consulat de César, Cicéron étant

âgé de 62 ans.

Quelque tems après, César fut assassiné; & comme Déjotare n'avoit plié sous lui que de nécessité. il fit bientôt voir que ni les difgraces, ni même les glaces de l'âge n'avoient point amorti fon courage & son audace; & il le remit de haute-lutte en possession de tout ce que le ressentiment du dictateur lui avoit enlevé. Il donna encore des secours à Brutus. dernier vengeur de la liberté Romaine. Il s'attacha ensuite à M. Antoine, qu'il abandonna au moment qu'on alloit livrer la bataille d'Actium, pour se jetter dans le parti d'Octavien.

Strabon, & sur-tout Plutarque, l'accusent d'avoir été le bourreau de toute sa famille. Il la traita comme un vigneron traite un sep de vigne, dont il coupe toutes les branches pour en faire prospérer une seule. Ainsi, Déjotare sit mourir tous ses ensans, pour établir & élever la fortune de celui dont il prétendoit faire son héritier. Les Auteurs ne nous apprennent point si ce projet, poussé par des voies si barbares, lui réussit. Son successeur dans la Tetrarchie des Galates est nommé

Castor par Dion Cassius.

On ne sçait pas positivement en quelle année mourut Déjotare; mais, il étoit extrêmement vieux, des l'année 702 de Rome, & 52 avant J. C. Au reste, il étoit fort attaché aux augures & fort superstitieux. Son zele lui sit

prendre les armes contre Brogitarus l'un de ses gendres, qui avoit été installé par le tribun P. Clodius dans le temple de Cybele, à Pessinunte, ville de Phrygie, & qui en avoit chassé les prêtres.

Crassus, étant arrivé en Galatie, trouva Déjotare qui, malgré son grand âge, ne laissoit pas de bâtir une nouvelle ville. Sur quoi Crassus raillant, lui dit : Roi des Galates, vous vous prenez bien tard à bâtir une ville vers la douzième heure du jour. Et vous même Seigneur, lui répondit Déjotare, vous ne vous êtes pas pris trop matin à aller faire la guerre aux Parthes. Car, alors Crassus avoit soixante ans passés, & son visage le faisoit paroître encore plus vieux qu'il n'étoit.

DÉJOTARE, Dejotarus, (a) Autorapos, fils de Caitor, & surnommé Philadelphe. Il fut le dernier roi de Paphlagonie selon Strabon. Ce Prince faisoit sa résidence à Morzéos, ou à Gangra petite

ville, mais fortifiée.

DÉIPHOBE, Deiphobus, (b) Antoolog, Prince issu du sang de Teucer, étoit fils de Priam, roi de Troye. Il épousa Hélène après la mort de Pâris, ce qui causa sa perte, comme on le verra ciaprès.

Déiphobe étoit un brave guerrier. Il fit des prodiges de valeur durant le siège de Troye. Un jour, brûlant d'envie de se signaler, il s'avance tout couvert de fon bouclier. Mérion, qui l'apper-

çoit, lui porte un coup de pique avec tant de roideur, que le bonclier auroit été percé, si la pique n'eût volé en éclats. Peu de tems après, affligé de la mort d'Assus, Déiphobe s'approche d'Idoménée qui venoit de le tuer, & lui lance son javelot. Idoménée qui l'avoit appercu, évite le trait en se couvrant de son bouclier fait de plufieurs peaux de bœufs couvertes d'un airain étincelant; le trait palle par-dessus, & en passant il estheure le bord de l'immense bouclier qui rendit un son éclatant ; il ne sut pourtant pas lancé en vain, car il alla frapper le roi Hypienor, fils d'Hippalus, au milieu de l'eltomac. & le tua. Déiphobe, fier de cerre victoire, s'écria de toute fa force: " Au moins Asius ne " meurt pas sans être vengé; & » je pense qu'en descendant dans » la sombre demeure de l'inexo-» rable Pluton, il sent quelque » sorte de joie du compagnon de » voyage que je lui ai donné. «

Cependant, Idoménée fait tomber fous fes coups Alcathous beau-frere d'Enée, & defie ensuite Déiphobe à un combat singulier. Déiphobe délibéra en luimême s'il iroit appeller à son secours quelque brave Troyen, ou s'il combattroit seul contre Idoménée. Enfin, le premier parti l'emporta comme le plus fûr. Il alla donc chercher Enée, qu'il trouva à la queue des bataillons; cat, ce Prince conservoit toujours un ressentiment contre Priam, de ce

(a) Strab. p. 562. (b) Virg. Æneid. L. II. v. 310. L. VI. y. 494. & feq. Paul. pag. 331. Ovid.

Metam, L. XII. c. 13. Homer, Iliad. I. XIII. v. 156. & Seq.

qu'il ne payoit ses services d'aucune marque de confiance & de distinction. Déiphobe l'ayant joint, lui parle en ces termes : " Enée , n si l'alliance a sur vous quelque » pouvoir, il est tems que vous » veniez tirer des mains des " Grecs le corps de votre beaun frere-Alcathous, qui vous a » élevé dans son palais dès votre n plus tendre jeunesse, & dont le » ser du vaillant Idoménée vient n de trancher les jours. a

Enée, excité par ces paroles, va contre Idoménée avec beaucoup d'audace & de fierté. Bientôt le combat s'anime. Les Grecs & les Troyens s'assemblent en grand nombre autour du corps d'Alcathous; & se portant d'horribles coups ils font retentir l'air du bruit de leurs javelots & de leurs piques, qui donnent contre les boucliers. Idoménée accablé de traits faisoit lentement sa retraite. Déiphobe qui s'en apperçut, & qui depuis long-tems étoit animé contre lui d'une haine personnelle, lui lança son dard; mais, il le manqua, & le dard alla percer l'épaule d'Ascalaphus, fils de Mars, & le tua. Déiphobe se sailit d'abord de son casque, & le portoit en triomphe, lorsque Mérion, pareil au dieu Mars, le blessa au bras avec son javelot qu'il lui lança, & l'obligea de lâcher prise. Le casque ombragé de son pennache tomba à terre, & Mérion s'élançant sur lui comme un vautour, lui arrache du bras son javelot, & se retire au

DE 319 milieu de ses compagnons. Henreusement pour Déiphobe, son frere Polytès arrive près de lui, & le prenant entre ses bras, le tira de la mêlée, & le mena à la queue de l'armée, où son char & ses chevaux l'attendoient avec fon fidele écuyer, qui le ramena à Troye tout couvert de sang, & souffrant des douleurs très-vives-

Dans cette fatale nuit, qui fut la dernière de Troye, lorsque le funeste cheval fut introduit dans cette ville, avec les foldats qu'il portoit dans ses flancs, Déiphobe accablé de lassitude & de sommeil, s'étoit mis au lit, & dormoit profondément. Pendant ce tems-là, Hélène fait enlever toutes les armes de sa maison, & même l'épée qui étoit sous son chever, Elle ouvre ensuite les portes à Ménélaus, & le conduit dans for appartement. Elle croit que cette insigne perfidie sera d'un grand prix aux yeux de son premier époux, & lui fera oublier tous ses crimes. On se jette avec fureur fur son lit, & on l'y égorge.

Après sa mort, Énée lui fit élever un tombeau, ou cénotaphe fur le rivage de Rhœtée; & après avoir appellé trois fois ses manes à haute voix, il fit graver son nom & ses armes sur ce mongment.

DÉIPHOBE, Deiphobe, (a) fille de Glaucus, étoit prêtresse d'Apollon & de Diane. Tel est le nom, & telles sont les qualités que Virgile attribue à la Sibylle de Cumes. Ce Poëte fait de cette

Sibylle le portrait suivant. Les Troyens étant arrivés à l'entrée de la grotte: » Il est tems de m'in» terroger, s'écrie-t-elle, je sens » le Dieu qui me saisit; je le 
» sens. « A l'instant son visage change; ses cheveux se hérissent; sa poitrine s'ensle; elle respire à peine; la sureur la transporte; sa voix n'est plus une voix humaine; sa taille semble s'être accrue; le Dieu s'étoit emparé de tous ses sens.

DEIPHON, Deiphon, fils de Triptolème, ou, selon d'autres, d'Hippothoon, roi d'Eleusis dans l'Attique, fut tellement aimé de Cérès, que cette déesse voulut l'immortaliser. La fable dit qu'elle le mit dans les flammes, pour le purifier, & pour lui ôter tout ce qu'il avoit de mortel; mais, Méganire, mere de ce jeune Prince, alarmée d'un si étrange spectacle, voulut le retirer, & troubla par ses cris, les mystères de cette déesse, qui monta aussitôt sur son char tiré par des dragons, & laissa Déiphon au milieu des flammes. qui le consumerent en un instant.

DÉIPHONTE, Deiphontes, ayant abordé proche d'une colline, où il ne pouvoit être découvert, envoya un espion donner un faux avis aux Argiens, leur assurant que les Doriens étoient fortis de leurs vaisseaux pour piller & ravager le païs. Alors, les Argiens sortirent de leur camp, pour aller combattre les Doriens qu'ils croyoient dispersés dans la cam-

pagne. Mais, Déiphonte fortant de ses vaisseaux avec ses troupes, s'empara du camp des ennemis, qui étoit sans défense. Les Argiens qui virent leurs semmes, leurs ensans & seurs peres faits prisonniers, surent contraints pour les conserver avec leur pais, de céder leurs villes aux Doriens.

Ce trait d'histoire, qui est rapportée par Polyen, ne peut être placé qu'au tems où les descendans d'Hercule entrerent dans le Péloponnèse, c'est-à-dire, à la cinquante-cinquième année après la prise de Troye. Ce Déiphonte ne seroit-il pas le même qui suit?

DÉIPHONTE, Deiphontes, Δμίφοντης, (a) fils d'Antimaque, un des descendans d'Hercule, eut toute la confiance de Téménus roi d'Argos. Il devint son général d'armée, fon conseil, son ministre, au préjudice de ses propres fils: & comme Téménus lui avoit déjà fait épouser sa fille Hyrnétho, & qu'il paroissoit aimer plus cette fille que tous ses autres enfans, ceux-ci appréhenderent qu'il ne leur ôtât la couronne pour la faire tomber à son gendre, ce qui les porta à attenter à la vie de leur pere & à le faire mourir. Déiphonte ne se croyant plus en sûreté à Argos après la mort de son beau-pere, prit le parti d'aller établif son domicile ailleurs. Il se retira à Épidaure, où règnoit alors Pityréus, petit-fils de Jupiter. Ce Prince, sans en venir aux mains, abandonna tous ses Etats à Déiphonte & aux Argiens qui l'avoient suivi. Voyez Hyrnétho. DÉIPNOPHORES, Deipnophori, Asimvocópoi, (a) nom que l'on donnoit à Athènes à certaines femmes, parce qu'à la fête des rameaux elles portoient à dîner dans des corbeilles. On choisissoit pour cet emploi les plus riches de la ville. Ces femmes représentoient les meres des jeunes enfans que le sort avoit destinés à être dévorés par le minotaure, parce que ces meres avoient porté à leurs enfans, avant leur départ, toutes sórtes de provisions de bouche. Ces mêmes femmes contoient aussi des fables en mémoire de ce que ces meres firent à leurs enfans plusieurs contes pour les consoler & pour leur donner cou-

DEIPYLE, Deipylus, (b) Δηίπυλος, l'un des compagnons de Sthénélus, en étoit aimé avec plus de tendresse que tous les autres, parce qu'il avoit la même humeur que lui, les mêmes inclinations & la même sagesse. Sthénelus, s'étant saisi un jour des chevaux d'Énée, les donna à Déipyle, pour les conduire au camp des Grecs.

DEIPYLE , Deipyle , Aniπύλη . (c) fille d'Adraste, roi d'Argos, fut mariée à Tydée, duquel elle eur Diomede, si célebre dans la guerre de Troye.

DEIPYRE, Deipyrus, Au-Tupos, (d) Pun des compagnons

DE 321 d'Idoménée, étoit un capitaine aussi vaillant qu'expérimenté. Il eut cependant le malheur de périr par le fer d'Hélénus. Ce Prince Troyen déchargea un grand coup de son large cimeterre de Thrace sur l'armet de Déipyre, en abattit la moitié, & lui fendit la tête; cette moitié de casque roulant aux pieds des combattans, fut ramassée par quelque Grec, & la mort ferma les paupières à Déipyre.

DELDON, Deldon, AGAS CON, (e) roi des Bastarnes. M. Crassus. lieutenant d'Octavien, tua ce Prince de ses propres mains.

DELEAN, Delean, Aanas, (f) ville de Palestine dans la tribu

de Juda.

DELIADE, Delias, Annece, nom d'un vaisseau. Voyez Délies.

DÉLIADES, Deliades , (g) Δυλιώδες. C'est ainsi qu'Homère, dans fon hymne en l'honneur d'Apollon, nomme les filles qui sont au service du Dieu.

DÉLIASTES, Deliasta, Duxiásai, ceux qui montoient le vaisseau appellé Déliade. Voyez Délies.

DELIBÉRATIF, Deliberativus, nom qu'on donne à un des trois genres de la Rhétorique.

Le genre Délibératif est celui où on se propose de prouver à une assemblée, l'importance ou la nécessité d'une chose qu'on veut lui persuader de mettre à exécu-

Tom. XIII.

<sup>(</sup>a) Plut. T. I. p. 10. (b) Homer. Hiad. L. V. v. 325. &

<sup>(</sup>c) Diod. Sicul. p. 186. (d) Homer. Iliad. L. IX, v. 83. L.

XIII. v. 478, 576. & Seq. (e) Dio. Cass. p. 461. (f) John. c. 15, v. 38.

<sup>(</sup>g) Homer. Hymn. in. Apollin.

222 DE tion, ou le danger & l'inutilité d'une entreprise qu'on tâche de

lui diffuader.

Le genre Délibératif étoit fort en usage parmi les Grecs & les Romains, où les orateurs haranguoient souvent le peuple sur les matières politiques. Il a encore lieu dans les conseils des Princes & dans le parlement d'Angleterre, où les bills & propositions relatives au gouvernement, pafsent ou sont rejettés à la pluralité des voix. Il en est de même dans routes les Républiques & dans les gouvernemens mixtes.

Si l'on veut porter les hommes à une entreprise, on doit prouver que la chose sur laquelle on délibere, est ou honnête ou utile, ou nécessaire, ou juste, ou possible, ou même qu'elle renferme toutes ces qualités. Pour y réussir, il faut examiner quelle fin on se propose, & voir par quel moyen on peut y arriver; car, on peut se méprendre, & dans la fin & dans les

moyens.

On doit considérer si la chose dont il s'agit est utile par rapport au tems, au lieu, aux personnes. En effet, une chose peut convenir dans un certain tems, mais non pas au tems présent, peut réussir par un tel moyen, & manquer par tout autre, peut être avantageuse dans une province, & dangereuse dans une autre. A l'égard des personnes, l'orateur doit varier ses motifs selon l'âge, le sexe, la dignité, les mœurs & le caractère de ses auditeurs.

Si jamais la citation des exemples est nécessaire, c'est particulièrement dans le genre Délibératif. Rien ne détermine plus les hommes à faire une chose, que de leur montrer que d'autres l'ont exécutée avant eux. & avec suc-

A l'égard du style , Cicéron, dans ses partitions oratoires, en trace le caractère en deux mots: Tota autem oratio, dit-il, simplex & gravis, & sententiis debet effe ornatior quam verbis; c'est-à-dire, qu'il faut que dans le genre Délibératif l'orateur parle d'une manière simple, mais poursant avec dignité, & qu'il emploie plutôt des pensées solides que des expressions fleuries. Mais, en général, on peut dire que l'importance on la médiocrité de la matière doivent régler l'élocution.

L'usage des passions entre aussi dans ce genre, tantôt pour les exciter, & tantôt pour les réprimer dans l'ame de ceux qu'on veut porter à une résolution, ou qu'on se propose d'en détourner.

Il est aisé de comprendre, que pour dissuader ou détourner quelqu'un d'une entreprise, on doit se fervir de raisons contraires à celles que l'on emploie pour persuader; c'eit-à-dire, qu'alors nous devons prouver que la chose pour laquelle on délibere, est contre l'honneur ou l'utilité, peu nécessaire, ou injuste, ou impossible, ou du moins environnée de tant de difficultés, que rien n'est moins assuré que le fucces qu'on s'en promet.

DELICATUS, Delicatus, nom d'un des chevanx du Cirque. Voyez Chevaux du Cirque.

DELIE, Delia, surnom de

Diane, pris de l'isle de Délos. DELIENS, Delii, Annioi, les habitans de l'isle de Délos. Voyez

DÉLIES, Delia, Auria, (a) fête qui se célébroit à Athènes, en l'honneur d'Apollon, surnommé Délius.

La principale cérémonie de cette fête étoit une ambassade des Athéniens à l'Apollon de Délos, ou bien un pélerinage qu'ils y failoient faire tous les cinq ans ; ils choisissoient pour cela un certain nombre de ciroyens, qu'on chargeoit de cette commission, & qu'on appelloit pour cela Déliaftes ou Théores, c'est-à-dire, les voyans, ceux qui vont voir. Le chef de l'ambassade ou de la députation, s'appelloit Archithéore. On y joignoit quatre personnes de la famille des Cérices, prêtres descendans de Mercure, qui demeuroient à Délos toute l'année, pour y servir dans le temple. Toure certe députation partoit sur cinq vaisseaux, sur lesquels on Portoir tour ce qui étoit nécessaire pour la fêre & les facrifices. Celui qui portoit les Déliastes, ou Théores, étoit appellé Déliade, ou Théoride; les quatre autres vaisseaux facrés qui l'accompagnoient, se nommoient le Parale, l'Antigonide, la Prolémaide, & l'Ammonide. Quelques-uns disent que le Parale & la Déliade sont le même vaisseau; d'autres les distinguent. Il en est aussi qui disent que la Déliade étoit le vaisseau même sur lequel Thésée, vainqueur du Minoraure, avoit ramené les jeunes Athéniens qui devoient être sacrifiés à ce mons-

Les Déliastes qui montoient ce vaisseau, étoient couronnés de laurier. Quand ils étoient arrivés dils offroient d'abord un sacrifice à Apollon. Après le facrifice, de jeunes filles dansoient autour de l'autel une danse nommée en Grec Tépavov, & dans laquelle par leurs mouvemens embarrassés. & la manière dont elles figuroient ensemble, elles représentoient les tours & les détours du labyrinthe. Quand les Déliastes revenoient à Athènes, le peuple alloit au-devant d'eux, & les recevoit avec de grandes acclamations & de grands cris de joie. Ils ne quittoient point leur couronne que toute leur commission ne fût finie; & alors ils alloient la consacrer à quelque dieu dans son temple. La Déliade qui les portoit, étoit aussi couronnée, & c'étoit par-là que toute la fête commençoit; le prêtre d'Apollon couronnoit la pouppe de ce navire.

Tout le tems que duroit l'allée & le retour & toute la cérémonie, s'appelloit les Délies; & pendant tous ces jours-là les loix défendoient d'executer aucun criminel : privilège singulier de cette fête d'Apollon, & que n'ayoient pas même celles de Jupiter; car, Plutarque remarque que ce fut un jour consacré à Jupiter qu'on fit prendre à Phocion le poison auquel il avoit été condamné; &

on attendit, au contraire, trente jours pour le donner à Socrate, parce que c'étoient les Délies.

Thocydide dit que ce sut pendant l'hiver de la sixième année de la guerre du Péloponnèse que les Athéniens firent les Délies, après avoir expié l'isle de Délos, & en avoir ôté tous les tombeaux, & ordonné que personne n'y naîtroit & n'y mourroit dans la suite, mais que l'on transporteroit tous les moribons dans une petite isle appellée Rhénée, qui touchoit presque à Délos.

Long-tems avant ce tems-là, les Ioniens & les infulaires, voifins de l'Ionie, faisoient des espèces de Délies, c'est-à-dire, des fêtes & des jeux semblables aux Éphésies, qu'ils célébrerent dans la suite. Il y avoit des combats gymnastiques & de poesse, ou de musique. Thucydide en parle

d'après Homère.

DÉLIUM, Delium, Δήλιον, (a) ville de Grece, située sur les confins des Tanagréens du côté de la mer. Tite-Live la met à cinq milles de l'anagre; Strabon, à trente stades du port d'Aulide. Cette ville a été renommée par la généreuse action du philosophe Socrate, qui, ayant perdu son cheval au combat qui sut donné près de-là, & voyant Xénophon, son disciple, fils de Gryllus, tombé du sien, l'emporta, pendant quelques stades, sur ses épaules, jusqu'à ce que les Athéniens, ses

compagnons, qui avoient pris la fuite, fussent arrêtés. Ce combat est apparemment le même dont parlent Plutarque & Pausanias, & dans lequel les Athéniens perdirent mille de leurs meilleurs soldats. Hippocrate leur commandant sur du nombre des morts. Ce sur auprès de cette ville que Sylla, & Archélaüs général de Mithridate, s'aboucherent & conclurent un traité de paix sont désavantageux pour le roi de Pont.

Du tems de Pausanias, on ne voyoit à Délium, pour toute curiosité, qu'une statue de Diane & une de Latone. Il y avoit eu anciennement dans cette ville un temple fâmeux dédié à Apollon. Ce n'étoit d'abord qu'un temple, bâti sur le modele de celui de Delphes, autour duquel il se forma une bourgade, que Ptolémée compte entre les lieux éloignés de la mer, quoiqu'elle en sût proche, comme il paroît par un pasfage de Tite-Live.

DÉLIUS, Delius, surnom d'Apollon, qui lui sur donné à

cause de l'isse de Délos.

DÉLIUS, Delius, (b) Éphéfien. Alexandre le Grand, dans un discours adressé à son conseil, parle de ce Délius, comme d'un homme qui avoit plaidé tout récemment la cause des nations grecques répandues dans l'Asie, & qui y languissoient dans une servitude insupportable.

DELLIUS [Q.], Q. Dellius,

<sup>(</sup>a) Strab. p. 368, 403. Pauf. p. 552, 221, 222. 571. Plur. Tom. I. pag. 466, 526. Tit. liv. L. XXXI. c. 45. L. XXXV. c. 51. Herod. L. VI. c. 118. Diod. Sicul. pag.

<sup>(</sup>b) Freinsh, Suppl, in Q. Curt, L. Il.

D E 325

R. Démies, (a) officier Romain. M. Antoine le choisit pour l'envoyer vers Cléopâtre, lorsqu'il voulut faire venir cette Pricesse auprès de lui, afin qu'elle répondit aux griefs qu'on lui imputoit. Q. Dellius n'eut pas plutôt vu la grande beauté de la reine d'Egypte, & reconnu la force, la grace, & l'adresse de ses discours, qu'il fentit bien que jamais M. Antoine ne le résoudroit à faire le moindre mal à une personne si charmante, & qu'au contraire, elle auroit bientôt auprès de lui le premier degré d'autorité & de crédit. Il se mit done à faire la cour à cette Egyptienne & à l'exhorter d'aller en Cilicie comme dit Homere après s'être parée de tous les ornemens les plus capables de relever sa beauté, & de ne pas craindre M. Antoine le plus doux & le. plus humain de tous les généraux.

Nous remarquerons, en pafsant, que ce qu'on vient de lire est une parodie du vers 162e du quatorzième livre de l'Iliade, lorsque Junon délibere de tromper Jupiter en le portant à l'amour. Elle prend le parti d'aller sur le mont Ida après s'être parée.

Exter eig la uv eu ev tuvarav eauthy Εί πως ιμείραιτο παραδραθέειν φιλό-

Q. Dellius dit seulement , Abeir Ele Kiniklav en evruvacar, ce n'est qu'un seul mot; ce qui fait voir l'ulage que les Anciens faisoient d'Homère : & combien ce Poëte

étoit connu, puisqu'un seul mot de ses poemes réveilloit leurs idées . & tenoit lieu d'un long détail. Ici ce seul mot , el evrorasav. dit tout ce que Junon a pensé, & ce que Q. Dellius veut que Cléopâtre pense.

Cette Reine, ajoûtant foi à ce que lui disoit Q. Dellius;, & sûre d'aillleurs de ses charmes par toutes les épreuves qu'elle en avoit déjà faires auprès de Jules César, & du fils du grand Pompée, efpéra qu'elle pourroit aussi capriver M. Antoine très-facilement : & elle ne se trompas pas comme

tout le monde le sçait.

On nous a conservé une plaisanterie de Q. Dellius. Les Athéniens s'étant avisés, après avoir falué M. Antoine comme Bacchus, de lui offrir en mariage la déesse Minerve leur protectrice. il accepta la proposition, & les taxa à mille talens de dot. Un plaisant de la troupe lui représenta à ce sujet que Sémélé sa mere n'avoit point apporté de dot à Jupiter. Mais, M. Antoine n'en persista pas moins à exiger mille talens, & sans délai, quoique Q. Dellius, poussant toujours la même plaisanterie, lui fit observer que selon la pratique usitée à Rome l'on avoit d'ordinaire trois ans pour payer la dot, en trois paiemens.

Plutarque qualifie Q. Dellius historien; mais, il est plus connu par le titre que lui donne Mesfala, de voltigeur des guerres ci-

II. Ode 3. Juven, L. I. Saryr, 6. v. 52. 337, 456. Homer, Iliad. L. XIV. v. 162, 163.

(4) Plut, T. I. p. 926, 943. Horat. L. | Crév. Hift. Rom. T. VIII, p. 303, 336

viles, parce qu'il avoit quitté Dolabella pour Cassius, Cassius pour M. Antoine, & enfin M. Antoine pour Octavien. Sénèque le pere cite des lettres galantes de Q. Dellius à Cléopâtre. Dans les derniers tems il offensa cette Princesse par un mot qui lui échappa dans un repas. Il dit qu'on leur faisoit boire de la piquette, pendant que Sarmentus [ c'étoit le nom d'un bouffon qui divertifsoit Octavien, & qu'Horace a rendu celebre I buvoit à Rome le meilleur vin de Falerne. Ce reproche blessa vivement Cléopâtre, & Q. Dellius prétendoit avoir été averti par un médecin nommé Glaucus, que sa vie n'étoit pas en sûreté. Peut-être disoit il vrai, peut-être aussi ne cherchoit-il qu'à couvrir la honte de sa perfidie. Cléopâtre éroit affez mechante pour vouloir le faire périr. Mais, Q. Dellius ne semble guère digne d'être cru fur sa parole.

Nous avons une belle ode d'Horace, adressée à Q. Dellius. La morale en est admirable, témoin entr'autres ces deux strophes:

Æquam memento rebus in arduis Servare mentem, non secus ac bonis

Ab infolenti temperatam

Lætitia, moriture Delli.....

Divesne prisco natus ab Inacho
Nil interest, an pauper, & insima
De gente sub dio, moreris,
Victima nil miserantis orci.

" Conservez votre ame tou" jours égale dans les disgraces;
" & de même dans les succès,
" ne vous livrez pas aux trans" ports d'une joie excéssive, Del" lius; vous devez mourir....
" riche, pauvre, soyez du sang
" d'Inachus, ou sorti d'un vil
" mortel, qui n'a pas de toit pour
" se retirer, il n'importe, vous
" serez la victime du Dieu sans
" pitié. "

DELMATIUS [FL. CL.], Fl. Cl. Delmatius, (a) le second des fils de Fl. Constance Clore & de Maximiana Théodora, est appellé Hanniballien dans un pallage de Zonare. Il fut revêtu par le grand Constantin son frere, de la dignité de Censeur, comme nous l'apprennent l'aureur de la chronique Alexandrine, & Saint Athanase, dans son apologie adressée à l'empereur Constance. Il est deux fils, Delmatius & Hanniballien, que l'empereur Constantin le Grand fit dans la suite. l'un Cefar, & l'autre roi de Pont, de Cappadoce & de la petite Armé-

On entrevoit au travers des ténebres de l'histoire, que Fl Cl. Delmatius étoit mort avant-le grand Constantin. Il n'en faut point d'autre preuve que le partage que cet Empereur fit de l'empire Romain entre ses trois fils; partage dans lequel il voulur que son neveu Delmatius César entrât pour une portion, qui fut la Thrace, la Macédoine & l'Achaïe; ce

<sup>(</sup>a) Crév. Hift. des Emp. Tom. VI. 1 des Inscript. & Bell. Lett. Tom. II. p. pag. 218, 341, 342. Mém. de l'Acad. 1548. & fuiv.

que constamment il n'auroit pas fait au préjudice de ce Delmatius le censeur, pere de ce César, s'il avoit été encore vivant. Cette conjecture, toute conjecture qu'elle est, semble d'autant mieux fondée, qu'on n'ignore pas que le grand Constantin aimoit & considéroit fort Fl. Cl. Deimatius son frere; d'où se tire naturellement cette induction, que cet Empereur ne combla d'honneurs Delmatius Célar, en l'égalant à ses propres enfans, que pour honorer la mémoire d'un frere qui lui avoit été sicher pendant sa vie, & dont il ne pouvoit plus récompenser le mérite qu'en la personne de ses deux fils ; Delmarius & Hanniballien; car, ce dernier eut aussi sa portion dans le partage de l'Empire dont nous venons de parler.

DELMATIUS [FL. Jul.], Fl. Jul. Delmatius, (a) fils de Fl. Cl. Delmatius, fut, comme on l'a vu dans l'article précédent, comblé d'honneurs par son oncle Constantin le Grand, puisqu'il en obtint la dignité de César, & qu'ayant été égalé à ses cousins, il partagea avec eux l'empire de leur pere. La Thrace, la Macédoine & l'Achaïe furent son partage. Mais, il ne jouit pas longtems de cet avantage; car, Constance, aussi-tôt après la mort de son pere, se défit de ses deux oncles, à cause d'un complot qu'ils

avoient formé, & enveloppa dans le même sort Fl. Jul. Delmatius, & Fl. Cl. Hanniballien fon frere, qui n'avoient en aucune part au complot, & dont tout le crime n'éroit que d'avoir de trop grandes qualités, & d'être les plus prochains héritiers de l'Empire.

On remarque que Fl. Cl. Hanniballien est roujours représenté la tête nue sur les médailles, & qu'il n'en est pas de même de Fl. Jul. Delmatius. Comme l'empereur Constantin le Grand l'aimoit beaucoup, il paroît qu'en le créant César, il lui conféra une plus grande érendue de pouvoir qu'aux autres de la même branche que lui, c'est à dire, un pouvoir pareil à celui des Princes les enfans, en un mot le droit de succéder à l'Empire. C'est au moins l'induction que l'on peut tirer de la légende de ses médailles conçue en ces termes, FL. JVL. DEL-MATIVS NOB. C. par où il est clair que ce jeune Prince, par une adoption tacite ou réelle, avoit passé de la branche Claudia dans la branche Julia, qui etoit la branche regnante. Aussi à la différence de son frere Hanniballien. roi de Cappadoce & de Pont, il est toujours représenté couronné de laurier, ou en diadême, comme les fils de l'empereur Constantin.

DELOS, Delos, Alas, (b)

Pag. 373, 374, 403, 485, 486, 668. 212, 679. Tit, Liv. L. XXXIII. c. 30. L.

isle de la mer Égée, l'une des Cyclades, située entre les isles de Rhénée & de Mycone. On y voyoit une ville située dans une plaine, & au-dessus de la ville, le mont Cynthus. Elle étoit arrofée par un petit fleuve nommé Inopus. Pline n'en fait qu'une fontaine à laquelle il attribue les mêmes propriétés qu'au Nil; c'est-à-dire, qu'elle augmentoit & diminuoit de la même manière, & en même tems que ce fleuve.

I. Cette ifle est célebre par les merveilles qu'on en a publiées, par la naissance d'Apollon & de Diane, par la solemnité des fêres qui s'y célébroient, & par la variété des spectacles qu'on y représentoit. Aussi a-t-elle eu ses Poëres & ses Historiens dans l'Antiquité la plus reculée. C'étoit même à cette isle, selon Callimaque, que les Poëres devoient le premier tribut de leur génie; la faveur d'Apollon étoit un prix qu'on ne pouvoit autrement obtenir.

Le premier que nous connoissions avoir chanté les louanges de l'isle de Délos, est Olen de Lycie. Ce Poëte, qui venoit des bords du Xanthe, est d'une ancienneté incontestable, & connu auffi-tôt

que le culte d'Apollon.

C'est en suivant l'opinion commune, soit erreur, soit vérité, que nous plaçons Homère le fecond entre ceux dont la poesse a

chanté Délos & Apollon. Une si longue suite de siècles écoulés, n'a pu nous enlever le monument que la reconnoissance du Prince des Poëtes confacroit au Dieu des vers. L'hymne est venu jusqu'à nous; & quand il seroit vrai que cette pièce ne seroit pas de lui, nous pourrions toujours la donner pour une très-heureuse & fort ancienne imitation de la poesse d'Homère. Thucydide, dans le second livre, en fair honneur à Homère; mais, l'ancien commentateur de Pindare l'attribue à Cynéthus, qui, suivant le rapport d'Hypostrate, vivoit en la 69.e Olympiade, cinq cens & quelques années avant J. C.

Lisse de Délos a souvent animé le noble feu qui transportoit Pindare. Dans quelques-uns de ses ouvrages, il demande grace sur ce qu'il en differe l'éloge, sur lequel d'ailleurs il aimoit à s'étendre. Dans d'autres, il la nomme avec honneur; & donnant enfin une ode à la priere des insulaires de Délos, il fatisfit à l'engagement commun à tous les Poëtes. De cette ode il ne nous est reste que quelques mots conservés par Philon. Ce n'étoit pas la feule dans laquelle Pindare eût essayé sur Délos ses heureuses hardiesses. Callimaque l'infinue; mais, fon commentateur le dit nettement. A Pindare il joint même Bacchylide, qui avoit composé des Péans,

XXXVI. c. 42. L. XLI. c. 20. L. XLIV. & fuiv. Tom. VII. pag. 121. & fuiv. Con. Nep. in Arift. c. 3. Mem. de PAcad. des Infeript. & Bell. Lett. Tom. Pag. 147, 148, III. pag. 376. & Suiv. T. V. pag. 409.

t'est-à-dire, des hymnes où Apollon & Délos étoient célébrés. Ces hymnes de Bacchylide, au rapport de Ménandre le Rhéteur, étoient encore nommés υμνοι άποπεμτικο parce qu'ils se chantoient lorsqu'on faisoit partir la députation que les différentes villes des lieux circonvoisins envoyoient à Délos.

Simonide, felon le même Ménandre, ne s'étoit pas dispensé de la loi commune à tous les Poëtes. Un Nicocharis, dont parle Aristote, avoit fait un poëme, qui étoit un récit historique des merveilles de l'isle de Délos. Un Pronomus de Thèbes avoit aussi fait entrer dans ses hymnes les louanges de cette isle. Le dernier Poëte enfin, dont nous sçachions que les vers aient eu Délos pour ob-

jet, est Callimaque.

C'est aux recherches d'Athénée & de Suidas, que nous devons la connoissance des historiens Grecs & Latins qui nous ont laissé quelque chose sur l'isse de Délos. Le premier que l'on trouve dans Athénée, est Sémus. Il étoit de Délos même, & avoit amassé dans un ouvrage de huit livres, ce qui pouvoit donner une connoissance pleine & exacte de l'isle, de ses habitans, de leurs coûtumes, de leur religion & de leurs cérémonies. Suidas dit qu'un certain Démades d'Arhènes avoit fait une histoire de Délos, & un traité de la naissance des enfans de Latone. Paléphate d'Abydos, un Phanodicus, Aristote, & plufieurs autres qu'il seroit trop long de nommer ici, sont comptés au

nombre des Historiens de cette

II. Elle a porté plusieurs noms. Elle a été appellée Ortygie, Aftérie, Cynthie, Délos, Lagie, Chlamydie, Cynéthus, Pyrpole. Pline & Étienne de Byzance le rapportent ainsi. Hésychius l'appelle encore αγαθούσα & σκυθιάς .

Agathuse & Scythias.

Les sentimens sur la raison du nom de Délos sont très partagés. Servius, dans ses commentaires fur Virgile, prétend que ce nom vient de ce qu'Apollon rendoit-là des oracles d'un sens plus clair & plus net; au lieu que dans les autres temples, l'ambiguité & le mystère dont ils étoient couverts; les rendoient presqu'inintelligibles. Isidore le rapporte à ce qu'après le déluge qui arriva du tems d'Ogygès, Délos fut de toute la terre le premier endroit qu'éclaira le foleil, après que les eaux se furent retirées; d'autres, à ce que c'est dans cette isle que le Dieu Apollon s'est manifesté. Le dernier sentiment enfin, qui réunit le grand nombre, établit que l'isle a été long - tems flottante au milieu de la mer, & errante au gré des vents; fantôt même cachée & ensevelie sous les eaux, tantôt par une révolution contraire, se reproduisant & s'élevant au-dessus de ces mêmes eaux, qui bientôt après la faisoient disparoître; qu'enfin Jupiter la fixa, la rendit immobile & habitable en faveur de Latone, & la mit constamment en vue, sans la laisser davantage foumile à les anciens changemens.

Immotamque coli dedit & contemnere ventos.

dit Virgile, qui de son côté attribue cette immobilité à la puissance d'Apollon. C'est ainsi qu'ont parlé du nom de l'isle de Délos. Callimaque, Pline & plusieurs autres Auteurs. Callimaque, la comparant à une fleur, dit qu'elle vole sur les eaux de la mer, portée de côté & d'autre par la force des différens vents.

Bochart, si fécond en étymologies, n'a pas manqué de chercher celle du nom de Délos. Il traite de fabuleuses toutes celles que nous venons de produire ; & trouvant les Phéniciens dans toutes les isles de la mer Egée, il veut que ce soit dans la langue de ces peuples qu'on puisse trouver la vraie raison du mot Anxos. Il vient, dit-il, du Chaldéen Déal, dont la fignification primitive est craindre, & la dérivée est Dieu , parce que c'est la crainte qui a fait les Dieux. Il ajoûte que dans les paraphrases, on nomme Déclan. les Dieux des nations. L'isle de Délos ne seroit donc autre chose que l'isle des Dieux, Apollon & Diane; tel est le sentiment de cet Auteur.

Les rapports spécieux qu'on y apperçoit, paroissent devoir le faire recevoir. M. l'abbé Sallier dit qu'il y souscriroit volontiers, s'il n'avoit quelques difficultés qui l'arrêtent. D'abord, le plus ancien nom de l'isle n'est pas celui de Délos. Celui-ci même est d'un ufage nouveau par rapport aux aurres. Callimaque dir précisé-

ment qu'elle se nommoit autrefois Astérie. Strabon reconnoît l'ancienneté de ce nom & de quelques autres, avec la nouveauté de celui de Délos, Apollodore avant Strabon, avance la même chose; ce n'est donc pas aux Phéniciens que l'isle doit les premiers noms qu'elle a portés. Or, ceuxci étant très-convenables pour exprimer l'idée d'une isle flottante, n'ayant même été employés que dans cette vue, on ne peut pas dire que celui de Délos ne lui a été donné que pour exprimer l'état contraire qu'elle avoit pris depuis. Le rapport du mot Delos au Chaldeen Deelan, est il un tondement raisonnable pour faire connoître que l'un a été pris de l'autre? Ces rapports qui en imposent d'abord, séduisent toujours, parce qu'ils flattent l'imagination. De plus, il faudroit établir par une autorité de quelque poids, que du mot Deal, qui signifie craindre on ait effectivement tiré celui de Deelan, pour signifier Dieu; car, on doit compter pour rien l'application peu concluante que fait Bochart de ce vers fi connu:

Primus in orbe deos fecit timor.

Enfin, Philon dit qu'elle a été appellée A κάρμ & Δίκλος; qu'on la connoissoit également sous l'un & l'autre nom. Or, Bochart ne pouvant faire venir la fignification d'A'raqu d'un mot Chaldeen, & cette fignification étant synonyme avec celle qu'on donne communément à Délos, qu'est-il besoin de recourir à une autre raison qu'à

D E 33E

celle d'Arragu, pour expliquer la signification du mot Delos?

Nous avons dit que les plus anciens noms de l'isse étoient Astérie & Ortygie. C'étoit Astérie, parce gu'elle disparoissoit souvent avec la même rapidité que ces feux qu'on voit passer dans l'air, & qui sont appellés à sépes par les Philosophes. C'étoit Ortygie, parce que, comme Solin & après lui Isidore le rapportent, in ea insula visæ primum coturnices aves, quas oproyas Greci vocant. C'est-à-dire, que les cailles étant du nombre des oiseaux de passage, que Pline appelle commeantes, lorsqu'elles quittoient les pais froids, pour aller dans les pais chauds, elles se reposoient en grand nombre dans l'isle de Délos; car, dit Pline, iter est his per hospitia certa, & ciem maria tranant, differunt impetus, ajoûte Solin; ce que le hazard ayant fait remarquer, cette isle prit le nom d'Ortygie. C'est ainsi que la multitude de lievres qu'on y trouvoit, l'avoit fait nommer Lagie.

Elle étoit nommée Pyrpole, parce que dans cette isle on avoit trouvé, dit Pline, l'usage du feu. La vérité de ce fait pourroit être contestée, si nous n'avions l'autorité de Solin, qui donne le vrai iens dans lequel Pline doit être entendu; quoniam & ignitabula ibi & ignis inventa sunt. Dans l'isle de Délos on étoit fort dans l'habitude de faire du seu d'une manière particulière. C'étoit à la nécessité, mere des arts & des nouvelles inventions, qu'ils en devoient l'idée; quoniam ad excudendum ignem non semper lapidis occasio est, dit Pline. Au défaut d'un caillou, on prenoit deux morceaux de bois, dont l'un étoit plus sec, & plus susceptible du mouvement qui fait la chaleur & le feu. L'autre étoit plus dur , & avoit les parties plus liées & plus ferrées. Le premier étoit comme le foyer, où le feu s'allumoit, & se nommoit dopeus; ou bien on mettoit sous ces morceaux de bois une matière qui prit aisément feu. L'autre morceau de bois, qui étoit παραπλίσιον τρυπάνω, s'appelloit τρύπανον. Ensuite, on les frottoit avec violence l'un contre l'autre, jusqu'à ce que le frottement eût tiré du feu de ces corps. C'est ainsi que nous trouvons décrit ce que les Anciens appelloient nupaca , igniaria , fufil. Or , le lierre & le laurier sont de la nature du bois, qui est le plus propre à cet usage. Rien même n'est plus commode que cette matière. L'isle donc se trouvant trèsfertile en lierre & en laurier, il est très croyable qu'on les faisoit souvent servir à rendre au besoin une chose d'un usage si nécessaire; & il est très-vraisemblable que par-là l'isle a été nommée Pyrpole. Πυρπολείν ne fignifie qu'allumer du feu:

Le dernier nom enfin que Délos ait porté, est celui de Chlamydie. On ne trouve dans aucun Auteur, für quel fondement on pouvoit l'avoir ainsi nommée. Peutêtre étoit-ce parce qu'elle ressembloit à une Chlamyde, espèce de vêrement militaire.

III. La situation de cette isse a

fait dire qu'elle étoit au centre des Cyclades; ce qui doit être entendu avec quelque modification. Ce cercle est tour au moins très-imparfait. La plûpart de ces isles sont au midi de Délos; & des douze comprises sous le nom de Cyclades, deux seules, Ténos, & Andros, sont au septentrion. Strabon la donne pour une isle d'une très-petite étendue; & suivant Pline, elle n'a pas plus de cinq mille pas de tour; c'est-àdire, que l'isse, en toute sa circonférence, n'a pas même deux lieues de France. Suivant la relation de M. Tournefort, elle auroit davantage; car, il lui donne sept ou huit milles; & en cela il donne une nouvelle force aux relations précédentes de M. Spon & M. Wehler, qui en reconnoissent autant.

De ce que dans les mémoires des Voyageurs modernes, on ne parle jamais de Délos, qu'en la joignant à une autre isle qui en est très - proche, il est arrivé qu'on les a compriles sous un nom commun. On les appelle en Grec moderne, Dili, & par abus les Idilles. C'est la grande & la petire Délos. L'ancienne Délos est la petite d'aujourd'hui; & la grande est l'isse autrefois appellée Rhénée. Sur le rapport de nos Voyageurs, & sur les plans qu'ils en ont levés, celle-ci a beaucoup plus d'étendue que la petite Délos. Ce point assuré sert à faire connoître la fausseté de ce qu'en ont dit Strabon & Étienne de Byzance-Suivant ce dernier Auteur, Rhénée éroit une très-petite

isse; & Strabon, qui remarque qu'elle étoit comme placée pour la commodité de Délos, ajoîte toujours que celle-là étoit une petite isse. Ces termes appliqués à Rhénée, par comparaison avec Délos, vont à faire penser que celle-ci avoit plus d'étendue que celle-là; on ne peut prendre une autre idée. Il y a donc erreur dans les mémoires des anciens Géographes. Ce qui décide contr'eux, ce sont les réstres d'antiquités, & plusieurs désires de la première magniferance de la la première propriée au la la comme de la première pur la la comme de la première pur la comme de la première pur la comme de la première pur la comme de la première pur la comme de la première pur la comme de la comme d

magnificence de l'isle.

IV. Le premier que nous connoissions avoir possédé l'isle de Délos, est Erysichthon, fils de Cécrops, premier roi d'Athènes, qui vivoit dans le huitième siècle après le Déluge, 1558 ans avant Jesus-Christ. Athénée assure positivement que ce Prince, étant allé dans la mer Égée, s'empara de Délos. Eusebe & Saint Jérôme ont ajoûté qu'il y bâtit un temple à Apollon. Pour dernière circonstance enfin de son voyage, il est dit qu'il emporta de l'isle la statue de Diane, qui étoit la plus ancienne qui se vît dans le temple de cette Déesse à Athènes, ainst que nous l'apprend Paufanias. Cet Erysichthon ne regna point à Athènes lui-même. Il mourut en retournant de son expédition, & laissa son pere regnant. Si l'on vouloit s'abandonner aux conjectures, n'en est-il pas-là dit assez, pour soûtenir que dès-lors apparemment les Athéniens possédoient l'empire de la mer? Mais, s'ils ont alors en la gloire de l'obtenir, ils n'ont pas en celle de l'avoir conservé.

Quelque tems après, Josué ayant fait la conquête de la terre de Chanaan, les Phéniciens se retirerent de-là vers la mer, où Sidon étoit déjà bâtie. On sçait que ces peuples trop resserrés dans leur païs, l'abandonnerent, & en allerent chercher un autre, où ils pussent s'étendre davantage. Ils passerent dans les isles de la mer Égée, & en déposséderent ceux qu'ils y trouverent établis. C'est-là une époque fameuse dans l'histoire des colonies & des migrations, & c'est aussi celle de la domination de ces peuples & des Cariens dans la mer Égée, & dans l'isle de Délos par conféquent; d'autant plus que l'avantage de sa situation & la commodité de son mouillage, ne permettent pas de croire que ce poste ait été aban-

Les Phéniciens avoient donc dépossédé les Athéniens de l'isle de Délos. Ils furent eux - mêmes, quelque tems après, chassés par un parti plus puissant & plus fort. Le brigandage qu'ils exerçoient, les rendoient des voisins fort incommodes, & les isles qu'ils occupoient étoient d'un revenu tel, qu'il pouvoit exciter l'ambition ou l'avidité des autres insulaires. Minos, le second du nom, roi de Crete, résolut donc, & de chasser les Phéniciens, & de s'établir dans les Cyclades. Ce Roi règnoit en Crete, lorsqu'Égée, le pere de Thésée règnoit à Athènes. C'est la 288 e année de l'Ére Attique, suivant les marbres d'Arondel, 1229 ans, ou à peu près, avant Jesus-Christ. C'est le plus ancien, au rapport de Thucydide, que nous connoissions avoir eu une flotte, & obtenu l'empire de la mer. Il soumit donc les Cyclades, & y sit passer quelques-uns de ses suites de Cresco

sujets de Crete.

Mais, les Athéniens rentrerent depuis en possession de Délos; & quand bien même ce fait ne feroit pas d'ailleurs aussi constant qu'il l'est, une seule chose suffiroit pour le prouver. C'est ce que Thucydide rapporte dans fon troisième livre, que ce furent les Athéniens, qui, à deux différences fois exhumerent les corps de ceux qui, avoient été enterrés dans cette isle fameuse, qui les firent transporter ailleurs, & qui toutes ces deux fois purifierent l'isle par des lustrations, & avec toutes les cérémonies accoûtumées en ces fortes d'occasions; la première sois, fous le règne du tyran Pisistrate, & la seconde dans le tems des guerres du Péloponnèse, comme Hérodote & Thucydide en font foi. Mais, au lieu que la première fois Pisistrate n'avoit purisé qu'nne petite partie de l'isle, c'est-àdire, le seul espace de terre que contenoit le circuit du temple. tant que la vue pouvoit s'étendre en tout sens; cette seconde fois les Athéniens purifierentl'ille toure entière, d'un bout à l'autre, après avoir fait exhumer & transporter ailleurs généralement tous les corps morts qui se trouverent enterrés dans cette isle. Ils firent encore plus, ils publierent une loi, par laquelle il étoit fait expresse défense à tous les habitans

de Délos de mourir dans l'isle à l'avenir, aussi - bien qu'à toutes les femmes d'y accoucher : la même loi enjoignoit donc que dès qu'un malade seroit à l'extrêmité, ses parens ou ses amis eussent soin de le faire au plus vîte transporter dans l'isse de Rhénée. Le pareil cérémonial s'observoit à l'égard des femmes près d'accoucher; on les ambarquoit promptement pour les conduire aussi à Rhénée, de peur que la naissance brusque de quelque indiferet enfant ne vint malheureusement souiller la sainteté de Délos. Ce fut au reste en ce même tems que les Athéniens instituerent & célébrerent pour la première fois ces jeux appellés Δυλία, en l'honneur d'Apollon; jeux qui par la suite se célébrerent régulièrement à Délos, de cing ans en cing ans. Or l'institution de ces jeux, ces ordonnances. en un mot, tous ces actes de maîtrise marquent assez que les Athéniens étoient seigneurs de l'isse de Délos. Nous croyons cependant que l'on peut avancer que cette isle étoit bien distinguée du reste des sujets de cette république, qu'elle avoit de grandes exemptions & de grands privileges; puisqu'en qualité d'ille sacrée. elle étoit en un sens regardée comme indépendante, & ne relevant que de la majesté du Dieu qui y avoit pris naissance, & qui y étoit honoré d'un culte particulier.

La ruine de Corinthe par les Romains contribua beaucoup à augmenter la puissance de l'isle de Délos, parce que cette isle

servit de retraite aux marchands Corinthiens, attirés autant par les immunités dont jouissoit le temple d'Apollon, que par la fituation avantageuse du port. La célébrité du commerce qui s'y faisoit, y amenoir un nombre de négocians de différens endroits; & les Romains en particulier s'y rendoient fréquemment. Corinthe avant été ensuite rétablie, les Athéniens maîtres de l'isse, eurent foin d'y entretenir avec le commerce, la célébrité du culte d'Apollon. Mais, les Généraux de Mithridate étant survenus, & ayant porté cette isle à la révolte, la ravagerent entièrement. Ils en furent chasses par les Romains, qui, à leur arrivée, la trouverent déserte. Elle ne s'est jamais rétablie depuis. On lit dans Paufanias, que cette isle auroit été entièrement abandonnée de son tems, sans la garnison que les Athéniens y entretenoient pour la garde du temple d'Apollon.

V. Les isles d'alentour étoient dans l'usage d'envoyer à Délos, des hommes pour affifter aux folemnités & aux facrifices qui s'y faisoient , & des filles pour y danser & pour y chanter; car, ces facrifices étoient toujours accompagnés de danses, de musique & d'instrumens. Les Athéniens dedierent cette isle à Apollon, & ordonnerent en son honneur une fête solemnelle de cinq en cinq ans. Avant cette dédicace on avoit accourumé d'y faire de grandes fêtes, auxquelles se trouvoient les Ioniens, & plusieurs autres peuples, avec leurs femmes & leurs

enfans. Ils y faisoient des combats, des luttes, & divers autres exercices avec toutes sortes de jeux d'instrumens; mais, ces exercices cesserent depuis. Ainsi, l'on n'y vit plus que des joueurs d'instrumens, que les Athéniens & les habitans des autres isles voisines y menoient aux grandes solemnités. Ensuite, les Athéniens y rétablirent les anciens exercices, auxquels ils ajoûterent la course des chevaux, qui n'y avoit jamais été pratiquée.

M. Spon, qui voulut voir par lui-même les antiquités de Délos, rapporte qu'il n'eut pas plutôt fait cinquante pas du petit port, où l'avoit porté la felouque dans laquelle il s'étoit embarqué avec M. Wehler, qu'ils trouverent onze colomnes debout, sans chapiteaux, & quelques autres renversées par terre. Les habitans des isles voisines tiennent par tradition que c'étoit le gymnase ou les écoles; & en effet, assez près de-là ils découvrirent une inscription qui faifoir mention d'un gymnasiarque, ce qui serviroit à confirmer cette opinion, si étant allés dans un lieu plus écarté, ils n'en avoient déconvert une autre où il étoit aussi parlé d'un gymnasiarque. Tout ce qu'on peut inférer de-là, c'est qu'il y avoit un lieu d'exercice dans cette isle. On dit que la plupart des Corsaires Chrétiens l'appellent encore les écoles. Les deux gymnasiarques, qui sont nommes dans ces inferiptions, étoient Athéniens, parce qu'Athènes a été long-tems en possession de Délos. Ce qui doit sur-

DE 335 prendre, c'est qu'elles sont dédiées, l'une à Mithridate Evergete, & l'autre à Mithridate Eupator rois de Pont, dont le dernier fut vaincu par Pompée, quoiqu'on lise dans Strabon, que les Généraux d'un de ces Rois saccagerent Délos, & la mirent au pillage.

A cinquante pas de-là on remarque un lieu qui servoit aux Naumachies ou combats de mer qui le faisoient pour le divertissement du peuple. C'est un ovale de trois cens pieds de long & de deux cens de large, revêtu d'une muraille de quatre ou cinq pieds de haut, autour de laquelle paroiffent encore trois ou quatre colomnes sur pied, ce qui donne lieu de croire qu'il y en avoit une rangée qui l'environnoit, soit qu'elles servissent d'un simple ornement, soit qu'elles y eussent été placées pour attacher les petits bateaux que l'on y faisoit combattre, le lieu n'étant pas capable d'en porter de grands. Après qu'on a passé un peu plus avant sur ces débris, on se trouve sur le plan du temple qui avoit été bâti pour Apollon. On le reconnoît parce qu'on y voit sa statue couchée par terre, & presque réduite à un tronc sans forme. C'étoit un vrai colosse, plus haut quatre ou cinq fois qu'un homme ordinaire. Selon les mesures que des voyageurs curieux en ont prises, la largeur de ses deux épaules ensemble est de six pieds, & le tour de la cuisse vers le milieu, environ de neuf; les deux jambes & une parrie des cuisses manquent à cette statue, ce qui empêche qu'on

n'en puisse sçavoir la hauteur au juste, outre qu'un provéditeur de Thiné lui fit scier le visage, il n'y a pas fort long-tems, voyant que la tête étoit une masse trop pesante, pour la faire emporter dans fon vaisseau. Quoiqu'on sçache par les écrits de divers Auteurs, que la statue de Diane à été aussi à Délos, on l'y cherche aujourd'hui inutilement.

M. Spon dit qu'il trouva seulement proche de-là une pièce de Statue, qu'il crut être d'un centaure; la sculpture lui en parut merveilleuse. A quelques pas delà il vit un demi corps de femme, dont la draperie étoit l'ouvrage d'une main aussi délicate que celle qui avoit fait le centaure, & cela lui fit penser que ces deux pièces n'en avoient autrefois fait qu'une, & qu'elle représentoit Nessus qui enlevoit Déjanire, ce qui ne convenoit pas mal à l'ornement de ce temple, puisque les centaures étoient confacrés à Apollon, comme on l'apprend par les types de différentes médailles, & particulièrement de Gallien. D'un autre côté du temple, on voit encore quatre troncs de marbre; qu'on auroit de la peine à prendre pour des lions, si les voisins de cette isle ne se souvenoient de les avoir vus sur pied & plus entiers qu'ils ne font. Le lion étoit aussi dédié à Apollon, & quand les Perses vouloient représenter le soleil, ils le dépeignoient avec un visage de lion. parce que lorsqu'il est entré dans ce signe, il a plus de force qu'il n'en a dans tous les autres. Entre

la mer & le temple règnoit un beau portique de marbre, du côté qui regarde l'isse de Rhenia. C'est là principalement qu'il reste une quantité prodigiente de grands quartiers de marbre, de pièces de colomnes. & de frises entasses les unes fur les autres. Les colomnes qu'on y voit sont la plûpart canelées par le haut, & taillées à facettes par le bas. On ne remarque plus dans cette confufion que deux ou trois chapiteaux d'ordre Corinthien; le reste qui devoit accompagner les colomnes ayant été enlevé par les vaisseaux Turcs ou Chrétiens qui sont venus aborder à l'isle, depuis qu'elle a été abandonnée. Les rois de Grece avoient contribué aux frais d'un si magnifique ouvrage; & il n'en faut point d'autre preuve que le nom de Philippe de Macédoine, & celui d'un autre Roi, appellé Dionysius Eutyches, qu'on lie, le premier sur une grande frise, & l'autre sur un marbre semblable.

Joignant le temple, ou peutêtre dans fon enceinte; on voit une grande pierre à demi enterrée, sur laquelle on lit quelques mots, qui apprennent que les habitans de l'isle de Naxos avoient dédié à Apollon quelque statue ou quelque autre monument à Délos, dont ce marbre étoit la bale. Au pied du mont appellé Cynthus, qui est au milieu de l'isle, on voit de même un très-grand nombre de marbres & de pierres, qu'on peut juger être des débris de la ville. C'étoit là qu'elle étoit placée, selon la description que

nous

DE 337

nous en font les Auteurs, & particulièrement Strabon, qui donne une fort grande hauteur à cette montagne. Cependant, ceux qui ont été sur les lieux, assurent qu'elle n'a que vingt ou trente toises de hauteur. Ce petit mont Cynthus, qui a donné le surnom de Cynthien à Apollon, est tout de marbre granite, affez approchant de celui d'Égypte, sans qu'il paroisse qu'on en ait jamais tiré. On voir des masures sur le haut, comme s'il y avoit eu quelque temple.

Entre cette colline & la mer, du côté qui regarde l'isse de Rhenia, étoit un théatre de marbre, des degrés duquel il reste encore une partie. Il y a un peu plus que le démi-cercle avec les angles extérieurs qui rentrent en-dedans. Son diametre, en y comprenant l'épaisseur des degrés, est de deux cens pieds. Sur le derrière sont placées, aux côtés, deux espèces de tours massives, qui ont trente pieds de long & dix-huit de large, & sur l'endroit de la scene se déconvrent en terre-neuf voûtes sé-Parées chacune par une muraille. On croit que ce sont des cîternes, parce qu'on remarque en quelques-unes un conduit qui y portoit l'eau de pluie. L'isse de Délos appartient aujourd'hui aux Turcs.

DELOS, Delos, Anacc, (a) nom d'une montagne de Grece, dant parle Plutarque dans la vie de Pélopidas. Cet Auteur mer dans le voifinage de cette montagne, les marais formés par les inondations du fleuve Mélas, & le remple d'Apollon Tégyréen.

DELPHES, Delphi, As col, (b) ville de Grece dans la Phocide, que le temple & l'oracle d'Apollon ont rendu si célebre. Cet oracle a toujours passé pour le plus fameux & le plus véridique de tous ceux qui s'établirent dans les différentes contrées du monde. Les autres oracles étoient presque tous particuliers à une ville, à un peuple, a une nation; celui de Delphes étoit devenu l'oracle de toute la terre. Les autres oracles ne satisfaisoient pas toujours ceux qui les interrogeoient; les prédictions de celui de Delphes, dans l'opinion des peuples, ne manquoient jamais d'être vérifiées par l'évènement. Il étoit, au rapport d'un Poète, le plus fidele interprete du Destin; ou plutôt ses ré-

(a) Plut. p. 286.

Themist. c. a. Plut. T. I. pag. 83, 123. Juff. L. II. c. 11, 12. L. VIII. c. 1. L. XVI. c. 3. L. XXIV. c. 6. Myth. par M. PAbb. Ban. Tom. II. pag. 17. 6 fuiv. Mem. de l'Acad. des Interior. & Bell. T. XVIII, p. 90, T. XIX, p. 45.

<sup>(</sup>b) Strab. pag. 187, 188, 220, 275, 328, 416, & seq. Paul. p. 617, 618. & seq. Plin. T. 1. p. 116, 173, 391, 393, 419, 754. Tom: II. p. 168, 641. & seq. Herod. L. T. c. 14, 46. & feq. L. II. c. 180. L. VIII. c. 178. L. VIII. c. 37., 38. Pomp. Mel. pag. 110. Ptolem. L. III. c. 15. Athen. p. 173. Suid. T. I. p. 655. 657. Tit. Liv. L. XXXVIII. c. 48. L. XII. c. 23. Died. Sicul. pag. 214, 249. & feq. Corn. Nep. in Miltiad. c. I. in

338 D E

ponses devenoient elles-mêmes un destin irrevocable.

I.

Origine & antiquité de l'oracle de Delphes.

Plusieurs Historiens nous ont parlé de l'origine de l'oracle de Delphes; mais, aucun d'eux ne nous en a marqué d'époque certaine. C'est déjà une preuve bien forte de son ancienneté, & c'en est presque assez pour croire qu'il a précédé ceux dont l'époque peut se découyrir dans les monumens qui nous restent de l'antiquité. Cependant, Hérodote écrit dans fon second livre, que l'oracle de Dodone est le plus ancien de tous ceux de la Grece. Mais, on démontre contre cet Historien, que l'oracle de Delphes est antérieur à celui de Dodone. Ce dernier fut fondé par les Pélasges, & les Pélasges ne se jetterent dans l'Epire, que peu avant le règne de Cadmus. Or, l'oracle de Delphes étoit célebre des ce tems-là, puifque Cadmus alla confulter cet oracle sur le succès de ses des-

Il est encore incontestable qu'il étoit établi même avant le déluge de Deucalion, qui arriva sous le règne de Cécrops. On sçait qu'après que les eaux de ce déluge se furent retirées, Deucalion & Pyrrha vinrent consulter Thémis, qui prophétisoit pour lors à Delphes, sur les moyens de repeupler la terre. A cette tradition, qui pour soit être suspecte, nous joindrons le témoignage de Pausanias, qui écrit dans son neuvième livre,

que le temple & la ville de Delphes furent submergés par les
eaux de ce déluge. Ce n'est pas
encore assez. Le même Pausanias
nous apprend qu'avant Thémis,
l'oracle appartenoit à la terre & à
Neptune. Nous voilà déjà bien
au de là du déluge de Deucalion.
Cependant, si nous en croyons le
Scholiaste de Lycophron, la terre
n'est pas la première divinité qui
ait rendu des oracles à Delphes.
Saturne y en avoit rendu longtems apparante.

tems auparavant.

Quant à la manière dont se sit la découverte de cet oracle, voici ce qu'on en raconte. Des chevres, qui paissoient dans les vallées du mont Parnasse, donnerent occafion à cette découverte. Il y avoit dans le lieu qu'on a appellé depuis le fanctuaire, une espèce de crevasse, dont l'ouverture étoit fort etroite. Ces chevres, en rodant pour chercher de la pâture, s'en approcherent par hazard, & avancerent la tête, pour regarder dedans, Auffi-tôt, comme si elles eussent été transportées de cette fureur qu'on appelle enthousialme, elles firent des fauts & des bonds merveilleux, & pousserent des cris extraordinaires. Le pâtre qui les gardoit, frappé de ce prodige, s'approche lui - même, & baisse la tête à l'entrée du trou, pour en voir le fond. Il est sails sur le champ des mêmes mouvemens que les chevres, & de plus, il prophétise l'avenir. Le bruit de cette merveille se fut bientôt répandu par-tout le voisinage. Les habitans du lieu accoururent pour en être les fémoins, & voulurent èprouver en eux-mêmes cet enthousiasme, dont les essets étoient
si surprenans. Ils s'approcherent
tous de la crevasse, & surpris, comme
on le peut croire, d'un prodige si
etrange, ils y reconnoissent quelque chose de divin. Quel Dieu,
se disent ils, est venu se cacher
dans le fond de cet abime? Quelle
divinité descendue du ciel daigne
habiter ces sombres demeures?
Après bien des réslexions, ils concluent que c'est la Tetre qui envoie ces vapeurs prophétiques, &
qui rend là ses oracles.

qui rend là fes oracles. C'est ainsi que Diodore de Sicile raconte cette histoire. Strabon, Pausanias & Plutarque sont d'accord avec lui, & aucun des Anciens ne les a contredits. Il n'y a parmi les Écrivains modernes, que le seul M. Vandale qui rejette cette tradition, mais fans dire pour quoi. Il la traite de fable, sans prouver que c'est une fable. Il l'a crue fort contraire au système qu'il s'est fait sur les oracles du paganisme. Cependant, dit M. Hardion, s'il eût voulu ne rien voir de miraculeux dans l'enthousalme des chevres, s'il eur voulu le regarder comme l'effet physique d'une cause physique, il n'en autoit pas eu plus de peine à prouver que les démons n'opéroient nen dans les oracles. La fureur prophétique de la Pythie, dont les Anciens nous ont débité tant de merveilles, n'eût été qu'un transport de phrénésie, causé par une vapeur maligne, qui sortoit de l'antre de Delphes, & qui atlaquoit le cerveau d'une femme,

dont les fibres souples & délicats sont aisés à émouvoir. Si l'imagination de cette femme est prévenue d'idées de divination, tous les discours qu'elle tiendra dans son délire, seront des prédictions.

En raisonnant ainsi, nous ne serons point dans la nécessité de donner un démenti à un Historien aussi prosond & aussi exact que Diodore de Sicile, qui nous apprend lui-même qu'il avoit puisé cette tradition dans des monumens de la plus grande antiquité, & qui la constrme par la contume qui duroit encore de son tems, d'immoler des chevres dans les sacrisces qui se faisoient dans le temple d'Apollon, préférablement à d'autres victimes.

## II.

Situation de l'oracle de Delphes

Nous lifons dans Strabon, que le mont Parnasse étoit situé entre la Phocide & la Locride, & servoit de limite à ces deux provinces. Il appartenoit à la Phocide, suivant la plus commune opinion. En descendant de cette montagne, du côté qui tegarde le midi, out trouvoit à mi côté, l'antre d'oit sortoient les exhalassons prophétiques. Autour de cet antre se forma insensiblement la ville de Delphes.

Les Anciens croyoient que le mont Parnasse étoir sirué au milieu de la terre, ou du moins au milieu de toute la Grece. Ils racontoient à ce sujet une vieille sable, que Jupiter ayant voulu sçavoir quel étoit précisément le milieu de la terre, sit partir deux aigles,

340 D F

l'on du levant & l'autre du couchant, qui se rencontrerent au mont Parnasse, au-dessus du fanctuaire de l'oracle. Les habitans de Delphes, en mémoire de cette aventure, consacrerent dans le temple d'Apollon, deux aigles d'or. Pindare en fait mention dans sa quatrième pythionique. Le lieu où se rencontrerent les deux aigles fut appellé, ougaros rus yus, c'està dire, le nombril de la terre, parce que ce lieu étoit au milieu de la terre, comme le nombril est au milieu du corps. En effet, il y avoit dans le même temple de Delphes, une figure de nombril entortillé d'une bandelette, sur lequel étoient posées les deux aigles. Le nom d'oupanes n'a pas seulement été donné au temple de l'oracle. On le trouve souvent seul pour signifier la ville de Delphes, comme on peut le voir dans Eschyle, Sophocle, Euripide, Pindare & autres.

Plutarque, dans son Traité du filence des oracles, s'est souvenu du conte des deux aigles, & se · mocque d'un Philosophe nommé Epiménides, qui voulut sçavoir d'Apollon lui-même, si ce conte étoit véritable. Apollon le punit de sa curiosité, par une réponse obscure & ambigue, où il ne put rien comprendre. Apollon fit bien, continue Plutarque, de mortifier ainsi ce curieux qui vouloit éprouver une vieille fable, comme on éprouve une peinture, en la touchant du doigt; mais, à la place du conte, il'substitue un fait véritable arrivé de son tems. Deux graves personnages, qui venoient

des deux extrêmités opposées de la terre, se rencontrerent dans la ville de Delphes. L'un étoit Démétrius le Grammairien, qui venoit d'Angleterre, pour s'en retourner à Tarse dans la Cilicie. L'autre étoit Cléombrote de Lacédémone, qui venoit du païs des Troglodytes, au bout de l'Égypte.

Plutarque raconte ce fait si serieusement, qu'il semble avoir été persuadé que Delphes étoit véritablement située au milieu de la terre. Varron étoit bien éloigné de le croire. Il nie également, & que Delphes soit au milieu de la terre, & que le nombril soit au milieu du corps. Phurnutus qui s'est attaché au sentiment de Varron, explique le mot d'ouvard, & le fait venir d'emph qui signifie oracle, voix divine; en sorte que Delphes n'auroit été appellée όμφαλος, qu'à cause des oracles qui s'y rendoient.

## III.

Divinités qui ont présidé successivement à l'oracle de Delphes.

Ces oracles n'ont pas toujours été rendus par les mêmes divinités, comme nous l'avons déjà remarqué. Sans parler de Saturne, fur lequel nous ne croyons pas qu'on doive beaucoup infifter, nous avons vu qu'on attribua d'abord l'oracle à la Terre. L'Auteur des vers Eumolpiens affocie Neptune à la Terre. Ces deux divinités le possédoient en commun, & y rendoient leurs réponses tour à-tour, à une différence près, qui est que la Terre les rendoit elles

DF 34r

même, & Neptune, par le miniftère d'un Prêtre nommé Pyrcon. De la Terre l'oracle passa à Thémis sa fille, qui le posséda assez long-tems, & s'en démit en faveur d'Apollon, qu'elle chérissoit particulièrement. L'amitié qu'elle lui portoit avoit commencé des que ce Dieu parut au monde. Elle l'enleva des bras de Latone sa mere, & prit soin de le nourrir ellemême de nectar & d'ambrosse. nourriture céleste qui consuma ce qu'il avoit de mortel, & le sit passer bientôt de l'état de l'enfance, à celui d'un âge mûr & railonnable.

Il s'appliqua tout jeune à la science de deviner. Pan, fils de Jupiter & de la nymphe Thymbris, lui en donna les premières leçons. Lorsqu'il s'y fut rendu habile, il s'achemina au mont Parnalle, dans le dessein d'y établir un oracle. Il y vint, dit Homère, dans un équipage magnifique, revêtu de ses habits immortels, parfumé d'effences, tenant en main un luth d'or, dont il tiroit des lons charmans. Thémis, qui sçavoit son dessein, crut, dit-on, l'obliger, en lui cédant son oracle, qui avoit déjà beaucoup de réputation. Il y a une autre tradition, suivant laquelle cette prétendue cession de Thémis en faveur d'Apollon, n'avoit été rien moins que volontaire. Apollon s'étoit empare par force du sanctuaire de l'oracle, après avoir mis à mort un dragon énorme, que la Terre avoit commis pour être le gardien de l'antre prophétique. La Terre, pour se venger d'Apollon, entre-

prit de faire tomber son crédit. & de mettre les hommes en état de se passer de ses oracles, en leur envoyant pendant leur fommeil des fonges & des phantômes qui leur fissent voir clairement le présent, le passé & l'avenir. Apollon, outré de cer affront, alla fur le champ s'en plaindre à Jupiter qui fur touché des larmes de ce jeune Dieu, & qui, pour l'appailer, distipa dans un instant, & d'un seul mouvement de tête, tous ces phantômes nocturnes, & rétablit l'oracle dans son crédit & dans fes honneurs.

Au reste, en disant que l'oracle étoit passé de la Terre à Thémis sa fille, nous aurions dû ajoûter que la Terre n'avoit pu disposer de la portion de l'oracle qui lui appartenoit, & que Neptune s'étoit réservé la sienne, qu'il échangea ensin contre Apollon, pour l'isse de Calaurie, vis-à-vis de Trœzène,

Tour ce qu'on peut imaginer de plus vraisemblable sur ces changemens, c'est de les attribuer à l'adresse des Prêtres, qui, s'appercevant que la foi des peuples pour leurs Dieux se réfroidissoit, & qu'on se lassoit de leur faire des offrandes, par le peu d'avantage qu'on en recevoit, tâcherent de réveiller leur piété, en leur présentant de nouveaux objets de leur culte.

Apollon fut le dernier prophete de Delphes. Il s'y maintint jufqu'à la cessation de l'oracle, & s'en trouva bien. Ses temples regorgeoient de présens qu'on y envoyoit de toutes les parties de la

Y iij

terre. Les Rois, les Princes, les républiques, les particuliers n'entreprenoient rien, qu'ils ne l'euffent consulté; & on ne le consultoit, pour ainsi dire, que l'argent à la main.

## IV.

Des temples bâtis aux Divinités qui ont rendu des oracles à Delphes.

Les Auteurs ne fournissent rien touchant les temples qu'on avoit bâtis à la Terre & à Neptune. Thémis en avoit un du tems de Deucalion, qui fut submergé. Il étoit de pierre. S'il soutint l'effort des eaux sans être renversé, il saut croire que ses sondemens surent bien ébranlés, & qu'il sallut en rebâtir un autre à Apollon, lorsqu'il entra en possession de l'oracle de Thémis.

Le premier temple d'Apollon fut construit de branches de laurier, qui furent apportées de la vallée de Tempé. Le laurier étoit particulièrement confacré à Apollon. Ce Dieu se l'appropria, lorsque Daphné, ses premieres amours. fut métamorphofée en cet arbre. Ce temple ayant été détruit. des abeilles en édifierent un autre avec leur cire & des plumes d'oifeaux, qu'Apollon envoya chez les Hyperboréens. Ce temple devoit leur être fort commode, parce qu'il étoit portatif. Ces peuples, qui erroient dans les bois, & qui n'avoient point de demeure certaine, transportoient par tout avec eux le temple d'Apollon, qu'ils plaçoient au milieu de leurs habitations. Ils révéroient particulièrement ce Dieu, & lui envoyoient tous les ans à Délos les prémices de leur récolte.

Ceux qui n'ont pu s'accommoder de ce temple construit par des abeilles, ont eu recours aux conjectures, & ont dit qu'il avoit été bâti par un habitant de Delphes, nommé Ptéras; qu'il avoit porté le nom de son fondateur, & que sur l'équivoque du mot Ptera, qui signifie des aîles, on avoit seint que des abeilles l'avoient bâti avec des aîles d'oiseaux. D'autres ont dit qu'il avoit été construit d'une plante qui croît sur les montagnes, qu'on appelloit mississe. C'est une espèce de fougere.

Le troisième temple de Delphes fut d'airain. Ce n'est pas grande merveille, dit Paufanias, qu'Apollon ait eu un temple d'airain, puisqu'Acrisius, roi d'Argos, fit faire une tour de ce métal, pour enfermer sa fille; qu'à Lacedemone Minerve ou Junon avoient un temple d'airain qu'on appelloit xaxaloixor; & qu'enfin, il y avoit à Rome un édifice d'une grandeur & d'une structure surprenante, dont la couverture étoit d'airain. Mais, on a dit que ce temple étoit l'ouvrage du Dieu Vulcain. Ici Pausanias se déclare absolument contre la tradition; il ne peut croire non plus ce qu'a dit Pindare, qu'au dôme de ce temple, il y avoit un grouppe de figures d'or, qui charmoient les oreilles par de magnifiques concerts qu'elles failoient entr'elles.

On ne sçait pas trop de qu'elle manière ce temple d'airain sur dérruit. Les uns disent qu'il sut

DE

343

abimé dans un tremblement de terre; d'autres, qu'il fut consumé par le feu. Disons plutôt qu'il disparut à peu près comme les palais enchantés de nos Nécromanciens.

En la place des ces temples de cire & d'airain, nous pourrions mettre celui qui fut bâti par Icadius, fils d'Apollon & de la nymphe Lycie, qui s'étant embarqué pour passer de la Lycie dans l'Italie, fit naufrage sur la route, & su accueilli par un dauphin, qui le porta sur les côtes de la Phocide vers le mont Parnasse. Il y bâtit un temple en l'honneur de son pere, & y dédia un autel avec l'inscription sur arpico A Torrage.

Le quatrième temple, que Strabon met le second, exista réellement, & fut bâti de pierre par Trophonius & Agamédès excellens architectes, tous deux fils d'Ergine, roi d'Orchomène. Apollon, au rapport d'Homère, en jetta lui - même les fondemens. Trophonius & son frere, Princes chéris des dieux immortels, y ménagerent un caveau sous le pavé du remple, où l'on avoit enfoui tous ces trésors, dont il est parlé au 9e livre de l'Iliade. Lorsque Trophonius & Agamédès eurent achevé le temple de Delphes, ils demanderent à Apollon la récompense de leur travail. Le Dieu les remit à huit jours, & leur ordonna de faire bonne chere en attendant. Au bout du terme on les trouva morts en leur lit. Ils meurent dans Pausanias d'une manière bien opposée; mais, cela n'est point ici de notre sujet.

Le temple qu'ils bârirent s'embrasa la première année de la 58c. Olympiade, sous l'archontat d'Erxiclide, 548 ans avant J. C.

Les Amphictyons, ces Juges célebres de la Grece, qui s'étoient rendus les protecteurs de l'oracle de Delphes, se chargerent du soin d'en rebâtir un autre. Ils firent marché avec l'architecte, à 300 talens. Les villes de la Grece devoient fournir cette somme; les habitans de Delphes furent taxés à en donner la quatrième partie, & firent pour cela une quête de tous côtés jusque dans les pais étrangers. Amasis, pour lors roi d'Egypte, donna pour sa part 1000 talens d'alun, & les Grecs établis en Égypte en donnerent 20 mines. Les Alcméonides, famille puissante d'Athènes, vinrent à Delphes en ce tems-là, & s'offrirent de conduire l'édifice. Ils le firent plus magnifique qu'on ne se l'étoit proposé dans le modele. Entre les autres embellissemens qu'ils y ajoûterent, ils firent faire un frontispice de marbre de Paros. Le reste du temple ésoit bâti d'une pierre qu'Hérodote appelle Thurs rog 21805, qui est peut-être la même que le porus de Pline; c'est une pierre blanche & dure comme le marbre de Paros, mais elle n'est pas si pesante.

V.

Différens pillages qui ont été faits du temple de Delphes.

Le premier qui porta ses mains sacrilèges sur les trésors du temple de Delphes, sur un fils de Crius, roi des Eubéens. Les Au-

teurs ne nous instruisent point du nom de ce Prince sacrilège; mais, comme Hésiode & Apollodore remarquent que Crius eut d'Eurybée fille de Pontus, trois fils; scavoir, Astréus, Pallas & Perses, il faut nécessairement que cela tombe sur l'un des trois Titanides. Cet évènement est si ancien, qu'il n'est pas possible d'en fixer l'époque.

Saint Augustin rapporte, dans le 18e livre de la cité de Dieu, que Danaüs, roi d'Argos, étant entré à main armée dans la Grece . pilla & brûla le temple de Delphes. Ce second pillage par Danaüs est de l'an 1509 ou 1508

avant J. C.

Après Danaüs , les Dryopes s'emparerent aussi des richesses du temple de Delphes; & non contens d'avoir commis ce facrilège, ils s'érigerent encore en voleurs de grands chemins, tenant la campagne, dépouillant les voyageurs, & tous ceux qui alloient consulter l'oracle.

Phlégyas, frere d'Ixion, & roi des Phiégyens, sur le quatrième qui pilla le temple de Delphes, environ 1285 ans avant J. C.

Pyrrhus, fils d'Achille, entreprit aussi de dépouiller le même temple, environ 1207 ans avant J. C. Ce fut apparemment pour réparation de ce crime, que Pyrrhus se crut obligé de quitter les champs Élysées, pour aller au fecours des Delphiens, lorsque Brennus vint à Delphes pour piller le temple. En effet, Pausanias raconte que l'ombre de ce Prince parut dans la mêlée avec trois

ombres de héros, & qu'elles firent ensemble de beaux faits d'armes contre les Gaulois, qui, quoique fort braves, n'avoient pas cependant une valeur à l'épreuve de celle de pareils combattans.

Les Crisséens, voisins de Delphes, ayant, contre la défenle expresse des Amphiciyons, pris goût à exiger des droits excessifs de tous ceux qui alloient à Delphes, pousserent même l'avarice & la mauvaise foi jusqu'à exercer des brigandages contre leurs voifins; & comme un crime en attire presque toujours un autre, ils ne se firent pas le moindre scrupule de porter leurs mains facrilèges sur les richesses du temple de Delphes, & quelquefois même de tuer ceux qui vaquoient aux exercices de leur religion dans les bois facrés d'Apollon. Ce fut la quatrième année de la 44e Olympiade, c'est-à-dire, 605 ans avant J. C.

La première année de la 75°. Olympiade, 480 ans avant J. C. le fameux Xerxès, roi de Perse, étant entré dans la Grece à la tête de plus d'un million d'hommes, & n'ayant pas intention de traiter Apollon plus favorablement que les autres dieux, dont il avoit saccagé les temples, fit un détachement de cette formidable armée, qu'il envoya à Delphes, avec ordre d'y piller le temple d'Apollon, & de le brûler ensuite. Mais, li l'on doit ajoûter foi à Diodore de Sicile, à peine ce détachement s'étoit-il avancé jusqu'au temple de Minerve, surnommée la prévoyante, que l'air s'obscurcit tout

DE 34

à coup, & qu'il s'éleva une furieuse tempête accompagnée de vents impétueux, de tonnerres, d'éclairs, de foudres, & d'une pluie terrible de grandes & de grosses pierres, dont la plûpart de ces Perses surent écrasés.

Les Phocéens, proches voisins de Delphes, pillérent aussi le temple d'Apollon, & à trois différentes reprises. Leur premier pillage arriva sous Philomèle leur chef, 355 ans avant J. C. la quatrième année de la 105° Olympiade. Les deux derniers se firent immédiatement après sous Onomarchus & sous Phayllus, qui avoient succédé à Philomèle dans le comman-

dement des troupes.

Les Gaulois, qui n'avoient pas moins d'avidité que les Phocéens, ne voulurent pas être des derniers à profiter des dépouilles du temple de Delphes. Ce fut l'unique sujet de la troisième irruption qu'ils fitent en Grece, au nombre de cent cinquante mille hommes de pied, & de plus de vingt mille chevaux, commandés par Brennus & par Acichorius. Le premier , avec loixante cinq mille hommes d'élite, prit le chemin de Delphes; & pour exciter davantage ses gens à taire leur devoir, il leur montra de loin le grand butin dont ils alloient être les maîtres, en les assurant que ce nombre prodigieux de statues & de quadriges d'or qui ornoient la grande place & les avenues du temple, étoient d'un poids beaucoup plus confidérable encore qu'ils ne le paroifsoient. Les Gaulois, animés par le discours de Brennus, courent tête

baissée contre les Delphiens. Ceuxci, quoiqu'en petit nombre, leur résistent courageusement, & du Parnasse où ils étoient, ils accablent d'une grêle de traits & de pierres, les Gaulois qui s'efforçoient d'y monter. Il est vrai que la supercherie des prêtres Delphiens ne servit pas peu à ranimer le courage des combattans; ces prêtres accoururent vers les Delphiens & leurs alliés, en les affurant qu'ils venoient d'appercevoir Apollon & Minerve armés de toutes pièces, & sortant de leurs temples; puis ils les conjurerent de marcher promptement sur les pas des dieux qui voloient à leur fecours. Les Grecs encouragés fondirent brufquement fur l'ennemi, & ils crurent bientôt s'appercevoir eux-mêmes qu'Apollon & Minerve étoient présens. Tout l'espace de terre que couvroit l'armée Gauloise, fut, dit-on, plusieurs heures de suite agité de violentes secousses. Ce tremblement fut accompagné d'éclairs & de tonnerres épouvantables, & les foudres qui voloient de toutes parts sur les Gaulois, tuoient non seulement ceux sur lesquels ils tomboient, mais brûloient encore tout ce qui se trouvoit aux environs, hommes & armes. Une portion du mont Parnasse s'étant aussi détachée d'elle-même, fondit par quartiers sur les Gaulois; & ces quartiers étoient si grands, qu'ils écrasoient jusqu'à trente & quarante soldats à la fois. Pour surcroît de maux, ils eurent encore à essuyer des pluies continuelles, suivies d'un froid excessif, qui couvrit toute la campagne de glace & de monceaux de neiges. Enfin, Brennus lui-même y mourut de ses blessures, désespéré d'avoir entrepris une expédition dont les suites avoient été si funestes. Pausanias sixe l'époque de cette grande désaite des Gaulois à Delphes, à la seconde année de la 125°. Olympiade, qui est la 273° avant J. C.

Les Gaulois, résolus de se venger, à quelque prix que ce fût, du mauvais tour qu'Apollon leur avoit joué, attendirent inutilement une occasion plus favorable; mais, les Gaulois Scordifques. les Médiens & les Dardaniens leurs descendans, qui avoient hérité de la haine de leurs peres contre Apollon, se liguerent ensemble, 164 ans après la défaite de Brennus, & 114 avant J. C., & entrerent encore à main armée dans la Macédoine & dans la Grece, où ayant, chemin failant, pillé plusieurs temples, ils vinrent à celui de Delphes, qu'ils ne traiterent pas mieux; mais, ils y perdirent aussi beaucoup de monde.

Trente ans après le pillage des Gaulois Scordisques, les Thraces à leur tour pillerent le temple de Delphes, & le brûlerent, la première année de la 1712 Olympiade, la 6702 de la fondation de Rome, 84 ans avant J. C.

Dans le voyage que Néron sit en Grece, la treizième année de son règne, l'an de Rome 819, & la 66e de J. C. il alla visiter le fameux temple d'Apollon à Delphres; & y ayant trouvé à son gré cinq cens belles statues de bronze; tant d'hommes illustres que de dieux, qui avoient éré consacrées à Apollon, il les enleva; & les ayant fait charger sur ses vaisseaux, il les emporta avec lui à Rome.

Ce sont-là les principaux pillages qu'essuya le temple de Delphes en dissérentes occasions, & dont M. de Valois avoit sait une histoire suivie.

## VI.

Origine & situation de la ville de Delphes.

La ville de Delphes devoit sa naissance & son agrandissement à l'oracle; elle lui devoit sa réputation & le grand éclat qui l'a si fort distinguée de toutes les autres villes du monde payen, qui l'a fait regarder comme le centre de la religion, comme le séjour favori des dieux, & sur-tout d'Apollon à qui elle étoit particulièrement consacrée; enfin comme l'école de la sagesse, où l'on pouvoit compter autant de prophetes & de Philosophes qu'il y avoit d'habitans, & où le peuple, tout dévoué au culte des dieux, ne s'occupoit que de fêtes, de sacrifices & d'autres pratiques de religion. Enfermé entre mille roches escarpées, ce peuple jouissoit dans un plein repos de la présence & des faveurs des dieux, qui se manifestoient sans cesse à ses yeux, qui l'admettoient dans leurs conseils éternels, & qui, par la science de l'avenir qu'ils lui communiquoient, l'avoient rendu l'arbitre du fort des Rois & des nations de la terre.

Telles ont été les illustres prérogatives que l'erreur payenne avoit attribuées à ce peuple heureux; prérogatives qui attirerent au mont Parnasse cette foule inconcevable d'étrangers qui vinrent, ou s'y établir, ou s'y instruire du secret de leur destinée.

DE

L'antre d'où sortoient les oracles d'Apollon, étoit situé, comme nous l'avons déjà dit, vers le milieu du mont Parnasse du côté qui regarde le midi au-dessus de cet antre. Il y avoit à quelque distance, une ville ou un bourg qu'on appelloit Lycorie. Strabon nous apprend que la ville de Delphes avoit été bâtie en premier lieu dans l'endroit même où étoit placé ce bourg de Lycorie. Ce que nous lisons dans Pausanias, d'une ancienne ville de Delphes qui fut submergée par les eaux du tems de Deucalion, nous portera sans peine à expliquer ces paroles de Strabon, de cette première ville de Delphes qui subsistoit avant le Déluge, & qui fut rebâtie plus près du sanctuaire de l'oracle, pour la commodité de ceux qui venoient y consulter les dieux fur l'avenir.

Quoi qu'il en soit de cette première ville de Delphes, qui ne fournit rien de mémorable, passons à la seconde. Celle-ci comprenoit seize stades dans son circuit. C'est Strabon qui nous l'apprend dans le neuvième livre. On n'eût pu lui donner plus d'étendue, à cause des rochers & des précipices qui l'environnoient. Quelques maisons qu'on bâtit d'abord autour du temple d'Apollon, donnerent la naissance à la ville de Delphes. Ces maisons se multiplierent à proportion que l'oracle s'accrédita, & remplirent peu à peu les 16 stades qu'elle comprenoit dans son circuit.

Jamais fituation ne fut plus heureuse que celle de Delphes. Cette ville devoit toutes ses fortifications à la nature, & rien au travail des hommes; & ses fortifications; comme le remarque Justin, pouvoient causer autant d'admiration que la majesté même du dieu de l'oracle. Un des sommets du mont Parnasse, dont la pointe suspendue avoit la forme d'un dais, la couvroit du côté du nord. Deux vastes rochers l'embrassoient par les côtés, & la rendoient inaccesfible; & une autre roche escarpée, que l'on appelloit Cirphis, en défendoit l'abord du côté du midi; de sorte qu'on n'y pouvoit arriver que par des sentiers étroits qu'on avoit pratiqués de deux côtés de la ville. Entre la basse ville & la roche que nous venons de nommer Cirphis, couloir le fleuve Plistus. Ce fleuve avoit sa source dans le mont Parnasse, & se jettoit dans la mer à Cirrha, petite ville du domaine de Delphes, & qui lui servoit de Havre.

Les rochers qui environnoient la ville de Delphes, s'abaissoient doucement, & comme par degrés. C'est ce qui a fait dire à Strabon qu'elle avoit la figure d'un théâtre. Le Scholiaste de Pindare explique Strabon, en distinguant trois parties dans la ville de Delphes, dont la première s'appelloit v'n atm, c'est-à-dire, la

ville haute; la feconde, peon, c'est-à-dire, le milieu de la ville; & c'étoit-là qu'étoit l'autre prophétique & le temple d'Apollon; la troissème s'appelloit ram, nous pourrions la nommer la ville basse; nous examinerons dans un moment ce que c'étoit que vann.

La ville de Delphes, fituée comme nous venons de le dire, se découvroit dans toutes ses parties d'aussi loin qu'on voyoit le mont Parnasse, & offroit une belle perspective aux yeux des étrangers qui y abordoient, à ne regarder seulement que la beauté & l'arrangement des édifices; mais, lorsqu'ils considéroient cer amas prodigieux de statues d'or & d'argent, dont le nombre surpassoit de beaucoup celui des habitans, s'imaginoient-ils voir une ville, plutôt qu'une assemblée de dieux? Rappellons-nous pour un moment les plus pompeufes defcriptions que les Poëtes nous aient faites du mont Olympe, où les dieux rangés autour du trône de Jupiter, jouissoient de tout ce que la souveraine sélicité peut procurer de plaisir & de délices; tout ce que notre imagination nous fournira d'idées brillantes, ne représentera qu'imparfaitement le beau spectacle qu'offroient aux yeux les magnificences de Delphes. Ce fut la vue de ces magnificences, qui seule pur déterminer l'armée Gauloise à grimper sur les rochers qui défendoient l'abord de

Il ne faut pas oublier une réflexion que fait Justin après Trogue Pompée, qu'entre les rochers qui environnoient la ville de Delphes, les cris des hommes & le bruit des trompettes se multiplicient, de manière que ces échos augmentoient dans l'esprit de ceux qui en ignoroient les causes, l'admiration où l'on étoit pour cette ville chérie des dieux, & redoubloient la fainte horreur qu'on avoit conçue pour le dieu de l'oracle.

## V 1 I.

Différens noms de la ville de Delphes.

Les Scholiastes d'Homère & de Pindare donnent à cette ville quatre ou cinq noms, qu'elle a eus, disent-ils, successivement. Eustathe, sur le second livre de l'Iliade, nous apprend qu'elle fut d'abord appellée Napé Parnassia. Nous ne sçaurions nous persuader que Napé ait été le nom de la ville de Delphes. Nous croirions plus volontiers que Napé n'a été que le nom du lieu où la ville de Delphes a été bâtie. Napé ne fignifie autre chose qu'un bocage, qu'un bois taillis planté dans un vallon fur la pente d'une montagne. C'étoit peut-être ce bois de lauriers qui étoit assez près de l'oracle, & que Pline semble avoir désigné par ces paroles : Laurus spectatissima fuit in Parnasso. Il est vrai que le nom de Napé est demeuré à un des quartiers de Delphes. C'est ce qui prouve encore plus que ce n'a point été le nom de la ville entière. Pausanias, dans ses Phociques, s'est souvenu de ce bocage du Parnasse, qu'il appelle aussi Napen Panassian; mais, il

DE 349

ne dit point que c'ait été le nom

de la ville de Delphes.

Le Scholiaste de Pindare donne en second lieu le nom de Pétréessa à la ville de Delphes. Il est aisé de démontrer que ce nom n'a jamais été qu'une épithete de cette ville, épithete qui lui a été donnée, parce qu'elle étoit bâtie entre des rochers. La preuve qu'on en a, c'est qu'on ne trouve dans aucun Auteur le nom de Pétréessa seul, pour signifier la ville de Delphes; & qu'au contraire Homère & d'autres Écrivains joignent toujours ce nom avec celui de Pytho, comme son épithete.

Le même Scholiaste lui donne en troisième lieu le nom de Crissa. C'est une troisième bévue plus groffière encore que les deux autres. Tout ce qu'il y a de Géographes & d'Historiens ont toujours distingué la ville de Crissa de celle de Delphes. Pausanias nous apprend que Crissa étoit bâtie sur un chemin étroit qui menoit à Delphes, & que les habitans de cette ville s'érant avisés de dépouiller les étrangers qui venoient à l'oracle, furent punis sévèrement par les Amphictyons, qui leur déclarerent la guerre, prirent leur ville, & la confisquerent avec son territoire au profit d'Apollon. Il faur convenir qu'Homère, dans un endroit de son hymne fur Apollon, semble confondre les deux villes. Cependant, h on y fait bien attention, on sera bientôt détrompé; car, on trouvera la situation de Delphes & celle de Crissa formellement distinguées.

Les derniers & les véritables noms de la ville de Delphes, sont ceux de Pytho & de Delphes. On disoit Pytho, Python & Pythia. Il feroit affez difficile de décider lequel est le plus ancien des deux noms de Delphes ou de Pytho. Si nous en croyons Paufanias, la ville a été appellée Delphes avant que d'être appellée Pytho. Nous voyons le contraire dans Homère. On ne seroit peut-être pas mal fondé à les soutenir aussi anciens l'un que l'autre, en disant que Delphes étoit le nom de la ville, & Pytho le nom du temple d'Apollon. M. Hardion penche fort à croire le nom de Delphes plus ancien que celui de Pytho. Nous en dirons la raison dans un moment.

L'on remarque que les Grecs ne se servoient pas indifféremment des mots Delphi & Pytho. Les Poëtes n'employoient que le mot Pytho, & jamais celui de Delphi. On trouve à la vérité dans Callimaque, Delphos laos , Delphides acrai; & dans Pindare Melissa Delphis; mais, on ne trouve dans aucun Poete le substantif Delphi. Au contraire, les Historiens & les autres Ecrivains en prose se servent toujours du mot Delphi, & presque jamais de celui de Pytho; de sorte qu'on peut croire que le mot Delphi étoit affecté à la prose, & que celui de Pytho l'étoit à la poessie. Les Poetes Latins ont employé indifféremment l'un & l'autre, & même plus souvent le mot Delphi.

On fait venir le mot πυθώ de l'Aoriste mutéstai, qui signifie ap-

prendre, interroger, parce qu'on interrogeoit l'oracle, & qu'on y apprenoit ce qu'on vouloir scavoir. Mais, la première syllabe de πυθέοθαι ,lorsqu'il est formé de πυνθάνεσθαι, est breve, & la première syllabe de mula est longue. C'est ce qui nous fait préférer l'autre origine qu'Homère nous en donne, & après lui tous les Scholiastes. Il fait venir le mot πυθώ de l'ancien verbe πύθέθαι, dont la première syllabe est longue, & qui fignifioit anciennement dans la langue Grecque, la même chose que ourreobai; c'est de ce verbe qu'on a formé le nom Latin putere, aussi-bien que le mot François qui lui répond. Cette étymologie est fondée sur ce que le monstre du'on a appellé Lython, avoit été tué proche de Delphes, & abandonné à la pourriture dans l'endroit où il avoit été tué.

Pour le nom de Delphes, on le peut faire venir premièrement de Δελφος, ancien mot Grec qui fignifioit seul, solitaire; d'où vient qu'avec l'a privatif, ad sages a signisié un frere, c'est-à-dire, qui n'est pas le seul fruit d'un mariage; & ce nom auroit été donné à la ville de Delphes, parce qu'elle étoit bâtie au milieu des rochers solitaires du Parnasse. Si l'on admettoit cette origine, on pourroit croire que le nom de Delphes est le plus ancien que la ville ait porté; & même que ç'a été le nom de la première ville de Delphes, qui subsistoit avant le Déluge de

Deucalion,

En supposant que le nom de
Delphes n'est pas plus ancien que

celui de Pytho, nous n'aurions qu'à le faire venir de Aexqu'me qui est un des noms qu'a portés le serpent Python.

Pausanias fait venir le nom de Delphes, de Delphus, fils d'Apollon & de Céléno, selon les uns; selon d'autres, fils d'Apollon &

de Thya.

Voilà trois étymologies différentes du nom de Delphes. Homère en donne une quatrième; & toute fabuleuse qu'elle est, elle a été adoptée par Étienne de Byzance. La ville de Delphes, dit cet Auteur au mot Arapil, a eu son nom de ce qu'Apollon y accompagna un vaisseau sous la

figure d'un dauphin.

Au reste, s'il falloit choisir entre ces quatre étymologies, nous donnerions avec M. Hardion la présérence à la première, qu'on tire de l'ancien mot  $\Delta \varepsilon \lambda \rho \gamma \varepsilon$ , parce qu'elle est la plus simple & la plus naturelle, & parce que sans elle nous n'aurions point de nom à donner à l'ancienne ville de Delphes, qui substituir avant le Déluge de Deucalion.

## VIII.

Des Ministres de l'Oracle de Delphes.

Le peuple de Delphes ne découvroit autour du mont Parnaffe, que des précipes & des rochers, qui ne lui produisoient rien pour les besoins ni pour les commodités de la vie; mais, il avoit dans l'oracle d'Apollon, des refsources toujours prêtes. Cet oracle lui tenoir lieu des plus riches côteaux, & des plaines les plus



fertiles. Il pouvoir se vanter de jouir dans son désert, de cette abondance miraculeuse qui faisoir regretter le siècle de Saturne, & dont les hommes n'avoient confervé que le souvenir. Graces aux soins d'Apollon, ses greniers se remplissoient, sans qu'il prît la peine de labourer la terre, ni de l'ensemencer.

Ne nous imaginons pas cependant que ce peuple languit dans une molle oisiveté. Tout ce qu'il y avoit d'habitans à Delphes, hommes & femmes, jeunes & vieux, tous, fans exception, travailloient à mériter les faveurs de leur dieu , par le soin qu'ils prenoient d'attirer les étrangers à son temple, & de leur vendre ses oracles au prix des plus fomptueux facrifices & des plus magnifiques offrandes. Tous étoient occupés, ou de ce qui regardoit ces facrifices, ou de l'entretien du dedans & du dehors du temple, ou des cérémonies qui précédoient & qui suivoient l'installation de la Pythie fur le trépied prophétique. Tous enfin briguoient avec empressement l'honneur d'être les ministres d'un Dieu si reconnoislant, qui les combloit tous les Jours de nouveaux bienfaits.

Dans les premiers tems de la découverte de l'oracle, devint prophete qui voulut. Les habitans du Parnasse n'avoient besoin, pour acquérir le don de prophétie, que de respirer la vapeur qui sortoit de l'antre de Delphes. Le dieu de l'oracle, pour se mettre en crédit, inspiroit alors toutes sortes de personnes indisférem-

ment. Mais enfin plusieurs de ces phrénétiques, dans l'accès de leur fureur, s'érant précipités dans l'abime, & s'y étant perdus, on chercha les moyens de remédier à un accident qui revenoit trop fréquemment. On dressa sur le trou une machine qui fut appellée trépied, parce qu'elle avoit trois barres; & l'on commit une femme pour monter sur ce trépied, d'où elle pouvoit sans aucun risque, recevoir l'exhalaison prophétique. Cette femme est connue fous le nom de Pythie. Elle tenoit sans contredit le premier rang, parmi tous les ministres du Dieu. Voyez Pythie.

Les plus considérables d'entre les autres ministres étoient ceux qu'on appelloit Prophetes. Suivant une tradition fort ancienne que Paulanias nous a conservée, les premiers prophetes de Delphes furent des Hyperboréens, qui avoient passé la mer pour venir s'établir au mont Parnasse. Mais, Pausanias paroît douter de la vérité de cette tradition, sur ce que toute l'antiquité n'attribue qu'aux femmes le privilège de recevoir l'entousiasme prophétique sur le trépied de Delphes. Il n'a pas fait attention que l'établissement de ces prophetes n'étoit point incompatible avec celui des prophétesses, puisqu'ils n'étoient point institués pour monter sur le trépied, mais seulement pour y accompagner la Pythie.

La dignité de Prophete étoit, felon Euripide, affectée aux principaux habitans de Delphes. Ce Poère ajoûte qu'on les élisoit au

fort ; c'est-à-dire , qu'on remplaçoit, par la voix du fort, ceux qui mouroient. Ils étoient assis autour du trépied sacré pour recueillir les paroles de la Pythie, qui n'avoient ni liaison ni structure, lorsqu'elle les proféroit, & qui ne fortoient, pour ainsi dire, que par élans, du fond de son estomac. Leur principal soin étoit de leur donner un sens qui quadrat avec la demande de celui pour qui la Pythie prononcoit l'oracle. Ils étoient les maures de la mener au sanctuaire; ou de la tenir renfermée; & ils ne l'installoient sur le trépied, que lorsqu'ils étoient contens des sacrifices, & que les autres fignes qui devoient précéder l'installation, leur faisoient juger que le Dieu seroit favorable. C'étoit à ces Prophetes que l'on adressoit ses demandes, soit qu'on les fît de vive voix, soit qu'on les écrivit sur des tablettes; & c'étoit d'eux que l'on recevoit les réponses. Par ce détail de leurs fonctions, on peut juger aisément de leur autorité dans la ville de Delphes. Ils avoient un chef entr'eux: on ne sçait si le sort donnoit cette dignité, ou si l'on y parvenoit par ancienneté.

Les Prophetes avoient sous eux des Poëtes qui mettoient les oracles en vers. Strabon & Plutarque nous l'apprennent. Voici comme le dernier s'en explique: Plusieurs assurerent, dit-il, qu'il y avoit quelques Poëtes assis autour du sanctuaire, qui recevoient les paroles de la Pythie, & qui les enfermoient sur le champ dans un certain nombre de paroles mesurées, comme on enferme les liqueurs dans les vases. On ne s'est pourtant pas toujours servi de ces Poetes. fur-tout dans les commencemens. Il y a même eu des tems où les oracles ne se rendoient qu'en profe.

En sortant du sanctuaire, on trouvoit une troupe de femmes rangées en haie fur le perron du temple, pour empêcher que les prophanes n'approchassent du trépied sacré. Euripide les appelle προσπολους pollow, & marque leurs fonctions dans deux vers dont voici le sens: Femmes consacrées au service d'Apollon, qui gardez si attentivement le Dieu que vous servez, & qui êtes en sentinelle sur le perron de son temple, &c.

Il faut observer que les femmes, de quelque condition qu'elles fulfent, n'entroient jamais dans le fanctuaire.

Dans le même lieu, c'est-àdire, vers l'entrée du fanchuaire, habitoit un ministre qu'Euripide appelle X pucopunana Tou feou , ταμίαν τε πάνταν πισόν. Χρυσοφύλαξ του θεού fignifie à la lettre, gardien de l'or d'Apollon; & ταμίας πάντων πισός fidele économe, fidele administrateur de tout ce qui regarde le temple. Ces noms ne nous donnent point une idée distincte des fonctions de ce ministre qui étoit le même que ceux que les Grecs appelloient veaxue pous, en prenant ce mot dans la fignification primitive.

Il nous explique lui-même les fonctions dans Euripide, qui le fait parler sous la personne d'lon. Il falloit qu'il se levât tous les

DE

353

jours avec le Soleil, & qu'il balayât le temple d'Apollon avec des rameaux de laurier cueillis autour de la fontaine de Castalie; qu'il attachât des couronnes du même laurier sur les portes, sur les murailles du temple, sur les autels, autour du trépied sacré; qu'il en distribuât aux Prophetes, aux Phébades, aux Poëtes, aux Sacrificateurs, & aux autres ministres. C'est principalement à caule de cette distribution qu'il faifoit, qu'Euripide l'appelle raular πάντων πισον. Il alloit ensuite puiser de l'eau de la fontaine de Castalie, dans des vases d'or ; il en remplissoit les vases sacrés appellés αππορραντήρια , Ου περιβραντήρια , qui étoient placés à l'entrée du temple, & où l'on étoit obligé de purifier ses mains en entrant. Il faisoit après cela une aspersion de cette même eau sur le pavé du temple, sur les portes, sur les murs, avec un goupillon de lautier. Quand tout cela étoit fait, il prenoit un arc & un carquois, & alloit donner la chasse aux oiseaux qui venoient se poser sur les statues dont le temple étoit environne. Nous entendons ici pourquoi Euripide l'appelle, χουσοφύλακα τιν θεου, gardien de l'or d'Apollon.

Il gardoit pourtant quelques mesures avec ces oiseaux, & ne les tuoit que lorsqu'ils s'obstinoient à s'arrêter sur le temple, ou sur les statues. Il les avertissoit d'abord avec douceur de s'éloigner du temple. Il leur témoignoit qu'il auroit du regret d'avoit donné la mort à des oiseaux dont le chant

annonçoit aux hommes les ordres & la volonté des dieux. Enfin, il ne les tuoit qu'à l'extrêmité, & lorsqu'il avoit employé sans effet les prieres & les menaces.

Nous remarquerons que la colombe étoit privilégiée sur tous les autres oiseaux, & qu'elle pouvoir habiter en sûreté dans le temple

d'Apollon.

Nous remarquerons auffi que le ministre dont nous parlons, étoit obligé de vivre dans une exacte continence, du moins pendant le tems qu'il faisoit les fonctions de son ministère. Il en eût violé la sainteté, s'il n'eût pas eu l'attention la plus scrupuleuse à se préserver de tout ce qui peut donner atteinte à la pureté. Comme il avoit beaucoup d'occupation, il faut croire qu'il y avoit plufieurs ministres comme lui, qui servoient tour à tour, & qui se relevoient les uns les autres.

L'usage des bains étoit nécesfaire au temple de Delphes. Il y avoit des hommes & des femmes préposés pour les préparer, & pour avoir soin que tout s'y passat dans l'ordre.

Voilà une grande partie des habitans de Delphes occupée autour du temple d'Apollon. Combien ne falloit-il point d'autres ministres pour les sacrifices?

Il y avoit un college de devins, dont les uns prédificient l'avenir par le chant ou par le vol des oifeaux, d'autres, par l'inspection des entrailles des victimes.

Il y avoit cinq facrificateurs en chef. Ils étoient appellés ou ,

354 DE

c'est-à-dire , Saints ; & la victime qu'on immoloit à leur réception, s'appelloit oriwing. Ces ministres étoient perpétuels, & la sacrificature passoit à leurs enfans. On les croyoit descendus de Deucalion. On comptoit un grand nombre d'autres facrificateurs subalternes. Il y avoit des joueurs d'instrumens, & des hérauts qui annonçoient les festins publics, où l'on invitoit souvent tout le peuple de Delphes. Joignons à tout cela des chœurs de jeunes garçons & de jeunes filles pour chanter & pour danser dans les fêtes d'Apollon.

Plutarque, dans son traité de la musique, remarque qu'un certain Philammon avoit célébré en vers Lyriques, la naissance d'Apollon & de Diane, & que le même avoit inventé les dans se qui étoient en usage dans le temple d'Apol-

lon.

Il ne faut pas oublier de parler des Prêtresses, dont la fonction étoit de garder & d'entretenir le fen sacré qui brûloit jour & nuit dans le temple d'Apollon. On choisissoit pour ce ministère, non des vierges, comme à Rome dans le temple de Vesta, mais des femmes veuves comme à Athènes. Au lieu que dans cette dernière ville, tous leurs foins se bornoient à renouveller de tems en tems l'huile d'une lampe, pour l'empêcher de s'éteindre; on entretenoit le feu sacré de Delphes, avec du bois, & il falloit avoir une attention presque continuelle, pour que le brasser sût toujours fort ardent.

Nous finissons par un dernier genre de ministres qui s'appelloient περιηγήται. Le nom d'interpretes n'exprime pas entièrement le mot Grec; le nom de guides ne l'exprime pas non plus; ils étoient guides & interpretes tout ensemble. Ces ministres étoient occupés à promener les étrangers par toute la ville de Delphes, pour les désennuyer du long lejour qu'ils étoient obligés d'y faire. Ils leur faisoient voir les offrandes que la piété des peuples y avoit confacrées. Ils leur apprenoient par qui telle statue, tel tableau avoit été envoyé, quel en étoit l'ouvrier, dans quel tems, & à quelle occasion on l'avoit envoyé. Ils étoient pleinement instruits de toutes les antiquités de la ville & du temple. C'est par un précis de ce dernier objet, que nous allons terminer cet article. Nous ne terons que transcrire le récit de Pausanias. Cet Auteur raconte les choses telles qu'elles étoient de fon tems.

## IX.

Les principales curiosités de la ville de Delphes.

En entrant dans la ville, on trouvoit quatre temples de suite. Le premier étoit en ruines. Le second n'avoit plus aucune statue. Dans le troissème, il y avoit encore quelques statues d'empereurs Romains; le quatrième étoit dédié à Minerve Pronœa. La statue de Minerve, que l'on voyoit à l'entrée de celui-ci, étoit plus grande que celle qui étoit dans l'intérieur du temple, c'étoit un

présent des Massiliens. On dit que Crœsus, roi de Lydie, avoit aussi fait présent à la Déesse d'un bouclier d'or , qui for enlevé par Philomélus. Au temple de Minerve Pronœa tenoit une chapelle & toute une enceinte confacrée au heros Phylacus, qui vint, dit-on, lauver Delphes de l'irruption des Perses. C'étoit une ancienne tradition, que dans l'endroit du lieu d'exercice qui étoit découvert, il y avoit autrefois une laye, qui, poursuivie par les fils d'Autolycus & par Ulysse, fit à celui ci une bleffure au-deffus du genou; c'étoit dans le tems qu'Ulysse étoit chez Autolycus. Si au sortir du lieu d'exercice on prenoit à gauche, & que l'on descendit environ trois stades, on trouvoit le sleuve Plistus; mais, si au lieu de descendre on remontoit vers le temple de Minerve, on voyoit sur la droite la fontaine de Castalie, dont l'eau étoit excellente.

Le temple d'Apollon contenoit un fort grand espace tout au haut de la ville, & plusieurs rues y venoient aboutir. Quand on étoit dans l'enceinte du temple, on voyoit d'abord un taureau d'aitain; c'étoit une offrande des Corcyréens. On voyoit ensuite le présent des Tégéates, fait en mémoire des dépouilles qu'ils remporterent sur les Lacédemoniens. C'étoient un Apollon & une Victoire avec les statues des héros onginaires de Tégée. Vis - à - vis de ces statues étoient celles que les Lacédémoniens offrirent en action de graces de la victoire qu'ils avoient remportée sur les

DE 355 Athéniens. Elles étoient au nombre de neuf, Castor & Pollux , Jupiter, Apollon, Diane, Neptune & Lysandre, fils d'Aristocrite, qui recevoit une couronne de la main de ce dien ; ensuite Abas. qui servoit de devin dans l'armée de Lysandre, & Hermon, pilote du vaisseau que montoit ce Général.

Derrière toutes ces statues, & au second rang, on voyoit ces braves officiers qui seconderent si bien Lysandre à Ægospotamos, soit Spartiates, soit alliés de Sparte, comme Aracus & Erianthès le premier de Lacédémone, le second Béotien; Astycrate de la même ville, Céphisocle, Hermophante, & Hicésius, tous trois de Chio; Timarque & Diagoras Rhodiens; Théodame de Cnide. Cimmérius d'Éphese, Eanthidas de Milet, tous faits par le statuaire Tisandre. Ceux qui suivoient étoient de la main d'Alype Sicyonien; scavoir, Théopompe de Midée, Cléomede de Samos, Aristocle de Carystium en Eubée, Antonomus d'Érétrie, Ariftophante de Corinte, Apollodore de Træzene, & Dion d'Épidaure sur les confins des Argiens. A leur fuite on voyoit Axionique de Pellene en Achaie, Théares d'Hermioné, Pyrias Phocéen: Conon de Mégare, Agimene de Sicyone, Pythodote de Corinthe. Télécrate de Lincade, Enantidas d'Ambracie, enfin Epicyridas & Étéonique de Lacédémone.

Sur le piédestal d'un cheval de bronze, offert par les Argiens, & fait à l'imitation du cheval de

Trove, il y avoit une inscription, qui portoit que les statues dont il étoit environné, provenoient de · la dixme du butin que les Athéniens firene sur les Perses au combat de Marathon. Ces statues étoient premièrement une Minerve & un Apollon; en second lieu, Miltiade comme Général de l'armée Athénienne; troisièmement, parmi les héros d'Athènes, Erechthée, Cécrops, Pandion, Léos & Antiochus qu'Hercule eut de Midée, fille de Phylas, ensuite Egée, & Acamas, l'un des fils de Thésée. Car, tous ces héros autorisés par l'oracle de Delphes, donnerent leurs noms aux tribus des Athéniens. Mais, on y voyoit aussi Codrus, fils de Mélanthus, Théfée & Phyllus, quoiqu'aucune tribu ne portât leur nom. Toutes ces statues étoient de Phidias . & avoient été faites en effet de la dixième partie des dépouilles remportées sur les Perses. Dans la fuite, les Athéniens envoyerent encore à Delphes la statue d'Antigonus, celle de son fils Démétrius, & celle de Ptolémée, roi d'Egypte; les deux premières, pour faire leur cour à ces rois de Macédoine, qu'ils redoutoient, & la dernière, par pur amour pour Prolémée.

Près du même cheval, on voyoit d'autres offrandes faites par les Argiens. C'étoient les statues des principaux chefs qui prirent le parti de Polynice, & qui marcherent avec lui contre Thèbes, Adraste, fils de Talaüs, Tydée, fils d'Enéüs, les descendans de Prætus, comme Capanée, fils

d'Hipponous & Éréoclus, fils d'Iphis, enfin Polynice lui-même, & Hippomédon, né d'une sœur d'Adraste. Là se voyoit aussi le char d'Amphiaraus, avec Baton fon parent & son écuyer, qui tenoit les rênes des chevaux. La dernière de ces statues étoit celle d'Alitherse. C'étoient autant d'ouvrages d'Hypatodore & d'Aristogiton. Les Argiens firent ce present à Apollon après la victoire qu'ils remporterent conjointement avec les Athéniens fur les Lacédémoniens, auprès d'Enoé, ville de l'Etat d'Argos. Pausanias croit que ce fut à la même occasion qu'ils donnerent aussi les statues des Épigones. Car, on voyoit, dit-il, au même rang Schénélus, & Alcméon; celui-ci avoit la place d'honneur comme plus ancien; ensuite Promachus, Thersandre, Égialée & Diomede. Euryalus étoit entre Égialée & Diomede. Vis-à vis c'étoient d'autres statues que les Argiens offrirent encore, après avoir rétabliles Melleniens, de concert avec les Thébains, sous la conduite d'Épaminondas. On voyoit-là Danaus le plus puissant des rois d'Argos, Hypermnestre, l'une de ses filles, & la seule qui conserva ses mains pures; auprès d'elle Lyncée, puis tous ces héros qui descendoient d'Hercule & même de Persée, encore plus ancien qu'Hercule.

Suivoit le présent des Tarentins, qui consistoit en des chevaux de bronze & en des statues de captives qu'ils consacrerent à Apollon, en action de graces de la victoire

qu'ilsavoient remportée sur les Messapiens. Venoient ensuite le resor des Sicyoniens. C'eroit le lieu où l'on gardoit les deniers consacrés au Dieu. Mais, du tems de Pausanias, il n'y avoit d'argent ni dans ce lieu, ni dans aucun autre endroit du temple de Delphes. Près de ce trésor on voyoit l'offrande des Cnidiens; c'étoit une statue équestre de Triopas, leur fondateur, une Latone, un Apollon, & une Diane; ces deux divinités décochoient leurs flêches fur Tivus, qui paroissoit en avoir déjà le corps tout criblé. Les Siphniens avoient aussi là leur trésor, où ils avoient déposé la dixme du produit de leurs mines d'or. Les Liparéens, ayant vaincu les Tyrrhéniens dans un combat naval, voulurent aussi décorer de statues le temple de Delphes.

Les Athéniens avoient bâti dans le temple de Delphes, une espèce de chapelle particulière, lous le nom de trésor, & les Thébains de même; les uns & les autres, en action de graces de divers avantages remportés à la guerre. A l'égard des Cnidiens, se ne sçais, dit Pausanias, si c'est pour accomplir un vœu , ou leulement pour faire montre de lears richesses, qu'ils ont voulu avoir un trésor dans le temple. Mais, pour les Thébains & les Athéniens, continue-t-il, on sçait qu'ils ont voulu par-là laisser un monument, les uns de leur combat de Leuctres. & les autres de leur combat de Marathon. Les Cléonéens avant été affligés de la peste, auffi - bien que les Athéniens, avertis par l'oracle de Delphes, sacrifierent un bouc au soleil levant; ils furent délivrés du mal contagieux; & pour marquer leur reconnoissance, ils consacrerent à Apollon un bouc de métal. Les Poridéens, peuples de Thrace, & les Syracusains avoient aussi honoré le Dieu par un trésor qui leur étoit affecté, les premiers par pure dévotion envers le Dieu, les seconds pour avoir défait les Athéniens qui avoient porté la guerre dans leur isle. Mais, les Athéniens eux - mêmes bâtitent encore un portique, des richesses gagnées sur les peuples du Péloponnèse & leurs alliés. On y voyoit des éperons de navires & des boucliers d'airain suspendus à la voûte. Une Inscription nommoit toutes les villes sur lesquelles les Athéniens femporterent des dépouilles, dont ils envoyerent les prémices à Delphes.

Au-dessus de ce portique, il y avoir une groffe roche, où l'on dit qu'Hérophile avoit accoûtumé de s'asseoir pour rendre ses oracles. On voyoit encore dans le temple de Delphes, une tête en bronze, c'étoit la tête d'un buffle, ou d'un taureau de Péonie, qui avoit été donnée par Dropion de Léon, roi des Péoniens. Vis-à-vis de cette tête de bronze, étoit la statue d'un homme en cuirasse. avec une cotte d'armes par-dessus. Cette statue étoit un présent des habitans d'Andros, & l'on dit qu'elle représentoit Andréus leur fondateur. L'Apollon, la Minerve, & la Diane qui suivoient, étoient une offrande faite par les Phocéens, après une victoire remportée sur les Thessaliens leurs ennemis irréconciliables, & leurs voilins, si ce n'est du côté que la Phocide confinoit avec les Locriens Hypocnémidiens. On voyoit au même rang Jupiter Ammon sur un char; c'étoit un don des Cyrénéens, peuple de Libye, mais Grec d'origine; une statue équestre d'Achille, présent fait par ces Theffaliens, qui habitoient aux environs de Pharsale, enfin un Apollon qui teroit une biche; ce monument venoit de ces Macédoniens qui habitoient la ville de Dium, sous le mont Piérie. Les Corinthiens, du moins ceux qui étoient Doriens d'extraction. avoient austi bâti là un trésor, & ils y avoient mis une grande quantité d'or, qu'ils avoient reçu des Lydiens. La statue d'Hercule que l'on voyoit ensuite, avoit été donnée par les Thébains pour quelques avantages remportés sur les Phocéens durant la guerre facrée. Les Phocéens, de leur côté, ayant battu pour la seconde fois la cavalerie Thessalienne consacrerent à Apollon plusieurs statues de bronze, qui se voyoient encore à Delphes du tems de Pausanias. Les Phliasiens avoient donné le Jupiter de bronze qui étoit auprès, & avec le Jupiter une statue qui représentoit l'isse d'Egine. Près du trésor des Corinthiens, on voyoit un Apollon en bronze, qui avoit été envoyé par les Arcadiens de Mantinée. Un peu plus loin, c'étoit un Apollon & un Hercule qui se disputoient un trépied; chacun vouloit l'avoir; ils étoient

prêts à se battre, mais Latone & Diane retenoient Apollon, & Minerve appaisoit Hercule. Les Phocéens firent ce présent dans le tems qu'ils marchoient contre les Thessaliens sous la conduite de Tellias d'Élis.

Après la fameuse victoire que les Grecs remporterent à Platée, toute la nation crut devoir faire un présent à Apollon, & ce présent fut un trépied d'or, soutenu par un dragon de bronze. Le Dragon étoit encore dans son entier du tems de Paufanias; mais, pour le trépied qui étoit d'or, il avoit été enlevé par les Généraux de l'armée des Phocéens. Les Tarentins, victorieux des Peucétiens, autres peuples barbares de leur voisinage, confacrerent à Apollon la dixme des dépouilles remportées sur l'ennemi. Ils firent faire par Onatas d'Égine & par Calynthus, plusieurs statues, tant équestres qu'en pied, & les envoyerent à Delphes. On voyoit donc Opis, roi des Iapiges, qui étoit venu au secours des Peucétiens; il paroissoit blesse & mourant. Autour de lui étoient le héros Taras, Phalante de Lacédémone, & un peu plus loin un dauphin, pour marquer l'aventure arrivée à Phalante. Car, on dit, qu'avant que d'aborder en Italie, il fit naufrage dans la mer Crissée, & qu'un dauphin le porta jusqu'au rivage. La hache que l'on voyoit ensuite, étoit un présent de Périclyte, fils d'Euthymaque, de la ville de Ténédos.

Près du grand autel, on voyoit un loup de bronze. C'étoit une offrande faite par les habitans de Delphes eux-mêmes. On dit qu'un scélérat à après avoir dérobé l'argent du temple, alla se cacher dans l'endroit le plus fourré du mont Parnasse. Là s'étant endormi. unloup se jetta sur lui & le mit en pièces. Ce même loup entroit toutes les nuits dans la ville, & la remplissoit de hurlemens. On crut qu'il y avoit à cela quelque chose de furnaturel, on suivit le loup, & l'on retrouva l'argent sacré que l'on reporta dans le temple. En mémoire de cet évènement, on in faire un loup de bronze, & on le consacra au Dieu. Ce monument étoit suivi de la statue dorée de Phryné, faite de la main de Praxitele, qui étoit amoureux de cette courtisanne. Ce fut Phryné: elle-même qui en fit présent à Apollon.

On voyoit tout de suite & au même rang deux Apollons, donnés l'un par les Epidauriens, après une victoire remportée sur les Perses dans le pais d'Argos, l'autre par les Mégaréens, pour avoir défait les Athéniens auprès de Nissée. Suivoit une génisse en bronze, dédiée par les Platéens, lorsque dans leur propre pais, avec le secours des autres Grecs, ils taillerent en pièces l'armée de Mardonius, fils de Gobryas. Des deux Apollons que l'on voyoit auprès, l'un étoit un présent des Héracléotes qui habitoient aux environs du Pont-Euxin; l'autre venoit d'une amende à laquelle les Phocéens furent condamnés par les Amphictyons, pour avoir labouré un champ consacré au

Dieu. Cette dernière statue étoit haute de trente-cinq coudées; on la nommoit à Delphes l'Apollon Sitalcas. La même on voyoit plusieurs Généraux d'armée, en bronze; une Diane, une Minerve, & deux Apollons encore, toutes statues données par les Éroliens, en reconnoissance de la victoire qu'ils remporterent sur les Gau-

L'on voyoit ensuite les statues équestres des chefs sous la conduire de qui les Phéréens mirent en fuite la cavalerie Athénienne. Du même côté étoit un palmier de bronze avec une Minerve dorée, monument de deux combats dont les Athéniens sortirent victorieux en un même jour, l'un fun terre près du fleuve Eurymédon, l'autre sur le fleuve même. Cette Minerve étoit dorée du tems de Paufanias, & gâtée en plufieurs endroits. Au même lieu, on voyoit Battus sur un char. C'étoit un don des Cyrénéens, qui, sous les Aufpices de Battus, quitterent l'ille de Théra, pour aller s'établir en Afrique: Cyrene conduisoit le char elle-même; & la nymphe Libye couronnoit Battus. Près de sa statue il y avoit un Apollon, qui avoit été fait par ordre des Amphictyons, & de l'amende imposée aux Phocéens pour l'attentat qu'ils avoient commis contre le Dieu.

De tous les présens faits par les rois de Lydie, il ne restoit plus du tems de Pausanias, que la soucoupe d'un gobelet donné par Alyate; cette soucoupe étoit de ser. Les dissérentes pièces qui la com-

posoient n'étoient jointes ensemble, ni par des cloux, ni même par des pointes, mais uniquement par de la sondure. Sa figure étoit celle d'une tour; large par en bas. elle s'étrécissoit par en haut. Chaque côté n'étoit pas d'une seule pièce. C'étoient plusieurs bandes de fer mises les unes sur les autres en manière d'échelons; & les dernières . c'est-à-dire , celles d'enhaut, étoient un peu renversées en-dehors. Voilà comment cette soucoupe étoit faite. Dans le temple il y avoit un endroit pavé de marbre blanc, & que l'on nommoit à Delphes le centre, parce qu'il y étoit regardé comme le centre de la terre. Là on voyoit quelques offrandes faites au Dieu par les Lacédémoniens, entr'autres une statue d'Hermione, fille de Ménélaus. Auprès c'étoit Eurydame, qui commandoit les Étoliens, lorsqu'ils remporterent la victoire fur les Gaulois.

Élyre, ville de Crete, envoya à Apollon une chevre de bronze. que l'on mit aussi en ce lieu. La chevre sembloit donner à tetter à deux enfans qui étoient Phylacis & Phylandre. On voyoit ensuite un bœuf de bronze, donné par les Carystiens de l'isle d'Eubée, lorsqu'ils furent vainqueurs des Perses. En mémoire d'une victoire navale, remportée fur les Tyrrhéniens, les Liparéens envoyerent à Delphes autant de statues d'Apollon qu'ils avoient pris de bâtimens sur leurs ennemis. A la fuite de ces statues on voyoit un petit Apollon qui avoit été consacré par Echécratides de Larisse.

On croyoit même que c'étoit la plus ancienne offrande qui ait été faite au Dieu. Les peuples qui habitoient la Sardaigne, avoient aussi voulu honorer le Dieu par un hommage public, en lui consacrant une statue de bronze, qui représentoit leur fondateur nommé Sardus.

Près de cette dernière statue, on vovoit un cheval de bronze, avec une inscription qui portoit que c'étoit Callias Athénien, fils de Lysimachides, qui avoit fait cette offrande aux dépens des Perses, sur qui il avoit remporté des dépouilles confidérables. La Minerve qui suivoit, fur donnée par les Achéens, lorsqu'ils prirent Phana, ville d'Étolie. Cette Minerve étoit suivie d'un Apollon, donné par ces Rhodiens qui habitoient la ville de Linde. Un peu plus loin on voyoit un âne de bronze, confacré par les Ambraciotes, au sujet d'une victoire qu'ils remporterent sur les Molosses durant la nuit.

Les habitans d'Ornée, dans l'Etat d'Argos, fe voyant extrêmement pressés par les Sicyoniens, firent vœu à Apollon, que s'ils pouvoient les chasser de leur pais, ils lui enverroient tous les jours à Delphes un certain nombre de victimes en grande pompe & lolemnité. Ensuite pleins de confiance, ils combattent les Sicyoniens & les défont. Mais l'embarras fut d'accomplir leur vœu ; car , outre la dépense, cette pompe à laquelle ils s'étoient obligés, causoit chaque jour beaucoup de peine & de fatigue. Ils imaginerent donc

de s'acquitter une foispour toutes, & ce fût en envoyant à Delphes un tableau qui représentoit le pompeux facrifice qu'ils avoient voué à Apollon; c'est ce que l'on voyoit encore du tems de Paulanias, gravé sur le bronze. Près de ce tableau on voyoit un des travaux d'Hercule, c'étoit son combat contre L'hydre. Ce monument étoit de fer.

Elatée, ville de la Phocide, étant affiégée par Cassandre, Olympiodore, envoyé à son secours par les Athéniens, fit lever le liège à ce Prince. La ville, en action de graces, donna un lion de bronze à Apollon de Delphes. Ce lion étoit placé dans le même rang que les statues dont nous ven ins de parler. Auprès c'étoit un Apollon donné par les Massiliens, comme la dixième partie des dépouilles remportées sur les Carthaginois qu'ils avoient vaincus dans un combat naval. Là se voyoit aussi un trophée érigé par les Etoliens, avec une statue de femme armée, qui représentoit l'Etolie. Ce monument avoit été confacré aux dépens des Gaulois, que les Etoliens obligerent de payer une grosse contribution, à cause des cruautés qu'ils avoient exercées contre la ville de Callium. On voyoit ensuite une statue d'or donnée par Gorgias de Léontium, & c'est Gorgias lui-même qu'elle représentoit. Immédiatement après cette belle statue, on voyoit celle de Scyllis de Scios, le plus habile plongeur qui fut jamais, & celle de Cyana sa fille.

Sur le fronton du temple, on

voyoit Latone, Diane, Apollon, les Muses, le Soleil qui se couchoit, Bacchus & des Thyïades. On avoit suspendu aux chapiteaux des colomnes, diverses dépouilles des ennemis, entr'autres des boucliers d'or , monumens glorieux de la victoire que les Athéniens remporterent à Marathon sur les Perses. Derrière & sur la gauche on voyoit des boucliers des Gaulois; ils étoient, quant à la forme, presque semblables à ceux des Perses, & c'étoient les Étoliens qui les avoient confacrés en ce

Dans le parvis du temple de Delphes, on voyoit de belles sentences, que l'on disoit y avoir été écrites de la main de ce que l'on appelloit communément les fept Sages de la Grece. Il y avoit dans le même lieu une statue d'Homère en bronze, élevée sur une colomne.

Dans le temple même il y avoit un autel dédié à Neptune, parce qu'anciennement tout ce lieu lui appartenoit. On y voyoit les statues de deux parques. Jupiter Mæragete & Apollon Mæragete étoient à la place de la troisieme. Là se voyoit aussi le sacré foyer, où le prêtre d'Apollon tua Néoptoleme, fils d'Achille. Un peu plus loin on vous montroit la chaise de Pindare; elle étoit de fer. Toutes les fois que l'indare venoit à Delphes, on dit qu'il s'asseyoit-là pour chanter des hymnes qu'il avoit faits en l'honneur du Dieu. Dans le sanctuaire du temple, où peu de gens avoient la liberté d'entrer, on voyoit une autre statue d'Apollon; qui étoit d'or. Au sortir du temple, sul'on prenoit à gauche, on trouvoit une enceinte fermée par une baluftrade, où étoit le tombeau de Néoptoleme, fils d'Achille. Les habirans de Delphes lui rendoient tous les ans des honneurs funebres, comme à un héros. Rentré dans le chemin, si l'on continuoit à monter, on remarquoit une pierre de moyenne grosseur, que l'on frottoit d'huile tous les jours, & que l'on enveloppoit même de laine crue aux jours de fête. C'étoit, dit-on, la pierre que Rhéa supposa à Saturne; il la dévora, & la revomit ensuite. En revenant au temple, on voyoit la fontaine de Caffotis; il y avoit au-devant un petit mur par-dessus lequel il falloit paffer pour la voir. On dit que l'eau de cette fontaine alloit par-dessous terre, dans le lieu le plus secret du temple, & que sa vertu prophétique inspiroit là des femmes qui rendoient des oracles. On croyoit que c'étoit une des nymphes du Parnasse qui lui avoit donné son nom.

Au-dessus de cette sontaine on voyoit un édifice, où il y avoit des peintures de Polygnote, dédiées à Apollon par les Gnidiens. Quand on étoit entré dans ce lieu, on voyoit sur le mur à main droite, un grand tableau, qui représentoit d'un côté la prise de Troye, de l'autre les Grecs qui s'embarquoient pour leur retour. On préparoit le vaisseau que devoit monter Ménélaüs. On voyoit ce vaisseau avec l'équipage, composé de soldats, de matelots & de

jeunes enfans. Phrontis, le maître pilote, étoit au milieu, une rame à la main. Au-dessous de lui on voyoit un certain Ithéménés, qui apportoit des habits, & Echœax qui descendoit d'un pont avec une urne de bronze, Politès, Strophius & Alphius, descendoient le pavillon de Ménélaus, qui étoit un peu éloigné du vaisseau, & Amphialus en tendoit un autre plus près. Sous les pieds d'Amphialus, il y avoit un enfant dont le nom est ignoré. Phrontis étoit le seul qui eût de la barbe. Briseis étoit debout, Diomede au-dessus d'elle, & Iphis auprès; ils paroissoient admirer la beauté d'Hélene. Cette belle personne étoit assile; pre d'elle étoit, au sentiment de Paufanias, Eurybate le héraut d'Ulysse, quoiqu'il n'eût pas encore de barbe. Hélene avoit deux de ses femmes avec elle ; Panthalis & Electre. La première étoit auprès de sa maîtresse, la seconde lui attachoit sa chaussure.

Au-dessus d'Hélene il y avoit un homme assis; il étoit vêtu de pourpre, & il paroissoit extrêmement trisse. On n'avoit pas besoin de l'inscription pour connoître que c'étoit Hélénus, fils de Priam. A côté de lui c'étoit Mégès avec son bras en écharpe. Auprès de Mégès c'étoit Lycomede, fils de Créon, blesse au poignet, à la sête & au talon. Euryale, fils de Mécistée, avoit aussi deux blessures, l'une à la tête, & l'autre au poignet. Toutes ces figures étoient placées au-dessus d'Hé-

A côté d'elle on voyoit Éthra,

DE

mere de Thésée, qui avoit la tête rase, Démophon fils de Thésée, qui, autant que l'on en pouvoit juger par son attitude, méditoit comment il pourroit mettre Ethra en liberté. Sur la même ligne on voyoit des femmes Troyennes. qui étoient captives & gémissantes. On distinguoit sur-tout Andromaque, & son fils qu'on lui arrachoit d'entre les bras. On remarquoit aussi Médésicaste, une des filles naturelles de Priam. Ces deux Princesses avoient un voile lur le visage. Polyxène, qui venoit ensuite, avoit ses cheveux noués par-derrière, à la manière des jeunes personnes. Le peintre n'avoit pas oublié Nestor. Il avoit une espèce de chapeau sur la tête, & une pique à la main. Son cheval étoit auprès de lui, qui fembloit vouloir se rouler sur le rivage. Car, cette partie du tableau représentoit le rivage de la mer; on n'en pouvoit douter à la quantité de petits cailloux & de coquillages que l'on y voyoit. L'autre partie n'avoit rien qui tînt du voisinage de la mer.

Au-dessus de ces semmes qui étoient entre Nestor & Éthra, il y avoit quatre autres captives, Clymene, Créuse, Aristomaque & Xénodice. Au-dessus de cellesci on voyoit encore quatre autres captives sur un lit. Elles étoient nommées Desnome, Métioque, Piss & Cléodice. Épéus étoit représenté nu, & il renversoit les murs de Troye. On voyoit le fameux cheval de bois; mais, il n'y avoit que sa tête qui passat les autres sigures. Polypœtes, fils de

Pirithous, avoit la tête ceinte d'une espèce de bandelette. Acamas, fils de Thésée, étoit auprès, la tête dans un casque, avec une aigrette dessus. Ulysse étoit armé de sa cuirasse. Ajax, fils d'Oilée, tenoit son bouclier & approchoit de l'autel, comme pour se justifier par son serment de l'attentat qu'il alloit commettre contre Cassandre. Cette malheurense Princesse étoit couchée par terre devant la statue de Pallas; elle l'embrassoit; elle vouloit l'emporter; elle l'avoit déjà ôtée de dessus son piédestal; mais, Ajax l'arrachoit impitoyablement de l'autel. Les deux fils d'Atrée avoient aussi leurs casques. Ménélaus avoit de plus son bouclier, sur lequel on voyoit ce Dragon qui parut durant le sacrifice en Aulide, & qui fut pris pour un prodige. Les Atrides vouloient délier Ajax de son ferment.

Vis-à-vis du cheval auprès de Nestor, Élassus sembloit expirer fous les coups de Néoptolème. Astynous étoit tombé sur ses genoux, & Néoptolème lui passoit son épée au travers du corps. Néoptolème étoit le seul Grec qui poursuivit encore les Troyens; le peintre l'avoit dépeint de la forte parce qu'apparemment ce tableau devoit servir d'ornement à fa fépulture. Il y avoit un autel du même côté; un enfant saisi de frayeur s'attachoit à cet autel, sur lequel on voyoit une cuiraffe d'airain. Laodice étoit représentée éloignée de l'autel, comme n'étant pas du nombre des captives. Après elle on voyoit une cuvette de cuivre sur un piédestal de marbre. Méduse étoit plus bas, qui tenoit des deux mains le pied de la cuvette. Cette Méduse étoit une des filles de Priam. Près d'elle on voyoit une vieille semme, ou peutêtre un eunuque, qui avoit la tête rasée, & qui tenoit sur ses genoux un ensant tout nu. Cet ensant, par un mouvement naturel que lui inspiroit la frayeur, mettoit sa main devant ses yeux.

Le peintre avoit représenté ensuite des corps morts. Le premier qui s'offroit à la vue, étoit celui d'un certain Pélis ; il étoit dépouillé & couché sur le dos. Audessous de lui étoient étendus Eionée & Admere, qui avoient encore leurs cuirasses. Leschée dit qu'Eionée fut tué par Néoptolème, & Admete par Philochete; plus haut on en voyoit d'autres. Léocrite, fils de Polydamas, qui périt de la main d'Ulysse, étoit sous la cuvette. Au-dessus d'Eionée & d'Admete, c'étoit le corps de Corcebus, fils de Mygdon. Au-dessus de Corcebus on remarquoit les corps de Priam, d'Axion & d'Agénor. Enfuite, on appercevoit Sinon le compagnon d'Ulysse, & Anchialus, qui emportoient le corps de Laomédon. Un certain Érésus étoit aussi parmi les morts. Devant le logis d'Anténor, il y avoit une peau de léopard, comme pour lui servir de sauve-garde, & pour avertir les Grecs de respecter cette maifon. Théano étoit aussi représentée avec ses deux fils, Glaucus & Eurymaque. Le premier étoit affis fur une cuirasse faite à l'antique;

le second sur une pierre. A côté de celui-ci on voyoit Anténor avec Crino sa fille, qui tenoit un enfant entre ses bras. Le peintre avoit donné à toutes ces figures l'air & l'attitude qui conviennent à des personnes accablées de tristelle. D'un autre côté c'étoient des domestiques qui chargeoient des paniers sur un âne, & les remplissoient de provisions; un enfant paroissoit affis dessus. En cet endroit il y avoit deux vers de Simonide, dont voici le sens: Polygnote de Thase, fils d'Aglaophon, a fait ce tableau, qui repre-

sente la prise de Trove. A main gauche on voyoit un autre tableau du même peintre, dont le sujet étoit Ulysse qui delcendoit aux enfers, pour consulter l'ame de Tirésias sur les moyens de retourner heureusement dans ses États. Voici quelle étoit la disposition du tableau. On voyoit d'abord un fleuve, on juge allement que c'étoit l'Achéron; ses rives étoient pleines de joncs, & l'on appercevoit dans ses eaux des figures de poissons, mais des figures si minces & si légeres, qu'on les auroit prifes plutôt pour des ombres de poissons, que pour des poissons mêmes. Sur le fleuve on voyoit une barque, & dans certe barque un nautonnier qui ramoit. C'étoit Charon peint dans un âge avancé. On ne distinguoit pas bien qui étoient ceux qu'il passoit. Le peintre avoit seulement matqué les noms de deux entr'autres. L'un étoit Tellis, emporté dans la première jeunesse, & l'autre Cléobœe encore vierge. Elle avoit

D E 369

fur ses genoux une corbeille toute semblable à celle que l'on avoit conume de porter aux fêtes de Cérès.

Sur le bord du fleuve, tout près de la barque de Charon, on voyoit un spectacle bien remarquable. Le peintre avoit représenté le supplice d'un fils dénaturé qui avoit maltraité son pere. Sa peine en l'autre monde étoit d'avoir pour bourreau son propre pere qui l'étrangloit. Auprès de ce fils dénaturé étoit un impie qui avoit pillé les temples des dieux. Il avoit à côté de lui une femme qui sembloit préparer toute sorte de poisons pour son supplice. Audeslus de ces deux figures on voyoit Eurynome, que les interpretes des mystères à Deiphes mettoient au nombre des dieux infernaux. Immédiatement après Lurynome venoient deux Arcadiennes, Augé & Iphimédée.

Plus haut c'étoient les compagnons d'Ulysse, Périmede & Euryloque, qui apportoient des victimes pour le sacrifice. Ces victimes étoient des béliers noirs. On voyoit ensuite un homme assis; l'inscription le nommoit Ocnus; il faisoit une corde avec du jonc, & une ânesse qui étoit auprès, mangeoit cette corde à mesure. Tityus que l'on voyoit après, à force de souffrances, sembloit ne plus fouffrir; son corps étoit tout desséché, & n'étoit plus qu'un fantôme. Pour aller de suite, après Ocnus, la première figure qui se présentoit, étoit Ariadne. Elle Jettoit les yeux sur Phedre sa lœur, qui, élevée de terre & luipendue à une corde qu'elle tenoit des deux mains, fembloit se balancer dans les airs; c'est ainsi que le peintre avoit voulu couvrir le genre de mort dont on dit que la malheureuse Phedre finit ses jours.

Au - deslous de Phedre on voyoit Chloris, qui étoit couchée sur les genoux de Thyia. A côté de Thyia, c'étoit Procrys, fille d'Erechthée, & après cette Clymène qui sembloit lui tourner le dos. A la droite de Clymène, on voyoit Mégara, femme d'Hercule. Une des principales figures, c'étoit la fille de Salmonée qui paroissoit au-dessus de toutes ces femmes, affile fur un rocher. Eriphyle, qui étoit de bout à côté d'elle, palioit les doigts par-deffous sa tunique, & les portoit à son col, comme pour cacher ce colier dont il est tant parlé dans les Poëtes. Au-dessus le peintre avoit représenté Elpénor , & ensuite Ulysse qui plioit les genoux sur le bord d'une fosse, tenant son épée à la main. Le devin Tirésias arrivoit par cette fosse; il étoit suivi d'Anticlée la mere d'Ulysse, qui s'asseyoit sur une pierre. Elpénor, à la manière des matelots, paroiffoit vêtu d'une espèce de chemisette tissue de poils de bouc. Plus bas au-dessous d'Ulysse, Thésée & Pirithous étoient affis fur des sièges. Thésée tenoit de ses deux mains l'épée de Pirithous & la sienne. Pirithous avoit les yeux fur ces deux épées; il sembloit êrre au désespoir de les voir inutiles pour l'entreprise qu'ils avoient projettée.

On voyoit ensuite les filles de

Pandare. Elles étoient couronnées de fleurs & jouoient aux dez. Après elles, on voyoit Antiloque. Il avoit ses pieds sur une pierre. & il appuyoit sa tête & son visage contre ses deux mains. Agamemnon étoit auprès de lui, appuyé sur son sceptre; il tenoit un bâton de commandement à la main. Protéfilas affis regardoit Achille, & Patrocle étoit de bour au-desfus d'Achille; ils étoient tous sans barbe excepté Agamemnon. Plus haut c'étoit le jeune Phocus; il avoit une bague à un des doigts de la main gauche. Iaféus, qui étoit auprès & qui à sa barbe paroissoit plus âgé, lui tiroit cette bague du doigt. Au-dessus de ces deux figures étoit Méra, affise sur

une pierre.

La figure la plus proche étoit Actéon, fils d'Aristée; sa mere étoit auprès. Ils tenoient un faon de biche, & étoient assis sur une peau de cerf, un chien de chasse étoit couché à leurs pieds ; c'étoient autant de symboles qui avoient du rapport à la vie d'Actéon & à la manière dont il mourut. Au bas du tableau, derrière Patrocle, on voyoit Orphée; il paroifioit affis fur une éminence ; il étoit appuyé contre un arbre, tenant sa lyre de la main gauche, & des branches de saule de la main droite. Il sembloit que le peintre eût voulu représenter ce bois sacré de Proserpine, dont parle Homère, & qui étoit rempli de saules & de peupliers. Orphée étoit habillé à la Grecque; il n'y avoit rien ni dans ses vétemens, ni sur sa tête, qui sensit le Thra-

ce. Promédon étoit appuyé de l'autre côté de l'arbre. Quelquesuns croient que ce Promédon étoit un personnage purement imaginé par le peintre. D'autres disent que c'étoit un Grec passionné pour la musique en général, & particulièrement pour les airs d'Orphée. Du même côté, on voyoit Schedius, qui commandoit les Phocéens au siège de Troye. Après lui c'étoit Pélias affis sur un siège; il avoit la barbe & les cheveux tout blancs, & il arrêtoit ses yeux sur Orphée. Schédius tenoit un poignard, & il avoit une couronne d'herbes champêtres sur la tête. Thamyris étoit assis auprès de Pélias. On voyoit qu'il avoit eu le malheur de perdre la vue; son air trifle & abattu, sa barbe & ses cheveux négligés, tout annoncoit son affliction. Il avoit jerré sa lyre à ses pieds; elle étoit toute fracassée, & les cordes en étoient rompues. Au-deflus de lui Marfyas étoit allis fur une pierre. Un jeune enfant étoit auprès, qui apprenoit à jouer de la flûte; c'étoit Olympus.

En jettant les yeux au haut du tableau, on voyoit Ajax de Salamine près d'Actéon, ensuite Palamede & Thersite, qui jouoient ensemble aux dez, jeu que l'on croit avoir été inventé par Palamede même. Ajax, fils d'Oilée, les regardoit; celui-ci avoit la pâleur d'un homme qui a fait nausrage, & il étoit encore tout couvert d'écume, comme s'il sût sorti des flots. Un peu au dessus d'Ajax, on voyoit Méléagre fils d'Enéus.

D E 367

Il paroissoit avoir les yeux sur

Ajax.

Au bas du tableau, près du Thrace Thamyris, on voyoit Hector affis. Il tenoit son genou gauche avec fes deux mains, & il paroissoit accablé de tristesse. Après lui c'étoir Memnon affis sur une pierre; il étoit suivi de Sarpédon qui appuyoit sa tête contre ses mains; Memnon avoit une des liennes sur l'épaule de Sarpédon; ils avoient tous une grande barbe. Le peintre avoit représenté sur le manteau de Memnon, des oiseaux qui n'étoient point appellés autrement que les oiseaux de Memnon, Auprès de Memnon il y avoit un esclave Ethiopien, pour marquer que Memnon étoit toi d'Ethiopie. Au-dessus de Sarpédon & de Memnon, le peintre avoit représenté Pâris jeune encore & fans barbe; il battoit des mains d'une manière assez tustique, & par ce bruit il sembloit inviter Penthésilée à approcher. Penthésilée le regardoit; mais on Jugeoit à son air qu'elle n'avoit que du mépris pour lui. Sa figure étoit d'une jeune vierge; elle tenoit un arc tout semblable à ceux des Scythes, & une peau de léopard lui couvroit les épaules.

Plus haut c'étoient deux femmes qui portoient de l'eau dans des cruches cassées, en sorte que l'eau se perdoit. L'une de ces femmes paroissoit encore jeune, l'autre étoit d'un âge plus avancé. Une inscription commune à l'une & à l'autre témoignoit qu'elles avoient négligé de se faire initier aux mystères de Cérès. Plus haut

encore on voyoit Callisto, fille de Lycaon, la nymphe Nomia, & Péro, fille de Néléus, lequel, en la mariant, demanda les bœufs d'Iphiclus pour le présent des épousailles. Une peau d'ours servoit de tapis à Callisto qui avoit ses pieds sur les genoux de Nomia.

Après Callisto & les femmes qui étoient avec elle, on voyoit un rocher fort escarpé. Sisyphe. fils d'Éole, s'efforçoit de monter jusqu'au haut, en roulant devant lui une grosse pierre qui retomboit sans cesse. On voyoit aussi là un tonneau & un grouppe de figures, composé d'un vieillard, d'un enfant, & de plusieurs femmes qui écoient sur une roche-Une de ces femmes étoit auprès du vieillard, & paroissoit aussi fore âgée. Plusieurs portoient de l'eau, la vieille versoit dans le tonneau le peu d'eau que sa cruche, qui étoit cassée, pouvoit contenir, Pausanias croit que le peintre avoit voula exprimer le fupplice de ceux qui méprisoient les mystères de Cérès d'Eleusis. Car, de tous les mystères c'étoient ceux que les anciens Grecs respectoient davantage. Un peu plus bas, on voyoit Tantale au milieu des tourmens décris par Homère. Il y avoit de plus une roche qui paroissoit tout près de tomber sur lui ; & qui le tenoir dans un effroi continuel: c'est une idée que le peintre avoit empruntée des poësses d'Archiloque. Voilà ce que contenoir ces deux beaux tableaux, qui étoient de la façon de Polygnore peintre de Thase.

Un théâtre magnifique étoit contigu à l'enceinte du temple. En descendant du sacré parvis, on trouvoit fur fon chemin une statue de Bacchus, qui étoit un présent des Gnidiens. Le stade étoit dans l'endroit de la ville le plus élevé; il étoit bâti de ces pierres que fournissoit le mont parnasse; mais, Hérode l'Athénien l'avoit fait revêtir de ce beau marbre du mont Pentélique.

Delphes n'est plus aujourd'hui qu'un amas de ruines, sur lesquelles on a bâti un petit village, appellé Castri, au pied du mont Parnasse, entre Salone & Livadia, à quatre ou cinq lieues de

ces deux places.

DELPHICUS, Delphicus, (a) l'un des surnoms qui furent don-

nés à Apollon.

DÉLPHIDIUS, Delphidius, (b) nom que prenoient certains prêtres d'entre les Druides. Ce nom leur venoit de celui de Del-

phes.

DELPHINIES , Delphinia , (c) fêtes que les habitans d'Égine célébroient en l'honneur d'Apollon Delphinius. Ce dieu avoit été ainsi appellé, sur ce qu'on prétendoit qu'il avoit pris la forme d'un dauphin, pour conduire Castalius & sa colonie, depuis l'isle de Crete jusqu'au Sinus Crissaus, aux environs duquel on bâtit dans la suite la ville de Delphes, si sameuse par l'oracle d'Apollon.

DELPHION, Delphion, (d) Δελφίων, Phliasien, étoit d'une illustre naissance. Il se distingua beaucoup pendant le siège de la parrie, entrepris par Agésilaüs.

DELPHUS, Delphus, (e) Δελφός, fils d'Apollon & de Céléno. Selon d'autres, sa mere se nommoit Thyias. D'autres encore lui donnent pour mere Mélœné, fille du Céphisse. Quoi qu'il en foit, on dit que Delphus donna son nom à la ville de Delphes. Ce Prince laissa un fils nommé Pythis, qui règna après lui, & qui donna ausii son nom à la ville.

DELPHUSE, Delphusa, (f) Δελφούσα, nom d'une fontaine de Delphes, au rapport d'Étienne de Byzance. Il en est aussi parle dans l'hymne d'Homère en l'honneur

d'Apollon.

DELPHUSIE , Delphusia , nom d'une ville du Péloponnèle dans l'Arcadie, selon Étienne de Byzance.

DELPHUSIUS, Delphusius, Asapovolog (g) furnom d'Apollon, pris de la fontaine Delphuse.

DELTA, Delta, DENTA. (1) C'est le nom de la quatrième lettre de l'alphabet Grec. Cette lettre s'écrit ainsi A. Les Anciens

Montf. Tom. I. p. 107.

Montf. 1 om. 1, p. 107.

(b) Supp. a l'Antiq. expl. par D.
Bern. de Montf. Tom. II. pag. 217.

(c) Antiq. expl. par D. Bern. de
Montf. Tom. II. pag. 214. Myth. par
M. l'Abb. Ban. Tom, I. pag. 525. (d) Xenoph, p. 564, 565.

(e) Paul. pag. 619. Mém. de l'Acad. p. 20, 21,

(a) Antiq. expliq. par D. Bern. de | des Inscript. & Bell. Lett. Tom. Ill.

p. 167.

(f) Homer. Hymn. in Apollin.

(g) Homer. Hymn. in Apollin.

(b) Strab. p. 701, 768, 801. & fee. Ptolem. L. IV. c. 5. Plin. Tom. I. pag. 174, 253, 254, 257. Pomp. Mel. p. 51. Herod, L. II. c. 13. & feq. Diod. Sicul.

on même à des villes de figure

triangulaire.

Le nom de Delta se donne principalement, selon Strabon, à la balle Egypte enfermée entre la mer Médiserranée, qui fait un des côtés du triangle, & les deux bras extérieurs du Nil, qui font les deux autres, & dont l'angle méridional est au Caire. Le côté manime est une ligne plus courbe encore que les deux autres; & le Delta n'est pas à présent fort régulier; mais, outre que la mer y peut avoir fait de grands changemens en tant de siècles, une légère ressemblance a dû suffire; & ces irrégularités sont bien diminuées dans un grand espace. Voici les villes du Delta, selon Antonin, Pélusio, Héraclépolim, Tanin, Thmuin , Gyno , Tavam , Andron, Nithine, Hermupolim, Cercu, Alexandriam.

Ces villes, qui étoient des nomes ou jurisdictions, se trouvent dans le grand Delta. Nous l'appellons ainsi, à cause de la distinction que fait Ptolémée du Delta, dont la pointe supérieure est prothe Memphis, & la base, depuis Canope jusqu'à Peluse, ce qu'il appelle le grand Delta. Il appelle petit Delra l'espace compris entre le bras du Nil, qui couloit à Bubalte, & que les Anciens nommoient Bubasticus Fluvius, & celui qui couloit à Busiris, que les mêmes Anciens appelloient Busiricus Fluvius. Il ajoûte encore un troisième Delta, forme par le steuve Bubastique d'un côté, & Par l'Athribitique. Mais, le second

& le troisième Delta ne sont presque point d'usage. Comme ce grand espace est tout entrecoupé de canaux larges & prosonds, il est aisé d'imaginer autant de triangles que l'on voudra, dans un grand que l'on partage à volonté. Etienne de Byzance dit que les Égyptiens nommoient ce païs Ptimyris, & Guillaume de Tyr dit que les Égyptiens de son tems le nommoient Mahelech.

On trouve dans Diodore de Sicile, une description curieuse da Delta. Ses deux côtés, selon cet Auteur, qui ressembloient fort à la Sicile, avoient chacun sept cens cinquante stades de longueur; mais sa base qui bordoit la mer, en avoit treize cens. Son continent ou son terrein étoit parragé par une infiniré de petits canaux creusés de main d'homme, qui en faisoient le plus délicieux endroit de l'Egypte. Car, étant arrosé du Nil, qui, dans ses débordemens annuels, charrie par tout un limon fécond par lui-même, & cet arrosement étant encore étendu & multiplié par la machine appellée Cochléa, inventée par le fameux Archimede ; il n'est pas surprenant que le Delta produisit toutes sorres de grains & de fruits. Les mêmes eaux, coulant encore plus doucement, & séjournant encore plus long-tems dans les lieux bas, y formoient des étangs, dont le fond étoit rempli de toutes fortes de semences. En effet, on y trouvoit des espèces très-particulières de racines; de plantes; & d'herbages. Les indigens & tous ceux qui ne pouvoient gagner leur vie, y

Tom. XIII.

avoient recours, & elles fournisfoient de plus des repas variés & même délicieux. On faisoit, du lotos qui y croissoit en abondance, une sorte de pain qui suffiroit seul pour la nourriture de l'homme; & le ciborion produisoit la feve d'Egypte qui étoit un manger d'un goût exquis. On voyoit aussi dans le Delta des arbres sans nombre; les uns s'appelloient Persiques, dont le fruit étoit excellent, & qui avoient été apportés de l'Ethiopie dans l'Egypte, au tems de l'expédition de Cambyse; les autres se nommoient Sicaniens, & portoient des mûres ou des figues presque toute l'année; les pauvres y trouvoient une ressource perpétuelle. Il y avoit une autre espèce de fruit appellé Baté, que le fleuve laissoit dans la campagne, en se retirant, & qu'on mangeoit à la fin des repas, à cause de son extrême douceur.

DELTA , Delta , DENTA , (a) lieu fitué à une journée de chemin de Byzance. Xénophon le nomme Delta ; d'autres disent Delcon. Pierre Gilles, dans sa description du Bosphore, dit qu'on l'appelle aujourd'hui Dercon.

Athénée parle d'une rivière nommée Delcon, dans laquelle on pêchoit une sorte de poisson. nommé Delconus, du nom de la rivière, & qui, étant mis en saline, étoit un manger fort stomachal. Ortélius croit que cette rivière pourroit bien avoir coulé près du bourg Delcon, ou Delta.

DELTOTON , Deltoton , (b) nom que les Grecs donnoient ordinairement à la constellation d'Andromede. C'est Cicéron lui-

même qui l'atteste.

DÉLUGE, Diluvium, (c) Κατάκλυσις, Κατακλυσμός. C'eft en général un débordement ou une inondation très-considérable, qui couvre la terre en tout ou en pal-

L'Histoire Sacrée & l'Histoire Profane parlent de plusieurs Déluges. Mais le plus mémorable de tous, celui dont le souvenir subfistera autant que le monde, est ce Déluge qu'on nomme par excellence le Déluge, ou le Déluge Universel, ou le Déluge de Noé. Cet évènement célebre dans l'Histoire du monde, est une des plus grandes époques de la Chronologie. Les meilleurs Chronologiftes le fixent à l'an de la Création 1656, 2293 ans avant Jesus-Christ. Depuis cette époque, on distingue le tems d'avant & d'après le Déluge.

Moise nous donne dans la Génèse l'histoire du Déluge, & nous en marque en même tems la cause. Dieu, dit-il, considéra la terre, & il vit qu'elle étoit plongée dans

pag. 93. Hift. du Ciel. Tom. I. pag. 10. (c) Genef. c. 6. v. 5. & feq. c. 7. v. 1. & feq. c. 7. v. 1. & feq. c. 8. v. 1. & feq. Exod. c. 14. V. 22. Jolu. c. 3. v. 16. Joleph. de Antiq. Judaïc. p. 8. & feq. Petr. Epift. II. c. 3. v. 6, 7. M. Pluch. spect. de la Natur. T. II. p. 514. & fuiv. T. VIII,

la corruption; car toute chair avoit dépravé sa voie sur la terre. Dieu dit donc à Noé: » J'ai résolu de » faire périr toute chair; car, les " hommes ont rempli toute la » terre d'iniquité, & je les per-» drai avec la terre même. Faitesn vous une arche de pièces de » bois de Gopher; vous y ferez n des loges, & vous l'enduirez » dedans & dehors d'un enduit " convenable. . . . Je vais » répandre sur la terre un Déluge " d'eaux, pour faire mourir toute " chair qui respire & qui est viy vante sous le ciel. Tout ce qui " est sur la terre expirera. J'éta-" blirai mon alliance avec vous; " & vous entrerez dans l'arche, vous & vos fils, votre femme, " & les femmes de vos fils avec vous. Vous ferez entrer aussi n dans l'arche des animaux de " toute espèce, deux de chacune, n un mâle & une femelle, afin " qu'ils vivent avec vous.. De » chaque espèce d'oiseaux, de » chaque espèce des animaux » terrestres, de chaque espèce de " ce qui rampe sur la terre, de " toute espèce il en entrera deux " avec vous dans l'arche, afin " qu'ils puissent vivre. Prenez " aussi avec yous de tout ce qui " le peut manger, & portez-en dans l'arche pour votre nour-" rime, & pour celle des ani-" maux. . . . . . Car je n'at-" tendrai plus que sept jours, " & après cela, je ferai pleuvoir " for la terre quarante jours & n quarante nuits; & j'exterminerai de dessus la rerre toutes " les créatures que j'ai faites, u

Noé fit donc tout ce que le Seigneur lui avoit commandé. . . . L'année six cens de la vie de Noé, le dix - septième jour du second mois, toutes les sources du grand abime des eaux furent rompues. & les cataractes du ciel furent ouvertes; & la plaie tomba sur la terre pendant quarante jours & quarante nuits. . . Le Déluge se répandit sur la terre pendant quarante jours, & les eaux s'étant accrues, l'arche qu'elles soutenoient, fut élevée au-dessus de la terre. Les eaux s'accrurent encore, elles groffirent de plus en plus fur la terre, & l'arche flottoit sur la surface des eaux. Elles groffirent prodigieusement au-dessus de la terre, & toutes les plus haures montagnes qui sont sous toute l'étendue du ciel, en furent couvertes. L'eau ayant gagné le fommet de ces montagnes, s'éleva encore de quinze coudées plus haut. Toute chair qui se mouvoir sur la terre expira, tous les oiseaux. tous les animaux domestiques. toutes les bêtes sauvages, tout ce qui rampe sur la terre, & tous les hommes, enfin généralement tout ce qui avoit vie & qui respiroit sur la terre mourut. Tout ce qui sublistoit sur la terre sut exterminé, depuis l'homme jusqu'aux bêtes qui sont à son usage, jusqu'aux reptiles & aux oiseaux du ciel ; tout périr de dessus la terre : il ne demeura que Noé seul & ce qui étoit avec lui dans l'arche. Or les eaux couvrirent la terre pendant cent cinquante jours.

Tel est le récit de Moise touchant le Déluge; & ce Déluge

Aaij

qu'on auroit dû se contenter de croire, a fait & fait encore le sujet des recherches & des réflexions des Naturalistes, des Critiques. &c.

1.º On s'accorde fort bien fur l'année du Déluge, qui, comme nous l'avons déjà dit, arriva l'an du monde 1656; mais, il y a plus de difficulté sur le mois auquel commença le Déluge. Plusieurs Peres ont cru qu'il avoit commencé & fini au printems; ils ont pris le second mois dont parle Moise, pour le second de l'Année Sainte, laquelle commençoit au mois de Nisan, qui répond à Mars, vers l'équinoxe du printems; entr'autres preuves ils en tirent une de ce que la colombe rapporta à Noé une branche d'olivier, qui étoit, dit-on, un tendre rejetion de l'année. Nous croyons cependant avec les plus habiles Chronologistes, que l'Auteur sacré a parlé en cet endroit du second mois de l'année Civile, qui commençoit en automne, vers notre mois d'Octobre, & que ce second mois répondoir, partie à Octobre, & partie à Novembre; en sorte que le Déluge commença en automne, & au commencement de l'hiver.

2. L'immense quantité d'eau qu'il a fallu pour former un Déluge universel, a fait soupconner à plusieurs Auteurs, qu'il n'étoit que partiel. Selon eux, un Déluge universel étoit inutile, eu égard à sa fin, qui étoit d'extirper la race des méchans; le monde alors étoit nouveau, & les hommes en trèspetit nombre. L'Ecriture Sainte

ne comptant que huit générations depuis Adam, il n'y avoit qu'une partie de la terre habitée; le pais qu'arrole l'Euphrate, & qu'on suppose avoir été l'habitation des hommes avant le Déluge, étoit suffisant pour les contenir. Or, disent-ils, la providence, qui agit toujours avec sagesse. & de la manière la plus fimple, n'a jamais disproportionné les moyens à la fin, au point que, pour submerger une petite partie de la terre, elle l'ait inondée toute entière. Ils ajoûtent que dans le langage de l'Ecriture, la terre entière ne signifie autre chose que tous ses habitans; & sur ces principes, ils avancent que le débordement du Tigre & de l'Euphrate, avec une pluie confidérable, peut avoir donné lieu à tous les phénomènes & les détails de l'histoire du Déluge.

Mais, le Déluge a été univerfel. Dieu déclara à Noe, qu'il avoit résolu de détruire par un Déluge d'eau tout ce qui respiroit sous le ciel, & avoit vie sur la terre. Telle fut sa menace. Voyons son exécution. Les eaux, ainsi que l'atteste Moise, couvrirent toute la terre, ensevelirent les montagnes, & surpasserent les plus hautes d'entr'elles de quinze coudées; tout périt, oiseaux, antmaux, hommes, & généralement tout ce qui avoit vie, excepté Noé, les poissons, & les personnes qui étoient avec lui dans l'arche. Un Déluge universel peut-il être plus clairement exprimé? Si le Déluge n'eût été que partiel, il eût été inutile de mettre 100 ans

à bâtir l'arche, & d'y enfermer des animaux de toute espèce pour en repeupler la terre; il leur eût été facile de se sauver des endroits de la terre qui étoient inondés, dans ceux qui ne l'étoient point; tous les oifeaux au moins n'auroient pu être détruits, comme Moise dit qu'ils le furent, tant qu'ils auroient eu des aîles pour gagner les lieux où le Déluge ne seroit point parvenu. Si les eaux n'eussent innondé que les pais artoles par le Tigre & par l'Euphrate, jamais elles n'auroient pu surpasser de quinze coudées les plus hautes montagnes; elles ne fe leroient point élevées à cette hauteur; mais, suivant les loix de la pesanteur, elles auroient été obligées de se répandre sur toutes les autres parties de la terre, à moins que par un miracle elles n'eussent tié arrêtées; & dans ce cas, Moise n'auroit pas manqué de apporter ce miracle, comme il a rapporté celui des eaux de la mer Rouge & du Jourdain, qui furent suspendues comme une muraille, pour laisser passer les Israëlites.

A ces autorités, tirées des expressions positives de la Génèse, toutes extrêmement dignes de notre foi, nous en ajoûterons encore quelques unes, quoique nous pentions bien qu'elles ne sont pas nécessaires au véritable fidele; mais, tout le monde n'a pas le bonheur de l'être. Nous tirerons ces autorités de nos connoissances historiques & physiques; & si elles ne convainquent pas avec la même évidence que celles puisées dans l'Écriture Sainte, on doit

être assez éclairé pour sentir l'extrême supériorité de celle-ci, sur tout ce que notre propre fonds peut nous fournir.

On peut alléguer en faveur de l'universalité du Déluge Mosaique, les traditions presque universelles qui en ont été conservées chez tous les peuples des quatre parties du monde, quoique les nations aient donné à leurs Déluges des dates & des époques aussi différentes entr'elles, qu'elles le sont toutes avec la date du Déluge de Noé. Ces différences n'ont point empêché un grand nombre d'Historiens Chrétiens, de faire peu de cas de la Chronologie des tems fabuleux & héroiques de la Grece & de l'Égypte, & de ramener tous ces faits particuliers à l'époque & à l'évènement unique que nous a transmis l'historien des Hébreux.

L'histoire de Moise, dit M. Pluche, nous représente d'abord la terre cachée sous l'abime des eaux qui la couvroient toute entière. Elle nous la montre ensuite découverte par la retratie des eaux inférieures qui s'arrêterent dans les cavirés qui leur étoient préparées, & par l'élévation de l'autre partie des eaux qui s'évaporerent de dessus la terre, & se disperserent fort haut aussitôt après la création de la lumière & du feu qui occupe le voisinage de la terre. Dieu seul connoît la quantité & la hauteur de ces eaux raréfiées: mais, l'existence en est attestée par des preuves indubitables. Nous trouvons donc également dans la nature & dans le récit de l'historien sacré, un second Océan suspendu fur nos têtes, & roulant dans la vaste étendue du ciel pour y être dans la main de Dieu, un instrument de fécondité ou de désolation, de libéralité ou de vengeance.

Les eaux supérieures, de raréfiées qu'elles étoient, ont pu être épaissies, abaissées, & réunies de nouveau aux inférieures. Elles ont fusfi pour inonder la terre une seconde fois; & cette inondation a pu se faire sans créer de nouvelles eaux. Nous appercevons dans l'abondance, comme dans l'exiftence très-certaine des eaux supérieures & inférieures, la possibilité naturelle d'un Déluge univer-l

Quelques Scavans ont entrepris de mesurer la profondeur du bassin de la mer, pour s'assurer s'il v avoit dans la nature affez d'eau pour couvrir les montagnes; & prenant leur physique pour la règle de leur foi, ils décident que Dieu n'a point fait une chose, parce qu'ils ne conçoivent pas comment il l'a faite. Mais l'homme, quiscait arpenter ses terres, & mesurer un tonneau d'huile ou de vin, n'a point reçu de jauge pour mesurer la capacité de l'atmosphere, ni de sonde pour sentir la profondeur de l'abime. A quoi bon calculer les eaux de la mer dont on ne connoît pas l'étendue? Que peut-on conclure contre l'histoire du Déluge, de l'insuffisance des eaux de la mer, s'il y en a une masse peut-être plus abondante dispersée dans le ciel? Et à quoi sert-il enfin d'attaquer

la possibilité du Déluge par des raisonnemens, tandis que le fait est démontré par une foule de monumens?

D'un bout de la terre à l'autre, dans les grands continens & dans les petites isles, sur la côte des montagnes, & bien avant sous terre, on trouve d'une manière uniforme des lits entiers de coquillages, quelquefois tout differens, souvent d'une même espèce, des dents de poissons de mer, des poissons pétrifiés, des œufs de poissons, des plantes marines ou pétrifiées, ou empreintes sur des pierres, en un mot, toutes les depouilles de la mer. Qui peut les avoir dispersées dans tout le globe, finon un évènement univerfel ?

Quelques Scavans ont eu recours à des allusions, à des volcans, à des accidens dont l'histoire ne nous dit pas le mot. Mais, des Physiciens plus croyables, 16 veux dire, les maçons, les ouvriers qui travaillent aux mines, & les voyageurs sensés, n'ont point d'autres dénouemens, à la vue de ces corps marins répandus & enterres par tout, que le bouleversement arrivé au Déluge universel. Et tandis que les Sçavans, plutôt que de penser comme les autres, imaginent des accidens locaux qui ne fatisfont point, le peuple sent tout simplement & unanimement le rapport de cette dispersion des dépouilles de l'Océan avec l'histoire du Déluge que Moife nous a conservée. Ces petrifications, en apparence inutiles, parlent à tous les yeux. Le langage en est entendu du peuple le plus groffier. Ce sont autant de monumens que la providence nous a laissés du plus mémorable de tous les évènemens, & qui sont à côté de l'histoire de Moise, ce que sont les médailles à côté de l'hiftoire Romaine.

Mais, dira-t-on, comment concevoir que l'eau de la mer ait pu porter sur la pente des montagnes, des coquillages qui ne nagent point, & comment les corps qui vivoient dans la mer, se trouvent ils aujourd'hui engagés sous plusieurs couches de terre, à une allez grande profondeur. Pourvu qu'on demeure fortement attaché à l'histoire du Déluge, comme à un évenement dont l'universalité. est attestée par l'Écriture, par le louvenir de toutes les nations, & par l'inspection de la nature entière, il est permis de risquer une conjecture sur la manière dont la chose a pu arriver. Une conjecture n'est pas à l'épreuve des objections, elle peut se trouver fausle; mais, la ruine d'une conjecture sur un évenement, ne détruit pas la vérité de l'évenement même, parce que Dieu peut exécuter une chose par plus de moyens que nous n'en pouvons concevoir. On ne doit donc prendre ce que nous allons dire à ce sujet, d'après M. Pluche, que pour des soupçons lans conséquence, comme il le dit lui-même.

Conjecture sur le changement causé à la terre par le Déluge.

Ce que l'Écriture nous apprend du Déluge, se réduit à ceci, que les cataractes ou les réservoirs du ciel furent ouverts, & que les fources du grand abime furent rompues; que l'eau s'accrut de quinze coudées au-dessus des plus hautes montagnes; qu'après le Déluge l'arc-en-ciel devint le signe qui raffora les hommes contre la crainte d'une nouvelle inondation. & que la vie des hommes fut beaucoup plus courte qu'avant le Dé-

La tradition générale des nations nous a conservé le souvenir du Déluge, & d'un petit nombre de personnes sauvées de l'inondation, dans une barque, pour réparer le genre humain. La même tradition, immortalisée par les écrits des anciens Poëtes, nous apprend qu'il règnoit autrefois sur la terre un printems perpétuel; que les hommes, abusant de leur bonheur, furent ensevelis dans un Déluge universel; que la terre fut peuplée en dernier lieu par une race d'hommes, dont la vie fut plus courte & assujettie à l'alternative perpetuelle des saisons. La persuasion d'un affoiblissement progressif, dans la taille & dans le tempérament des hommes, a été commune à toutes les nations. Cette persuasion étoit anciennement fondée sur l'évenement. Elle s'est perpétuée jusqu'à notre âge, quoique la vie des hommes ait pris depuis long tems une confistance à peu près uniforme.

La nature, de concert avec l'Écriture & avec la tradition universelle, nous montre partout les vestiges du passage des eaux dans tous les lieux que nous habitons. Elle y joint les marques fensibles d'un éboulement des terres renversées les unes sur les autres, & qui a confondu pêle mêle en plusieurs endroits, les plantes de la terre, les os des animaux; des masses de métaux brisés, & peut-être même des ouvrages de la main des hommes, avec des coquilles, des dents de poissons, & d'autres productions de la mer.

Essayons de réunir toutes ces circonstances dans une conjecture qui les concilie toutes. Quoique la terre fût avant le Déluge, comme elle est encore, composée de couches de différentes terres appliquées les unes sur les autres, de montagnes, de vallées, de plaines, de grands amas d'eau ou de mers, toutes parties essentielles à la demeure des hommes, sa forme différoit cependant en quelque chose de celle d'à-présent. Son atmosphere ou son ciel, n'étoit pas non plus tout à fait de même qu'aujourd'hui. Dieu, qui a changé la durée de la vie de l'homme, a pu apporter quelque changement à son habitation; & Saint Pierre nous autorise à le penser, en difant que l'ancien monde a péri par les eaux, & que les cieux & la terre d'à-présent sont réservés au feu du dernier jour.

Supposons que la première terre décrivoit autour du soleil son cercle annuel ou son orbite ovale, sans pencher son axe d'un côté plus que d'un autre sur le plan de cette orbite. Supposons encore que cette terre étant destinée à loger des habitans d'une vie sort longue, & qui se devoient multiplier ex-

trêmement, la surface en étoit plus grande que celle de la mer, & que pour donner aux hommes plus d'espace, la mer étoit en partie à découvert, en partie cachée & enfoncée sous terre, en sorte qu'il y eût de côté & d'autre de grands amas d'eau, ou differentes mers qui s'entrecommuniquoient sous terre, par un profond abîme qui les unissoit toutes. L'Ecriture semble insinuer cet arrangement, en donnant à la masse des eaux le nom de profond abîme, & aux différens amas d'eaux, le nom de mers, comme y en ayant plusieurs. De ces deux suppositions, qui ne blessent ni l'histoire ni la physique, découlent assez naturellement toutes les circonstances que nous trouvons réunies dans l'Écriture, dans la tradition des Anciens, & dans l'état présent du monde.

La terre n'inclinant point son axe fur le plan de sa route annuelle , présentoit toujours son équateur au soleil. A l'exception du milieu de la Zone Torride, où la chaleur étoit excessive, à moins qu'elle n'y fût comme aujourd'hui corrigée par un amas de vapeurs, tous les autres climats jouissoient d'une douce température. Le jour & la nuit étoit partout de douze heures, l'air toujours pur, le printems perpétuel, sans aucune diversité de saisons ; le Soleil & la Lune ne laissoient pas de règler le cours de l'année par des changemens sensibles. La terre, en parcourant son cercle annuel autour du Soleil, se trouvoit successivement placée sous les

douze constellations du Zodiaque. Quand elle étoit sous la Balance, elle voyoit le Soleil sous le Bélier. Quand elle passoit sous le Scorpion, elle voyoit le Soleil dans le Taureau. La révolution que le Soleil paroissoit faire en un an, la Lune l'achevoit réellement de mois en mois. Elle renouvelloit ses phases comme aujourd'hui. Ainsi, les deux slambeaux qui présidoient, l'un au jour, l'autre à la nuit, servoient aussi de, règle à la société, pour sixer la durée de l'année & de ses parties.

L'homme, persévérant dans l'innocence, auroit porté de proche en proche, les plantes admitables dont Dieu l'avoit enrichi dans son premier séjour. La terre entière auroit été pour lui un jardin de délices ; au lieu que devenu pécheur & exilé, il éprouve dès - lors la malédiction lancée contre elle à cause de lui. Il fut contraint de la cultiver avec peine, & son travail étoit dès-lors contredit par l'abondance des épines & des ronces dont elle se couvroit. Mais, comme la menace de mort taite à Adam, ne s'effectua que long tems après, la malédiction dont Dieu avoit frappé la terre, s'accomplit tout autrement après le Déluge.

Jusques-là la terre conserva la vigueur & les graces de la jeunes-le. N'étant point caverneuse & crevassée, comme elle l'est depuis le Déluge, il ne s'y insinuoir point de masses d'air capables de s'y ratéser, & de s'en échapper avec fracas. L'atmosphere étoit toujours passible. Un doux zéphir, causé

par-tout aux approches successives du Soleil, chassoit les vapeurs qui s'élevoient de la mer, & les résolvoit en des rosées, dont les retours étoient invariables. Ces vapeurs montoient par-tout durant le jour; par-tout elles s'épaissississient, & retomboient dans la longue durée de la nuit, pour entretenir les plantes par une fraîcheur égale, & les réservoirs des fontaines & des fleuves par des eaux toujours nouvelles. L'air, n'étant point troublé par l'impulsion des grands vents, étoit sans pluie, sans orages, sans grêle, & fans tonnerre; & quoique tous ces météores aient des utilités relatives à l'ordre présent de la nature, le premier monde n'en éprouvoit, ni les secousses funestes, ni les apparences effrayantes.

Par une suite naturelle de cette température unisorme, les arbres conservoient toujours leur verdure. Ils étoient à la fois couverts de fruits, de fleurs, & de boutons. En réjouissant l'homme par des récoltes actuelles, ils lui montroient par avance les préparatifs de celles qui devoient suivre; & l'abondance étoit extrême, parce qu'elle n'étoit pas interrompue.

L'égalité de l'air ne pouvoit manquer d'influer sur la vie de l'homme, qu'elle rendoit plus longue. Une seule chose désiguroit la terre; c'étoit la méchanceté de ses habitans. Ils ne s'occupoient, dans une abondance si grande, que de plaisirs & de vengeance. Toute la nature, en les comblant de biens, leur donnoit mille motifs de reconnoissance & de piété;

mais, elle leur donnoit aussi l'occasion & les moyens d'être voluptueux & scélérats. La vue d'une mort qui ne devoit venir que plusieurs siècles après, ne troubloit point leurs projets. Ils n'étoient avertis ni par la voix du tonnerre. ni par le désordre des saisons, ni par d'autres afflictions salutaires. Ils fe livroient au crime fans remords & sans mesure. Il ne falloit pas moins qu'un changement universel dans la nature, pour arrêter le mal. Dieu ne se contenta pas de frapper ces habitans du premier monde; il frappa la terre même, & changea la disposition de l'air & l'ordre des saisons. Par ce moyen, il rendit la vie d'une nouvelle race d'hommes plus cource, plus pénible, & plus occupée. Il ne mit pas encore en œuvre le remede nécessaire pour réformer le fonds du cœur de l'homme; mais, il mit efficacement les habitans de la seconde terre hors d'état de porter aussi loin les effet de la méchanceté que ceux de la première.

Par quel moyen ce changement terrible a-t-il pu s'opérer? Une ligne déplacée dans la nature, suffit à Dieu pour en changer la face. Il prit l'axe de la terre, & l'inclina quelque peu vers les étoiles du Nord. Cette interruption de l'ordre ancien, parut introduire de nouveaux lieux & une nouvelle terre. Par cer abaissement de l'axe, l'équateur se trouva nécessairement un peu plus bas que le Soleil, d'un côté. & un peu plus haut de l'autre. Tous les seux du Soleil se firent sentir en ce mo-

ment dans un hémisphère, & le froid le plus aigu dans un autre. De-là les resserremens, les débandemens & tous les chocs de l'air : de-là les vens violens. L'atmosphère en sut troublée. Ils se glisserent entre les eaux de l'abime, & la voûte qui les couvroient. Les eaux supérieures, épaissies par le choc de ces vents, se précipiterent comme une mer. Les cataractes du ciel furent ouvertes. La terre ébranlée par une secousse universelle, se brisa ions les pieds de ses infâmes habitans. & s'éboula dans les eaux sourerreines. Les réservoirs du grand abime furent rompus, & les eaux s'en élancerent par des masses proportionnées au volume des terres qui les chassoient, en s'y abaissant. Du concours des eaux supérieures, & des eaux inférieures, il se forma un Déluge universel, & le globe fut nové.

Le soleil & les vents, que Dieu avoit employés pour ensevelir la terre, lui prêterent ensuite leur ministère pour la découvrir. Elle reparut par la fuite des eaux. Les unes s'arrêterent dans les lieux les plus enfoncés, & où les jambes des grandes pièces de terre s'etoient appuyées l'une contre l'autre. Le reste des eaux remonta dans l'atmosphère. Depuis ce temslà, la terre inclinant toujours son axe de vingt-trois degrés vers le nord, & présentant aux rayons directs du Soleil, des points différemment distans de son équateur, éprouva des aspects qui varient tous les jours durant six mois, & qui se renouvellent lorsqu'elle parcourt l'autre moiné de sa route annuelle. La diversité des saisons, & les vicissitudes de l'air causerent une altération nécessaire dans le tempérament de l'homme, & reflerrerent la durée de sa vie. Les descendans de Noé se sentirent encore durant quelques générations, de la vigueur de leurs peres, jusqu'à ce que le corps humain, par des affoiblissemens succellifs, prît enfin une forme de tempérament & de durée, qui se trouvât en proportion avec les impressions de l'air; comme les descendans d'un énorme Prussien, transporté en Laponie, ne manqueront pas, après quelques générations, de se sentir peu à peu de l'impression dominante, de prendre la consistance uniforme du climat, sans changer davantage, & deviendront des Lapons. Passons aux autres suites du Déluge, en suivant toujours pour guides, l'histoire de Moise, & les vestiges qui en demeurent dans

Si Dieu, par le déplacement de l'axe, ébranla l'air, & enfonça les dehors de la terre, quel dut être l'étonnement des enfans de Noé, à la vue du changement artivé à leur séjour! Au lieu des vallées délicienses, & des collines toujours tapissées de verdure, qui ornoient la première terre, ils ne tencontroient dans la Gordienne, où l'arche s'étoit arrêtée ; que des terreins crevassés, & que des rochers tumultueusement dispersés, selon que la secousse universelle les avoit rompus & mis à l'air. La plûpart des montagnes étoient hérissées de pointes couvertes de neiges, ou cachoient leurs cimes dans des brouillards épais. L'afpect du ciel ne dut pas leur paroitre moins nouveau. Le retour des nuages, qui avoient été les premiers avant-coureurs du Déluge, devoit sur-tout renouveller leurs alarmes, & les glacer d'effroi. Mais, quelle agréable surprise, lorsque sur la fin du jour, le Soleil venoit à percer les voiles dont l'air avoit été obscurci, & peignoit sur les dernières gouttes de la nuée fugitive, un arc plein de majesté, & composé des plus vives couleurs! Cet objet aussi nouveau que magnifique, ne se montrant qu'à la fin des pluies ou des orages, devint le signe naturel qui leur en annonçoit la cessation. Il fut pour les hommes un gage de paix. Les Interpretes de l'Ecriture, dans la perfuation commune , que l'arc en ciel est aussi ancien que la terre, cherchent des raisons pour justifier l'ulage que Moise fait de ce phénomène Mais, ici, il n'a plus besoin d'apologie. Moise paroît présenter l'anc - en - ciel comme un objet nouveau. Si l'arcen-ciel étoit inconnu auparavant, la pluie l'étoit donc aussi; & s'il n'y avoit ni pluie ni orages dans le premier monde, notre conjecture approche donc beaucoup de la vérité.

Si elle est en esset bien sondée, & que la surface de l'ancienne terre ait été irrégulièrement enfoncée par un tremblement universel, on doit dans toute la nature, trouver des marques d'un

ouvrage fait en deux fois; ou plutôt y appercevoir encore la structure de la première création, c'est-à-dire, des dissérentes couches de limon, d'arènes, d'argile, & d'autres matières étendues les unes sur les autres, avec tant d'intelligence & d'artifice; mais; le tout, altéré, plié, crevassé en bien des endroits, & conservant encore dans ce désordre, les veltiges du changement que la justice divine y a introduit.

1.º La surface du globe étant composée de terres friables, & de longues couches de pierres, les terres dans la tourmente universelle, ont dû rouler quelque peu, & s'ébouler en plusieurs endroits, par manière de pyramides, comme il arrive à toutes les terres qu'on jette. Au contraire, les masses de pierres se pliant avec peine, ont dû se rompre, & être en plufieurs lieux disloquées par morceaux, en d'autres inclinées à l'horizon, ailleurs posées dans une fituation parallele, selon la nature & la disposition des terres qui leur servoient d'appui. Cet évènement se trouve exactement justifié. Par-tout on rencontre de longues chaînes de montagnes dont les plus hautes ne font que des masses de roches rompues & dégarnies de terre vers les côtés. Par - tout on trouve fur la pente des montagnes, de longues couches de pierres qui en suivent la pente, & qui imitent sensiblement la chûre. Ces pierres ont été formées des avant le Déluge, par des courans d'eau & des sables posés parallelement & de niveau.

Pourquoi les voyons-nous aujourd'hui inclinées, finon parce que le terrein qui les appuie, s'est incliné en s'éboulant? Par-tout sous les plaines, les lits de pierres sont moins penchés, soit parce qu'il y en a beaucoup que le cours des eaux a formés depuis le Déluge, foit parce que les lits fe sont trouvés, lors du Déluge, étendus dans un terrein horizontal. Mais communément, le terrein des plaines même va roujours en s'abaissant peu-à-peu jusqu'au fond de la mer, comme on le prouve par la sonde. Toutes les isles ont vers le cœur, ou à peu près, un terrein plus élevé, depuis lequel on descend toujours jusqu'à la mer, dans laquelle cette pente continue, ce qui est le vrai caractère d'un éboulement. L'Italie entière est traversée de cette sorte par l'Apennin, depuis le pied duquel le terrein s'abaisse de plus en plus jusqu'aux deux mers voisines. Les Cordilieres font le même effet le long du Pérou, les Apaches au nouveau Mexique, une autre chaîne le long des côtes du Brelil, & plusieurs autres semblables tout le long de l'Afrique & de l'Asie.

2.º Par une suite nécessaire du même évènement, les terres allant toujours en pente jusqu'au point où les pieds de deux grandes masses se sont affermis l'un contre l'autre ; les eaux demeurées for le globe ont dû se rendre dans les lieux les plus enfoncés. En ce cas, auprès des grands terreins découverts, que nous nommons Continens, on doit trouver des illes plus grandes & plus fréquentes

que vers le milieu des mers où est le grand enfoncement. C'est ce qu'il est aisé de vérifier par la seule inspection du globe terrestre. Ainsi les isles de l'Archipel sont visiblement les restes du terrein qui unissoit anciennement la Grece avec la Turquie Assatique. Les isles de la Méditerranée sont les restes sensibles des terres qui se lont enfoncées entre l'Europe & la Barbarie. Les Antilles & les Caribes font les restes des terres qui unissoient autrefois les deux Amériques.

3.º Par une suite également necessaire de l'affaissement de la lurface, les lits des anciennes cartières, & les couches des méraux ont dû être rompus en plusieurs endroits, & quelquefois traversés d'outre en outre par des chûtes de matières différentes; ce qui se trouve conforme au récit de tous ceux qui ont visité les carrières & les mines.

4.º Les eaux de la mer, en gagnant le pied des terreins les plus inclinés, ont changé de place, & ont laissé dans leur ancien séjour, que nous habitons aujourd'hui, les plantes marines, les poissons, & les coquillages que nous y trouvons avec tant de furprile.

5.º Les terres que les premiers hommes habitoient, & fur tout les montagnes, ont dû rouler en bien des endroits, pêle mêle, avec les productions marines qu'elles rencontroient dans leur chûte. De-là ce mêlange étonnant qu'on trouve quelquefois à soixante & quatre-vingts pieds de

D E 381 profondeur, d'une couche de joncs ou d'herbes de prairies confondue avec une couche de bois pétrifié, quelquetois avec du charbon de terre, ou des métaux; après quoi l'on trouvera une couche immense de coquillages de toute espèce, quelquefois d'une seule. Assez souvent ces grandes couches de coquillages qui ont roulé l'une sur l'autre à diverses reprises, selon les secousses qui les ont ébranlées au Déluge, se sont depuis pétrifiées par les infinuations des eaux, du limon, & des fables. On voit la preuve de ce que nous disons dans plusieurs lits des carrières voisines de Paris.

6.º On a trouvé sur une des pointes des Alpes, les plus hautes & les plus stériles, un très-gros arbre renversé & parfaitement conservé. On a trouvé sous terre dans les illes voilines du nord. où il ne croît qu'un peu de moulle, des arbres très-gros, & de différente espèce. Ces deux singularités si surprenantes, deviennent ici des choses fort naturelles. Ces lieux si stériles aujourd'hui, ne l'étoient point avant le Déluge, parce que le printems & la fécondité étoient universels. Si donc le Soleil échauffoit autrefois le voisinage même du nord, il faut nécessairement que l'axe, en se déplaçant, y ait produit un nouvel aspect moins propre à le fertiliser. Si le sommet des Alpes nourrissoit autrefois de grands arbres ; la stérilité de ces rochers est donc l'effet d'un éboulement qui les a dégarnis de leur terre, à moins qu'on ne dise que ces arbres flottoient dans les eaux du Déluge,& ont été déposés où ils sont par la

retraite des eaux.

7.º Nous finirons les preuves qui concourent à rendre cette conjecture supportable, par une remarque sur la chose du monde la plus commune & la plus exposée à tous les yeux. On trouve souvent des vallons enfoncés entre deux collines plus ou moins efcarpées. On observe dans les deux côtés de plusieurs de ces vallons le même nombre de lits, les mêmes marières, la même épaisseur. & généralement la même disposition de part & d'autre. Le même ordre des couches se retrouve encore en terre sous le vallon. Par où il est presque évident que le vallon enfoncé est une fracture & une interruption de ces lits qui formoient autrefois un tout suivi.

Au reste, M. Pluche & tous ceux qui suivent son système, sont forcés de convenir que les régions du Tigre & de l'Euphrate n'ont point été comprises dans cette terrible submersion, & qu'elles seules en ont été exceptées parmi toutes celles de l'ancien monde. Le nom de ces fleuves & des contrées circonvoisines, leur fertilité incroyable, la férénité du ciel, la tradition de tous les peuples, & en particulier de l'Histoire sainte, tout les a mis dans la nécessité de souscrire à cette vérité, & de dire, voici encore le berceau du genre humain. Si on examine à présent comment cette exception a pu fe faire, & ce qui a dû s'en suivre, on ne trouvera rien que de trèscontraire à l'époque où le nou-

veau système fixe la sortie de nos continens hors des mers. Si les pais qu'arrosent le Tigre & l'Euphrate n'ont point été effacés de dellus la terre , & n'ont point changé, comme on est obligé d'en convenir, c'est sans doute parce qu'il n'y eut point d'affaissement dans les sommets d'où ces fleuves descendent, dans ceux qui les dirigent à l'orient & à l'occident, en y conduifant les ruisseaux & les grandes rivières qui les forment, ni aucune élévation au lit de cette partie de nos mers où ils se déchargent; d'où il doit s'en suivre que toute cette étendue de terre, bornée par la mer Caspienne, la mer Noire, la mer Méditerranée, & le golfe Perfique, n'a dû recevoir aussi aucune altération dans son ancien niveau & dans ses pentes, & dans la nature de ses terreins; puisque les revers de tous les fommets qui regardent les grandes vallés du Tigre & de l'Euphrate, n'ayant point baissé ni changé, il est constant que le revers de ces mêmes sommets qui regardent l'Arménie . la Perle, l'Asie mineure, la Syrie, l'Arabie, &c. n'ont point dû baisser non plus, & qu'ainsi toutes ces vastes contrées lituées à l'entour & audehors du bassin de l'Euphrate & des rivières qui le forment, n'ont louffert aucun affaissement, & ont été nécessairement exceptées de la loi générale en faveur de leur proximité du berceau du genre humain. Elles font donc partie de cet illustre échantillon qui nous reste de l'ancien monde, & c'est donc-là qu'on pourroit aller pour

juger de la différence qui doit se trouver entr'eux, & voir enfin si elles ne contiennent point de fosfiles marins, comme tout le reste de la nouvelle terre que nous habitons. Mais, nous sçavons que toutes ces contrées sont remplies comme les nôtres de productions marines qui sont étrangères à leur état présent. Pline même connoisfoit les boucardes fossiles qu'on trouvoit dans la Babylonie. Que devient donc le système sur l'époque de la sortie des continens hors des mers? N'est-il point visible que ces observations le détruilent, ou du moins lui sont bien contraires? Tel est le sort des lystêmes d'être sujets à des observations très-fortes, pour ne pas dire à des objections auxquelles on ne sçauroit rien répliquer de misonnable.

On fait une grande difficulté sur l'universalité du Déluge, sur ce qu'on a peine à comprendre comment après cet évènement, de telle façon qu'il soit arrivé, les animaux passerent dans les diverses parties du monde, mais or-tout en Amérique; car, pour les trois autres, comme elles ne lorment qu'un même continent, les animaux domestiques, ont pu y passer facilement en suivant ceux qui les ont peuplées, & les animaux fauvages, en y pénétrant eux-mêmes par succession des tems. La disficulté est plus grande par rapport à l'Amérique Pour cette dernière espèce d'animaux, à moins qu'on ne la sup-

DE 383 pose jointe à notre continent par quelque isthme encore inconnu aux hommes, les animaux de la première espèce y ayant pu être transportés dans des vaisseaux. Mais quelle apparence qu'on allât se charger de propos délibéré de peupler un pais d'animaux féroces, tels que le lion, le loup, le tigre, &c. à moins encore qu'on ne suppose une nouvelle création d'animaux dans ces contrées ? Mais, sur quoi seroit-elle fondée ? Il vaut done mieux supposer, ou que l'Amérique est jointe à notre continent, ce qui est très-vraiiemblable, ou qu'elle n'en est separée en quelques endroits que par des bras assez étroits, pour que les animaux, qu'on y trouve, y aient pu passer. Ces deux suppositions n'ont rien que de trèsvraisemblable. Il est parlé de la seconde dans un endroit de l'article des Chinois, sur la fin du chiffre VII de cet article. Voyez cet endroit.

DELUGE DE DEUCA-LION. Voyez Deucalion. DÉLUGE D'OGYGES. Voy.

Ogygès.

DELUGE, Diluvium, (a) Κατά λυοις, Κατακλυομός. Χέποphon compte cinq Déluges; le premier arriva fous un ancien Ogygès, & dura trois mois; le second du tems d'Hercule & de Prométhée & ne dura qu'un mois; le troisième sous un autre Ogygès, & celui-ci ravagea l'Attique; le quatrième sous Deucalion, qui inonda la Thessalie pendans l'espace de trois mois ; le cinquième, enfin, arriva au tems de Protée, & pendant la guerre de Troye; c'est celui qu'on appelle Pharonien, & qui inonda une partie de l'Égypte. Diodore de Sicile parle ausii d'un sixième Déluge arrivé dans la Samothrace.

DÉLUGE, Diluvium, Κατώκλυσις , Κατακλυσμός. Οπ appelle Déluge dans l'Écriture, non seulement cette terrible inondation par laquelle Dieu fit périr tous les hommes & tous les animaux terrestres & aëriens, qui ne se trouverent pas dans l'Arche; mais austi toutes fortes d'inondations ou d'amas d'eaux extraordinaires. Ainsi, le Psalmiste, parlant des eaux de la mer ou d'une violente tempête, exprime cela fous le nom d'un Déluge; Dominus Diluvium inhabitare facit. & ailleurs : Un Déluge d'eau n'approchera point du Juste. In Diluvio aquarum multarum ad eum non appropinquabunt. Dans le sens spirituel & allégorique, on dit un Déluge de maux, d'afflictions. Dans le style de l'Écriture, les grandes eaux marquent de grandes calamités.

DELUS, Delus, surnom d'Apollon. C'est le même que celui de Délius. Voyez Délius.

DÉMADES, Demades, (b) Δημάδης, fameux orateur d'Athènes. C'étoit un homme sans naissance & sans éducation, qui d'abord n'eur d'autre ressource pour vivre, que le métier de matelot; mais une naissance si obscure, & un genre de vie si peu élevé, n'éteignirent point en lui l'amour des grandes choses. Il tourna ses vues du côté de l'administration de la République. D'heureuses dispositions qu'il sçut développer, un travail assidu, une éloquence vive & forte, lui ouvrirent le chemin aux premières charges. Il eut donc une trèsgrande part au gouvernement des affaires de ce tems orageux. Un remarque qu'il porta dans le barreau les bons mots de la marine.

Il est compté au nombre des prisonniers que les Macédoniens firent sur les Athéniens & les Béotiens, l'an 338 avant l'Ere Chrétienne. Un jour, Philippe jouant avec ses amis une farce indécente, passa au milieu de ces prisonniers, en insultant à leur infortune. Démadès ne peut retenir son indignation, & eut assez de courage pour lui reprocher son indécence, & lui donner un avis bien propre à le faire rentrer en lui-même: O vous qui êtes Roi, comment est-ce que les dieux vous ayant revêtu de la dignité d'Agamemnon, vous n'avez pas honte de jouer le personnage de Thersite? On ajoûte que Philippe, frappé d'une si juste remontrance, la prit tellement en bonne part, qu'il jetta

10. Pfalm. 31. v. 6.

(a) Pfalm. 17. v. 17. Pfalm. 28. v. | Corn. Nep. in Phoc. c. 2. Roll. Hift. Anc. T. III. pag. 484, 522, 523, 562. (b) Suid. T. I. p. 675. Diod. Sicul. T. IV. p. 34, 55, 56. Mém. de l'Acad. pag. 555, 556, 570, 637, 653. Plut. des Inicript. & Bell. Lett. Tom. III. Tom. I. p. 741. & feq. p. 850. & feq. pag. 380, 381.

par terre sa couronne de fleurs & tous les autres accompagnemens de sa joie & de sa débauche, qu'il admira la sagesse courageuse de l'homme qui lui avoit parlé, & que lui fendant dès ce moment même sa liberté, il l'admit au nombre de ceux qu'il honoroit de son amilié & de sa confiance. Bien plus initie pour ainsi dire, dans la suite par Démadès aux graces Attiques, il rendit sans rançon tous les prisonniers Athéniens; & déposant tout l'orgueil de la victoire, il envoya des ambassadeurs au peuple d'Athènes, & fit avec lui un traité d'amitié & d'alliance.

Le premier, qui annonça dans Athènes la nouvelle de la mort d'Alexandre, ce fut un certain Asclépiade , fils d'Hipparque ; mais, l'orateur Démades exhortoit les Athéniens à ne pas lui ajoûter foi : car, disoit-il, si cela étoit, toute la terre auroit déjà senti l'odeur de ce mort. Voilà, pour le dire en passant, le plus grand éloge que l'on puisse faire d'Alexandre. Car, ce mot figuré marque la grandeur de l'empire d'Alexandre, comme si la terre entière lui étoit soumise, & en même tems il étonne l'imagination, par la grandeur de l'hyperbole. Démétrius de Phalere en a bien senti la beauté; car, il la met dans tout son jour par sa belle remarque, où il fait voir que ce qui rend ce mot si grave & si terrible, c'est que dans ce pen de paroles se trouve l'emphase, l'allégorie & l'hyperbole.

L'an 335 avant l'Ére Chrétienne, Alexandre avoit envoyé à

D E 385 Athènes des députés, pour demander à la République dix de ses orateurs. Démadès, gagné, dit-on, par un présent secret de cinq talens d'argent de la part de Démosthène, ouvrit l'avis de protéger les orateurs que le Roi vouloit avoir en sa puissance. Il présenta un modele de décret fait avec beaucoup d'art; par lequel le peuple d'Athènes demandoit au Roi les dix accusés, en promettant de les punir, s'ils se trouvoient coupables de quelque faute. Le peuple adopta l'idée de Démadès, en sit un décret en forme, & de plus, nomma Démadès lui-même fon ambassadeur à la tête de quelques autres auprès du Roi. On les chargea même de faire trouver bon à Alexandre que la République ne refusât pas l'hospitalité aux fugitifs de Thebes. Démades s'acquitta parfaitement bien de la commission. La sagesse de ses discours & la prudence de sa conduite, lui firent obtenir de la part du Roi, l'absolution des accusés, & la permission que demandoit la ville d'Athènes.

Démadès ne se conduisit pas toujours dans sa patrie avec autant de circonspection. On affure qu'il fut condamné jusqu'à sept fois, pour avoir proposé des choses contre les loix & contre l'utilité publique. Cela l'avoit rendu infâme, & il n'avoit plus le droit de parler, & de rien proposer au peuple, n'étant pas d'ailleurs en état de payer la moindre partie des amendes auxquelles il avoit été condamné. Dans ces circonstances, Antipater marcha vers

Tom. XIII.

Athènes avec son armée. A son approche, Démosthène & Hypéride abandonnerent la ville; & Démadès, se trouvant alors en pleine liberté, fit un décret qui portoit qu'on enverroit à Antipater des ambassadeurs, avec de pleins pouvoirs pour traiter avec lui de la paix. Ce décret fut approuvé & confirmé, & on fit partir en conséquence Phocion, comme le seul à qui l'on pût confier une commission si importante.

En général, Démadès ne faisoit que ce qui pouvoit plaire aux Macédoniens & à Antipater, & par cette raison, il étoit souvent forcé de conseiller & d'ordonner des choses qui blessoient & la dignité & les mœurs de sa ville; & il se croyoit, disoit-il, digne d'excuse, parce qu'il ne gouvernoit plus que les débris du naufrage de son pais. Ceux qui ont un bon vaisseau encore entier peuvent tenir contre les tempêtes; mais, après le naufrage, celui qui n'est porté que sur une planche du débris, est nécessairement forcé d'obéir aux vents & d'en être le jouet. Démades ne pouvoit mieux excuser sa foiblesse & sa complaifance pour les Macédoniens, que par cette comparaifon. Cependant, elle n'est pas entièrement juste. & Socrate ne l'auroit pas recue. Quelque pressée que soit une ville, celui qui la gouverne ne doit pas céder en tout, & doit rélister à ce qui va absolument à détruire les mœurs & à ravaler la dignité de son pais. L'Histoire fournit plusieurs exemples de gouyerneurs d'Etats qui l'ont fait.

Plutarque trouve le mot de Démades trop dur & trop insolent; & il ajoûte que c'étoit luimême qui causoit le naufrage de sa ville, en vivant & gouvernant avec tant de dissolution, qu'Antipater même disoit de lui après qu'il fut devenu vieux, qu'il n'en restoit que la langue & le ventre, non plus que des victimes immolées.

Le même Antipater répétoit souvent que de deux amis qu'il avoit à Athènes, Phocion & Démades, il n'avoit jamais pu, ni obliger l'un à bien recevoir, ni assouvir l'avidité de l'autre. Aussi Phocion montroit-il, comme une grande preuve de sa vertu, la grande pauvreté où il avoit vieilli, après avoir été tant de fois & pendant tant d'années capitaine général des Athéniens & avoir eu les plus grands Rois pour amis; au lieu que Démades faisoit parade de ses richesses dans les choses même qui étoient défendues par les loix. Car, il y avoit alors à Athènes une loi qui portoit qu'aucun étranger ne seroit reçu dans les chœurs de danse & de mulique que l'on donneroit au peuple, ou que celui qui faison la dépense des chœurs paieroit une amende de mille drachmes. Malgré cette loi , Démades , donnant un jour des jeux à ses des pens, introduisit tout d'un coup des chœurs composés de cent baladins étrangers, & en même tems, il apporta au théâtre l'argent pour payer toutes ces amendes à mille drachmes par tête. Une autre fois, en mariant son fils Déméa, il lui dit: Mon fils, quand j'épousai ta mere, cela se fit à si petit bruit, que notre plus proche voisin n'en entendit rien, au lieu qu'aujour-Thui les Princes & les Rois contribuent aux frais de tes noces.

Socrate se sert d'un trait tout semblable, pour rabattre la folle vanité d'Alcibiade; car, en l'oppofant au fils du grand Roi auquel il vouloit s'égaler, il dit : Quand la Reine est accouchée de son premier fils, qui doit succéder à la couronne, tous les peuples qui sont répandus dans ce vaste Empire, celebrent sa naissance, & dans la suite, tous les ans, ce jour-là est une de leurs plus grandes fêtes; dans toutes les provinces de l'Asie, cene sont que sacrifices & que festins; au lieu que quand nous naissons; mon cher Alcibiade, on peut nous appliquer ce mot du Poëte comique, à peine nos voisins s'en appercoivent-ils.

lly avoit à Athènes une garnion, que l'on souhaitoit beaucoup qu'Antipater en fit fortir. Sur le refus que fit Phocion d'aller folliciter cette grace, on s'adressa à Démades qui s'en chargea trèsvolontiers, & qui partit aussitôt avec son fils pour la Macédoine. l ne pouvoir pas y arriver dans une conjoncture plus triffe pour lui. Antipater étoit attaqué d'une maladie dont il mourut; & fon fils Cassandre, maître absolu de toutes les affaires, venoit d'intercepter une lettre que ce même Démades écrivoit à Antigonus en Alie, pour le presser de venir

promptement se rendre maître de la Grece & de la Macédoine, qui ne tenoient plus, disoit-il, qu'à un filet, & encore à un filet vieux & pourri, en se moquant ainsi

d'Antipater.

Dès que Cassandre les vit arriver à sa cour, il les fit arrêter l'un & l'autre; & prenant d'abord le fils, il l'égorgea sous les yeux de son pere, & si près de lui, que le sang jaillit par tout ses habits, & qu'il en fut tout ensanglanté. Ensuite, après lui avoir reproché son ingratitude & sa persidie, & l'avoir accablé d'injures, il le tua aussi lui-même sur le corps de son fils. Quelques-uns disent que ce fut Antipater même qui le condamna à la mort, après avoir intercepté des lettres qu'il écrivoit à ses ennemis, vers la troisième année de la 114e Olympiade, 322 ans avant J. C.

DÉMADES, Demades, (a) Δημάδης. Suidas dit qu'un certain Démadès d'Athènes avoit fait une histoire de Délos, & un traité de la naissance des enfans de Latone. Ge Compilateur semble confondre ce Démadès avec l'orateur, qui, fous les rois de Macédoine, Philippe & Alexandre, parut avec tant d'éclat dans la république d'Athènes. Il attribue à ce premier ce qui ne convient qu'au second. Cicéron & Quintilien ont fait mention de celui-ci, & nous ont dit qu'il n'avoit rien laissé de ses ouvrages à la postérité. Avec cette double affurance, on ne

<sup>(4)</sup> Cicer, Brut. p. 210. Suid. T. I. p. | l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. 675. Quintil, L. XII. c. 10. Mém, de l III. p. 380, 381. Bbij

peut, ce me semble, croire ce Démadès auteur de l'histoire de Délos. Il faut donc en reconnoître un autre du même nom.

Δημαγόρας . (b) Auteur, qui avoit écrit en Grec de la fondation de Rome. Il est cité par Denys d'Halicarnasse; mais, on ne sçait pas en quel tems il a vécu, ni s'il étoit Poëte ou Historien. Il est cité aush par le Scholiaste d'Euripide.

DE

DÉMAGORAS, Demagoras, Δυμαγόρας, (a) capitaine Rhodien , très-affectionné aux Romains, & fort expérimenté dans les combats de mer. Un jour. Lucullus ayant appris que Néoptolème, lieutenant du roi Mithridate, l'attendoit auprès de Ténédos avec une flotte nombreuse. s'avança contre lui monté sur une galère de Rhodes, qui étoit commandée par Démagoras. Néoptolème le voyant venir, vola audevant à force de rames, & ordonna à son pilote de le choquer de roideur de la pointe de sa galère. Démagoras, craignant le choc de cette galère, qui étoit fort pesante & armée de bons éperons d'airain , n'osa l'attendre de front ; mais, il ordonna promptement à son pilote, de revirer, & de préfenter la pouppe. Par ce moyen sa galère étant heurtée en cet endroit, recut un coup qui ne fut pas dangereux, parce qu'il ne donna que dans les parties basses qui sont toujours dans l'eau. Dans ce moment les autres galères arrivent, & alors Lucullus ordonna à son pilote de remettre sa galère la proue en avant; & après avoir fait des actions dignes d'une éternelle mémoire, il mit les ennemis en fuite, & poursuivit long-tems Néoptolème, qui eut beaucoup de peine à se sauver.

DÉMAGORAS, Demagoras, Δυμαγώρας, grand flatteur, que les Athéniens condamnerent à dix talens d'amende pour avoir appellé Alexandre un dieu.

DÉMARATE, Demaratus, Δυμάρατος, (c) Corinthien de la famille des Bacchiades, vivoit vers l'an 660 avant l'Ére Chrétienne. Il s'adonna entièrement au commerce. Il passa en Italie sur un vaisseau qui lui appartenoit; & dans les villes des Tyrrhéniens qui étoient alors les plus florissantes de tout le pais, il vendit les marchandises dont il étoit chargé. Il y gagna si considérablement, que, sans le-soucier d'aller en d'autres ports, il pratiqua toujours la même mer, apportant des marchandises de Grece en Tyrrhénie, & en remportant de Tyrrhénie en Grece. Après avoir continué ce commerce pendant quelque tems, il devint très-riche. Mais, dans la fuite, il s'éleva une fédition à Corinthe; & les Bacchiades étant opprimés par la tyrannie de Cypsele, Démarate, qui possédoit de grandes richesses, & qui étoit d'ailleurs d'une des premières familles, & même de la faction des grands de l'État, crut qu'il n'étois

(a) Plut. T. I. p. 493, 494. (b) Dionyf. Halicarn. L. I. c. 16. (c) Dionyf. Halic. L. III. c. 15. Tit.

Liv. L. I. c. c. 34. Roll, Hift. Rom, T. L p. EII.

pas sûr pour lui de vivre sous un gouvernement tyrannique. Il prit donc le parti d'embarquer tout ce qu'il avoit, pour se retirer de Corinthe dans le pais des Tyrrhéniens. Son commerce continuel lui ayant procuré plusieurs bons amis, sur-tout à Tarquinie, ville alors très-célebre & très-florissante, il y bâtit une maison & épousa une semme de qualité dont il eut deux enfans auxquels il donna des noms Tyrrhéniens, à l'un celui d'Aruns, & à l'autre celui de Lucumon. Il les fit instruire tous deux dans les sciences des Grecs & des Tyrrhéniens, & lorsqu'ils eurent atteint l'âge viril, il les mana à des filles de la première distinction. Peu de tems après, l'aîné de ses fils mourut sans laisser d'enfans, au moins qui parussent. Démarate en eut tant de chagrin, qu'il ne lui survécut que peu de jours, laissant tout son bien à Lucumon lon cadet, qui fut depuis roi de Rome sous le nom de Tarquin.

DEMARATE, Demaratus, Δυμάρατος, (a) riche marchand de Samos, ville située auprès des Locriens, fur pere du philosophe Pythagore selon Justin. Mais, on remarque que le pere de ce Philosophe ne s'appelloit pas Démarate, mais Mnésarque. Vossius croit que le texte est corrompu, & qu'au lieu de Demarato, il faut lire Marmaco, parce que, lelon Diogène Laërce, quelques

D E 389 Auteurs ont appellé Marmacus le pere de ce Philosophe. M. le Févre ajoûte qu'il approuve d'autant plus volontiers la conjecture de Vossius, qu'il avoit lu lui-même quelque part que le fils de Pythagore avoit été appellé Marmacus. selon la coûtume des Grecs qui appelloient souvent les petit-fils du nom de leurs ayeux. On prétend que le pere de ce Philosophe ne fut pas négociant, mais lapidaire.

DEMARATE, Demaratus Δυμαρατος, (b) fils d'Ariston. roi de Sparte. Ariston étoit avec les Ephores, lorsqu'il recut la nouvelle de la naissance de Démarate. Il compta par ses doigts le nombre des mois qui s'étoient écoulés depuis son mariage, & ne trouvant pas que ce nombre répondit à celui de dix accomplis, qu'il s'imaginoit devoir s'écouler entre la conception & la naissance, il témoigna hautement qu'il ne croyoit pas que cet enfant fût de lui. Il changea pourtant de sentiment dans la suite. Mais, Démarate étant devenu roi de Lacédémone après la mort d'Ariston, Cléomène & ses autres ennemis ne laisserent pas de faire valoir ces soupçons, pour le perdre, On jugea qu'ils étoient bien fondés; & Démarate ayant été détrôné. fes ennemis eurent la lâcheté d'infulter à son malheur, en faisant courir le bruit qu'il étoit fils d'un

Roll. Hift. Anc. Tom. II. p. 161, 197. & fair. Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XII. pag. 76, 77.

<sup>(4)</sup> Just. L. XX. c. 4. (b) Diod, Sicul. pag. 245. Plut. T. I. & faiv, Mem. de p. 52, 126. Herod. L. V. c. 75. L. VI. & Bell. Lett. Ton c. 63. & feq. L. VII. c. 101. & feq. Just. T. XXI, pag. 417. I. II, c. 10, Paul. pag. 164, 165, 171, 1

muletier, auquel sa mere s'étoit abandonnée. Démarate désespéré des marques de mépris que lui donnoient en toute occasion Cléomène, & Leutychide qui avoit été élu Roi en sa place, pria sa mere de lui avouer ce qu'il devoit penser de celui à qui il devoit le jour, & lui parla en homme qui ne désire que de scavoir la vérité, quand même elle devroit l'humilier; car, disoit-il à sa mere, si vous avez fair la chose dont on vous accuse, vous n'êtes pas seule, & vous n'aurez fait que ce que font bien d'autres femmes. Ce ne fut qu'avec indignation que sa mere répondit à l'accusation de s'être abandonnée à un muletier; mais, pour le discours qu'avoit tenu Ariston en présence des Ephores, elle lui dit que son pere avoit parlé en cette occasion comme un homme qui n'étoit pas instruit de ces choses, puisque les femmes accouchoient le neuvième, & même le septième mois de leur grossesse : & que toutes n'alloient pas jusqu'à dix mois accomplis.

Mais, tout cela ne servit de rien à Démarate. Il n'en demeura pas moins détrôné, & n'assista plus que comme Magistrat aux jeux gymniques des ensans de Sparte, lui qui auparavant y assistoit comme Roi. Comme il étoit un jour à ce spectacle, Leutychide lui envoya demander par un valet, à dessein de se moquer de lui, s'il y avoit grand plaisir d'être Magistrat & officier de ville après avoir été Roi. Démarate, qui ne put soussir cette demande injurieuse,

répondit qu'il avoit éprouvé l'un & l'autre, mais non pas Leutychide; que du reste, cette demande causeroit bientôt aux Spartiates, ou de grands maux, ou de grands biens. Il fit ensuite provision de tout ce qui étoit nécessaire pour un voyage, sous prétexte de vouloir aller à Delphes, afin de consulter l'oracle, & s'en alla en Élide. Les Lacédémoniens qui eurent soupçon qu'il vousoit prendre la fuite, coururent après lui; mais, il étoit déjà passé d'Élide en Zacynthe, où les Lacédémoniens le suivirent & le prirent avec ceux de sa suite. Toutesois ils ne l'emmenerent pas, parce que les Zacynthiens ne le voulurent pas permettre; de sorte qu'il palla de-là en Asie, où il sur magnisiquement reçu par Darius, qui lui donna des terres & des villes. C'est ainsi que Démarate se retira en Asie, & eut cette mauvaile fortune, lui qui étoit si illustre parmi les Lacédémoniens par les conseils, par ses actions, & par le prix qu'il avoit remporté aux jeux Olympiques, dans la course des chars à quatre chevaux, ce qui n'étoit jamais arrivé à pas un des rois de Sparte. Démarate fut fort considéré en Perse. Comme on s'étonnoit un jour qu'un Roi le für laissé exiler & qu'on lui en demandoit la cause : C'est, dit-il, qu'à Sparte la loi est plus forte que les Rois.

Ni l'injustice de ses citoyens, ni les bons traitemens du Roi, ne purent lui faire oublier sa patrie. Dès qu'il sçut que Xerxès travailloit aux préparatifs d'une

expédition contre la Grece, il en avertit ses concitoyens, afin qu'ils ne fussent pas accablés par une guerre imprévue. Il écrivit l'avis qu'il leur donnoit sur des tablettes de bois; & de peur que si elles étoient interceptées, les caractes res tout nus ne révélassent son secret, il les couvrit de cire qu'il y étendit simplement dessus, sans la faire fondre, car l'odeur de la cire récemment fondue auroit pu donner quelque soupçon de la tromperie. Après toutes ces précautions, il mit les tablettes entre les mains d'un esclave de la fidélité duquel il étoit sûr, pour les remettre en celles des magiltrats de Lacédémone. Ils furent étrangement embarrassés après les avoir recues. Quoiqu'ils n'y vissent rien d'écrit, ils se doutoient bien qu'on ne les leur avoit pas en vain envoyées. Ils croyoient même que le secret en devoit être d'autant plus important, qu'il étoit soigneusement caché. Pendant que les hommes se perdoient dans leurs conjectures, la sœur du roi Léonidas devina ce que c'étoit. On ôta la cire, & on s'instruisit des desseins de Xerxès.

Cependant, ce Prince voulut sçavoir ce que Démarate pensoit de son projet; & il le lui dit avec une noblesse & une liberté dignes d'un Spartiate & d'un roi de Sparte. Démarate, avant que de répondre à la question du Roi, lui avoit demandé si son intention étoit qu'il lui parlât felon la vérité, ou avec flatterie; & Xerxès ayant exigé de lui une grande sincerité: » Puisque vous me l'or-

» donnez, grand Prince, reprit » Démarate, la vérité va vous » parler par ma bouche. Il est » vrai que de tout tems la Grece » a été nourrie dans la pauvreté; v mais, on a introduit chez elle » la vertu, que la fagesse cultive. » & que la vigueur des loix main-» tient. C'est par l'usage que la » Grece scait faire de cette vertu. » qu'elle se défend également des » incommodités de la pauvreté, n & du joug de la domination, » Mais, pour ne vous parler que » de mes Lacédémoniens, foyez » sûr que nés & nourris dans la » liberté, ils ne prêteront jamais » l'oreille à aucune proposition n qui tende à la servitude. Fus-» sent-ils abandonnés par tous les » autres Grecs, & réduits à une n troupe de mille soldats, ou à » un nombre encore moindre, ils » viendront au-devant de vous » & ne refuseront point le com-» bat. « Le Roi; entendant un tel discours; se mit à rire; & comme il ne pouvoit comprendre que des hommes libres & indépendans, tels qu'on lui dépeignoir les Lacédémoniens qui n'avoient point de maître qui pût les contraindre, fussent capables de s'exposer ainsi aux dangers & à la mort: " Ils sont libres & indé-» pendans de tout homme, répli-» qua Démarate; mais, ils ont » au-dessus d'eux la loi qui les » domine, & ils la craignent plus » que vous-même n'êtes craint n de vos sujets. Or, cette loi » leur défend de fuir jamais dans » le combat, quelque grand que » soit le nombre des ennemis : & B b iv

» elle leur commande, en de-» meurant fermes dans leur posm te, ou de vaincre, ou de moumrir. a

Xerxès ne fut point choqué de la liberté avec laquelle Démarare lui avoit parlé, & il continua fa marche. Il éprouva bientôt aux Thermopyles que Démarate n'avoit point exagéré les choses.

Démarate dans la suite eut ordre du Roi de lui demander un présent; & il le supplia de lui permettre de se promener à cheval dans la ville de Sardes, avec la thiare royale sur la tête. Mithropaustes, cousin germain du Roi, prenant Démarate par la main, lui dit : Mon ami, cette thiare royale n'apporte point avec elle de cervelle qu'elle puisse couvrir, tu aurois beau tenir dans tes mains la foudre, tu ne serois pourtant pas Jupiter. Le Roi fut si irrité de cette demande insolente; qu'il rebuta Démarate, & parut ne vouloir jamais lui pardonner; mais, Thémistocle intercéda pour lui, & le remit dans ses bonnes graces.

Un fâcheux rompoit un jour la tête à Démarate de mille questions impertinantes, & ne cessoit de lui demander qui étoit le plus honnête homme de Lacédémone? Il lui répondit, celui qui te ressem-

ble le moins.

DEMARATE, Demaratus, Δημάρατος, (a) Corinthien, qui étoit lié avec Philippe, par les nœuds de l'hospitalité, & qui étoit très-familier & très - libre avec lui. Il vint à la cour de ce Prince.

dans le tems qu'Alexandre son fils avoit été obligé de s'enfuir. Après les premières civilités & les premières caresses, Philippe lui demanda, si les Grecs étoient en bonne intelligence entr'eux. Vraiment, Seigneur, lui répondit Démarate, il vous sied bien de vous mettre tant en peine de la Grece, à vous qui avez rempli votre propre maison de tant de querelles & de dissensions. Philippe, sentant jusqu'au vif ce reproche, revint à lui, reconnut fa faute, & rappella Alexandre, en lui envoyant ce même Démarate pour lui perfuader de revenir.

Démarate fut toujours depuis plein de zele & d'affection pour Alexandre. Il étoit déjà vieux, lorsqu'il apprit qu'il s'étoit assis fur le trône des rois de Perse, sous un dais d'or. Cependant, se faifant un honneur d'aller voir Alexandre, parvenu à une si haute puissance, il entreprit le voyage; & quand il fut arrivé, il se mit à pleurer comme un bon vieillard, & dit avec de grands soupirs, que les Grecs qui avoient été tués, étoient privés d'un grand plaisir & d'une grande joie, d'être morts avant que d'avoir vu Alexandre assis sur le trône de Xerxes, Mais, il n'eut pas le tems de jouir de la bienveillance, & des faveurs de ce Prince; car, il mourut bientôt après de maladie. Alexandre lui fit des obseques magnifiques, & toute l'armée lui éleva un superbe tombeau dont l'enceinte étoit d'une grande étendue, & la hau-

DF 393

teur de quatre-vingts coudées. Ses cendres furent ensuite portées jusqu'à la mer fur un chariot à quatre chevaux, magnifiquement orné.

DÉMARATE, Demaratus, Δεμάρατος (a) Corinthien, que Démosthène met au nombre de ceux qui ont trahi la Grece, parce qu'il avoit contribué à asservir les compatriotes aux Macédoniens. Ce Démarate doit être le même que le précédent.

DÉMARATE, Demaratus, Δημάρατος, (b) Rhodien, qui vécut du tems d'Alexandre le Grand. Comme il étoit retenu prisonnier à Sardes, pour quelques crimes dont on l'accusoit, Phocion demanda à Alexandre qu'il le fît mettre en liberté, & la chose sut

exécutée sur l'heure.

DÉMARATE, Demaratus, Δημάρατος, (c) auteur de Cotinthe, composa divers Traités cités par les Anciens. Plutarque, dans son Traité des rivières, parle d'un Traité de Démarate, sur le même sujer ; dont il cite le troisième livre; & au même endroit il se sert du quatrième livre de l'histoire de la Phrygie. Un autre traité historique de l'Arcadie est cité par le même Auteur, & par Stobée, qui a pris encore une petite histoire du troisième livre des sujets de tragédie. Ce dernier ouvrage étoit connu de Saint Clément d'Alexandrie, qui en fait mention. Enfin, on trouve trois perits vers d'un Démarate, au premier livre de l'Anthologie.

Démarate, dans son traité historique de l'Arcadie, rapporte un fait que quelques - uns croient avoir servi de modele à celui des Horaces & des Curiaffes. C'est le fait des Tégéates & des Phénéens, qui, armés les uns contre les autres, commirent leur sort à la valeur de six personnes, trois Phénéens & trois Tégéates. Mais, comment est-il arrivé, dit M. l'abbé Sallier, que de tant d'auteurs Grecs, dont les écrits sont venus à nous, pas un seul, excepté Démarate, très - inconnu d'ailleurs, ne nous ait transmis ce fait illustre des Tégéates & des Phénéens? Qu'est-ce qui prouve l'ancienneré de Démarate, ajoûte le même? C'est, dit-on, qu'il est nommé par Apollodore, comme un ancien Historien. La citation est fausse; Apollodore parle, à la vérité, de Démarete, mais il ne fait aucune mention de Démarate. Le texte des éditions de Commelin, de Taneguy le Fevre, & de celle de Gale, porte constamment Démarete. Les manuscrits ne présentent aucune variante par rapport au nom de cet Auteur, & parmi les diverses leçons que M. l'abbé Sévin a recueillies, sur la bibliothéque d'Apollodore, nulle n'autorise ce changement, qu'on veut faire du nom de Démarete en celui de Démarate. Au reste, c'est à ceux qui le changent, à voir si, sur le suffrage d'un si obscur Écrivain, & fur une aussi frivole conjecture,

<sup>(</sup>a) Demosth. Orat. de Coron. p. 521. (b) Plut, Tom. I, p. 750.

Bell, Lett, Tom, VI, p. 27, 69, 70.

ils veulent nous faire révoquer en doute le témoignage des plus grands hommes de l'Antiquité.

DEMARATE, Demarata, (a) fille de Hiéron, tyran de Sytacuse, fut mariée à Andranodore, qui, après la mort d'Hiéronyme, s'empara de la partie de la ville, nommée l'Isle. On lui envoya des députés pour le fommer de se soumettre au Sénat & au peuple. Andranodore étoit assez disposé à obéir; mais, Démarate, Princesse dont l'ambition étoit extrême, & qui ne pouvoit rien rabattre de la fierté que sa naissance lui inspiroit, le tira d'avec les députés; & se voyant seule avec lui, elle le fit souvenir de cette maxime, que Denys le tyran avoit si souvent à la bouche, lorsqu'il disoit que tant qu'on étoit à cheval, on devoit conserver la royauté, & attendre pour quitter le trône, qu'en en fût arraché par les pieds; qu'il étoit aise, dès qu'on le vouloit, de renoncer à la souveraine puissance; mais que de tous les biens, c'étoit le plus difficile à acquérir ; qu'il demandât un tems aux députés des Sénateurs, pour délibérer sur leurs propositions; qu'il l'employat à faire venir du pais des Léontins, les troupes d'Hiéronyme; qu'il n'avoit qu'à leur promettre de leur partager l'argent du trésor royal. & que par leur moyen, il deviendroit maître du gouvernement. Andranodore ne rejetta pas absolument ces conseils que lui

(a) Tit. Liv. L. XXIV. c. 22, 25. Roll. Hift. Anc. Tom. III. pag. 300. & Juiv.

donnoit sa femme; mais, il ne les suivit pas non plus à la lettre, persuadé que le moyen le plus fûr pour s'assurer de l'autorité, c'étoit de s'accommoder au tems. Mais, dans la suite, fatigué par fes remontrances continuelles, il essaya de mettre la main à l'œuvre. Son entreprise ne réussit point. Il fut tué, & sa femme le sut aussi peu de tems après, l'an 214 avant Jefus-Christ.

DÉMARCHIE, Demarchia, Δημαρχία, nom d'un district de l'Attique. Le chef de ce district en prenoit le nom de Démarque.

Vovez Démarque.

DEMARETE, Demaretus, Δημάρετος, (b) Lieutenant de Timoléon en Sicile. Celui-ci, voulant un jour faire gagner quelque chose aux troupes qu'il avoit à la solde, & les tenir aussi en haleine par ce moyen, les envoya sous la conduite de Dinarque & de Démarete, dans tous les lieux qui obéissoient aux Carthaginois. Ces troupes débaucherent plusieurs villes à ces Barbares, vécurent toujours dans l'abondance, firent un grand butin & rapporterent même beaucoup d'argent monnoyé, qui fut d'un très-grand lecours pour soutenir la guerre.

DÉMARETE, Demaretus, Δημάρετος, auteur de Corinthe.

Voyez Démarate.

DÉMARISTE, Demariste, Δεμαριών, (c) fut mariée à Timodeme, & devint mere du celebre Timoléon. Elle eut encore

<sup>(</sup>b) Plut. T. I. p. 248, 249. (c) Plut. Tom. I. p. 237.

un autre fils nommé Timophane. Celui-ci étoit l'aîné.

DÉMARQUE, Demarchus, Δήμαρχος, (a) fils de Pidocus. C'étoit un capitaine, dont Xéno-

phon fait mention.

DÉMARQUE, Demarchus, Δήμαρχος, étoit le nom du chef d'une région, on d'un district de la province d'Attique. Les Athéniens divisoient leur païs en un certain nombre de régions, de quartiers, ou de districts; & ils mettoient des magistrats à la tête de chacun de ces districts, sous le titre de δήμαρχος demarchus. Ce mot est formé de δήμος, peuple, & δάρχη, principe.

DEMARUS, Demarus, (b) furnom de Jupiter, fils naturel d'Uranos. Jupiter Démarus étoit

honoré en Phénicie.

DÉMAS, Demas, Annae, (c)
natif de la ville de Thessalonique,
en Macédoine, embrassa l'Évangile, & sit paroître d'abord beaucoup de dévotion & de zele pour
la publication de cette doctrine. Il
s'attacha à l'Apôtre Saint Paul,
qui l'avoit instruit dans les vérités
de la religion; il su même mis en
prison, & soussir beaucoup de
maux avec l'Apôtre. Mais ensin,
la vanité & le siècle présent l'emporterent sur la piété. Il abandonna lâchement l'Apôtre Saint Paul,
& s'en retourna en son païs.

Saint Epiphane prétend que Démas renonça à la foi, & qu'il s'engagea dans l'héréfie de Cérinthe, d'Ebion, & des autres, qui ne tenoient Jesus-Christ que comme un simple homme. Dorothée, dans sa Synopse, dit qu'étant venu à Thessalonique, il devint prêtre des Idoles. D'autres veulent qu'il se soit relevé de sa chûte, & Estius conjecture même que Saint Ignace, dans fon épître aux Magnésiens, appelle leur évêque digne de Dieu. Mais tout cela n'est fondé que sur la fausse supposition, que la seconde lettre de Saint Paul à Timothée a été écrite pendant la première prison de Saint Paul à Rome, & avant les épîtres aux Coloffiens & à Philémon.

Quelques-uns donnent le nom de Démas à l'un des voleurs qui fut crucifié avec Jesus-Christ. D'autres l'appellent Dumachus.

DÉMÉA, Demeas, Δημέας, (d) étoit un homme qui gagnoit fa vie à faire des Chlamydes. Xénophon lui donne le furnom de Collytéen; c'est qu'il étoit apparemment du quartier d'Athènes

appellé Collytus.

DÉMÉA, Demeas, Aureac, (e) fils de l'orateur Démadès. Quand il se maria, Démadès lui dit: Mon fils, lorsque j'épousait a mere, cela se fit à si petit bruit, que notre plus proche voisin n'en entendit rien; au lieu qu'aujourd'hui les Princes & les Rois contribuent aux frais de tes noces.

Nous remarquerons que Socrate se sert d'un trait semblable,

<sup>(</sup>a) Xenoph. p. 431. (b) Mem. de l'Acad. des Inscript. &

Bell. Lett. Tom. XVI. pag. 50. (c) Ad Coloff. Epift. c. 4. v. 14. ad

Timoth. Epift. II. c. 4. v. 9.

<sup>(</sup>d) Xenoph. p. 756. (e) Plut. T. I. p. 755.

pour rabattre la folle vanité d'Alcibiade; car, en l'opposant au fils du roi de Perse, auquel il vouloit s'égaler, il dit : » Quand la Reine » est accouchée de son premier » fils, qui doit succéder à la counonne, tous les peuples qui sont » répandus dans ce vaste empire, » célebrent sa naissance; & dans » la suite, tous les ans, ce jour-là » est une de leurs plus grandes » fêtes; dans toutes les provinces » de l'Asie, ce ne sont que sacri-» fices & festins; au lieu que » quand nous naissons, mon cher » Alcibiade, on peut nous appli-» quer ce mot, à peine nos voi-» sins s'en appercoivent-ils.

DÉMÉA, Demea, (a) l'un des principaux personnages que Térence introduit dans la comédie des Adelphes. Ce nom paroît tiré du Grec Diace, plebs, populace, comme qui diroit un homme grossier, & telle est en esset l'idée que nous donne Térence de ce personnage, qu'il suppose vivre à la campagne, où il mene une vie fort dure.

DÉMÉE, Demeas, Annéas, (b) étoit de Sunium dans l'Attique. Démosshène en parle dans une de ses harangues.

DÉMÉNETE, Demanetus, Aunalieros, (c) capitaine Athénien. Xénophon en parle au cinquième livre de l'histoire Grecque.

DEMENETE, Demanetus Δημαίνετος (d) orateur de Syracuse, accusa Timoléon en pleine assemblée, de plusieurs malversations pendant son généralat. Timoléon ne s'amusa pas à résuter ces calomnies; mais, il s'écria qu'il rendoit graces aux Dieux de ce qu'ils avoient exaucé ses prieres, & qu'enfin il voyoit les Syracusains jouir de la pleine liberté de tout dire, comme il l'avoit demandé. Car cette liberté étoit inconnue sous les tyrans, & elle étoit le fruit des exploits de Timoléon. Quelle grandeur & quelle noblesse dans ce tour!

DÉMÉNETE, Demanetus, A maireres (e) pere d'une courtisanne nommée Chrysis.

DÉMÉTRIADE, Demetrias, Διματρίας (f) ville maritime de Grece, dans la Phthiotide, qui étoit un canton de la Theffalie. Strabon nous apprend que cette ville dut son nom & sa sondation à Démétrius Poliorcete, qui la sit bâtir sur le bord de la mer, entre Nélia & Pégases, & qui y sit venir les habitans des petites villes voisines, de Nélia, de Pégases, d'Orménium, de Rhisunte, de Sépiade, d'Olizon, de Bœben, & d'Iolcos, qui ne surent plus enfuite que des villages. Cette ville

(a) Terent. T. II. p. 246.

(b) Demosth. Orar, in Mid. p. 622.

(c) Xenoph. p. 546.

(e) Lucian. T. II, p. 475

Ptolem, L. III. c. 13. Plut. T. I. p. 975. Tit. Liv. L. XXVII. c. 32. L. XXVIII. c. 5, 8. L. XXXII. c. 24. L. XXXII. c. 37. L. XXXVI. c. 34. L. XXXVI. c. 33. L. XL. c. 24. L. XXIII. c. 67. Mém. de l'Acad. des Infeript. & Bell, Lett. Tomi XII, pag. 277.

<sup>(</sup>d) Plut. T. I. p. 253. Corn. Nep. in Timol. c. 4.

<sup>(</sup>f) Strab. pag. 428, 436, 443. Plin. Tom. I. p. 199. Pomp. Mel. pag. 112.

à été pendant plusieurs années le havre des rois de Macédoine; & elle a eu, sous sa jurisdiction, Tempé, & les monts Pélion & Ossa. Le même Strabon dit que les villes de Démétriade, de Corinthe, & de Chalcis, étoient les fers dont les rois de Macédoine se servoient pour tenir la Grece en esclavage.

Démétriade est fort connue dans l'histoire des guerres que les Romains eurent avec les Macédoniens. Un jour, les Étoliens conçurent le dessein de s'emparer à la fois de quelques principales villes de Grece, & firent partir pour cet effet plusieurs de leurs généraux. Dioclès, l'un d'entr'eux, eut ordre de marcher contre Démétriade; & il fut secondé dans sa commission par Euryloque, ciroyen de cette ville, mais qui en avoit été banni, & qui ne voyoit point d'autre moyen de rentrer dans sa patrie. Euryloque écrivit donc aux parens & aux amis qu'il avoit à Démétriade, & à ceux des citoyens qui étoient de sa faction, de présenter sa femme & ses enfans, en habits & dans la posture de supplians, à la première assem-

blée qui se tiendroit dans la ville,

afin qu'ils conjurassent chaque ha-

bitant en particulier, & tout le

peuple en général, de ne pas laif-

ser périr en exil un citoyen inno-

cent, contre qui on n'avoit pro-

noncé aucune condamnation. Les

gens fimples & fans artifice, par

compassion, les méchans & les

séditieux, par l'espérance d'exciter

dans la ville les troubles qui rè-

gnoient déjà dans l'Étolie, s'é-

crierent à l'envi les uns des autres, qu'il falloit rappeller Eurya loque. Après ces préparatifs, Dioclès partit avec toute la cavalerie des Étoliens, qu'il commandoit alors, sous prétexte de remener dans sa patrie cet exilé, à qui ils avoient donné l'hospitalité; & ayant marché jour & nuit sans relâche, & fait une grande partie du chemin, quand il fut à fix milles de la ville, il prit les devans avec trois escadrons seulement ordonnant au reste de sa troupe de le suivre au petit pas. Quand il fut près de la porte, il fit mettre pied à terre à ses gens, leur recommandant de mener leurs chevaux par la bride, comme de simples voyageurs, fans garder aucun rang, afin de faire juger qu'ils n'étoient venus que pour escorter leur commandant, sans avoir aucun dessein sur la ville. Il laissa un de ses escadrons hors de la porte, pour empêcher qu'on ne la fermâr aux cavaliers qui devoient arriver les derniers; & avec les deux autres il passa par le milieu de la ville & de la place publique, & reconduisit chez lui Euryloque, qu'il tenoir par la main, & que tout le monde félicitoit à l'envi de son heureux retour. Un moment après la ville se trouva remplie de cavaliers, qui s'étant emparés de toutes les places commodes, se repandirent ensuite dans les maisons pour égorger les principaux de la faction opposée. C'est ainsi que Démétriade tomba sous la puissance des Étoliens. Mais elle n'y resta pas long-tems.

avoit appellé au Pape. Les Grecs modernes disent Dimitriada.

En effet, dès l'année suivante, qui étoit la 191.º avant Jesus-Christ, Philippe, roi de Macédoine marcha contre cette ville avec le consentement des Romais. Les habitans, se voyant sans aucune espérance d'être secourus par les Étoliens, répondirent à ceux que Philippe avoit envoyés devant lui pour les sonder, qu'il trouveroit les portes de la ville ouvertes. A l'approche de ce Prince, quelques-uns des princi-

paux en sortirent, & Euryloque

DÉMÉTRIADE, Demetrias, Anuntplac, tribu de l'Attique. Voyer Antigonide.

se donna volontairement la mort. Plutarque, dans la vie de Démétrius Poliorcete, rapporte que les cendres de ce Prince furent transportées à Démétriade. Étienne de Byzance met cette ville sur le golfe Pégalétique; c'est ainsi qu'il nomme le golfe Pélasgique, aujourd'hui golfe de Volo. Ainfi, il ne s'écarte point des Géographes, qui la mettent dans la province de Janna, fur la côte du golfe de Volo, près de la forteresse de ce nom. Démétriade a été le

DÉMÉTRIADE, Demetrias, Δημητρίας. (a) Plutarque dit que Démétrius Poliorcete perfuada aux Sicyoniens de quitter leur ville & d'en bâtir une autre tout auprès, dans le lieu où ils habitoient de son tems; & non seulement il changea la fituation de la ville, mais encore fon nom; car, au lieu de Sicyone, il l'appella Démérriade.

siège d'un évêque, & le P. Charles de Saint Paul observe que Constantin, Evêque de ce lieu, souscrivit au concile de Chalcédoine. Holsténius ajoûte qu'André, évêque de Démérriade, est nommé dans le Synode du Pape Boniface II; & comme il en tint trois, il y a apparence que ce fut au troisième, tenu l'an 531, au fujet d'Étienne, évêque de Larisse, métropolitain de Thessalie,

DÉMÉTRIADE [le golfe de], Demetriacus Sinus. (b) C'est ainli que Tite-Live appelle le golfe sur lequel étoit située la ville de Démétriade de Phihiotide. Il y en a qui disent que c'est aujourd'hui le petit golfe de l'Armire, qu'on voit au fond d'un autre plus grand, nommé le golfe de Volo, sur les côtes de Macédoine. Il étoit anciennement dans la Thessalie.

DEMETRIES, Demetria, (c) fête de Cérès, nommée en Grec AMENTOCS, selon le témoignage d'Hésychius & de Pollux. Ceux qui les célébroient, se frappoient avec des fouets compolés d'écorce d'arbres, & qu'on appelloit μοροτασί. Fafoldus, citant le 20e. livre de Diodore de Sicile, dit que les Démétries se célébroient le 30 du mois Munychion.

Il y avoit à Athènes des fêtes du même nom en l'honneur de Démétrius Poliorcete, que l'on

déposé injustement , & qui en

<sup>(</sup>a) Plut. T. I. p. 900. (b) Tit. Liv. L. XXVIII. c. 5.

<sup>(</sup>e) Antiq. expl. par D. Bern, de Montf. Tom. II, p. 214.

DE 399

représentoit sur le globe terrestre. C'étoient les mêmes que celles qu'on nommoit auparavant Dionysiennes, à qui elles avoient succédé. Cette solemnité arrivoit le treizième jour du mois Munychion, qui fut dans la suite appellé Démétrion

DEMÉTRION, Demetrion, Δυμεντριών, (a) nom que les Athéniens donnerent à leur mois de Munychion, pour faire honneur

à Démétrius Poliorcete.

DEMETRIUM, Demetrium, (b) port de l'isse de Samothrace. Tue-Live, qui fait mention de ce port, dit qu'il y avoit là un promontoire. Plutarque, dans la vie de Paul - Émile, ne nomme point ce port Démétrium, mais simplement un port près du promontoire appellé Démérrium.

DÉMÉTRIUM, Demetrium, (c) ville de Grece, que Tite-Live place dans la Phthiotide. Cette ville ne sçauroit être différente de

Démérriade.

DEMÉTRIUS, Demetrius, Anunt pios, nom qui a été commun à plusieurs Rois, Princes & grands Hommes, Nous allons les faire connoître les uns après les autres, en commençant par les Rois qui ont porté ce nom.

Un seul Roi de la Bactriane, du nom de Démétrius.

DÉMÉTRIUS, Demetrius, Δημήτριος, (d) roi de la Bactriane.

(a) Plut. T. I. p. 894. (b) Tit. Liv. L. XLV. c. 6.

(c) Tit. Liv. L. XXVIII. c. 6.

(d) Strab. p. 516.

Il étoit fils d'Euthydeme, qui le laissa encore enfant; ce qui fue cause que Ménandre son oncle gouverna le royaume fous fon nom. Après la mort de celui-ci, il prit le gouvernement. Il égala Ménandre en sagesse & en valeur; car, il se maintint non seulement en possession des provinces que son oncle avoit conquises; mais, il fit même de nouvelles conquêtes, & laissa à sa mort le royaume de Bactriane dans un état trèsflorissant. Son successeur fut Eucratide.

## II.

Un seul Roi des Indes du nom de Démétrius.

DEMÉTRIUS , Demetrius Δνμή τριος, (e) roi des Indes. Ce Prince, à la tête d'une armée de foixante mille hommes, vint affiéger Eucratide, roi des Bactriains. Ce dernier , quoiqu'il n'eût que trois cens hommes à ses ordres, foutint le siège pendant cinq mois, & par des forties continuelles, il fatigua tellement Démétrius, qu'il fut forcé de se retirer.

## HII.

Rois de Macédoine du nom de Démétrius.

DEMÉTRIUSI, Demetrius, Δυμύτριος, (f) surnomme Poliorcete, ou le preneur de villes, étoit fils d'Antigonus & de Stratonice. Il y en a qui prétendent

(e) Juft. L. XLI. c. 6. (f) Suid. Tom. I. pag. 677. Appian. pag. 122. Pauf. p. 11, 17, & feq. Plut. T. I. p. 888, 889, & feq. Diod. Sicul. que Démétrius n'étoit pas fils d'Antigonus, mais son neveu, & que son pere étant mort pendant qu'il étoit encore petit enfant, & fa mere s'étant remariée incontinent après avec Antigonus, il passa pour fils de ce dernier.

Quoi qu'il en soit, Antigonus avant appris que Ptolémée ravageoir la Syrie, & en réduisoit les villes sous son obéissance; de gré ou de force, y envoya son fils Démétrius, qui n'avoit que vingtdeux ans, & qui commençoit alors pour la première fois, & par les plus grandes affaires, à se mettre à la têre des armées & à les commander. Comme il étoit jeune & sans expérience, & qu'il eut en tête un athlete redoutable, sorti de la salle d'Alexandre, il reçut un échec près de la ville de Gaza, où il fut battu, & où il perdit cinquille hommes tués sur la place & huit mille faits prisonniers; il perdit encore ses tentes, son argent, & tous ses équipages; mais, Ptolémée les lui renvoya avec tous ses amis qui avoient été pris à la bataille, & lui fit dire de sa part ce mot plein de bonté & d'humanité, qu'ils ne devoient pas faire la guerre entre eux pour avoir tout leur bien, mais seulement pour la gloire & pour l'empire.

Démétrius, recevant cette faveur, pria fur l'heure les dieux de n'être pas long-tems redevable d'une si grande grace à Ptolémée,

mais de lui rendre la pareille très promptement. Il ne se laissa point abattre par cet accident; comme un jeune homme, qui, au commencement de si grandes affaires, avoit reçu un si grand échec; mais, en général confommé & accoûtumé aux inconstances & aux vicissitudes de la fortune, il se mit à lever de nouvelles troupes & à faire de nouveaux préparatifs; il s'assura des villes & exerça continuellement ses soldats. Antigonus, ne voulant ni rabattre ni retenir le courage & l'audace de son fils, ne s'opposa point à la demande qu'il lui fit d'éprouver encore ses forces contre Ptolémée, & lui en donna la permission.

Peu de tems après, Cillès, lieutenant de Ptolémée, arrive avec une armée très-leste & très+ nombreuse comme assuré de chasser de la Syrie Démétrius, qu'il ne regardoit qu'avec mépris depuis sa défaite. Mais, Démétrius tomba sur lui comme il s'y attendoit le moins, le mit en fuite, s'empara de son camp, lui prit sept mille hommes en vie & tous ses bagages, & fit un très-riche butin. La joie qu'il eut de cet heureux succès, ne vint pas de ce qu'il avoit de quoi s'enrichir, mais de ce qu'il avoit de quoi rendre; & il n'aima pas tant dans sa victoire la richesse & la gloire, que le plaisir de payer un bienfait, &

p. 709, 715. & feq. Just. L. XV. c. 1. pag. 94. & suiv. Mém. de l'Acad. des & feq. L. XVI. c. 1, 2. Corn. Nep. de l'Inscript. & Bell. Lett. Tom. XIII. pag. Regib. c. 3. Appian. pag. 11. & feq. Strab. p. 436. Roll. Hift, Anc. T. IV. p. 92, 180, 181.

de rendre une grace. Cependant,

il ne voulut pas le faire de son

autorité,

autorité, il en écrivit à son pere qui lui donna toutes les permissions nécessaires d'en user comme il le jugeroit à propos. En même tems, il renvoya à Prolémée, Cillès & tous ses amis comblés de magnisques présens. Cette défaite chassa Ptolémée de la Syrie, & sit sortir de la ville de Célenes Antigonus, par la grande joie qu'il eut de cette victoire, & par le désir ardent de voir & d'embrasser son sils.

Peu de tems après, Démétrius fut envoyé pour subjuguer les peuples de l'Arabie qu'on appelloit Nabatéens; & dans cette expédition, il se trouva en danger de périr avec toute son armée, s'étant engagé dans des lieux déferts & sans eau. La fermeté qu'il témoigna en cette rencontre, n'étant ni troublé ni ému, étonna les Barbares; ils lui demanderent quartier, & ayant reçu d'eux un gros butin & sept cens chameaux, il se retira.

Vers ce tems-là, Séleucus s'éhigna de ses États, pour aller faire de nouvelles conquêtes. Démétrius, profitant de cette occasion, se hâta de passer l'Euphrate, avant que l'ennemi fût informé de son arrivée, & tomba tout à-coup sur Babylone, chassa la garnison de Seleucus de l'un des deux châteaux, après l'avoir forcée, & y laissa sept mille hommes de ses troupes pour la garder. Après cela, il ordonna au reste de ses soldats d'emporter & d'emmener du pais le plus de burin qu'ils pourroient, & s'en retourna vers la mer. Par cette retraite précipitée, il laissa à Séleucus sa domination plus affermie que jamais; car il parut que, puisqu'il avoit ainsi ravagé ses États, il les abandonnoit comme ne lui appartenant plus. A son retour en Syrie, il eut nouvelles que Ptolémée affiégeoit Halicarnasse. D'abord, il marcha au secours de la place, & sit lever le siège à ce Prince. Passant ensuite dans la Cilicie, il y désit les troupes ennemies & soumit cette province à ses armes.

Vers l'an 305 avant J. C., Démétrius & Antigonus formerent le dessein d'affranchir la Grece entière, que Cassandre & Ptolémée tenoient dans une dure servitude. Démétrius partit pour Athènes avec cinq mille talens & une flotte de deux cens cinquante voiles. Démétrius de Phalere gardoit la ville pour Cassandre, & il y avoit une bonne garnison dans le fort de Munychium. La fortune répondit à la sage prévoyance de Demétrius, car il parut devant la porte du Pirée le vingt du mois de Juin, sans que personne se fût apperçu de son arrivée. Comme la flotte approchoit, tout le monde se préparoit à le recevoir, pensant que ce fussent les vaisseaux de Prolémée : mais enfin les capitaines & les principaux officiers étant détrompés, coururent aux armes pour se défendre. Tout étoit plein de tumulte & de confusion, comme cela est vraisemblable, les Arhéniens se trouvant tout-à-coup réduits à repousser un ennemi qui abordoit sans avoir été découvert, & qui faisoit déjà sa descente. Car

Démétrius, ayant trouvé l'entrée du port toute ouverte, y étoit entré sans peine, & on le distinguoit déjà sur le tillac de sa galère, d'où il faisoit signe de la main qu'on se tînt en repos, & qu'on lui donnât audience. Le trouble s'étant donc calmé, il leur fit crier par un héraut qu'il mit à ses côtés. que son pere Antigonus l'avoit envoyé pour mettre les Athéniens en liberté, pour chasser la garnison de leur citadelle, & pour leur rendre leurs loix & leur ancien gouvernement.

A cette proclamation, les Athéniens, jettant leurs boucliers à leurs pieds, & battant des mains avec de grandes acclamations. pressoient Démétrius de descendre, & l'appelloient leur fauveur & leur bienfaiteur. Ceux qui étoient avec Démétrius de Phalere, furent tous d'avis que, puisqu'il étoit déjà le maître, il falloit le recevoir, quand même on feroit assuré qu'il ne feroit rien de tout ce qu'il promettoit; & fans attendre davantage, ils lui envoyerent des ambassadeurs pour faire leurs foumissions.

Démétrius les reçut gracieusement; leur donna une audience drès-favorable; & pour les affurer de sa bonté, en les renvoyant, il Jeur donna, comme en ôtage, Aristodeme de Milet, un des plus intimes amis de son pere. En même tems, il ne négligea pas le salut & la sûreté de Démétrius de Phalere, qui, à cause de ce changement arrivé à la République, craignoit plus ses citoyens que les ennemis. Mais, respectant

la réputation & la vertu de co personnage, il le renvoya avec une bonne & fûre escorte à Thebes, comme il l'avoit demandé; & pour lui, il dit aux Athéniens qu'il ne verroit pas leur ville, & qu'il n'y mettroit pas le pied, quelqu'impatience qui l'en pressat, qu'il ne l'eût entièrement affranchie, en chassant la garnison qui la maîtrifoit. Et sur l'heure même, il ouvre un grand fossé & éleve de bons retranchemens devant la forteresse de Munychium, pour rompre sa communication avec la ville, & s'embarque aussitôt pour Mégare où Cassandre avoit mis

une forte garnison.

A son arrivée, il apprit que la femme d'Alexandre, fils de Polylperchon, nommée Cratésipolis & très-célebre par sa beauté, étoit à Patres, & qu'elle déliroit passionnément de le voir & d'être à lui. Il laissa donc son armée dans les terres de Mégare; & ayant choisi un petit nombre de gens les plus dispos pour l'accompagner, il prit le chemin de Patres. Quand il en fut affez près, il le déroba de ses gens, & fit tendre un pavillon à l'écart , afin que Cratélipolis ne fût point apperçue quand elle viendroit le voir. Quelques-uns de ses ennemis, avertis de cette imprudence, coururent fur lui lorsqu'il s'y attendoit le moins. Démétrius effrayé n'eut le tems que de prendre un méchant manteau & de se sauver par la fuite; peu s'en fallut qu'il ne fût pris de la manière de monde la plus honteuse à cause de son incontinence. Ses ennemis emporterent sa tente

D E 403 construction de cent galères à trois

rangs de rames.

Les Athéniens, en recouvrant leur liberté, se couvrirent d'un opprobre éternel, par les honneurs excessis qu'ils décernerent à Démétrius & à Antigonus. Ils leur donnerent le nom de Rois, que les seuls descendans de Philippe & d'Alexandre avoient porté jusqu'alors. Ils les honorerent du titre de dieux sauveurs; & au lieu de l'Archonte qu'ils avoient coûtume d'établir toutes les années, ils créerent tous les ans un prêtre des dieux sauveurs, sous le nom duquel se faisoient tous les décrets & tous les actes publics. Ils ordonnerent de plus que leur portrait seroit trace, avec celui des autres dieux, sur le voile que l'on portoit en proceffion aux grandes fêtes de Minerve; & outrant la flatterie, ils confacterent l'endroit où Démétrius étoit descendu de fon char, & y eleverent un autel qu'ils appellerent l'autel de Démétrius descendant du char. De plus, à leurs anciennes tribus ils en ajoûterent deux nouvelles sous les noms de tribu Démétriade & de tribu Antigonide. Enfin, on changea le nom du mois de Mai, appellé Munychion; on l'appella Démétrion. Le dernier jour du même mois, qu'on appelloit la vieille & la nouvelle lune, on l'appella Démétriade; & changeant de même le nom des Dionysiaques, ils les nommerent Démétriades.

Démétrius, pendant son séjour à Athènes, épousa Eurydice, qui descendoit de Miltiade, & qui,

toutes les richesses qui y étoient. La ville de Mégare étant prise, ses soldats en demandoient le pillage; mais, les Athéniens intercéderent avec de fortes instances pour les Mégaréens, & les fauverent. Démétrius chassa la garnison de Cassandre & remit la ville en liberté. Au milieu de toutes ces grandes affaires, il se ressouvint de Stilpon le philosophe, personnage d'une grande réputation, & qui avoit pris le parti de passer ses jours en repos dans la méditation & l'étude. Il l'envoya chercher, & lui demanda, si dans ce désordre on ne lui avoit rien pris qui fût à lui. Rien au monde, lui répondit Stilpon, car je n'ai vu personne qui m'enlevat ma science. Mais, sous les esclaves généralement avoient été pris ; le jour donc que Démétrius devoit partir, ce Prince s'entretenoit encore avec lui, & lui faisoit beaucoup de caresses; enfin en le quittant, il lui dit: Stilpon, je vous laisse votre ville entièrement libre. Vous dites vrai, Seigneur, lui repartit Stilpon, car vous ne nous avez pas laissé un seul esclave.

Démétrius, étant retourné à Athènes, prit ses posses devant le sort de Munychium, pressa le siège, chassa la garnison, & rasa le sort. Après quoi, les Athéniens le pressant très - instamment de venir se rastraîchir dans la ville, il y entra, assembla le peuple, leur rendit leur ancien gouvernement, leur promit de plus que son pere Antigonus leur enverroit cent cinquante mille mesures de bled, & sout le bois nécessaire pour la

Cc ii

après la mort de son premier mari roi de Mycènes, étoit revenue à Athènes. Les Athéniens regarderent ce mariage comme une grace spéciale & comme un trèsgrand honneur qu'il faisoit à leur ville. Quoique Démétrius fût naturellement porté à faire des noces, & qu'il eût déjà plusieurs femmes, dont la plus confidérable, celle qu'il honoroit le plus & qui avoit auprès de lui le plus d'autorité & de crédit étoit Philla. tant à cause de son pere Antipater, que parce qu'elle avoit été mariée à Cratérus, celui qui de tous les successeurs d'Alexandre avoit été le plus aimé des Macédoniens, & qui en étoit le plus regretté. Démétrius étoit fort jeune quand son pere le força de l'épouser, quoique son âge sûr peu convenable au sien, & qu'elle fût déjà vieille. Comme il témoignoit beaucoup de répugnance pour ce mariage, son pere lui dit à l'oreille ce vers : Là où est la fortune, là il convient bon gré malgré de se marier, en parodiant sur le champ, par le changement d'un seul mot, ce vers d'Euripide, qui dit: Là où est la fortune, là il convient bon gré malgré de servir. Mais, l'honneur & le respect que Démétrius portoit à Philla & à ses autres femmes, étoient de telle nature, qu'il ne laissoir pas d'avoir en même tems plusieurs courtisannes, & d'être toujours en commerce avec beaucoup de femmes libres; de sorte que c'étoit le plus décrié de tous les Rois pour ses débauches.

Pendant qu'il s'abandonnoit à

ces infâmes voluptés, son pere le rappella, pour l'envoyer contre Ptolémée à la conquête de l'ille de Cypre, & il falloit obéir. Trèsfâché d'abandonner la guerre qu'il faisoit pour la Grece, & qui lui paroifloit plus honorable & plus brillante, il envoya à Cléonidas, lieutenant de Prolémée, & qui gardoit avec de bonnes troupes Sicyone & Corinthe, lui offrir de grofles fommes, s'il vouloit rendre la liberté à ces villes & en retirer ses garnisons. Cléonidas n'ayant pas voulu y entendre, Démétrius s'embarqua avec son armée & fit voile vers Cypre, En arrivant, il battit Ménélaus, frere de Ptolémée. Peu de tems après parut Ptolémée lui-même, avec une grosse armée de terre & une armée de mer. Ce ne furent d'abord que des pourparlers qui finirent par des menaces réciproques & par des paroles de fierté. Ptolémée vouloit que Démétrius se retirât avant que toutes ses forces assemblées vinssent lui passer sur le ventre & l'écraser: & Démétrius offroit à Ptolémée de le lailser retirer, s'il promettoit de délivrer Sicyone & Corinihe des garnifons qu'il y avoit mifes.

La bataille à laquelle on se préparoit de part & d'autre, tenoit non seulement ces Généraux, mais tous les autres Princes & officiers dans une grande attente de l'évènement qui paroissoit très-incertain, & qui alloit rendre le vainqueur non seulement maître de Cypre & de la Syrie, mais le plus grand & le plus puissant de tous les autres Princes & Rois Ptolémée vint à pleines voiles, avec une flotte de cent cinquante vaisseaux : & il avoit donné ordre à Ménélaiis qui étoit à Salamine, qu'après que le combat seroit engagé, & la mêlée la plus furieuse, il vint avec les soixante vaisseaux qu'il avoit, charger l'arrière garde de Démétrius, & la mettre en désordre. Mais, Démétrius avoit eu la précaution de laisser dix de ses vaisseaux pour s'opposer à ces soixante de Ménélaiis; car ce petit nombre étoit suffisant pour garder l'entrée du port qui étoit fort euroite, & pour empêcher Ménélaus d'en sortir. Lui cependant, après avoir étendu son armée de terre, & l'avoir répandue sur les pointes qui avançoient dans la mer, il prit le large avec cent quatre-vinge galères, & alla charger avec tant d'impétuosité & un li grand effort la flotte de Prolémée, qu'il la rompit; & que Ptolémée lui-même se voyant défait, prit très - promptement la fuite avec huit galères, les seules qui se sauverent; car, de toutes celles qui resterent, les unes furent brilées ou coulées à fond dans le combat, & les autres, au nombre de soixante-dix, furent prises avec tous les équipages. De tout le reste de son train & de son bagage, comme de ses valers, de ses amis, de ses femmes, de ses provisions d'armes, d'argent & de machines de guerre, qui étoient à l'ancre sur des vaisseaux de charge, rien absolument n'échappa à Démétrius; il se rendit maître de tout & le mena dans son camp. Parmi ces femmes captives se trouva la

célebre Lamia. Quoique sa beauté commençât alors à se passer, & que Démérrius sût beaucoup plus jeune, elle le prit pourtant si bien, & le captiva tellement par ses graces & par ses attraits, qu'il n'aima qu'elle & ne sur qu'aime des autres.

Après cette bataille navale, Ménélaüs ne résista plus, & rendit Salamine à Démérrius, avec tous les vaisseaux & toute son armée de terre, qui consistoit en douze cens chevaux & en douze

mille hommes de pied.

Cette victoire si belle, si éclatante & si glorieuse, sut embellie encore par la bonté, par l'humanité & par la générosité dont Démétrius usa en cette occasion; car, il sit enterrer magnifiquement les morts, renvoya les prisonniers, & choisit parmi les dépouilles douze cens armores complettes, qu'il donna aux Athéniens.

Dès que la nouvelle du gain de la bataille fut portée à la cour, tout le peuple se mit à proclamer Antigonus & Démétrius Rois. Sur le champ, les amis d'Antigonus lui ceignirent le diadême, & Antigonus l'envoya en diligence à son fils, lui donnant le titre de Roi dans la lettre qu'il lui écrivit. Cette nouvelle portée en Égypte, les Égyptiens, de leur côté, proclamerent aussi Prolémée roi pour ne pas paroître avoir le courage rabaissé par leur désaire.

Cette ambition, comme un feu d'émulation & de jalousse, gagna tous les autres successeurs d'Alexandre. Ce nouveau titre ne sur pas une simple addition à leur

C c iij

nom, & n'aboutit pas seulement à leur faire augmenter leur parure, leur train & tout leur équipage; mais, il ranima leur fierté, leur éleva le courage, leur inspira de plus grandes vues & de plus grands desseins, & ajoûta dans toute leur manière de vivre & dans leur commerce, un faste & une gravité affectée qu'ils ne connoissoient point auparavant, comme il arrive, dit Plutarque, aux joueurs de tragédies, qui, en quittant leurs habits pour prendre les habits des Rois qu'ils représentent, changent tout aussitôt leur démarche, leur voix & leurs façons de faire, leur manière même de s'asseoir & de recevoir les gens qui les abordent. Cela même les rendit encore plus sévères & plus cruels dans les châtimens & dans les punitions de leurs sujets, la licence ayant chasse & entièrement aboli cette espèce de familiarité qui les rendoit auparavant plus doux & plus faciles; tant eut de pouvoir & de force une seule parole d'un malheureux flatteur, & si grand fut le changement qu'elle opéra dans toute la terre.

Antigonus, enflé par les grandes choses que Démétrius venoit d'exécuter à Cypre, marcha d'abord contre Ptolémée, en se mettant lui-même à la tête de ses troupes de terre, pendant que son fils Démétrius, conduisant sa flotte qui étoit formidable, accompagnoit sa marche, & navigeoit à ses côtés. Mais, Antigonus trouva des obstacles infinis par terre, & Démétrius sut affailli d'une si furieuse tempête, qu'il se

vit en danger d'être jetté à travers la côte dans des lieux difficiles & fans abri. Enfin, après avoir perdu beaucoup de ses navires, il s'en retourna sans avoir tien fait.

Démétrius fit ensuite la guerre aux Rhodiens, parce qu'ils étoient alliés du roi Ptolémée. Il approcha de leurs murailles la plus grande de ses machines dont la base étoit quarrée; chacun de ses côtés avoit quarante-huit coudées de largeut, & soixante-six de hauteur, & ses côtés alloient toujours en diminuant par le haut, de sorte que le sommet étoit beaucoup plus étroit que la base. En-dedans elle étoit partagée en plusieurs étages ou chambres, les unes sur les autres; le devant qui étoit tourné vers l'ennemi, étoit tout ouvert, & chaque chambre avoit fon ouverture comme une grande fenêtre. De toutes ces ouvertures il fortoit tout-à-coup diverses sortes de traits, car elle étoit pleine d'hommes vaillans, & qui sçavoient se servir de toutes sortes d'armes. Elle étoit soutenue endessous par quatre fortes roues de huit coudées; & comme elle étoit si solidement bâtie, qu'en marchant elle ne se démanchoit en aucune manière, ni ne penchoit d'aucun côté, mais que ferme & droite fur sa base, & toujours dans l'équilibre, elle s'avançoit avec grand effort & avec un mugissement horrible; elle inspiroit en même tems de la frayeur aux ames les plus assurées, & donnoit à la vue des spectateurs un spectacle trèsagréable qui les ravissoit,

Cependant, les Rhodiens se défendoient avec tant de courage, que Démétrius ne faisoit aucun progrès & n'avançoit point son siège. Il s'opiniâtroit pourtant à le continuer, extrêmement piqué contre eux de ce que Philla sa femme lui ayant envoyé des tapisseries & des habits avec des lettres qu'elle lui écrivoit, ils avoient pris le vaisseau qui les portoit, & l'avoient envoyé à Ptolémée avec toute sa charge. En quoi ils n'imiterent pas l'humanité & la politesse des Athéniens, qui, ayant pris un jour les courriers de Philippe qui leur faisoit la guerre, ouvrirent tous les autres paquets, mais ne toucherent point à ceux d'Olympias, & les envoyerent à Philippe tout cachetés comme ils étoient.

Cependant, Démétrius, avec tout fon ressentiment, n'eut pas la force de se venger des Rhodiens, & de leur rendre la pareille dans une occasion qu'ils lui en donnerent bientôt. Il se trouvoit dans ce tems-là que le célebre peintre Protogène, de la ville de Caunus, peignoit l'histoire du héros lalysus; & ce tableau étoit sur le point d'être achevé, lorsque Démétrius se rendit maître du fauxbourg où Protogène travailloit, & prit ce tableau. Les Rhodiens lui envoyerent en même tems un héraut, pour le prier d'épargner un si bel ouvrage, & de ne pas souffrir qu'il sût gâté. Démétrius répondit qu'il brûleroit plutôt tous les portraits & toutes les statues de son pere, que de gâter & de détruire un si grand

chef d'œuvre de l'art.

Comme les Rhodiens étoient fort las de cette guerre, & que Démétrius, de son côté, ne cherchoit qu'un prétexte honnête pour s'accommoder avec eux, les Athéniens arriverent & se rendirent médiateurs du traité qui fut conclu à ces conditions : » Que les » Rhodiens seroient libres; qu'ils n'auroient point de garnison, & qu'ils feroient une ligue offensi-» ve & défensive avec Antigonus » & Démétrius, qu'ils affiste-" roient envers tous & contre » tous, excepté contre Ptolé-» mée. «

Dans le même tems, les Athéniens appellerent à leur secours Démétrius contre Cassandre qui assiégeoit leur ville. Démétrius mit à la voile avec trois cens trentegalères, & une grosse infanterie & ne chassa pas seulement Cassan. dre de l'Attique, mais il le pourfuivit jusqu'aux Thermopyles, où l'ayant défait, il s'empara d'Héraclée qui se rendit volontairement, & il recut fix mille Macédoniens qui passerent de son côté. S'en retournant, il remit en liberté tous les Grecs qui étoient en-deçà des Thermopyles, fit alliance avec les Béotiens, & prit la ville de Cenchrées. Après s'être saisi des châteaux de Phylle & de Panacte, qui étoient les boulevards de l'Attique, & en avoir chasse les garnisons de Cassandre, il les rendit aux Athéniens; & les Athéniens , quoiqu'ils lui eussent déjà prodigué tous les honneurs dont ils avoient pu s'aviser, trouverent pourtant encore de nouvelles reffources pour inventer de nouvelles flatteries, & pour enchérir sur les premières. Car, ils lui assignerent pour son logement, le derrière du temple de Minerve, appellé Parthénon. Il y logea; & tout le monde disoit que Minerve ellemême le recevoit & le logeoit dans son temple, quoiqu'à parler véritablement, ce sût un hôte fort indigne, & qui menoit une vie peu convenable à un si saint lieu & à la maison d'une vierge.

Démétrius entra ensuite dans le Péloponnèse, aucun de ses ennemis ne se présentant pour s'opposer à lui, mais tous prenant la fuite & livrant leurs villes. Il attira dans son parti toute la contrée appellée Acté, & toute l'Arcadie, à l'exception des villes de Mantinée & d'Argos. Il délivra Sicyone & Corinthe de leurs garnisons, en donnant cent talens aux officiers qui les commandoient. Comme il se trouva à Argos dans le tems de la grande fête de Junon, il voulut la solemniser, en y proposant des prix, & en y présidant lui-même au milieu des Grecs. Pour la mieux célébrer, il épousa ce jour-là même Deidamie, fille d'Æacide, roi des Molosses, & sœur de Pyrrhus. Il persuada aux Sicyoniens de quitter leur ville & d'en bâtir une autre tout auprès, dans le lieu où ils habitoient encore du tems de Plutarque ; & non seulement il changea la situation de la ville, mais encore son nom; car, au lieu de Sicyone, il l'appella Démétriade.

Les États de la Grece s'étant assemblés dans l'isthme, & la cu-

riosité y ayant attiré de toutes parts une quantité extraordinaire de monde, il fut proclamé chef de tous les Grecs, comme l'avoient été avant lui Philippe & Alexandre, auxquels il se croyoit fort supérieur, & par la fortune qui le combloit de ses faveurs, & par l'état présent de ses affaires, qui l'élevoient au comble de la puissance. Jamais Alexandre n'avoit ôté à aucun des Rois le titre de Roi; & jamais il ne prit pour lui celui de Roi des Rois, quoiqu'il y en eût plusieurs à qui il avoit donné & le nom & l'état de Rois. Mais, Démétrius se moquoit & rioit ouvertement de ceux qui appelloient quelqu'un Roi, hors fon pere Antigonus & lui; & il entendoit avec plaisir ses flatteurs à table faire les libations au roi Démétrius; à Séleucus, capitaine des éléphans; à Prolémée, amiral; à Lysimachus, garde du trésor; à Agathocle le Sicilien, gouverneur des isles.

Ces plaisanteries rapportées aux autres Rois, ils n'en firent tous que rire; Lysimachus seul en étoit vivement piqué, ne pouvant sousfrir que Démétrius le traitât d'eunuque; car ces Princes n'avoient que des eunuques pour gardes de leur trésor. Lysimachus étoit donc le plus grand ennemi de Démétrius; & le brocardant sur la passion qu'il avoit pour Lamia, il dit publiquement, qu'il n'avoit jamais vu qu'alors une garce jouer la tragédie. Démétrius répondit: que la garce de Démétrius étoit plus sage que la Pénélope de Lysi-

machus.

Il partit du Péloponnese pour retourner à Athènes; & en partant il écrivit aux Athéniens, qu'à son arrivée il vouloit être initié en même tems aux petits & aux grands mystères, & passer tout d'un coup de la première initiation à l'inspection intime; ce qui n'étoit pas permis & ne s'étoit jamais fait; car, on célébroit les petits mystères dans le mois de Mars, & les grands dans le mois d'Octobre. Et il falloit tout au moins l'espace d'un an entre l'initiation aux petits mystères & l'initiation aux grands.

Les lettres de Démétrius ayant été lues dans l'affemblée publique, Pythodore, le porte-torche, eut seul le courage de s'y opposer; mais, il n'avança rien, car Stratoclès ouvrit un avis qui fut suivi. On ordonna que les mois de Mai où l'on étoit seroit nommé & réputé le mois de Mars; & en conséquence, ils procéderent à la première initiation de Démétrius dont la cérémonie se faisoit au bourg appellé Agra. Après quoi ce même mois devint mois d'Octobre; & alors, comme si toutes les règles avoient été duement observées, on fit toutes les autres cérémonies, & Démétrius fut ad-

Les révolutions de la fortune & les actions de Démétrius vont préfentement changer la fcene & la rendre tragique, de comique qu'elle a été; car, tous les autres Rois s'étant ligués contre Antigonus, & ayant uni toutes leurs forces, Démétrius, sur cette nouvelle, partit promptement de

mis à l'inspection.

Grece, & alla joindre son pere. Il le trouva plus plein d'ardeur pour cette guerre, que son âge ne le permettoit; & cette ardeur l'encouragea & le fortifia encore davantage lui-même. Mais, lorfque les deux armées furent en présence, il arriva plusieurs signes funestes qui les troublerent & les remplirent d'effroi. Démétrius eut un songe où il lui sembla qu'Alexandre, couvert d'armes éclatantes, se présenta à lui, & lui demanda, quel mot ils donneroient pour la bataille; qu'il répondit, Jupiter & la victoire; & qu'Alexandre répondit, je passe donc aux-ennemis, car ce sont eux qui me recevront. Antigonus, après que son armée fut rangée en bataille, sortant de sa tente, fit un faux pas, tomba fur le visage & se blessa considérablement; & s'étant relevé, il leva les mains au ciel & demanda aux dieux ou la victoire, ou une prompte mort avant sa défaite.

Quand les deux armées furent. aux mains, Démétrius, à la tête de sa meilleure cavalerie, fondit sur Antiochus, fils de Séleucus, & combattit avec tant de valeur, qu'il rompit les ennemis & les mit en fuite; mais, par une vaine ambition, s'étant mis à les poursuivre trop chaudement & mal-à-propos, il se laissa ravir la victoire qu'il tenoit déjà dans ses mains, s'il avoit sçu profiter de son avantage; car, lorsqu'il revint de cette poursuite, il ne trouva plus de passage pour rejoindre son infanterie, les éléphans des ennemis ayant rempli tout l'espace qui étoit

entre deux. Alors Séleucus voyant les gens de pied d'Antigonus dégarnis de leur cavalerie, ne les chargea point; mais faisant toujours mine de les charger, il les tournoit, pour les effrayer & pour leur donner le tems de quitter le parti d'Antigonus & se jetter dans le sien, ce qui arriva comme il l'avoit prévu. La plus grande partie de cette infanterie s'étant détachée, se vint rendre volontairement à lui, & le reste sut mis en fuite. Dans ce moment, une groffe troupe de gens de Séleucus marcha de furie contre Antigonus. Quelqu'un de ceux qui étoient auprès de ce Prince, les voyant venir, lui dit : Prenez garde , Seigneur, voilà des gens qui viennent à vous. Je vois bien qu'ils n'en veulent qu'à moi, répondit Antigonus, mais mon fils va venir à mon secours. Conservant toujours cette espérance, & regardant de tous côtés, pour voir s'il ne découvriroit point son fils, il fut enfin accablé sous une grêle de traits, & renversé par terre.

Après cette bataille qui s'étoit donnée près d'Ipsus, l'an 209 avant J. C., les Rois vainqueurs, comme s'ils avoient mis en pièces un vaste corps, dépecerent tout l'empire d'Antigonus & de Démétrius, & en prirent chacun leur part; ils partagerent encore entre eux les provinces qu'ils avoient

auparavant.

Cependant, Démétrius fuyant avec quinze mille hommes de pied & quatre mille chevaux, pouffa tout d'une traite jusqu'à Éphese où tout le monde s'attendoit bien

que, manquant d'argent, il n'épargneroit pas le tréfor du temple; mais, au contraire, craignant lui-même que ses soldats malgré lui ne se portassent à cette extrêmité, s'il entroit dans la ville, il décampa très-promptement, & s'embarqua pour la Grece. La plus grande des espérances qui lui restoit, étoit dans les Athéniens; car ; outre qu'il avoit laissé chez eux ses vaisseaux, son argent & sa femme Deidamie, il étoit persuadé que, dans le déplorable état de ses affaires, il n'avoit de retraite sûre qu'Athènes, ni de resfource plus immanquable que l'affection des Athéniens. Mais, il arriva tout le contraire; car, comme il avançoit en toute diligence vers les hauteurs des isles Cyclades, il rencontra les ambassadeurs des Athéniens qui venoient au-devant de lui, pour lui annoncer qu'il n'avoit qu'à s'éloigner de leur ville , parce que le peuple avoit ordonné par un décret, qu'on n'y recevroit aucun des Rois, & pour lui apprendre qu'on avoit renvoyé à Mégare sa femme Deidamie, avec tous les honneurs & le cortège dûs à sa dignité. Il fut si transporté de courroux qu'il n'étoit pas maître de luimême, quoiqu'il eût supporté avec beaucoup de constance ses autres malheurs, & que, dans un revers fi grand & fi foudain, il n'eût paru en lui aucun découragement ni la moindre bassesse.

Comme il ne se trouvoit point actuellement en état de se venger de la perfidie des Athéniens, il se contenta de leur envoyer faire ses plaintes avec modération, & redemander ses galères parmi lesquelles étoit cette galère prodigieuse à seize rangs de rames. Après les avoir reçues, il fit voile vers l'isthme. Là il trouva toutes les affaires en très-mauvais état: car, toutes les garnisons avoient abandonné leurs villes, ou les tenoient pour ses ennemis. Laiffant donc Pyrrhus en Grece, il cingla vers la Chersonnèse; & faifant le dégât sur les terres de Lyfimachus, il enrichit ses troupes du butin qu'il fit , & retint par ce moyen auprès de lui son armée, qui commençoit à reprendre des forces & à se rendre plus redou-

Peu de tems après, Séleucus envoya une ambassade à Démétrius, pour lui demander en mariage sa fille Stratonice, qu'il avoit eue de Philla. C'étoit pour Démétrius une fortune qu'il n'auroit ofé espérer, d'avoir pour gendre un prince comme Séleucus. Il prend donc sa fille, & fait voile vers la Syrie avec toute sa flotte. Dans sa route il fut souvent forcé de relâcher & de prendre terre ; il relâcha sur-tout en Cilicie où règnoit alors Plistarchus, à qui les autres Rois l'avoient donnée pour sa part, après la défaite d'Antigonus. Ce Plistarchus étoit frere de Cassandre. Croyant donc que son pais avoit été fort maltraité par cette descente de Démétrius, & voulant se plaindre de Séleucus, de ce qu'il se raccommodoit avec l'ennemi commun, sans la participation des autres Rois, il se mit en chemin pour l'aller trouver. Démétrius, informé de son départ, s'éloigna de la mer, & fit une course jusqu'à la ville de Quinda ; où ayant trouvé douze cens talens qui étoient le trésor que son pere Antigonus y avoit laissé, il les enleva, & s'en étant rerourné en toute diligence, il se rembarqua très - promptement & fit voile vers la Syrie. Sa femme Philla le joignit en chemin, & Séleucus alla au-devant d'eux jusqu'à Orofsus, où se fit leur première entrevue, qui se passa saucune fraude ni soupcon des deux côtés. & d'une manière véritablement royale. Séleucus, le premier, traita magnifiquement Démétrius dans sa tente au milieu de son camp; & ensuite Démétrius traita Séleucus avec la même magnificence dans sa galère à seize rangs de rames. Ils passerent ensemble les journées entières à se divertir & à converser sans armes & sans gardes, jusqu'à ce que, la noce faite, Séleucus prit Stratonice, & s'en retourna à Antioche avec l'appareil le plus pompeux & la suite la plus superbe.

Démétrius, sans perdre un moment, s'empara de la Cilicie, & envoya sa femme Philla à Cassandre, pour détruire les accusations de son frere Plistarchus. Sur ces entresaites, Deidamie, qui l'etoit venu trouver de Grece, & qui avoit été quelque tems avec lui, mourut de maladie; & Démétrius s'étant réconcilié avec Ptolémée, par le moyen de Séleucus, il sut convenu qu'il épouferoit Ptolémaïde, fille de Ptoléfente de le proléfente de la cilicie de le proléfente de le proléfente de la cilicie de la proléfente de la cilicie de la cilici

mée.

Jusques-là le procédé de Séleucus fut louable & honnêre; mais, peu de tems après, il demanda à Démétrius qu'il lui rendît la Cilicie, pour quelque somme d'argent qu'il lui offroit, & comme il ne put l'obliger à le faire, il lui demanda en colère Tyr & Sidon. Démétrius ne s'effraya pas cependant des menaces de son gendre; au contraire, il dit que quand même il perdroit plufieurs autres batailles auffi grandes que celle d'Ipsus, jamais il ne se résoudroit à acheter l'amitié de Sé-Lucus. Il s'appliqua à pourvoir les villes de bonnes garnisons; & ayant appris que Lacharès, profitant d'une sédition qui divisoit les Athéniens s'étoit faisi de leur ville, & s'en étoit rendu le tyran, il espéra que s'il y paroissoit à l'improviste, il pourroit la reprendre facilement. Il repassa donc la mer avec toute sa flotte & sans aucun danger; mais, en rangeant les côtes de l'Attique, il fut battu d'une furieuse tempête où il perdit la plûpart de ses vaisseaux & un bon nombre de ses troupes. S'étant sauvé heureusement, il commença à faire foiblement la guerre aux Athéniens; & comme il ne faisoit pas de grands progrès, il envoya un de ses lieutenans assembler une nouvelle flotte. Cependant, il entra dans le Péloponnèse, & mit le siège devant la ville de Messène, où il courut un trèsgrand danger; car, en faisant donner un assaut à la place, il fut blessé au visage d'un trait d'une batterie qui lui perça la joue & fortit par la bouche.

Quand il fut guéri de sa blessure, & qu'il eut repris quelques villes qui avoient quitté son parti, il se rejetta dans l'Attique, & s'étant rendu maître des villes d'Eleusis & de Rhamnus, il sit le dégât dans tout le pais. En même tems, il prit un vaisseau qui portoit du bled à Athènes, & d'abord il fit pendre le marchand & le pilote, de forte que tous les autres marchands & pilotes épouvantes, ne se hazardoient plus à y en porter, ce qui causa une grande famine dans la ville; & avec la famine, il y avoit encore une grande diserte de toutes choses. Le minot de sel s'y vendoit quarante drachmes. & le boisseau de bled trois cens. Une flotte de cent cinquante vaisseaux, que le roi Prolémée envoyoit au secours des Athéniens, & qui parut près d'Égine, ne leur donna qu'une joie bien courte; car, ces vaisseaux de Prolémée, voyant qu'il en arrivoit à Démétrius un grand nombre du Péloponnèse, & plusieurs autres de Cypre, & que tous ensemble ils étoient au nombre de trois cens, leverent les ancres & s'enfuirent. Le tyran Lacharès se déroba en même tems & abandonna la ville.

Quoique les Athéniens, par un décret, eussent ordonné la peine de mort contre quiconque oseroit parler de paix & d'accomodement avec Démétrius, ils ouvrirent pourtant d'abord les portes de la ville les plus voisines du camp de ce Prince, & lui envoyerent des ambassadeurs, non qu'ils attendisfent aucune grace de sa part, mais

parce qu'ils y étoient forces par la dernière disette. Démétrius, étant entré dans la ville, ordonna d'abord que tous les habitans s'affemblassent dans le théatre, environna la scène de gens armés, plaça les gardes aux deux côtés de l'échaffaud où se jouoient les pièces; & descendant par l'escalier d'enhaut, comme les acteurs, il tint les Athéniens dans une frayeur encore plus grande. Mais, dès le commencement de son discours, il diffipa toutes leurs craintes; car il n'éleva point sa voix comme un homme en colère, & n'usa point de termes aigres & piquans; mais, adoucissant son ton, & leur faisant leulement des plaintes avec douceur & amirié, il leur pardonna & leur rendit ses bonnes graces, leur donna cent mille mesures de bled, & rétablit les Magistrats qui leur étoient les plus agréables. On proposa alors de livrer entre les mains de ce Prince le port du Pirée, & le fort de Munychium. Cet avis ayant passé, & le décret en étant fait, Démétrius, de sa propre autorité, jetta une bonne garnison dans le Musée, pour tenir en bride le peuple, & pour empêcher que, sécouant le joug, il ne lui caulat des embarras, & ne traverlât ses autres entreprises.

Les Athéniens ainsi réduits, il marcha contre Lacédémone. Le roi Archidamus vint à sa rencontre, & s'avança jusqu'à Mantinée. Démétrius le défit dans un grand combat, & l'ayant mis en fuite, il se jetta dans la Laconie, donna un second combat sous les murailles mêmes de Sparte, où il fit

cinq cens prisonniers, & tua deux cens hommes fur la place; de sorte qu'on le regardoit déjà comme maître de la ville, qui n'avoit jamais été prise. Mais , la fortune n'a jamais fait éprouver à aucum Roi des changemens si grands & si subits; & il n'y a jamais eu ni occasions ni conjonctures où elle ait paru tant de fois si inconstante, tantôt petite, tantôt grande, aujourd'hui obscure & basse de haute & d'éclatante qu'elle étoit, & demain riante encore & favorable. Sur quoi on dit que lui-même, dans le tems de ses terribles revers, s'adressant à la fortune lui dit ce vers d'Eschyle: Tum'as donné la vie, & tu veux aujourd'hui me l'ôter. Car, dans ce temslà même où tout rioit, & où ses affaires paroissoient le mieux difposées pour lui faire recouvrer l'Empire & toute la puissance qu'il avoit auparavant, il apprit que Lysimachus, tout le premier, lui avoit enlevé ses villes d'Asie, & que Prolémée s'étoit rendu maître de Cypre, excepté de la feule ville de Salamine, qui tenoit encore, & dans laquelle ses enfans & sa mere étoient actuellement alliégés. Cependant, cerre même fortune, comme la femme dont parle Archiloque, qui, pleine de pensées trompeuses, portoit d'une main de l'eau, & de l'autre du feu, après l'avoir retiré de Lacédémone, par des nouvelles si tristes & si fâcheuses, lui préfenta encore de nouveaux évènemens austi grands qu'inespérés; & en voici le sujet.

Cassandre étant mort, l'ainé

414 DE

de ses enfans, nommé Philippe, lui succéda; mais, il ne règna pas long-tems, car il mourut peu de tems après son pere. Ses deux freres qui restoient, entrerent en différend. L'un deux, nommé Antipater, ayant tué sa mere Thessalonique, l'autre, nommé Alexandre, appella Pyrrhus de l'Épire, & Démétrius du Péloponnèse, & les pressa de venir le secourir. Pyrrhus arriva le pemier, & commença d'abord par s'emparer d'une partie de la Macédoine, qu'il retint pour le prix du secours qu'il lui donnoit, & par-là il se rendit très-redoutable à Alexandre, qui l'avoit appellé, & qui le trouvoit déjà trop voisin. Démétrius, de son côté, se mit aussi en mar-

che, dès qu'il ent reçu ses lettres. A cette nouvelle, le jeune Prince fut beaucoup plus alarmé, car il craignoit encore davantage Démétrius, à cause de sa dignité & de sa grande réputation. Il alla done au-devant de lui; & l'ayant rencontré près de la ville de Dium, il le salua très-affectueufement, & lui fit tout l'accueil possible; mais, il lui dit que ses affaires étoient en état, qu'elles n'avoient plus besoin de sa présence. De-là naquirent entr'eux de violens soupçons; & un soir que Démétrius alloit souper chez Alexandre qui l'avoient prié, quelqu'un l'avertit qu'on lui dreffoit des embûches, & qu'on avoit résolu de l'assassiner au milieu du festin. Démétrius ne se troubla point à cette nouvelle; mais, s'arrêtant au milieu de sa marche, il commanda à ses capitaines de

tenir son armée sous les armes; & à ses gardes & à tous les officiers de sa maison qui le suivoient, & qui étoient en plus grand nombre que ceux d'Alexandre, d'entrer avec lui dans la falle du festin, & de se tenir-là jusqu'à-ce qu'il se levât de table. Alexandre & ses gens, le voyant si bien accompagné, n'oserent exécuter leur entreprise. Et Démétrius, prétextant que ce soir-là il n'étoit pas bien disposé à faire la débauche, se retira très-promptement. Dès le lendemain, il ordonna qu'on préparât son équipage pour son départ, disant qu'il lui étoit furvenu des affaires qui le prefsoient de partir; & demandant pardon à Alexandre, s'il le quittoit plutôt qu'il n'avoit espéré, il lui dit qu'une autrefois il seroit plus long tems avec lui quand il auroit plus le loisir.

Alexandre fut ravi de voir qu'il quittoit ses états, non par aucune rupture ni brouillerie qui fût furvenue entr'eux, mais de lui-même & de son propre mouvement, & l'accompagna jusqu'en Thessalie. Quand ils furent arrivés à Larisse, ils commencerent à se régaler en se dressant réciproquement des embûches; & c'est ce qui fit tomber Alexandre dans les pieges de Démétrius. Car, négligeant de se tenir sur ses gardes, de peur d'apprendre à Démemétrius à s'y tenir aussi de son côte, il fut prévenu, & souffrit ce qu'il préparoir à son ennemi, & qu'il différoit pour mieux prendre ses mesures, & pour empêcher qu'il ne pûr éviter ce qu'il machi-

contre les Béotiens. Ceux-ci lui firent d'abord des propositions de paix affez raifonnables; mais pendant ces pourparlers, Cléonyme le Spartiate s'étant jetté dans Thèbes avec son armée, les Béotiens relevés & encouragés par ce secours, & poussés d'ailleurs par les belles paroles d'un certain Pisis de Thespies, qui étoit alors le premier en crédit & en autorité dans la ville, ils rompirent le traité. Démétrius mit donc le siège devant Thebes; il n'eut pas plutôt fait approcher ses machines, & dressé ses batteries, que Cléonyme effrayé, se déroba secrétement de la ville, & que les Béotiens étonnés se rendirent. Démétrius mit de bonnes garnisons dans les places, leva de grosses sommes fur le pais, & leur laissa l'historien Hiéronymus pour gouverneur & fouverain Magistrat; en quoi il parut avoir use avec beaucoup de douceur de sa vic-

Peu de tems après, Lysimachus fut fait prisonnier par Dromichaitès. Sur cette nouvelle, Démétrius marcha promptement en Thrace, dans l'espérance qu'il la trouveroit dégarnie, & s'en rendroit maître. Mais, les Béotiens, prositant de son absence, se révolterent, & il apprit en chemin que Lysimachus avoit éré relâché. Il s'en retourna donc

toire; sur-tout à l'égard de Pisis,

car l'ayant fait prisonnier, il ne

lui fit aucun mal; mais, après lui

avoir parlé avec beaucoup de

douceur, & fait beaucoup de ca-

resses, il l'établit Polémarque à

Thespies.

noit contre lui. Étant prié à souper par Démétrius, il y alla sans montrer la moindre défiance. Démétrius, s'étant levé de table au milieu du festin, Alexandre effrayé, se leva austi & le suivit à la porte de la salle. Quand Démétrius fut à la porte au milieu de ses gardes, il ne fit que prononcer ce mot, tue qui me suit, & passa en même tems, Alexandre fut tué sur la place, & avec lui ceux de ses amis qui voulurent le secourir; & l'un d'entr'eux, comme on l'égorgeoit, dit que Démétrius ne les avoit prévenus que d'un jour.

Ce meurtre lui fraya le chemin au trône de Macédoine; car, comme les Macédoniens haissoient Antipater, parce qu'il avoit tué sa mere, & qu'il n'y avoit point d'autre Prince qui fût meilleur que lui, on proclama Démétrius roi de la nation Macédonienne. Au milieu de cette grande profpérité, il reçut encore la nouvelle que Ptolémée avoit renvoyé sa semme, & ses enfans, après les avoir comblés d'honneurs, & leur avoir fait des présens très-magnifiques. Il apprit aussi en même tems que sa fille Stratonice, qui étoit mariée à Séleucus, avoit épousé le prince Antiochus, fils de ce même Séleucus, & qu'elle avoit été proclamée reine de toutes les nations barbares de la haute Afie.

Démétrius, se voyant en possession non seulement de la Macédoine, mais encore de la Thessalie, de la plus grande partie du Péloponnèse, des villes de Mégase & d'Athènes, marcha en armes promptement sur ses pas, plein de colère; & à son arrivée, il trouva que les Béotiens avoient été déjà défaits en bataille par son fils Antigonus, & il mit pour une seconde fois le siège devant Thèbes. Mais, Pyrrhus avant couru toute la Thessalie, & s'étant avancé jusqu'aux Thermopyles. Démétrius laissa son fils Antigonus continuer le siège, & marcha

contre Pyrrhus. Au premier vent de son approche, Pyrrhus prit la fuite; & Démétrius, après avoir laissé en Thessalie un corps de dix mille hommes de pied, & de mille chevaux, pour la garder, retourna au siège, & commença à faire avancer la machine, appellée Élépole, qui, à cause de sa grandeur énorme, & de son grand poids, se remuoit avec tant de peine, & avançoit si lentement, qu'en deux mois elle faisoit à peine deux stades. Les Béotiens se défendoient avec beaucoup de courage. Démétrius, piqué de leur resistance, forçoit ses soldats. plus par opiniâtreté, que pour aucun progrès qu'il fit à monter tous les jours à l'assaut, & à s'exposer sans aucun relâche. Le jeune Antigonus, voyant périr tant de braves gens, & plein de compaffion pour ses troupes, dit un jour à Démétrius : Mon pere, pourquoi laissons nous périr sans nécessité tant de vaillans soldats? Démétrius, irrité de cette audace, lui répondit: Eh! de quoi te fâches-tu, dois-tu le pain de munition aux morts? En même tems, pour faire voir qu'il n'exposoit pas ses com-

pagnons seulement, mais qu'il partageoit avec eux les dangers, il se mit à leur tête & eut le cou percé d'un javelot. Il fut très-mal de cette blessure; mais, il n'abandonna pourtant pas le siège, & prit Thèbes pour la seconde fois. Il entra dans la ville avec un air si terrible, qu'il jetta la terreur dans l'ame de ses habitans, qui ne douterent pas qu'ils n'allassent éprouver de sa part les traitemens les plus sévères. Mais, il se contenta d'en faire mourir treize des plus coupables, en bannit quelques autres, & pardonna à tout le reste. Ainsi, Thèbes, qui ne venoit que d'être repeuplée depuis près de dix ans, fut prise deux fois dans ce court espace.

Comme la fête des jeux Pythiques approchoir, Démétrius entreprit une chose dont il n'y avoit point d'exemple. Les Étoliens, en armes, occupoient les détroits de Delphes; Démétrius tint l'assemblée, & célébra ces jeux à Athenes, comme le dieu de la fête, devant être principalement honoré dans la ville dont il étoit le premier patron, & dont les habitans se vantoient de tirer de lui leur

origine.

Les jeux finis, il retourna en Macédoine; & comme il n'étoit pas de nature a se tenir en repos & que d'ailleurs il voyoit que les Macédoniens étoient plus obeilfans & plus foumis pendant la guerre, & que pendant la paix, ils étoient turbulens, séditieux, & qu'ils lui susciroient toujours de nouvelles affaires, il les mena contre les Béotiens. Après avoir

fait le dégât dans leur pais, il y laissa Pantauchus son lieutenant, avec une bonne partie de son armée; & avec le reste il marcha contre Pyrrhus; Pyrrhus, de son côté, se mit aussi en marche pour aller à sa rencontre. Mais, s'étant manqués en chemin, Démétrius ravagea l'Épire, & Pyrrhus tomba sur Pantauchus, le força de combattre, s'attacha à lui à coups de main, le blessa, & en fut blessé; mais enfin, il le désit, le mit en fuite, lui tua beaucoup de monde, & fit cinq mille prisonniers.

Cet échec fut la principale cause de la ruine de Démétrius. Ce Prince paroissoit toujours comme un véritable roi de théatre; car, non seulement, il ceignoit ambitieusement sa tête d'un double diadême, & portoit des robes de pourpre, rehaussées d'or, mais encore, il avoit une chaussure qu'il avoit imaginée, qui étoit d'une étoffe d'or , & dont les semelles étoient de pourpre pure, mile en plusieurs doubles. Il faisoit travailler depuis long-tems à un manteau très superbe, & qui marquoit bien fon arrogance; car, on y avoit représenté en broderie d'or, le monde entier, & tous les altres qui paroissent dans le ciel. Ce manteau demeura imparfait à cause du changement de sa fortune; & il n'y eut point après lui de Roi qui ofât le porter, quoique dans la Macédoine il y ait eu plusieurs Rois très-superbes & très-fastueux.

Mais, ce n'est pas seulement par cette magnificence qu'il bles-

foit les yeux de ses sujets qui n'y étoient pas accoûtumes, il leur paroissoit plus insupportable par le luxe de sa table & de toute sa dépense; & ce qui le rendoit encore plus odieux, c'étoit la difficulté qu'il y avoit à l'approcher & à l'aborder. Car, ou il ne donnoit pas le tems de lui parler, ou, s'il le donnoit, il traitoit si rudement & si sièrement ceux qui avoient affaire à lui, qu'il les renvoyoit tous mécontens. Il retint même deux ans entiers les ambassadeurs Athéniens, sans leur donner audience, quoique de tous les Grecs, les Atheniens fussent ceux qu'il considérât le plus. Lacédémone ne lui ayant envoyé qu'un seul ambassadeur, il regarda cela comme un mépris qu'on faisoit de sa personne, & se mit dans une colère furieuse. L'ambassadeur lui répondit fort plaisamment & fort laconiquement; car, à fon audience, Démétrius lui ayant demande Que dis-tu donc? Quoi! les L'acédémoniens m'envoient un ambassadeur seul! Oui, Seigneur, un feul à un feul, repartit vivement l'ambaifadeur.

Un jour qu'il étoit forti de son palais, & qu'il marchoit dans les rues, plus familièrement & plus populairement que de coûtume, & qu'il paroissoit soussir volontiers qu'on l'abordât, il y ent quelques gens qui lui présenterent des placets & des requêtes. Il les requi favorablement, & les mit dans un pan de son manteau. Ces hommes ravis le suivirent avec de grandes acclamations. Mais, quand il sut sur le pont de l'Axius, il dé-

plia le pan de son manteau & jetta toutes ces requêtes dans la

rivière.

Démétrius étant tombé dangereusement malade, dans la ville de Pella, sur sur le point de perdre toute la Macédoine; car Pyrrhus accourut promptement, & s'avança jusqu'à Édesse. Mais, dès que Démétrius eut un peu recouvré ses forces, il le chassa facilement. Il ne laissa pas de faire une espèce de traité avec lui, & de convenir de certains articles, ne voulant pas avoir affaire à un homme qui le harceleroit continuellement, ni se consumer & perdre l'occasson d'exécuter les grandes choses qu'il avoit projettées; car il n'avoit pas formé un médiocre dessein; il avoit résolu de reconquérir tous les états qu'avoit eus son pere; & ce grand projet ne manquoit point des préparatifs nécessaires pour en assurer le succès; car, il avoit déjà assemblé une armée de quatre-vingtdix huit mille hommes de pied, & de près de douze mille chevaux; & il faisoit construire une flotte de cinq cens galères au port du Pirée, à Corinthe, à Chalcis & à Pella, allant dans tous ces endroits, montrant ce qu'il falloit faire. & mettant lui-même la main à l'œuvre. Tout le monde étoit surpris & étonné, non seulement du nombre de ces galeres mais de leur grandeur, car julques-là jamais homme n'en avoit encore vu de feize ni de quinze rangs de rames.

Cependant, une armée si puissante étant levée contre l'Asie, les trois princes Séleucus, Ptolémée & Lysimachus, se liguerent contre Démétrius, & envoyerent en commun des ambassadeurs à Pyrrhus pour le presser d'attaquer la Macédoine, & pour lui repréfenter qu'il ne devoit pas prendre pour un traité, le traité que Démétrius avoit fait avec lui ; parce qu'il ne l'avoit pas fait pour le mettre en sûreté, mais uniquement pour s'y mettre lui-même, afin de pouvoir sans inquiétude aller faire la guerre contre qui bon lui sembleroit. Pyrrhus ayant recu ces ambassadeurs, & goûté leurs raisons, il s'allume tout d'un coup une grande guerre contre Démétrius pendant qu'il fait encore ses préparatifs. En effet, Ptolémée descend en Grece avec une grosse flotte, & la fait révolter contre lui. Lysimachus entre dans la Macédoine par la Thrace; Pyrrhus y entre aussi de son côté par l'Epire, ils la fourragent, & en emmenent un grand butin.

Démétrius laisse son fils Antigonus en Grece, & volant au secours de la Macédoine, il marche d'abord contre Lysimachus; mais dans sa marche, ayant appris que Pyrrhus s'étoit emparé de la ville de Béroé, & le bruit s'en étant répandu parmi les Macédoniens, il n'y eur plus ni ordre ni discipline dans le camp; en un moment il fut tout rempli de lamentations, de gémissemens & de larmes. De tous côtés on faisoit éclater la colère où l'on étoit contre Démétrius, & l'on s'emportoit jusqu'à lui dire des injures; personne ne vouloit plus demeurer; mais ils se dispofoient tous à se retirer, chacun prétextant que les affaires de sa maison le rappelloient, mais n'ayant dans la vérité d'autre vue que de se joindre à Lyssmachus.

Démétrius jugea donc à propos de s'éloigner de Lysimachus, le plus qu'il lui seroit possible, & de tourner les armes contre Pyrrhus; dans l'espérance que comme ce dernier étoit un étranger, les Macédoniens ne le lui préféreroient jamais. Mais il se trompa; car il n'eut pas plutôt affis son camp devant celui de Pyrrhus, que les Macédoniens commencerent d'abord à défiler secrétement peu à peu, & par pelottons, ensuite ouvertement par compagnies; enfin, ce fut un soulevement général dans tout le camp. Il y en eut même qui eurent l'audace de s'adresser à Démétrius lui-même, & de lui dire en face, qu'il n'avoit qu'à s'en aller, s'il vouloit se mettre en sureté, parce que les Macédoniens étoient las de faire la guerre pour son luxe & pour ses délices. Ces discours paroissoient encore très-doux & très-modérés, en comparaison des paroles insultantes & outrageuses que lui disoient les autres. Entrant donc dans sa tente ; non comme un véritable Roi, mais comme un Roi de théatre, qui va dépouiller ses habits pour prendre ceux de quelque esclave, il quitte son habit royal, le couvre d'un manteau noir, & le dérobe sans être apperçu. Son règne en Macédoine avoit duré lept ans.

Ce Prince, déchu d'un si haut degré de fortune, se retira à Cassandrie, où étoit sa semme Philla, qui ne put survivre à un tel revers. & se donna la mort. Cependant, Démétrius pensant encore à ramasser les débris de son naufrage, s'en retourna en Grece, où quelques gens de guerre se rassemblant autour de lui, rallumerent peu à peu ses espérances. Ce fut alors qu'il parut pour la première fois dans les villes comme simple particulier. & sans aucun des ornemens qui distinguent les Rois. Quelqu'un l'ayant vu en cet état dans la ville de Thèbes, lui appliqua fort agréablement ce vers d'Euripide: Ayant changé la figure divine en une figure mortelle, tu es venu sur les bords de la fontaine de Dirce, & sur les rives de l'Ismene. Mais, dès qu'il vit autour de lui un corps suffisant de troupes, il rendit aux Thébains leur ancien gouvernement & tous leurs privileges.

En même tems, les Athéniens abandonnerent encore son parti, rayerent du registre des Archontes, qui donnoient leur nom à l'année, Diphilus qui étoit alors défigné prêtre des Dieux sauveurs, ordonnerent que l'élection des Archontes se feroit selon l'ancien usage, & appellerent Pyrthus de la Macédoine, voyant que Démétrius étoit redevenu plus puissant & plus redoutable qu'ils ne s'y étoient attendus.

Cependant, Démétrius, plein de reflentiment & de colère, alla les attaquer, mit le siège devant leur ville, & la pressoit très vivement. Les Athéniens envoyerent vers lui le philosophe Cratès,

D d ij

homme de beaucoup de réputation & de grande autorité. Démétrius, touché des prieres qu'il lui fit en faveur des Athéniens, & plus touché encore de tout ce qu'il lui représenta pour son avantage & pour ses propres intérêts, leva le siège; & rassemblant tous les vaisseaux qui lui restoient, & toutes ses troupes, qui consistoient en douze mille hommes de pied & quelque cavalerie, il les embarqua & fit voile vers l'Asie, pour débaucher la Carie & la Lydie à Lyfimachus. Eurydice, sœur de sa femme Philla, le reçur à Milet. Elle avoit avec elle la Princesse Ptolémaide sa fille, qu'elle avoit eue de Prolémée, & qui lui avoit déjà été accordée par l'entremise de Séleucus. Eurydice la lui donna; & d'abord après la célébration des noces, il alla se présenter devant les villes pour les gagner. La plûpart lui ouvrirent vo-Iontairement leurs portes; il prit les autres de vive force, & fe rendir maître de Sardis. Plufieurs officiers même de Lysimachus allerent se rendre à lui, avec leurs compagnies & beaucoup d'argent; mais, Agathoclès, fils de Lystmachus, s'étant mis à ses trousses avec une puissante armée, il passa en Phrygie, dans l'espérance que s'il pouvoit occuper l'Arménie, il lui seroit facile de faire révolter la Médie, & de se rendre maître des hautes provinces, où il auroit beaucoup de retraites & des postes sûrs, en cas qu'il fût pressé & poussé. Agathoclès le fuivoir de près & le harcelloit continuellement; & comme, dans toutes les escarmouches & dans tous les partis, Démétrius avoit toujours l'avantage, Agathoclès s'attacha principalement à lui couper les vivres, ce qui causa une grande disette dans son camp, & le jetta dans un grand embarras; d'un autre côté, ses soldats étoient déjà entrés dans de fort grands soupçons contre lui, & l'accusoient de vouloir aller les transporter en Arménie & en Médie.

Cependant, la famine augmentoit de jour en jour. Il arriva encore un autre accident très-fàcheux c'est qu'en passant le fleuve de Lycus, ses guides manquerent le gué, & il perdit dans ce passage un grand nombre de ses gens, qui furent emportés par l'impétuosité de l'eau. Son armée ne laissoit pourtant pas de plaisanter & de brocarder. Il y eut un de ses soldats qui mit à son pavillon un écriteau, où étoient les deux premiers vers de l'Edipe Colone de Sophocle, parodiés par le changement d'une seule syllabe, fils du vieil Antigonus, qui est privé de la lumière du jour, dans quels lieux sommes-nous donc ve= nus?

Enfin, la maladie s'étant jointe à la famine, comme cela arrive ordinairement quand les hommes font réduits par la nécessité à manger tout ce qu'il y a de plus manyais & de plus étrange, & ayant perdu au moins huit mille hommes, il leva son camp, & avec le reste il retourna sur ses pas. Descendu à Tarse, il ordonna qu'on épargnât cette province, parce qu'elle faisoit partie des

états de Séleucus, & qu'il ne vouloit pas lui donner le moindre prétexte de changer & de se déclarer contre lui. Mais, comme il étoit impossible que ses ordres fussent exécutés, ses soldats mourant de faim, & que d'ailleurs Agathocles avoit force tous les détroits & les passages du mont Taurus, il prit le parti d'écrire une grande lettre à Séleucus, dans laquelle il faisoit d'abord de grandes lamentations sur son infortune, & finissoit par des supplications & par des prieres fort pressantes, d'avoir compassion de son allié, à qui il étoit arrivé des malheurs capables d'attendrir ses plus grands ennemis mêmes.

Séleucus, touché de compastion par cette lettre, écrivit à ses Lieutenans qu'ils eussent à fournir à Démétrius, tout ce qui étoit nécessaire pour l'entretien de la mailon d'un Roi, & à ses troupes, tous les vivres en abondance. Mais, ayant bientôt changé d'avis lur les représentations d'un certain personnage nommé Patroclès, il marcha vers la Cilicie avec une grosse armée. Démétrius, étonné d'un changement si soudain, & plein de crainte & de défiance, se retira aux endroits les plus forts du mont Taurus, & lui envoya de-là des ambassadeurs pour le conjurer de permettre qu'il fit la conquête de quelques contrées des Barbares des environs qui étoient indépendans, & qui n'avoient point de Roi, afin qu'il y pût passer le reste de ses jours, délivre de ses courses fans fin, & de ses fuites continuelles; ou s'il ne vouloit pas lui accorder cette grace, qu'il eût au moins la bonté de nourrir-là son armée pendant l'hiver, & de ne pas le chasser nu & manquant de toutes choses, pour l'exposer en cet état à la merci de ses ennemis.

Mais, Séleucus, à qui toutes ces prieres étoient suspectes, lui permit de demeurer encore deux mois, s'il vouloit, dans la Cataonie, pour y hiverner, à condition qu'il lui donneroit pour ôtages, les principaux de fes amis, & en même tems il fit boucher les cols & les gorges qui menoient dans la Syrie. Démétrius, enveloppé de toutes parts, & enfermé comme une bête dans une enceinte, fut réduit par la nécessité à recourir à la force, courut & pillar toutes les terres des environs. & dans toutes les rencontres où il fut attaqué par Séleucus, il eut toujours l'avantage. Un jour même que Séleucus avoit lâché sur lui ses chars armés de faulx, il prit le dessus, les mit en fuite; & ayant chassé ceux qui fornificient les hauteurs qui menoient dans la Syrie, il demeura maître de ces passages. Ranimé par ce succès, & voyant que ses troupes avoient repris courage, il le préparoit à risquer toute sa fortune. & à présenter la bataille à Séleucus, qui de son côté se trouvoir dans un très grand embarras; car, il avoit renvoyé le secours de Lysimachus, parce qu'il se défioit de ce Prince, & qu'il le craignoit; & avec ses seules forces, il balançoit à hazarder le combat contre Démétrius, redoutant sa témérité déserpérée, & les changemens continuels de sa fortune, qui très souvent de la dernière misère l'avoit tout-à coup élevé au comble de

la prospérité.

Mais, sur ces entresaites, Démétrius fut surpris d'une grande maladie, qui abattit toute la force & toute la vigueur de son corps. & ruina entièrement toutes ses affaires; car, la plûpart de ses troupes passerent aux ennemis, & les autres se débanderent & se retirerent. Démétrius, après s'être un peu rétabli dans l'espace de quarante jours, ramassa ce qui lui restoit de soldats, se mit en marche, & donna lieu à ses ennemis de croire qu'il alloit se jetter sur la Cilicie; mais, la nuit il décampa, sans faire sonner les trompettes, & se jettant d'un autre côté, il palla le mont Amanus, & ravagea toute la plaine qui étoit au pied, jusqu'à la contrée Cyrrestique. Séleucus le svivit & & campa fort près de lui. Démétrius, levant son camp pendant une nuit fort noire, marcha pour aller le furprendre, & l'enlever pendant qu'il dormoit, & qu'il ne se doutoit de rien; mais, quelques tranffuges étant allés l'avertir du danger où il étoit, il fut très étonné. Il se leva à la hâte, commanda qu'on fonnât l'alarme; & en s'habillant & se chaussant, il difoir à haute voix à ses amis, nous avons-là affaire à une dangereuse bête. Démétrius, jugeant bien par le tumulte qu'il entendoit dans le camp des ennemis, que son entreprise étoit découverte, se retira très - promptement.

Le lendemain matin, Séleucus s'étant présenté devant lui en bataille, Démétrius envoya promptement un officier, qui étoit auprès de lui, commander une de ses aîles, & se mettant à la tête de l'autre, il enfonça de son côté les ennemis, & les mit en fuite. Séleucus voyant cela, quitte son cheval & fon casque, & avec son seul boucher il se présente ainsi la tête nue devant les soldats mercénaires de Démétrius, se montrant à eux comme ami, & les exhortant à passer de son côré, convaincus enfin que ce n'étoit que pour les épargner, & non pour épargner Démétrius, qu'il avoit différé si long-tems à leur donner bataille; dans le moment, toutes les troupes le faluent, le proclament Roi, & se rangent sous ses enfeignes.

Démétrius, qui avoit essuyé tant de revers, & qui s'en étoit toujours tiré, voulant se dérober encore à ce dernier qui lui paroilfoit le plus terrible, s'enfuit autravers des portes Amanides, suivi de quelques-uns de ses amis & de quelques officiers de sa maison en très petit nombre; & ayant trouvé un bois fort épais, il y passa la nuit, à dessein de prendre le lendemain, s'il lui étoit polfible, le chemin de la ville de Caunus, pour gagner la mer en cet endroit, où il espéroit trouver sa flotte. Mais, ayant appris qu'il n'avoit pas des vivres pour ce jour-là même, il entra dans d'autres villes, & chercha d'autres

Dans ce moment, arrive au

expédiens.

4.23

près de lui un de ses amis nommé Sosigène, qui avoit dans sa ceinture quatre cens pièces d'or. Avec ce petit secours, ils espererent pouvoir se conduire jusqu'à la mer. La nuit venue, il se mettent en marche pour passer le sommet de la montagne; mais, les ennemis avoient allumé des feux sur tous ces passages. Ils désespérerent donc de pouvoir tenir ce chemin, & retournerent dans le même endroit d'où ils étoient partis, non pas tous, car plusieurs avoient pris la fuite, & ceux qui étoient testés, n'avoient plus la même ardeur ni le même courage. Là quelqu'un ayant eu l'audace de dire qu'il n'y avoit d'autre moyen de le fauver, que de se rendre à Séleucus, Démétrius tira son épée, & alloit le la passer au-travers du corps; mais ses amis l'environnant, l'en empêcherent , & l'adoucisfant & le consolant, ils lui persuaderent de prendre ce parti. Il envoie donc sur l'heure à Séleucus, lui dire qu'il se remettoit à sa discrétion.

A cette nouvelle, Séleucus dit à ceux qui étoient auprès de lui; ce n'est pas la bonne fortune de Démétrius qui le sauve, c'est la mienne qui, après tous les grands biens qu'elle m'a faits, me donne encore une occasion très-honorable de montrer mon humanité & ma clémence. Appellant donc les officiers de sa maison, il leur ordonna de dresser une tente royale, & de préparer toutes les choses nécessaires, pour le recevoir & pour le traiter magnisiquement. Séleucus avoit alors auprès de lui

un officier nommé Apollonides, qui avoit été autrefois grand ami de Démétrius; il le lui envoya sur l'heure, asin qu'il espérât mieux de l'avenir, & qu'il vînt vers lui avec plus de consance, comme vers un parent & un gendre qui lui rendroit toutes sortes de devoirs.

Cette favorable disposition de Séleucus pour Démétrius, étant connue de tous les courtisans, il y en eut d'abord quelques-uns en petit nombre qui allerent audevant de lui; ensuite la plûpart de ceux qui étoient le mieux auprès du Roi, le quitterent, s'empressant tous à l'envi, & tâchant de se dévancer les uns les autres, pour être les premiers à rendre leurs respects à Démétrius; car ils ne doutoient point qu'il ne sût d'abord tout puissant auprès de Séleucus.

Tous ces empressemens convertirent bientôt en haine & en jalousie la compassion que l'on avoit d'abord de son état, & donnerent lieu aux envieux & aux mal-intentionnés, d'altérer & de détourner cette bonne volonté du Roi; car, ils l'intimiderent, en lui remplissant l'esprit de mille soupcons, & en lui faisant entendre que Démétrius ne seroit pas plutôt arrivé dans son camp, qu'on y verroit de grandes nouveautés & des mouvemens considérables.

Déjà Apollonidès étoit arrivé plein de joie auprès de Démétrius; & ceux qui étoient partis après lui, arrivoient à la file, portant tous à ce malheureux

Prince des paroles merveilleuses de la part de Séleucus. Et déià Démétrius, après un malheur, ou plutôt après un échec si effroyable, quoique d'abord il eût cru qu'il n'y avoit rien de plus honteux que de se livrer ainsi lui-mê= me, commençoit-à se repentir de la répugnance qu'il y avoit eue. tant il avoit de foi & de confiance aux espérances qu'on lui donnoit, lorsqu'on voir arriver Pausanias, à la tête d'environ mille hommes . tant cavalerie qu'infanterie. D'abord, il enveloppa Démétrius; & écartant tous ceux qui étoient autour de lui, il se saisit de sa personne; & au lieu de le mener à Séleucus, il le mena dans la Chersonnèse de Syrie, où il sut consiné sous une bonne & sûre garde. Séleucus lui donna des officiers pour le servir, & tout ce qui étoit nécessaire pour son entretien ; il avoit des vivres & de l'argent en abondance, & sa table étoit servie comme le devoit être la table d'un Roi. On lui avoit même affigné des lieux de plaisance où il y avoit de belles lices, des promenades royales, & des parvis remplis de bêtes, & il étoit permis à ceux de ses amis qui l'avoient accompagné dans sa fuite, de refter avec lui. Tous les jours même il lui arrivoir des gens de la part de Séleucus, qui lui apportoient de bonnes nouvelles, & qui l'exhortoient à avoir bon courage, lui faisant espérer qu'aussi tôt qu'Antiochus & Stratonice feroient arrivés, on conviendroit de que que accommodement & qu'il seroit mis en liberté.

Démétrius dans un si déplorable état, écrivit d'abord à son fils, & manda à ses Lieutenans & à ses amis qu'il avoit à Athènes & à Corinthe, qu'ils n'ajoûtalsent nullement foi à ses lettres, ni à son cachet; mais que le regardant comme mort, ils confervassent à son fils ses villes, tous ses biens, & toute sa puissance qu'ils avoient entre leurs mains. Ce Prince, qui dès le commencement, avoit supporté son malheur avec patience & avec courage, s'y accoûtuma tellement dans la suite, qu'il n'en paroissoit plus affligé. Il s'exercoit à la course, à la promenade & à la chasse, autant que cela lui étoit permis. Mais enfin, peu à peu il devint pelant, nonchalant, & paresseux, & s'abandonna absolument à l'ivrognerie & au jeu de dez, à quoi il passoit les journées entieres, soit qu'il cherchât à éviter par-là les pensées tristes que la sobriété lui suggéroit, ou à couvrir & cacher ses projets sous ses débauches; soit qu'il eût enfin reconnu que c'étoit là véritablement la vie qu'il avoit toujours désirée & cherchée, mais dont sa folie & le désir de la vaine gloire l'avoient éloigné. Car, pendant qu'il avoit cherché le bonheur dans les flottes, dans les camps, il l'avoit toujours manqué, & s'étoit fait à lui-même des affaires & des peines infinies, & en avoit fait aux autres; au lieu qu'il le monvoit dans le repos, dans l'oisiveté & dans la paresse, lorsqu'il s'y attendoir le moins. Car, dit Plutarque, quel autre fruit ces mal-

425

heureux Rois & Princes, qui sont dans une si pernicieuse disposition d'esprit, tirent-ils de tous leurs travaux, de toutes leurs guerres, & de tous les dangers auxquels ils s'exposent, sinon de quitter l'honnêteté & la vertu, & de courir toujours après le luxe & la volupté, & de ne sçavoir en jouir véritablement & réellement?

Démétrius, après avoir été détenu prisonnier pendant trois ans dans la Chersonnèse, tomba dans une grande maladie causée par la paresse, la bonne chère, & l'excès du vin, & il en mourut à l'âge de cinquante - quatre ans, l'an 286 avant l'Ére Chrétienne.

Ses funérailles furent faites avec une pompe qui tenoit quelque chose d'un appareil de théatre; car, dès que son fils Antigonus eut été averti que l'on rapportoit ses cendres, il alla au-devant avec tous ses vaisseaux; & les ayant rencontrées près des Isles, il reçut l'urne où elles reposoient, qui étoit toute d'or, & la plaçà dans la galère. Toutes les villes où ils abordoient, envoyoient des couronnes que l'on mettoit sur cette urne, & députoient des hommes en longs habits de deuil, pour l'accompagner & pour affister à ce convoi funebre.

Quand cette flotte approcha de Corinthe, on apperçut de loin fur la proue, cette urne ornée de la pourpre royale & du diadême, & environnée de jeunes Seigneurs armés qui lui fervoient de gardes. Xénophante, le plus célebre joueur de flûte de ce tems-là, assis tout auprès, jouoit un air trèsfaint, & le mouvement des rames s'accordant avec ces fons, la flotte avançoit avec un bruit mélodieux, de manière qu'il représentoir parfaitement ce bruit qu'on entendoit dans les obseques, lorsque les cadences finales des joueurs de flûte étoient accompagnées de gémissement & de battement de poirrine. Mais, ce qui augmentoit le plus la compassion & les regres douloureux de tout ce peuple ce Corinthe répandu sur le rivage, c'étoit de voir Antigonus dans le pitoyable état où il étoit, & fordant en larmes.

Quand Corinthe ent achevé de rendre à l'urne tous les honneurs dont elle put s'aviser', & qu'elle eut épuisé sur elle toutes ses couronnes, on la fit porter dans la ville appellée Démétriade du nom du défunt, qui étoit une nouvelle ville bâtie & composée de plufieurs petites villes qui étoient au-

tour d'Iolcos.

Démétrius laissa de sa femme Philla deux enfans, Antigonus & Stratonice. Il eut encore deux fils, nommés Démétrius, dont l'un fut surnommé le Grêle, qu'il eut d'une femme d'Illyrie, & l'autre qui règna à Cyrene, & qu'il eut de Prolémaide qu'il avoir aussi épousée. De sa quatrième femme Deidamie, il eut un fils nommé Alexandre, qui passa sa vie en Egypte; & enfin on dit que de la dernière nommée Eurydice, il eut aussi un fils nommé Corrhabus. Sa race toujours règnante alla de pere en fils, par plusieurs succesfions en ligne directe, jusqu'à Persée en qui elle finit, & sur lequel les Romains conquirent la Macédoine.

## DIGRESSION

Sur le portrait de Démétrius.

Démétrius, quoique d'une taille assez avantageuse, étoit pourtant plus petit que son pere Antigonus, mais d'une beauté si excellente & c'une mine si relevée; qu'aucun des peintres & des sculpteurs qui en ont fait des portraits & des flatues, n'ont pu attraper son air ni sa ressemblance; car, on vovoit fur fon visage la douceur & la gravité, le terrible & l'agréable: & parmi cet air de jeunesse, de vivacité & de férocité, on voyoit cclater un air héroique, très-difficile à imiter, & une majesté véritablement royale. On trouvoit le même mêlange dans ses mœurs qui étoient également propres à étonner & à charmer. Car, pendant qu'il n'avoit rien à faire, il étoit d'un commerce délicieux : rien n'égaloit la somptuosité de ses festins, de son luxe & de toute sa manière de vivre ; c'étoit le plus magnifique, le plus voluptueux & le plus délicat de tous les Rois. Mais, d'un autre côté, malgré ces voluptés & ces délices. quand il étoit question de quelque entreprise, c'étoit le plus actif, le plus terrible & le plus diligent des hommes. Rien n'égaloit sa vivacité & son courage , ni sa patience & son assiduité au travail. Aussi s'efforçoit-il d'imiter sur tous les autres dieux, le dieu Bacchus, comme celui qui avoit été le plus terrible à la guerre, & qui avoit seu austi le mieux changer la guerre en paix, & jouir des jeux, des plaisirs & de toute la joie qui l'accompagnent. Il aimoit son pere d'un amour rare & singulier; & dans les respects qu'il rendoit à sa mere, on voyoit éclater ce grand amour qu'il portoit à son pere; & qui n'étoit point en lui un sentiment simulé pour lui faire sa cour à cause de sa puissance, & dans l'espérance de sa succession, mais une amitié sincere & siliale.

Il est certain que Démétrius, au commencement, étoit plein d'humanité & fort attaché à ses amis , & en voici une preuve bien évidente. Mithridate, fils d'Ariobarzane, étoit son ami particulier & son camarade, se trouvant de même âge. Il faifoit affidument la cour à Antigonus, & il ne passoir pas pour un méchant homme, comme il ne l'étoit point en effer. Mais, Antigonus fit un songe qui lui donna du soupçon contre lui. Il lui sembla la nuit, en dormant, qu'il étoit entré dans un beau & vaste champ où il semoit de la limaille d'or ; que de cette limaille il s'éleva une moisson d'or; que quelque tems après, étant revenu dans ce champ, il n'y trouva plus que le chaume de ce bled d'or qu'on avoir coupé, & que, comme il en étoit fort triste & fort affligé, il entendit des gens qui disoient que Mithridate avoit coupé cette riche moisson, & s'étoit retiré vers le Pont-Euxin. Troublé de ce songe, il appella son fils; & après l'avoir engagé par serment à lui garder le secret, il lui raconta son songe, & lui dit qu'il avoit résolu de se désaire de

D E 427

ce jeune Prince, & de le faire pé-

Démétrius, ayant entendu cette terrible résolution, en fut trèsaffligé; & le jour même Mithridate l'étant allé voir à son ordinaire pour se divertir avec lui, Démétrius n'osa pas, à cause de son serment, lui déclarer de bouche, ni lui dire un seul mot de ce qu'il avoit entendu, mais il le mena à la promenade, & l'éloigna de tous les autres amis. Quand ils furent seuls sans témoins, avec le bout de sa pique, il écrivit sur le sable, pendant que Mithridate avoit les yeux attachés a terre, fuis, Mithridate, fuis. Mithridate, comprenant le danger où il étoit, s'enfuit la nuit suivante en Cappadoce; & bientôt après les destinées accomplirent le songe qu'Antigonus avoit eu, & qui avoit rendu ce jeune Prince si suspect; car, il s'empara d'une vaste & riche contrée. & il fonda cette maison des rois de Pont qui règnerent fi longtems avec tant de gloire, & qui ne fut détruite par les Romains, qu'à la huitième génération.

Voilà une grande marque du bon naturel de Démétrius, de sa douceur & de sa justice. Quoiqu'il s'abandonnât tantôt à la volupté, tantôt au travail, il ne mêloit & ne confondoit jamais ces deux états, & se livroit tout entier à l'un ou à l'autre. Il vouloit toujours avoir tout dans la dernière abondance pour les besoins qui pouvoient survenir. Jamais on ne pouvoit contenter sa magnificence dans tout ce qui regardoit la construction des vaisseaux & les ma-

chines de guerre ; & un plaisir dont il étoit insatiable, c'étoit d'en inventer toujours de nouvelles, & de les bien examiner & critiquer quand elles étoient exécutées. Car, la nature lui avoit donné un esprit curieux & inventif; mais, il n'employoit pas cet esprit & cet amour qu'il avoit pour les arts en jeux & en plaisirs inutiles ; comme les autres Rois; dont les uns prenoient plaisir à jouer de la slûte, les autres à peindre, & les autres à tourner. Æropus, roi de Macédoine, passoit tout son loisir à faire de petites tables & de petites lampes. Attale, furnommé Philométor, mettoit son plaisir à cultiver les herbes & les plantes médicinales non seulement la jusquiame & l'ellébore, mais austi la cigue, l'aconit & le dorycnion, les plantant & les semant lui-même dans ses jardins, & se faisant une affaire sérieuse de connoître les vertus & les qualités de leurs sucs & de leurs fruits, & de les cueillir lui-même dans leur faison. Les rois de Sparte faisoient gloire de forger & d'aiguiser euxmêmes les pointes de leurs flèches. Mais, pour Démétrius, son application aux arts méchaniques avoit toujours quelque chose de superbe & sentoit son Roi; & dans fon travail on voyoit toujours éclater la grandeur & la magnificence, tous ses ouvrages marquant non seulement son amour pour les arts, son application & son habileté, mais encore l'élévation de son esprit & la grandeur de son courage, de sorte qu'en paroissant les dignes fruits de l'opulence & de la magnanimité véritablement royales, ils faisoient sentir encore qu'ils sortoient de la main d'un Roi. Car, par leur grandeur, il étonnoit même ses amis . & par leur beauté il charmoit ses ennemis mêmes.

DÉMÉTRIUS, Demetrius, Δυμύτριος (a) fils d'Antigonus Gonatas, succéda à son pere au royaume de Macédoine, l'an 242 avant l'Ére Chrétienne. Il se rendit maître de la Cyrénaïque & de toute la Libye. Démétrius avoit épousé d'abord la sœur d'Antiochus Hiérax. Olympias, fille de Pyrrhus roi d'Épire, après la mort d'Alexandre son mari, qui étoit aush son frere, engagea Démétrius à épouser sa fille Phia. Sa première femme ne pouvant fouffrir cette injure, se renra chez son frere Antiochus , & le sollicita vivement à porter la guerre contre son infidele mari. Mais, il avoit pour lors d'autres occupations & d'autres vues.

Démétrius étant encore enfant, comme dit Justin, mit une armée fur pied, & chassa Alexandre, qui s'étoit emparé de la Macédoine, en l'absence d'Antigonus. Ainsi, il ne recouvra pas seulement cet État, mais il dépouilla aussi Alexandre de l'Épire. Démétrius règna dix ans, & mourut l'an de Rome 522, avant JesusChrist 232, laissant Philippe for fils en fort bas âge.

Rois de Syrie de nom de Demetrius.

DEMETRIUS, Demetrius, Δημήτριος (b) surnommé Soter, ou le Sauveur, fils de Séleucus Philopator, ne succéda point immédiatement à son pere au royaume de Syrie. Il fut envoyé fort jeune en ôtage à Rome, & il y étoit encore, lorsque Séleucus Philopator mourut, l'an 176 avant J. C. Antiochus Epiphane, étant arrivé en Syrie dans ces circonstances, en fut proclamé Roi, & y règna pendant douze ans. Cependant, Démétrius continuoit toujours de demeurer en ôtage à Rome; il étoit dans sa vingt-troisième année, quand il apprit la mort d'Antiochus Épiphane, & l'avenement d'Antiochus Eupator son fils à la couronne, qu'il prétendoit lui appartenir de droit, comme fils du frere aîné d'Annochus Épiphane. Il proposa au Sénat de le rétablir sur le trône de fon pere; & pour l'y engager, il lui représenta qu'ayant été élevé à Rome dès son bas âge, il la regarderoit toujours comme fa patrie, les Sénateurs comme ses peres, & leurs fils comme ses freres. Le Sénat eut plus d'égard aux in-

(a) Tit. Liv. L. XXXI. c. 28. Juft.! L. XXVI. c. 2. L. XXVIII. c. 1, 3. Roll. Hift. Anc. Tom. IV. p. 9, 269, 274, 289.

(b. Appian. p. 116. & Jeq. Just. L. XXXIV. c. 3. L. XXXV. c. 1, 2. Tit. Liv. L. XLI. Suppl. 3. c. 2. Maccab. L. I. c. 7. V. 1. 6 feq. c. g. v, I. 6 feq. c. 10.1

v. 1. & feq. Joseph. de Antiq. Judaic. pag. 421. & feq. Roll. Hift. Anc. T. V. pag. 111, 112, 160, 169. & suiv. Hift. Rom. Tom. V. pag. 33. & suiv. Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XII. pag. 289, 298, 299. Tom. XXIX. pag. 218.

térêts de la République qu'au droit de Démétrius, & jugea qu'il feroit plus avantageux aux Romains qu'il y eût un Roi mineur sur le trône de Syrie, qu'un prince comme Démétrius, qui pourroit dans la suite leur devenir formidable. Ainsi ils firent un décret pour consirmer Antiochus Eupator.

Mais, ce jeune Prince ne tarda pas à donner des sujets de mécontentement aux Romains; & Démétrius crut que c'étoit pour lui une conjoncture favorable, dont il falloit profiter, & il s'adressa une seconde fois au Sénat pour en obtenir la permission de retourner en Syrie. Il fit cette démarche contre l'avis de la plûpart de ses amis, qui lui conseilloient de se sauver sans rien dire. L'évènement lui sit bientôt connoître qu'ils avoient raison. Comme les mêmes raisons d'intérêt qu'avoit eues d'abord le Sénat de le retenir à Rome, subsistoient toujours, il en reçut la même réponse, & eut la douleur d'essuyer un second refus. Alors il revint au premier conseil de ses amis, & Polybe l'historien, qui étoit alors à Rome, fut un de ceux qui le presserent le plus vivement de l'exécuter secrétement, mais promptement. Il le crut. Après avoir pris toutes ses mesures, il sortit de Rome sous prétexte d'une partie de chasse, se rendit à Ostie, & s'embarqua avec une petite suite dans un vaisseau Carthaginois, qui alloit à Tyr, & qui l'attendoit. Il se passa trois jours avant qu'on scût à Rome qu'il s'étoit dérobé par la fuite. Tout ce que put faire le Sénat fut de députer, quelques jours après, Tib. Gracchus, L. Lentulus, & Servilius Glaucia en Syrie, pour observer quel effet y produiroit le retour de Démétrius.

Démétrius ayant débarqué à Tripoli en Syrie, le bruit se répandit que c'étoit le Sénat qui l'avoit envoyé prendre possession de ses États, & qu'il étoit bien résolu de l'y soutenir. Aussit on regarda Antiochus Eupator comme un homme perdu, & tout le monde l'abandonna pour prendre le parti de Démétrius. Eupator & Lysias, arrêtés par leurs propres soldats, furent livrés au nouveau venu, qui les sit mourir. Ainsi, Démétrius se trouva établi sur le trône sans opposition, & avec une sa

pidité prodigieuse.

Une des premières actions de son règne, fut de délivrer les Babyloniens de la tyrannie de Timarque & d'Héraclide, qui avoiene été les deux grands favoris d'Antiochus Epiphane. Il avoit fait le premier gouverneur, & le second trésorier de cette province. Timarque avoit ajoûté là rebellion à ses autres crimes; Démétrius le fat mourir. Il se contenta de bannir l'autre. Les Babyloniens eurenz tant de joie de se voir délivrés de l'oppression de ses deux freres qu'à cette occasion ils donnerent à leur libérateur le titre de Soter, ou Sauveur, qu'il porta toujours depuis.

Alcime, qu'Antiochus Eupator avoir fait souverain sacrificateur des Juiss, après la mort de Ménélas, n'ayant pu être reçu parmi eux en cette qualité, parce qu'il

430 D.E

avoit souillé la sainteté du sacerdoce, en suivant les usages profanes des Grecs (ous Antiochus Epiphane, ramassa tous les Juiss apostats, qui s'étoient réfugiés à Antioche, après avoir été chassés de la Judée : & se mettant à leur tête, il vint supplier le nouveau Roi de les défendre contre la violence de Judas & de ses freres. avancant mille calomnies contre eux. Il les accusoit d'avoir tué tous ceux du parti de Démétrius qui étoient tombés entre leurs mains, & de l'avoir contraint, avec tous ceux qui l'accompagnoient, d'abandonner leur pais, pour chercher ailleurs leur sûreté. Démétrius ordonna sur le champ à Bacchide, gouverneur de la Mésopotamie, de marcher à la tête d'une armée dans la Judée; & confirmant Alcime dans fa charge, il le joignit à Bacchide dans sa commisfion, par laquelle il les chargeoit tous deux du soin de cette guerre. Judas dislipa tous les efforts de cette première armée, & d'une seconde commandée par Nicanor, qui perdit lui-même la vie dans une fanglante bataille.

Dès que Démérrius sçut la défaite & la mort de Nicanor, il donna à Bacchide & à Alcime, pour la seconde sois, le commandement d'une puissante armée, qui étoit l'élite de toutes ses troupes, & les envoya en Judée. Judas n'avoit que trois mille hommes avec lui quand elle y arriva. La terreur se mit si fort parmi eux, que tous l'abandonnerent, à la réserve de huit cens hommes. Judas, avec ce petit nombre, par

un excès de valeur & de confiance, eut la hardiesse de hazarder le combat contre cette nombreuse armée. Il y périt, accablé par le nombre. Sa perte sut pleurée dans tout Juda & à Jérusalem, avec toutes les marques de la plus vive douleur. Le gouvernement sut remis entre les mains de Jonathas, frere de Judas.

Cependant, Démétrius ménageoit extrêmement les Romains dans ce tems-là, & se donnoit de grands mouvemens pour les engager à le reconnoître pour Roi, & à renouveller le traité fait avec les Rois ses prédécesseurs. Ayant appris que les Romains avoient trois Ambassadeurs à la cour d'Ariarathe, roi de Cappadoce, il y envoya Ménochare, un des principaux ministres', pour entamer cette négociation. Trouvant à son retour, par le rapport qu'il lui fit de ce qui s'étoit passé, que les bons offices de ces ambassadeurs lui étoient absolument nécessaires pour y féussir, il renvoya encore en Pamphylie, & enfuite à Rhodes, les assurer qu'il se conformeroit en tout à leur volonté; & à force de sollicitations pressantes, enfin par leur moyen il obtint ce qu'il vouloit. Les Romains le reconnurent pour roi de Syrie, & renouvellerent les traités faits avec cette couronne. Afin de cultiver leur aminé, il envoya l'année suivante le même Ménochare en ambassade à Rome, conjointement avec quelques autres. Ils furent chargés d'une couronne pefant dix mille pièces d'or, dont il faisoit présent au Sénat, pour lui témoigner fa reconnoissance des bons traitemens qu'il en avoit reçus pendant qu'il étoit en ôtage à Rome.

Ce fut à peu près vers ce temsci, que Démétrius établit Holopherne sur le trône de Cappadoce. Mais, il en fut chassé bientôt après, & se réfugia à Antioche. Cependant , Démétrius qui se trouvoit sans guerre & sans occupation; commençoit à donner dans les plaisits, & menoit une vie oisive, & d'une bizarrerie assez singulière. Il fit bâtir un château près d'Antioche, flanqué de quatre bonnes tours. Il s'y renterma, pour s'abandonner tout entier, d'un côté à l'indolence, ne voulant plus entendre parler d'affaires, & de l'autre au plaifir de la bonne chere & aux excès du vin. Il étoit ivre plus de la moitié du jour. Les requêtes qu'on lui vouloit présenter, n'étoient point reçues, la justice n'étoit point administrée, les affaires d'État languissoient; en un mot, c'étoit une suspension générale du gouvernement, qui souleva bientôt tous les esprits contre lui. Il se torma une conspiration pour le déposer. Holopherne entra dans cette conjuration contre son bienfaiteur, se flattant de parvenir à la couronne, si l'entreprise réuffisloit. Elle fut découverte, & Holopherne mis en prison. Démétrius ne voulut pas lui ôter la vie; il aima mieux le garder, pour s'en fervir dans l'occasion contre Ariarathe, roi de Cappadoce, sur la couronne de qui il avoit des prétentions.

Malgré la déconverte, la conjuration ne fut pas éteinte. Les mécontens étoient soutenus sous main par Ptolémée Philométor, qui avoit sur le cœur les mouvemens que s'étoit donné Séleucus pour lui ôter l'isse de Cypre, & par Attale & Ariarathe, qui cherchoient à se venger de la guerre que Démétrius avoit entreprise contre eux en faveur d'Holopherne. Ces trois Princes, de concert, employerent Héraclide pour dresser quelqu'un à jouer le personnage de fils d'Antiochus Épiphane, & pour le charger des prétentions héréditaires à la couronne de Syrie. Héraclide, qui, comme on l'a déja dit, avoit été banni par Démétrius, s'acquitta parfaitement bien de la commisfion. Comme il demeuroit à Rhodes, ce fut là qu'il travailla à former l'homme qu'on souhaitoit. Cet homme se nommoir Bala. Quand il eut été bien dressé, il se présenta fous le nom d'Alexandre Bala; & se disant fils d'Antiochus Épiphane, il n'eut pas de peine à trouver des troupes. Appuyé d'un décret du Sénat de Rome, il prit le titre de roi de Syrie, & plusieurs des mécontens vinrent l'y trouver, & se ranger autour de lui-

Gette nouvelle fit sortir Démétrius de son château & de son indolence, pour songer à se désendre. Il affembla tout ce qu'il put de troupes. Alexandre Bala, de son côté, armoit aussi. L'assistance de Jonathas étant de grande consequence dans cette conjoncture, les deux partis lui faisoient la cour. Démétrius lui écrivit le premier, & lui envoya la commission de Général des troupes du Roi en Judée, ce qui le rendit pour lors très supérieur à tous ses ennemis.

Les deux Rois s'étant mis en campagne, Démétrius, qui ne manquoit ni de cœur ni de bon fens, quand le vin ne lui troubloit pas la raison, remporta la victoire dans la première bataille : mais. il n'en tira aucun avantage. Alexandre Bala eut bientôt de nouvelles troupes, que lui fournirent les trois Rois qui l'avoient produit, & qui continuoient à le foutenir vigoureusement. Ayant avec cela les Romains & Jonathas pour lui, il se releva & se maintint. Les Syriens continuoient aussi à déserter, parce qu'ils ne pouvoient supporter Démétrius. Ce Prince, commençant à craindre l'issue de cette guerre, envoya à Cnide, ville de la Carie, ses deux fils Démétrius & Antiochus, pour les mettre à couvert en cas de malheur. Il les confia, avec une somme d'argent considérable, aux foins d'un ami qu'il avoit dans cette ville, afin que, s'il lui arrivoit quelque accident, ils pussent y demeurer en sûreté, & y attendre quelque conjoncture favorable.

Les deux concurrens pour la couronne de Syrie ayant assemblé toutes leurs troupes, en vinrent à une bataille décifive. D'abord

l'aîle gauche de Démétrius enfonca celle de l'ennemi qui lui étoit opposée, & la mit en fuite. Mais, s'étant trop échauffée à la poursuite . faute ordinaire dans les batailles, & qui en cause presque toujours la perte; quand elle revint, elle trouva la droite, où Démétrius combattoit en personne, battue, & le Roi tué dans la déroute. Tant qu'il avoit été en état de soutenir l'ennemi, il n'avoit rien omis de ce que peuvent la bravoure & la conduite pour procurer un succès plus favorable. Enfin on plia, & dans la retraite fon cheval le plongea dans une fondrière; où ceux qui le poursuivoient le tuerent à coups de flèches, l'an 150 avant l'Ére Chrétienne. Il avoit règné douze ans. Alexandre Bala, par la mort de Démétrius demeura maître de l'empire de Syrie.

DÉMÉTRIUS II. Demetrius, Δυμήτριος , (a) furnommé Nicanor ou Nicator, c'est à dire, le vainqueur, étoit l'aîné des fils de Démétrius Soter. On a vu dans l'article précédent, qu'il avoit été envoyé par son pere à Cnide en Carie; il y demeura jusqu'à ce qu'il commença à entrer dans un âge capable d'entreprendre & d'agir. Ce fut alors qu'il apprit qu'Alexandre Bala, par sa mauvaise conduite s'étoit attiré la haine des peuples. Il crut l'occafion favorable pour rentrer dans

les

<sup>(</sup>a) Just. L. XXXV. c. 2. L. XXXVI. c. 13. v. 34. & feq. c. 14. v. 1. & feq. c.i. L. XXXVIII. c. 9, 10. L. XXXIX. Roll. Hift. Anc. T. V. pag. 175, 176. c. 1. Appian. p. 132. Joleph. de Antiq. 178. & faiv. Mém. de l'Acad. des Judaic. p. 435. & seq. Maccab. L. I. c. Inscript. & Bell. Lett. Tom. XXIX. 10. 4. 67. & feq. c. 11. v. 12. & feq. p. 218, & fuiv.

les droits. Lasthène, l'ami chez qui il demeuroit, lui sit avoir quelques compagnies de Grétois, avec lesquels il alla débarquer en Cilicie. Il y vint bientôt assez de mécontens pour en faire une armée, avec lequelle il se rendit maître de tout

ce pais-là. Alexandre Bala se réveilla, & quitta son serrail, pour songer à les affaires. Il laissa le gouvernement d'Antioche à Hierax & à Diodote, qui est aussi appellé Tryphon, & se mit à la tête d'une armée qu'il forma de toutes les troupes qu'il put assembler; & sur l'avis qu'il eut qu'Apollonius gouverneur de Célé-Syrie & de Phénicie, s'étoit déclaré pour Démétrius, il envoya demander du lecours à Prolemée son beau-pere. qui d'abord le lui accorda. Mais, sur le resus que sit Alexandre Bala de lui livrer un traître qui avoit attenté à sa vie il conclut qu'il étoit entré lui - même dans ce complot; & en conséquence, il lui ôta sa fille, la donna à Démétrius, & fit un traité avec lui, par lequel il s'engageoit à lui aider. à remonter sur le trône de son pere. La chose fur bientôt exécutée heureusement. Les habitans d'Antioche furent les premiers à teconnoître Démétrius. A cette nouvelle, Alexandre Bala marcha en diligence avec ses troupes, Les deux armées se battirent, Alexandre Bala perdit la bataille, & mourut peu de jours après, d'une blessure qu'il avoit reçue dans le combat. Démétrius, parvenu à la couronne par cette victoire, en prit le surnom de Nicanor, ou Nicator, l'an 145 avant J. C.

Démétrius étoit un jeune homme sans expérience. Il laissoit tout faire à Lasthène, qui lui avoit procuré les Crétois, par le secours desquels il étoit monté sur le trône. C'étoit un homme corrompu & téméraire, qui se conduisit si mal, qu'il fit bientôt perdre à son maître le cœur de ceux qui lui étoient les plus nécessaires pour le soutenir. La première fausse démarche que fit Démétrius, ce fut à l'égard des soldats que Ptolémée avoit mis dans les villes maritimes de Phénicie & de Syrie, pour renforcer ses garnisons. S'il y eût laissé ces garnisons, elles lui eussent beaucoup servi à augmenter ses forces. Au lieu de les gagner, ou du moins de les bien traiter, fur quelqu'ombrage qu'il en conçut, il envoya des ordres aux troupes de Syrie, qui étoient dans les mêmes garnisons, d'égorger tous les soldats Égyptiens, & ce masfacre s'exécuta. L'armée d'Égypte, qui étoit encore en Syrie, & qui l'avoit mis sur le trône, pleine d'une juste horreur pour une si barbare cruauté, l'abandonna sur le champ, & retourna en Egypte. Après cela, il fir rechercher avec la dernière sévérité, ceux qui avoient été contre lui ou contre son pere dans les dernières guerres, & punit de mort tous ceux qu'on put saisir. Quand il crut, après toutes ces exécutions, n'avoir plus d'ennemis à craindre, il cassa la plus grande partie des troupes; & ne garda que les Crécois, & quelques autres corps

étrangers. Par-là, non seulement il se défit des vieilles troupes qui avoient servi sous son pere, & qui s'affectionnant à lui, l'auroient maintenu sur le trône; mais il les rendit ses plus grands ennemis, en leur otant le feul moyen qu'elles avoient de subsister. Il le sentit bien dans les soulèvemens & les révolutions qui arriverent dans la faire: The this was a series of the

Cependant, Jonathas, voyant que tout étoit tranquille en Judée. forma le dessein de délivrer enfin la nation des maux qu'elle souffroit de la citadelle que les Grecs. Idolâtres avoient encore à Jerufalem. Il l'investit, & fit venir des machines de guerre pour l'attaquer dans les formes. Démétrius fur les plaintes qu'on lui en porta, le rendit à Ptolémaide, & commanda à Jonathas de l'y venir trouver, pour lui rendre compte de cette affaire. Jonathas donna ordre de pousser vivement le siège pendant son absence, & partit pour se rendre auprès de lui, avec quelques-uns des Prêtres & des principaux de la nation. Il porta quantité de présens magnifiques & il adoucit si bien l'esprit du Roi & celui de ses ministres, que non seulement il fit rejetter les accufations qu'on avoit formées contre lui, mais il obtint même de grands honneurs & de nouvelles graces. On déchargea tout le pais de son gouvernement de tous impôts, péages & tributs, pour la somme de trois cens talens, qu'il convint de payer au Roi en forme d'équivalent.

Le Roi étant retourné à An-

tioche, & continuant de s'abandonner sans mesure à toutes sortes d'excès, de violences & de cruautés, poussa à bout la patience des peuples de forte que tous ses fuiets le trouverent disposés à une révolte générale. Tryphon voyant ces dispositions des peuples, crut trouver l'occasion très-favorable pour entreprendre un coup hardi; c'étoit de se mettre la couronne fur la tête à la faveur de ces désordres. Son plan étoit de se servir des prétentions d'Antiochus Théos, fils d'Alexandre Bala, jusqu'à ce qu'il eût détrôné Démétrius, & ensuite de se défaire de ce jeune Prince.

Jonathas, pendant ce tems-la, pressoit vivement la citadelle de Jérusalem; mais comme il n'avançoit point, il députa vers Démétrius, pour le prier de retiter la garnison, qu'il ne pouvoit chasser par la force. Démétrius, qui se trouvoit alors dans un grand embarras caufé par les tumultes fréquens qui arrivoient à Antioche, où l'on avoit une aversion insupportable pour lui & pour son gouvernement, accorda à Jonathas tout ce qu'il demandoit, à condition qu'il lui enverroit des troupes pour châtier les mutins. Jonathas lui envoya auffi-tôt trois mille hommes. Dès que le Roi les eut, se croyant assez fort pour tout entreprendre, il voulut délarmer les habitans d'Antioche, & ordonna pour cet effet, qu'ils eussent tous à apporter leurs armes. Ils se souleverent au nombre de six vingt mille hommes, & vinrent investir le palais, dans le

dessein de tuer le Roi. Les Juifs accoururent auffi-tôt pour le dégager, écarterent cette multitude par le fer & par le feu, brûlerent une grande partie de la ville, & tuerent où firent périr par le feu, près de cent mille habitans. Le reste, intimide par un si grand malheur, demanda la paix. Elle leur fut accordée, & le tumulte

Mais Démétrius, continuant toujours ses cruautés, sa tyrannie & ses oppressions, fit encore mourir plusieurs personnes pour la dernière sédition, confisqua les biens de plusieurs, & en chassa un grand nombre d'autres. Tous ses sujets en concurent tant de haine & d'animolité contre lui, qu'il ne leur manquoit qu'une occasion pour éclaser, & lui faire sentir les effets les plus terribles de leur

vengeance.

Malgré les promesses qu'il avoit faites à Jonathas, & les grandes obligations qu'il lui avoit du fecours qui l'avoit sauvé, il n'en usa pas mieux avec lui qu'avec les autres. Croyant désormais ponvoir se passer de lui, il ne tint pas le traité dont il étoit convenu. Quoique la somme de trois cens talens lui eût été payée, il ne laissa pas de demander tous les impôts, les péages, & les tributs ordinaires avec la même rigueur qu'apparavant, & avec menaces à Jonathas de lui faire la guerre, s'il y manquoir.

Pendant que les chofes étoient dans cet état chancelant, Tryphon amena en Syrie Antiochus Théos, le fils d'Alexandre Bala, & fit déclarer par tout ses prétentions à la couronne, par un manifeste. Les soldats que Démétrius avoit cassés, & un grand nombre d'autres mécontens, se rangerent en foule auprès du prétendant, & le proclamerent Roi. Ils marcherent sous ses étendards contre Démétrius le battirent, & l'obligerent de se retirer à Séleucie. Mais, Antiochus Théos ne porta pas long-tems la nouvelle couronne; Tryphon, suivant son projet, le sit assassiner bientôt après.

Démétrius, cependant, s'amusoit à se divertir à Laodicée, & s'abandonnoit aux plus infâmes débauches, sans devenir plus sage par l'adversité, & sans qu'il parût même sentir le moins du monde fes malheurs. Comme Tryphon avoit donné aux Juiss un juste sujet de s'opposer à lui & à son parti, Simon envoya à Démétrius une couronne d'or, & des ambafsadeurs pour traiter avec lui. Ils obtinrent de ce Prince la confirmation de la facrificature, & la principauté pour Simon, l'exemption de toutes sortes de tributs & d'impôts, avec une amnistie générale pour tous les actes d'hostilité passés, à condition que les Juiss se joindroient à lui contre Tryphon.

Démétrius enfin revint un peu de sa l'éthargie, à l'occasion des députés qui lui vinrent de l'orient. pour l'inviter à y passer. Les Parthes ayant inondé presque tout l'orient, & subjugué tous les païs d'Asie, qui sont entre l'Inde & l'Euphrate; ceux des habitans de ces pais-là, qui étoient descendus

E e ii

des Macédoniens, ne pouvant fouffrir cette usurpation; ni l'orgueil & l'insolence de leurs nouveaux maîtres, pressoient extrêmement Démétrius par des ambassades réitérées de venir se mettre à leur têté, l'assuroient d'un soulevement général contre les Parthes, & promettoient de lui fournir assez de troupes pour chasfer ces usurpateurs, & recouvrer toutes les provinces de l'Orient. Plein de ces espérances, il entreprit enfin cette expédition, & passa l'Euphrate, laissant Tryphon en possession de la plus grande partie de la Syrie. Il comptoit qu'étant une fois maître de l'Orient, avec ce surcroît de puissance il seroit plus en état à son retour de réduire ce rebelle.

Des qu'il parut en Orient, les Elyméens, les Perses, & les Bactriens se déclarerent en sa faveur ; & avec les secours qu'il en tira, il défit plusieurs fois les Parthes. Mais, à la fin, sous prétexte de traiter avec lui, ils l'attirerent dans une embuscade, où il fut fait prisonnier, & toute son armée taillée en pièces. Le Roiqui règnoit alors sur les Parthes, étoit Mithridate. Ce Prince mena Démétrius dans toutes les provinces qui tenoient encore pour le roi de Syrie, dans la vue de les obliger à se soumettre à lui, en leur montrant celui qu'ils avoient regardé comme leur libérateur, réduit à un état li bas & si honteux. Après cela, il le traita comme un Roi; il l'envoya en Hyrcanie, qui lui fot affignée pour sa résidence, & lui donna sa fille Rhodogune en mariage. Cependant, il étoit toujours regardé comme prisonnier de guerre, quoi-qu'il eût d'ailleurs toute la liberté qu'on peut accorder dans cet état. Il fit quelques tentatives pour retourner dans son royaume: Elles furent inutiles. Il fut arrêté à deux différentes reprises, dans le milieu de sa fuite; & pour toute peine on l'avoit ramené dans le lieu de son exil, où il fut gardé avec plus de soin, mais traité toujours avec la même magnificence.

Il fut enfin relâché par Phraate, fils & successeur de Mithridate. Comme il étoit en chemin pour s'en retourner, Phraate détacha un parti de cavalerie pour le ratraper. Démétrius qui avoit craint quelque contre-ordre de cette nature, avoit fait tant de diligence, qu'il avoit déjà passé l'Euphrate avant que ce parti sût sur les frontières. Ainsi, il recouvra ses États & en sit de grandes réjouissances.

Peu de tems après, Cléopâtre dont il avoit épousé la fille ainée, qu'elle avoit eue de Ptolémée Philométor, lui envoya demander du secours contre Ptolémée Physcon, & lui promit la couronne d'Egypte pont sa récompense. Démérrius accepta, sans balancer, cette proposition, vint avec toutes ses troupes, & forma le siège de Péluse. Ce Prince étoit fort hai des Syriens, pour sa hauteur, sa tyrannie & fes débauches. Quand ils le virent éloigné, & occupé au siège de Péluse, ils se souleverent. Ceux d'Antioche commencerent, ensuite ceux d'Apamée; & plusieurs autres villes de Syrie suivirent leur exemple, & se joignirent

4.37

à eux. Démétrius fur obligé de hisser l'Égypte, pour réduire ses

propres fujers.

Mais Ptolémée Physcon, pour le venger de l'invalion de Démétrius, appuya contre lui un imposteur, nommé Alexandre Zébina, qui se disoit fils d'Alexandre Bala, & prétendoit, en cette qualité, que la couronne de Syrie lui appartenoit. Ptolémée Physcon lui prêta une armée pour s'en mettre en possession. Il ne fut pas plutôt en Syrie, que, sans examiner les droits du prétendant, on vint en foule prendre son parti, parce qu'on ne pouvoit souffrir Démétrius. Ils ne se mettoient pas en peine quel Roi ils prenoient; pourvu qu'ils se défissent de lui.

A la fin, une bataille en décida. Elle se donna auprès de Damas en Célé-Syrie. Démétrius y fut entièrement défait, & s'enfuit à Ptolémaide, où étoit Cléopâtre la femme. Cette Princesse, qui avoit toujours sur le cœur son mariage avec Rhodogune, chez les Parthes, prit cette occasion de s'en venger, & lui fit fermer les Portes de la ville. Démétrius fut donc obligé de s'enfuir à Tyr, où il fut tué, l'an 126 avant J. C., par l'ordre du gouverneur de la ville, comme il descendoit du vaisseau. Après sa mort, Cléopatre sa femme conserva une partie du royaume, & Alexandre Zébina eut tout le reste.

DÉMÉTRIUS III, (a) Demétrus, Δυμύτριος, surnommé Eu-

cere ou l'Heureux, étoit le quatrième fils d'Antiochus Grypus, huitième de ce nom. Ptolémée Lathyre, qui règnoit dans l'isle de Chypre, le fit venir de Cnide, ville de Carie, & l'établit Roi à Damas. Il avoit d'abord protégé Antiochus IX, & ensuite son fils Antiochus X; mais, celui-ci ayant épousé la veuve d'Antiochus VIII, Selène, qui étoit sa sœur, & avoit été l'épouse de Prolémée Lathyre, ce Prince en fut irrité, & fuscita un nouvel ennemi au roi Antiochus X, en élevant sur le trône le quatrième fils d'Antiochus VIII, le Prince Démétrius.

Il est démontré, par une médaille du cabiner de M. Pellerin, que le roi Démétrius, III.e du nom, règnoit dans la Syrie l'an 218 de l'ére des Séleucides.

Antiochus X étoit un ennemi redoutable pour Démétrius III. aussi-bien que pour Philippe son frere. Ces deux Princes unirent leurs forces pour lui réfister, & remporterent des avantages dont on ignore le tems & les circonftances; on sçait seulement qu'Antiochus ayant été défait dans le païs de Galaad, en Célé-Syrie, le réfugia chez les Parthes, d'où il retourna en Syrie quelques années après, & que pendant son absence, le roi Philippe s'empara de ses États. Cependant, Démétrius, qui règnoit dans la partie de la Syrie, voisine de la Judée, marcha au secours des Juiss, qui, depuis plusieurs années, s'étoient

<sup>(4)</sup> Joseph. de Antiq. Judaïc. pag. 226, 227. Mém. de l'Acad. des Inscript. 460, 461. Roll, Hist. Anc. Tom. V. p. & Bell, Lett. T. XXIX. p. 221. & suiv.

révoltés, & faisoient la guerre à leur roi Alexandre Jannée Démétrius, fortifié des Juifs rebelles, parut à la tête d'une armée de trois mille chevaux & de quarante mille hommes de pied; Alexandre marcha contre lui avec fix mille soldats étrangers, & vingt mille Juifs qui lui étoient restés fideles. Ces deux Princes firent tous leurs efforts, Démétrits pour gagner ces étrangers, qui étoient Grecs, & Alexandre pour faire rentrer dans son parti les Juiss qui s'étoient rangés auprès de Démétrius; mais, ni l'un ni l'autre ne réussit dans son dessein; il fallut en venir à une bataille. Démétrius fut victorieux; & ces étrangers , qui étoient du côté d'Alexandre, fignalerent leur courage & leur fidélité; ils furent tous tués, sans en excepter un seul. Démétrius, de son côté, y perdit beaucoup de soldats. Alexandre s'enfuit dans les montagnes; alors, par un changement subit, six mille Juiss, touchés de son état, allerent se ranger sous ses ordres, ce qui donna tant de crainte à Démétrius, qu'il se retira. Cette bataille entre ces deux Rois est, selon les Antiquaires, de l'an 224 des Séleucides, 89 avant J. C.

Pendant cette expédition, le roi Philippe avoit tenté de s'emparer du royaume de Damas. Démétrius sortit promptement de la Judée, pour désendre ses propres États, & se venger de la persidie de son stere; il alla, avéc deux mille chevaux & dix mille hommes de pied, assiéger Philippe dans Bérée. Straton, qui en

étoit le prince, allié de Philippe, demanda du secours au roi des Parthes & à Sizus, chef des Arabes; ils lui envoyerent de grandes forces, qui affiégerent Démétrius dans son camp, & forcerent ses soldats, tant par de fréquentes attaques que par la disette d'eau, de le livrer entre leurs mains : ils l'envoyerent prisonnier à Mithridate, roi des Parthes. Démétrius fut traité avec grand honneur jusqu'à la fin de sa vie, qui ne sut pas longue; il tomba malade & mourut dans la captivité. Ce Prince regnoit encore l'an 224 des Séleucides, suivant la date gravee fur une de ses médailles. On croit qu'il fut fait prisonnier l'année fuivante 225, & qu'il mourut l'an 226, 87 avant J. C. Il est prouvé, par les Médailles, que Démétrius III règna fur une partie de la Syrie pendant six à sept ans; le P. Froëlich ne lui donne que quatre années de règne; il faut voir les titres différens dont ce Prince fut décoré pendant sa vie, d'après les observations de M. l'abbé Belley.

Les Syriens déféroient souvent à leurs Rois des titres honorables; quelquesois ils ne leur donnoient que des surnoms; qui marquoient le mécontentement ou le mépris. Démétrius III sut surnommé EYKAI-POS, apparemment par les ennemis du gouvernement d'Antiochus X, parce qu'ils regardoient l'avénement de Démétrius comme heureux, & favorable pour diminuer la puissance d'Antiochus donnerent à Démétrius, dans un sens contrais

re, le surnom d'AKAIPOE, intempessivus, atrivé à contre-tems. Ces surnoms, quoiqu'ils aient été remarqués par les Historiens, n'étoient en usage que parmi le peuple.

Démétrius prenoit sur ses médailles des titres magnifiques & fastueux; on lit sur celles du cabiner de M. Pellerin, qui donnent les dates HIZ 218, & AKZ 224, cette inscription: BAZI-ΔΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΥ ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ; chacun de ces titres avoit été pris par différens rois de Syrie; Démétrius III est le premier qui les ait pris tous à la fois. Si M. Vaillant, le P. Froëlich & les autres Antiquaires ont attribué au roi Démétrius premier les médailles qui donnent ces trois titres , c'est une méprise très-excusable; ils ne connoissoient point les médailles qui joignent les trois titres avec les dates des années 218 & 224 de l'ére des Séleucides, & qui les déterminent par conséquent à la personne de Démétrius III. En comparant ces inédailles avec celles qui ont été attribuées à Démétrius premier, on voit que les premières présentent la même tête, avec une barbe, & distinguée par les mêmes caractères; d'où l'on doit conclure que ces médailles ont été toutes frappées en l'honneur de Démétrius III; d'ailleurs, si l'on examine les médailles qui appartiennent indubitablement à Démétrius premier, c'està-dire, les médailles qui portent des dates correspondantes au tems où ce Prince a regné, on trouve qu'il ne prend que le titre de ΣΩΤΗΡΟΣ. & que la tête gravée sur ces médailles est différente de celle qui se voir sur les médailles qui joignent au nom de Démétrius les titres de ΘΕΟΥ ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ.

M. l'abbé Belley n'entreprend point d'expliquer ces différens titres. M. Vaillant, & sur-tout le baron de Spanheim, en ont donné une explication suffisante; il remarque seulement que Démétrius ayant été proclamé roi à Damas, prit, par une vanité criminelle, ou recut de la basse flatterie de ses fujets, le titre de Dieu, GEOY, qui avoit été déféré à plusieurs de ses prédécesseurs. Pour marquer son respect pour la mémoire de fon pere Antiochus VIII, qui avoit péri par la cruelle perfidie d'Héracléon de Bérée, il prit le titre de PIAOHATOPOS. Enfin, Démétrius, ayant recouvré, sur Antiochus X, la ville de Damas, & une partie de la Syrie, fut décoré du titre de Sauveur, ΣΩΤΗ- $PO\Sigma$ .

Ce Prince étoit jaloux de titres honorifiques. On lit sur ses médailles, qui ont été publiées par M. Vaillant & par le P. Froëlich, cette inscription: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΩΥ ΦΙΛΟΜΗΤΟ-ΡΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ ΚΑΑΛΙ-ΝΙΚΟΥ. Il étoit fils d'Antiochus VIII & de la reine Cléopâtre Triphene, qui avoit été tuée par l'ordre d'Antiochus IX. Démétrius prit le surnom de ΦΙΛΟΜΗ-ΤΩΡ, pour marquer son attachement à la mémoire de sa mere,

& le désir de venger sa mort sur Antiochus X, fils du meurtrier. Il voulut se concilier l'amour & l'attachement de ses sujets, par les bienfaits qu'il avoit accordés ou qu'il faisoit espérer; & c'est pour cela qu'il prit le titre de bienfaifant, EYEPFETHS; enfin, pour célébrer ses victoires, soit sur Antiochus X son ennemi capital, soit fur Alexandre, roi des Juifs, il fur surnommé le vainqueur illustre, KAAAINIKOS.

Au reste, ces médailles, qui présentent les unes l'inscription, du roi Démétrius Dieu, Philopator, Sauveur ; les autres, l'inscription, du roi. Démétrius Philométor , Evergete, Callinique, ont été. frappées en l'honneur de Démétrius III, roi de Syrie. Ce fait est constaté, à l'égard des premières, par les dates 218 & 224, gravées au-deffous de l'infcription, qui concourent avec le tems du règnede ce Prince. Quant aux médailles qui donnent la feconde inscription, leur fabrique est du même tems & la même que celle du roi Antiochus XII, comme M. l'abbé Belley l'a vérifié, en comparant plusieurs médailles du cabinet de M. Pellerin. Enfin , la tête de Démétrius . qu'on voit toujours la même sur les médailles qui présentent l'une ou l'autre inscription, démontre que ces médailles ont été frappées toutes pour le même Prince, pour Démétrius III. M. l'abbé Barthélemy avoit observé qu'en compa-

rant, au cabinet du Roi, les trois médailles attribuées par M. Vaillant au roi Démétrius Ier, avec celles de Démétrius III, on reconnoissoit, à la parfaite ressemblance des têtes ; qu'elles ont toutes été frappées pour Démétrius III. M. Vaillant, en lifant for les premières médailles le titte de Philopator, & sur une autre médaille celui de Philométor, a cru qu'elles étoient de Princes différens; mais, les deux médailles que M. l'abbé Belley a publiées, du cabinet de M. Pellerin , & qui présentent la même tête, le time de Philopator, & des dates d'années qui ne peuvent convenir qu'au règne de Démétrius III, prouvent avec la plus grande évidence qu'elles ont été toutes frappées en l'honneur de ce Prince.

Princes du nom de Démétrius.

DÉMÉTRIUS, Demetrius, Δημήτριος, (a) fils de Philippe, Macédonien, & de la race des Téménides. Il étoit frere d'Antigonus I., & par conféquent grand oncle des deux Princes suivans.

DÉMÉTRIUS, Demetrius, Δυμύτριος, (b) fils de Démétrius Poliorcete & de Ptolémaide. Arfinoé, après la mort de Magas son mari, roi de Cyrene, lui envoya offrir la foi de Bérénice sa fille avec le royaume de son pere. Démétrius y vola aussi vîte que le vent qu'avoit en pouppe le vailfeau qui le portoit. Mais, trop

<sup>(</sup>a) Plut. T. 1. p. 889.

<sup>(</sup>b) Juft. L. XXVI. c, 3. Plut, T. I. p.

plein de son mérite, & de sa bonne mine par laquelle il n'avoit déjà que trop donné dans les yeux de sa belle-mere, il déplut par l'orgueil de son nouveau règne à la famille royale, & aux troupes, & s'attacha à rendre à la mere des soins qui n'étoient dûs qu'à la fille. Cet attachement fut d'abord fufpeet à la jeune Reine, & ensuite odieux au peuple & au soldat, qui tournant tous leurs yeux vers le fils de Prolémée, à qui Bérénice avoit d'abord été mariée, conspirerent la mort de Démétrius. & envoyerent des gens pour l'affassiner , tandis qu'il étoit couché avec sa belle-mere. En vain Arsinoé enhardie par les paroles de fa fille qui, de la porte de la chambre, ordonnoit aux assassins d'épargner la mere, se mit entr'eux & son amant pour empêcher qu'ils ne le tuassent ; elle n'en put reculer la mort que de quelques momens; ce qui arriva l'an 257 avant l'Ere Chrétienne.

DÉMÉTRIUS, Demetrius, Δημητρίος, (a) autre fils de Démétrius Poliorcete. Il naquit d'une temme. Illyrienne & il fut furnommé le Grêle, au rapport de

Plutarque.

DÉMÉTRIUS, Demetrius, Δημήτριος , (b) Prince Illyrien, connu fous le nom de Démétrius de Pharos, ifle de la mer Adriatique. Il commanda d'abord la garnison, que Teuta, Reine d'une partie de l'Illyrie, mit dans l'isle de Corcyre l'an 229 avant J. C. Cette entreprise déplut aux Romains. Résolus d'en tirer vengeance, ils envoyerent une flotte à Corcyre ; & la chose réussit d'autant plus heureusement, que Démétrius étoit d'intelligence avec eux. Car, ayant été desservi auprès de Teura, & craignant son reffentiment, il avoit fait dire aux Romains qu'il leur livreroit Corcyre, & tout ce qui étoit en sa disposition. Les Romains débarquent donc dans l'isse, & y sont bien reçus. Démétrius & les Corcyréens leur livrent la garnison Illyrienne, & toute l'isle se soumet, dans la pensée que c'étoit l'unique moyen de se mettre à convert pour toujours des insultes des Illyriens. Les Romains donnerent plusieurs places d'Illyrie à Démétrius, pour récompense des fervices qu'il leur avoit rendus. On le chargea même quelque tems après de l'administration du royaume de Teuta, sous le titre de tuteur du fils de cette Princesse, qui avoit été forcée de demander la paix au peuple Romain.

Mais, Démétrius, oubliant les bienfaits qu'il avoit reçus des Romains, & pallant même julqu'à les méprifer, parce qu'il avoit vu la frayeur où les avoient jettés les Gaulois, & que d'ailleurs il prévoyoit qu'ils auroient bientôt sur les bras les Carthaginois ; crut pouvoir ravager impunément les villes de l'Illyrie qui appartenoient

(a) Plut, T. I. p. 915. (b) Appiann. p. 760. Strab. p. 315. Tit. Liv. L. XXII. c. 33. Juft. L. XXIX. (b) Mift. Rom. Tom. III. pag. 20, 21, 51. 5. 2. Plut, Tom. I. pag. 1050. Roll.

Hift. Anc. Tom. IV. pag. 289, 401.

aux Romains. Pour cet effet, il passa avec cinquante frégates audelà de Lisse, contre la foi des trairés, par lesquels il lui étoit défendu de passer au delà de cette ville avec plus de deux frégares; encore ne devoient-elles pas être armées en guerre; & il pilla, ou mit à contribution les isles Cyclades. Il avoit engagé dans son parti les peuples d'Istrie nouvellement subjugués, & il se flattoit de recevoir un secours considérable du roi de Macédoine avec qui il étoit lié d'intérêts. La guerre lui fut déclarée, & sans perdre de tems, l'on en fit les préparatifs.

Le soin de cette guerre fut confié aux consuls M. Livius Salinator & L. Æmilius Paulus. Sur la mouvelle que les Romains se disposoient à le venir attaquer, Démétrius s'étoit mis en état de les bien recevoir. Il jetta dans Dimallum une forte garnison, & toutes les munitions nécessaires. Il fit mourir dans les autres villes les principaux citoyens dont il se défioit ; il donna l'autorité à ceux qu'il croyoit lui être attachés, & il choisit dans tout le royaume dont il avoit l'administration, six mille des plus braves hommes pour garder Pharos.

Le consul L. Æmilius Paulus arrive cependant en Illyrie; & parce que les ennemis comptoient beaucoup sur la force de la ville de Dimallum qu'ils croyoient imprenable, & sur les provisions qu'ils avoient faites pour la défendre, il résolut, pour étonner les ennemis, d'ouvrir la campagne par ce siège. Au septième jour la

ville fut prise d'assaux. C'en sut assez pour faire tomber les armes des mains aux ennemis. Ils vinrent aussitot de toutes les villes se rendre aux Romains, & se mettre sous leur protection. Le consul les reçut tous aux conditions qu'il crut les plus convenables, & aussitôt mit à la voile pour attaquer Démétrius même.

Comme il apprit que la place étoit en état de faire une longue résistance, pour éviter cet inconvénient, il eut recours à un stratagême. Il prit terre pendant la nuit dans l'isle avec toute son armée. Il posta la plus grande partie dans des bois & d'autres lieux couverts, & le jour venu, il se remit sur mer, & entra tête levée dans le port le plus proche de la ville, avec vingt vaisseaux. Démétrius l'apperçut, & croyant se jouer d'une si petite armée, il marcha vers ce port pour s'opposer à la descente des ennemis. A peine en fut-on venu aux mains, que le combat s'échauffant, il venoit perpétuellement de la ville des troupes fraîches au secours. Enfin, toutes se présenterent au combat. Ceux des Romains qui avoient débarqué pendant la nuit, s'étant mis en marche par des lieux couverts, arriverent dans ce moment. Entre la ville & le port il y avoit une hauteur escarpée; lls s'en emparent, & coupent ainsi la communication avec la ville à ceux qui en étoient fortis pour aller attaquer le Consul. Alors, Démétrius ne songea plus à empêcher le débarquement. Il assembla ses troupes les exhorta à faire leur des

voir, & les mena à la hauteur dans le dessein de combattre en bataille rangée. Les Romains, qui virent que les Illyriens approchoient avec impétuofité & en ordre, vinrent sur eux, & les chargerent avec une vigueur étonnante. Pendant ce tems-là, les Romains, qui venoient de débarquer, donnoient aussi par les derrières. Les Illyriens, enveloppés de tous côtés, se virent dans un désordre & une confusion extrêmes. Enfin, pressés de front & en queue, ils furent obligés de prendre la fuite. Quelques-uns se sauverent dans la ville; la plûpart se répandirent dans l'isle par des chemins écartés. Démétrius monta lur des frégates qu'il avoit à l'ancre dans des endroits cachés: & faisant voile pendant la nuit, il arriva heureusement chez Philippe, roi de Macédoine, où il passa le reste de ses jours. Il contribua beaucoup, par ses flatteries & par les pernicieux conseils, à gâter & à corrompre le naturel de ce Prince, qui, dans les commencemens de son règne , s'étoit acquis une estime générale, & ce fut lui principalement, qui, pour se venger, le porta à se déclarer contre les Romains, & par-là lui attira une longue suite de malheurs.

Démétrius de Pharos est qualihe roi des Illyriens par Justin.

DÉMÉTRIUS, Demetrius, Δημήτριος, (a) fils de Philippe, &

L. XXXVI. c. 35. L. XXXIV. c. 32. IV. pag. 524, 554, 616, 634. & faiv. 47. 53. L. XL. c. 5. & feq. Just. L. XXXII. c. 2, 3. Paus. pag. 270. Plut.

petit-fils de Démétrius II, fut donné en ôtage aux Romains l'an 196 avant J. C., & fervit d'ornement au triomphe de T. Quintius. Il fut retenu affez long-tems à Rome, & renvoyé ensuite à son pere, après s'être concilié par fon bon naturel l'affection des plus confidérables de la république Romaine.

Il retourna à Rome quelques années après, par l'ordre de Philippe, pour y veiller à ses intérêts. C'étoit à lui naturellement à répondre en détail aux divers chefs d'accufation formés contre son pere. Le Sénat jugeant bien que ce seroit un grand embarras pour un jeune Prince qui n'étoit point accoûtumé à parler en public, pour lui épargner cette peine, lui fit demander si le Roi son pere ne lui avoit point donné quelques mémoires, & se contenta de lui en entendre faire la lecture. Philippe s'y justifioit le mieux qu'il lui étoit possible sur la plûpart des faits qu'on lui objectoit; mais, il faisoit sentir sur-tout combien il étoit mécontent des décrets portés à son sujet par les commissaires que Rome avoit nommés, & de la manière dont il avoit été traité. Le Sénat comprit aisément où tout cela tendoit; & comme le jeune Prince tâchoit d'excuser certaines choses, & pour d'autres assuroit que tout se feroit selon le bon plaisir de Rome, on lui ré-

pondit que Philippe son pere n'avoit pu rien faire de plus sage, ni qui fût plus agréable au Sénat, que d'envoyer Démétrius son fils à Rome pour faire son apologie; que par rapport au passé, la Sénat pouvoit dissimuler, oublier, & souffeir beaucoup de choses; que pour l'avenir, il se sioit aux paroles que donnoit Démétrius; que quoiqu'il fût près de quitter Rome pour retourner en Macédoine, il y laissoit pour ôtage de fes dispositions son bon cœur, & fon attachement pour Rome, qu'il scauroit conserver inviolablement fans donner jamais d'atteinte au respect qu'il devoit à son pere; que par considération pour lui, on enverroit des ambassadeurs en Macédoine, pour recifier sans bruit & sans éclat ce qui jusqueslà auroit pu être fait contre les règles; qu'au reste, le Sénat étoit bien aise que Philippe sentit qu'il étoit redevable à son fils Démétrius de la manière dont le peuple Romain agissoit à son égard. Ces marques de considération, que le Sénat lui donnoit pour relever son crédit auprès de son pere, ne servirent qu'à exciter contre lui l'envie, & causerent dans la suite sa perte.

En effet, Persée voyoit avec peine & une douleur infinies, que la considération de son frere Démétrius dans la Macédoine, & son crédit chez les Romains, augmentoient de jour en jour. N'ayant plus d'espérance de parvenir au trône que par le crime, il y mit toute sa ressource. Il commença par sonder la disposi-

tion de ceux qui étoient les plus puissans auprès du Roi, en leur tenant des discours encore obscurs & ambigus. Quelques-uns d'abord parurent ne point entrer dans ses vues, & rejetter ses propositions, parce qu'ils croyoient avoir plus à espérer de la part de Démétrius. Enfuite comme on voyoit croître sensiblement la haine de Philippe contre les Romains, que Persée travailloit à allumer de jour en jour, & à laquelle au contraire Démétrius s'opposoit de toutes ses forces, ils changerent de sentimens. Jugeant bien que ce dernier que sa jeunesse & son peu d'expérience rendoient peu précautionné contre les artifices de son frere, y succomberoit à la fin, ils crurent devoir se prêter à un évènement qui arriveroit toujours indépendamment d'eux, & embrasser dès-lors le parti du plus fort. C'est ce qu'ils firent, & ils se livrerent totalement à Persée.

Pour rendre Démétrius plus suspect de jour en jour, ils affectoient de faire tomber souvent la conversation, en présence du Roi, fur les Romains, témoignant du mépris les uns pour leurs loix & leurs coûtumes, les autres pour leurs exploits, plusieurs pour la ville de Rome, destituée d'ornemens & de bâtimens magnifiques, quelques - uns même pour ceux des Romains qui étoient les plus estimés, les passant tous en revue. Démétrius, qui ne pressentoit pas où tendoient tous ces discours, ne manquoit pas de prendre feu par zele pour les Romains, & par

l'envie de contredire son frere. Par-là, sans y taire réflexion, il se rendoir suspect & odieux au Roi, & ouvroit la voie aux accu-sations & aux calomnies qu'on préparoit contre lui. Aussi son pere ne lui communiquoir rien des desseins qu'il rouloit jour & nuit dans sa tête contre Rome, & ne

s'en ouvroit qu'à Persée. Des ambassadeurs, qu'il avoit envoyés chez les Bastarnes, pour leur demander du secours, revinrent dans le tems dont nous parlons. Ils avoient amené avec eux de jeunes gens de qualité, & quelques Princes même du fang, dont l'un promettoit sa sœur en mariage pour un des fils de Philippe. Cette nouvelle alliance avec une nation puissante relevoit beaucoup le courage du Roi. Persee, profitant de certe occasion : " De quel " ulage, dit-il, tout cela nous » peut-il être? Il n'y a pas tant n à espérer pour nous des secours n étrangers, qu'à craindre de la » part du dedans. Nous avons " dans notre sein, je ne veux pas » dire un traître, mais au moins vun espion. Les Romains; de-» puis qu'il a été en ôtage chez b eux, nous ont rendu son corps, » mais il leur a laissé son cœur. » Presque tous les Macédoniens » tournent déjà les yeux sur lui, " & ne comptent point avoir " d'autre Roi que celui qu'il plaira " aux Romains de leur donner. " On aigriffoit par ces discours l'esprit de Philippe, qui étoit déjà par lui-même fort mal disposé contre Démétrius.

Il se sit alors une revue de l'ar-

mée dans une fête qui se célébroit tous les ans avec une pompe religieuse. C'étoit la coûtume, lorsqu'on avoit achevé les sacrifices. de donner une espèce de tournoi; & de diviser l'armée en deux corps, qui en venoient aux mains armés simplement de sleurers, & représentoient l'image d'un combat. Les deux jeunes Princes commandoient ces deux corps. Ce ne fut pas une fimple représentation de combat. Avec leurs armes fimulées, ils se battirent aussi vivement que s'il s'étoit agi du trône. Il y eut plusieurs blessures de part & d'autre, & pour en faire une juste bataille, il n'y manqua que le fer. Le corps commandé par Démétrius fut beaucoup supérieur. Persee souffrit cet avantage impatiemment. Ses amis, au contraire, s'en réjouirent, jugeant que ce seroit une occasion favorable & toute naturelle d'intenter une acculation contre son frere.

Les deux Princes donnerent ce jour-là chacun un grand repas à ceux qui avoient été de leur parti. Persée, que son frere avoit invité à son festin, refusa de s'y trouver. La joie fut grande des deux côtés, & l'on but à proportion. Pendant le repas, il fut beaucoup parlé du combat, & l'on mêla dans le discours beaucoup de plaisanteries , quelquefois très-piquantes, contre ceux du parti contraire, sans même épargner les chefs. Persée avoit envoyé un espion pour observer ce qui se diroit au repas de son frere. Quatre jeunes gens qui étoient sortis par hazard de la falle, l'ayant dé-

1

couvert, le maltraiterent fort. Démétrius, qui ne scavoit rien de ce qui venoit de se passer, dit à la compagnie: » Que n'allons nous » achever notre fête chez mon » frere; pour adoucir sa peine » s'il lui en reste encore par une » furprise agréable, qui lui mon-» trera que nous agissons simplement, & que nous n'avons rien n sur le cœur contre lui. a Tous crierent qu'il falloit y aller, excepté ceux qui craignoient qu'on ne se vengeat du mauvais traitement fait à l'espion. Mais, Démétrius les y entraînant aussi, ils cacherent des épées sous leurs habits, pour se défendre en cas de besoin. Quand la discorde règne dans des familles, rien n'y peut demeurer secret. Un homme prenant les devants, alla trouver Persée, & l'avertit que Démétrius amenoit avec la troupe quatre jeunes gens armes. Il pouvoit facilement en deviner la cause, car il sçavoit que c'étoient eux qui avoient maltraité son espion. Mais, pour rendre la chose plus criminelle, il fait fermer sa porte; & par une fenêtre de l'appartement supérieur qui donnoit sur la rue, il fait défense d'ouvrir à ces gens qui venoient à main armée pour l'assafsiner. Démétrius, qui étoit en pointe de vin, après s'être plaint d'un ton haut & fâché de ce qu'on lui refusoit ainsi l'entrée, retourne chez lui, & se remet à table, n'ayant rien scu encore de ce qui touchoit l'espion de Persée.

Le lendemain, dès que Persée put approcher de son pere, il entra dans sa chambre le visage tout

troublé, & demeura quelque tems en la présence, mais un peu éloigné, sans ouvrir la bouche. Philippe alarmé, lui demandant avec empressement quel étoit donc le fujet du chagrin qu'il faisoit paroître : » C'est le plus grand bon-» heur du monde, lui répondit-» il, de ce que vous me voyez » encore en vie. Ce n'est plus par » des embûches secretes que mon » frere m'attaque; il est venu de » nuit avec des gens armés à ma » maison, pour m'assaffiner. Je ne » me suis sauvé de sa fureur qu'en » faisant fermer mes portes, & » en mettant un mur entre lui & » moi. " Philippe fut frappé d'étonnement & de frayeur, & fit appeller sur le champ Démétrius, Ce jeune Prince, instruit de ce qui venoit de se passer, fut accablé d'une telle douleur, qu'il se trouva hors d'état de parler. Pressé de se défendre, il s'exprima enfin de la sorte:

» Persée, en m'accusant de-" vant vous, mon Pere, & en n répandant de fausses larmes » pour exciter votre compassion, " vous a rendu suspectes les mien-» nes qui ne sont que trop vraies, » & m'a enlevé tous les avantages » qu'ont ordinairement tous les » acculés. Au lieu que c'est lui, » qui, depuis que je suis revenu » de Rome, ne cesse jour & nuit, » dans les secrets entretiens qu'il » a avec ses créatures, de me n tendre des embûches; il me re-» présente devant vous comme » non seulement lui tendant des » pièges cachés, pour le faire pé-» rir, mais l'attaquant à force » ouverte & à main armée, Il n cherche à vous alarmer par n fon péril, pour se hâter de pern dre, par votre moyen, un n frere innocent. Il se dit sans ren suge & sans asyle, pour m'emn pêcher d'en trouver dans votre n bonté & dans votre justice. n Dans l'état de solitude & d'an bandon où je suis ici, sans amis n & sans protecteur, il veut me n rendre odieux par le reproche n d'un crédit étranger, qui me n nuit plutôt qu'il ne me sert. «

Il en dit encore bien davantage; & pendant qu'il se défendoit ainsi, les soupirs & les sanglots mêlés de pleurs, lui couperent la parole. Philippe, les ayant fait sortir l'un & l'autre pour un moment, après, s'être entretenu avec ses amis, les fit rentrer & leur dit qu'il ne décideroit point leur affaire sur de simples paroles & fur des difcours d'une heure, mais sur l'information qu'il feroit de leur conduite, & de la manière dont ils se comporteroient dans les petites comme dans les grandes choses dans leurs discours & dans leurs actions. Ce jugement fit affez connoître que si d'un côté Démétrius s'éroit lavé du crime d'avoir attenté à la vie de son frere, que de l'autre néanmoins ses liaisons avec les Romains le rendirent suspect à Philippe.

Ce Prince, quelque tems après, envoya à Rome en qualité d'ambassadeur Philocle & Apelle, moins pour y traiter d'aucune affaire, que pour y sonder la disposition des esprits à l'égard de Démétrius, & pour s'informer sous main des discours qu'il y

avoit tenus, principalement avec T. Quintius, sur la succession au trône. Philippe ne les croyoir point attachés à aucun parti; mais, ils l'étoient en effet à Persée, & avoient part à son complot. Démétrius, qui ne sçavoit rien de tout ce qui se passoit, excepté l'accusation de son frere qui avoit éclaté, n'avoit aucune espérance de pouvoir appailer son pere son égard, sur-tout quand il le vit obsédé de telle sorte par son frere, qu'il ne pouvoit plus en approcher. Il se réduisit à s'observer scrupuleusement, tant sur ses discours que sur ses actions, pour ne donner aucune prife aux foupcons & à l'envie. Il évitoit de parler des Romains, & d'avoir aucun commerce avec eux, même par lettres, sçachant que c'étoit ce qui aigrissoit sur-tout les esprits contre lui. Il auroit dû prendre ces précautions plutôt. Mais, ce jeune Prince, qui étoit sans expérience, qui avoit beaucoup de simplicité, & qui jugeoit des autres par lui-même, n'avoit pas cru qu'il y eût rien à craindre pour lui à la cour, dont il devoit mieux connoître les intrigues & les artifices.

Philippe, vers ce tems-là, fit un voyage avec Perfée, & laissa Démétrius en Macédoine. Didas, l'un des principaux officiers de la cour, resta auprès du jeune Prince. C'étoit un Seigneur vendu à Persée. Il sit semblant d'entrer dans les sentimens de Démétrius, plaignit son sort, parut détester l'injure & la mauvaise soi de ses ennemis, qui le décrioient dans l'esprit de son pere, & lui sit

offre de ses services dans tout ce qui dépendroit de son ministère. Démétrius songeoit à se retirer chez les Romains. Il crut que le ciel lui en fournissoit un moyen fûr, car il falloit passer par la Péonie dont Didas étoit gouverneur, & il lui découvrit son dessein. Didas, sans perdre de tems, en donna avis à Persée, & celui-ci au roi Philippe, qui étoit revenu de fon voyage, après avoir essuyé

des fatigues infinies.

Cette entreprise de Démétrius toucha vivement Philippe. Il crut pourtant devoir attendre le retour des ambassadeurs qu'il avoit envoyés à Rome. On leur avoit fait leur leçon avant qu'ils parisffent de Macédoine. Ils rapporterent exactement tout ce qu'on leur avoit dicté . & présenterent au Roi une fausse lettre scellée du sceau contrefait de T. Quintius, par laquelle il le prion de ne point scavoir mauvais gré à son fils Démétrius de quelques paroles imprudentes qui pouvoient lui être échappées à Rome dans des conversations au sujet de la succesfion au trône, l'assurant qu'il n'entreprendroit rien contre les droits du fang & de la nature. Il ajoûtoit, en parlant de lui-même, qu'il étoit fort éloigné de lui donner jamais de pareils confeils. Cette lettre confirma tout ce que Persée avoit avancé contre son

Il l'accusa de nouveau devant le Roi. On lui faisoit un crime d'avoir projetté le dessein de s'enfuir à travers la Péonie, & d'avoir corrompu quelques particuliers

pour l'accompagner dans sa fuite. Mais, ce qui le chargeoit le plus, étoit la fausse lettre de T. Quintius. Son pere néanmoins ne prononça rien contre lui en public, se réservant de s'en défaire en secret, non par egard pour fon fils, mais de peur que l'éclat que feroit la punition, ne découvrit trop ses desseins contre Rome. En partant de Thessalonique pour Démétriade, il chargea Didas de l'en délivrer. Celui-ci ayant mené avec lui Démérrius dans la Péonie dui donna du poison dans un repas qui suivit la cérémonie d'un sacrifice. Il n'eut pas plutôt pris ce breuvage qu'il fe sentit saisi de douleurs violentes. Il se retira dans fon appartement, se plaignant avec amertume de la cruauté de son pere, & accusant hautement le parricide de son frere, & le crime de Didas. Ses douleurs augmentant, deux domessiques de Didas, qui étoient entrés dans la chambre, lui jetterent des couvertures sur la tête & l'étoufferent. Telle fut la fin de ce jeune Prince, qui méritoit un meilleur fort. Sa mort arriva l'an 180 avant Jesus-

Il se passa près de deux ans sans qu'on découvrit rien du complot formé par Persée contre son frere: Cependant, Philippe, dévore de chagrins & de remords, déploroit sans cesse la mort de son fils, & fe reprochoit à lui-même sa cruauté. Enfin, ayant reconnu l'innocence de Démétrius, par la conduite de Persée, il mourut de regret du parricide qu'il avoit commis, & déshérita en mourant le

dernier

dernier qui l'avoit porté à le commettre, & qui néanmoins lui succéda.

Grands Hommes du nom de Démétrius.

DEMETRIUS , Demetrius , Δημήτριος , (a) célebre architecte, que Vitruve appelle cerf de Diane. Il est compté au nombre des architectes qui travaillerent au fameux temple d'Éphèse. Il acheva de le construire avec Péonius Ephélien.

DEMETRIUS, Demetrius, Δυμύτριος, (b) célebre statuaire. Quoique très-habile, on lui reprochoit, au rapport de Quintilien, de s'attacher trop scrupuleusement à la vérité dans ses ouvrages, & d'y rechercher plus la ressemblance que la beauté. C'est

ce que Lysippe évitoit.

DEMETRIUS, Demetrius, Δυμυτριος , Philosophe péripatéticien, surnommé de Phalère, à cause de la ville de ce nom dans l'Attique, étoit fils de Phanostrate qui avoit été esclave dans la maison de Conon & de Timothée. Il est renommé chez les Auteurs Juifs, Payens & Chrétiens, par son éloquence, par la sagesse de son gouvernement dans la république d'Athènes, par l'établissement de la bibliotheque d'Alexandrie, & par la traduction des Septante.

DEMÉTRIUS, Demetrius, Δημήτριος, (c) furnommé Phidon, inligne flatteur à la suite d'Alexandre. Plutarque en fait mention

Tom. XIII.

dans la vie de ce Prince. Voici ce qu'il en dit :

» Charès de Mitylène écrit " qu'Alexandre, dans un festin, n après avoir bu dans une coupe, » la présenta à un de ses amis; que » celui-ci l'ayant prise, se leva " & se tournant vers le foyer où n étoient les Dieux domestiques " il but, & après avoir bu, il » adora en s'inclinant profondén ment; qu'il alla ensuite donner n un baiser à Alexandre, au mi-" lieu du festin, & se remit à " table avec lui. Tous les convin ves ayant fait la même cérémonie à la ronde, Callisthène, " quand fon tour fut venu, prit la " coupe pendant qu'Alexandre " n'y prenoir pas garde, & qu'il » parloit à Ephestion; & après » avoir bu, il se présenta pour » baiser le Roi comme les aurres. " Mais, Démérrius, surnommé » Phidon, ayant crié au Prince: " Seigneur, ne le baisez pas, car n il est le seul de la table qui ne n vous ait pas adore, Alexandre » détourna la tête, & lui refusa " le baiser. Alors, Callisthène dit " tout haut : Voilà donc que je n m'en retourne avec un baiser de n moins que tous les autres conm vives. u Je ne sçais si ce Démétrius ne

seroit pas le même qui suit. DEMETRIUS, Demetrius, Δημητριος, (d) capitaine des gardes d'Alexandre, eut part à une conspiration contre ce Prince.

Quand il fut produit pour subir un

<sup>(</sup>a) Roll. Hift. Anc. Tom. V. p. 577. (b) Quintil. L. XII. c. to. Roll. Hift. Anc. T. V. p. 610.

<sup>(</sup>c) Plut. T. I. p. 696. (d) Q. Curt. L. VI. c. 7, 11.

interrogatoire, il nia le fait fort & ferme; & avec un courage & une contenance assurées, il faisoir des fermens horribles, qu'une telle manie ne lui étoit jamais entrée dans l'ame; & même il institoit que pour sa plus grande justification, il fût mis à la torture. Mais, on n'eut pas besoin de recourir à ce tourment, parce qu'un autre complice déclara que Démétrius étoit du nombre des conjurés, & il fut assommé avec les autres à

coups de pierre. DEMETRIUS, Demetrius, Δημήτριος, (a) surnommé Calatien, avoit composé plusieurs traités de l'Asie & de l'Europe. Strabon dit que dans l'énumération qu'il faisoit des tremblemens de terre arrivés anciennement dans toute la Grece, il rapportoit que plusieurs parties des isles Lichades avoient été submergées, & que les thermes ou bains qui étoient à Ædeplis & aux Thermopyles après avoir été arrêtés pendant trois jours, avoient coulé ensuite de rechef; mais de telle manière que ceux d'Ædepfis avoient pris d'autres routes. Ce Démétrius est sans doute le même que Lucien furnomme Callistien.

DÉMÉTRIUS, Demetrius, Δεμάτριος, (b) surnommé Lacon. Il ent pour maître Protarque, de la secte des Épicuréens.

DÉMÉTRIUS, Demetrius, Amunicies, (c) Scepsien, noble, riche & amateur des sciences. Il étoit contemporain de Cratès & d'Aristarque. Strabon le cite séquemment. Étant encore jeune, il alla à Ilium, & en trouva les maisons tellement négligées, que les toits n'étoient pas même couverts de tuiles. Quoiqu'il passe pour constant que Démétrius étoit natif de Scepsis, lui cependant, au rapport de Strabon, croyoit que sa patrie étoit le lieu ou Énée saisoit sa résidence.

Joignons ici une remarque de Madame Dacier sur Homère, où il est parlé de Démétrius le Scepfien, » Après qu'Homère a fait » le dénombrement des Grecs, » dit-elle, il va faire celui des » Troyens & de leurs troupes » auxiliaires; & ce dernier n'est » ni moins exact, ni moins rem-» pli de choses curieuses, que » celui des Grecs. Un certain » Démétrius de la ville de Scep-» sis dans la Mysie, y avoit fait » un commentaire très-étendu, » puisque les Anciens en citent » jusqu'au vingt-fixième livre.

DÉMÉTRIUS, Demetrius, Δημήτριος, (d) esclave de C. Casfius. Après la mort de son maître, s'étant saiss de sa robe & de son épée, il alla les porter dans la tente de M. Antoine.

DÉMÉTRIUS, Demetrius, Δημύτριος, (ε) Auteur contemporain de Cicéron, étoit né dans quelqu'une des villes appellées Magnéfie. Cicéron le fait connoître dans la onzième lettre du hui-



<sup>(</sup>a) Strab. pag. 60. Lucian. Tom. II.

<sup>(</sup>b) Strab. p. 658.

<sup>(</sup>c) Strab. p. 594, 607, 609.

<sup>(</sup>d) Plut. T. I. p. 1005. (e) Cicer. ad Attic. L. IV. Epifl. 11. L. VIII. Epifl. 11. Plut. T. I. pag. 852 3 853, 858. Athen. p. 611.

DE 451

tième livre, où il prie Atticus de lui communiquer le livre que Démétrius lui ayoit envoyé touchant la concorde. Plutarque, Athénée, Diogène Laërce font mention d'un autre ouvrage de Démétrius, touchant les Auteurs qui avoient porté le même nom. Il y donnoit une liste & une idée de leurs ouvrages.

DÉMÉTRIUS, Demetrius, Δημήτριος, (a) surnommé Syrus, étoit un Rhéteur d'Athènes. Cicéron prit ses leçons, comme il nous l'apprend lui-même dans son Brutus. Démétrius Syrus étoit alors un ancien maître d'éloquence qui s'étoit acquis de la réputation. Vetus & non ignobilis dicen-

di magister.

DÉMÉTRIUS, Demetrius, Δημάτριος, (b) surnommé l'Étolien. Strabon dit que ce Démétius ravagea le pais de Calydon, & que ce sur pour cela que les habitans de Pleuron abandonnement leur ville, pour aller en bâtir une autre ailleurs.

DÉMÉTRIUS, Demetrius, Δημώτριος, (c) Sicilien, & pour parler plus juste, Tindaritain. Il étoit Gymnasiarque. Cicéron le cite comme un témoin contre

Verrès.

DÉMÉTRIUS, Demetrius, Abantrois, (d) orfèvre d'Éphèse, qui faisoit de petits temples d'argent de Diane.

Cet homme, voyant les progrès que faisoit l'Évangile par les Prédications de Saint Paul, assem-

bla tous ceux qui travailloient aux mêmes ouvrages que lui, & leur dit: » Mes amis, vous sçavez » que c'est de ces ouvrages que » vient tout notregain; & cepen-» dant vous voyez vous-mêmes » & vous entendez dire que non » seulement à Éphèse, mais pres-» que par toute l'Asie, ce Paul a » persuadé à un grand nombre de » personnes d'y renoncer, en di-» sant que les ouvrages de la main » des hommes ne font point des » Dieux. Et il n'y a pas seulement » à craindre pour nous, que no-» tre profession ne soit décriée, n mais que le temple de la gran-» de Diane ne tombe dans le » mépris, & que la majesté de » celle que toute l'Asie & même » tout l'Univers adorent, ne soit » oubliée. « Ayant entendu ce discours, ils furent transportés de colère, & ils s'écrierent : Vive la grande Diane des Ephésiens, Toute la ville fut aussirôt remplie de confusion; & ces gens-là coururent en foule à la place publique, où étoit le théatre, entraînant Caïus & Aristarque, Macédoniens, qui avoient accompagné Paul; & comme Saint Paul lui-même vouloit aller se présenter à ce peuple. les disciples l'en empêcherent.

Cependant, les uns crioient d'une manière, & les autres d'une autre; car, ce n'éroit qu'un concours tumultueux, & la plûpart même ne sçavoient pour quel sujer ils étoient assemblés. Alors, Aléxandre, aidé par les Juiss qui le

<sup>(4)</sup> Cicer. Brut. c. 174. (b) Strab. pag. 451.

<sup>(</sup>d) Actu Apost, c. 19. v. 24, & seq.

F f ij

poussoient devant eux, se degagea de la foule, & faisant signe de la main, il demanda audience, pour se justifier devant le peuple. Mais, ayant reconnu qu'il étoit Juif, ils s'écrierent tous d'une seule voix pendant environ deux heures a Vive la grande Diane des Ephésiens. Cependant, le greffier de la ville, ayant calmé cette populace , leur dit: "Seigneurs Ephé-» fiens, y a-t-il quelqu'un qui ne » scache que la ville d'Ephèse n rend un culte particulier à m Diane cette grande Déesse, » fille de Jupiter, & à la statue n descendue du ciel? Puis donc » que cela ne peut être contesté, n vous devez demeurer en repos, m & ne rien faire inconfidérém ment. Car, ceux que vous avez n amenés ici ne sont coupables n ni de facrilege ni de blasphême n contre votre Deesse. Que si » Démétrius, & les ouvriers qui n font avec lui ont quelque » plainte à faire contre quelqu'un, m on tient l'audience, & il y a des » Proconfuls ; qu'ils s'appellent » en justice les uns les autres. » Que si vous avez quelqu'autre » affaire à proposer, elle se pour-» ra terminer dans une assemblée » légitime. Car, nous sommes en » danger d'être accusés de sédi-» tion, pour ce qui s'est passé s aujourd'hui , ne pouvant allé-» guer aucune raison pour justim fier ce concours tumultueux. Ayant ainsi parle il congédia

l'assemblée & & le tumulte cessa. DÉMÉTRIUS, Demetrius, Δημήτριος, (a) dont parle Saint Jean en ces termes: " Tout le monde rend un témoignage » avantageux à Démétrius, & la » vérité même le lui rend. Nous n le lui rendons aussi nous-mê-" mes, & yous scavez que notre » témoignage est véritable. «

Quelques-uns croient que c'est le même dont on vient de parler, lequel quitta le Paganisme pour embrasser la réligion de Jesus-Christ. Mais , ce sentiment manque de preuves, aussi-bien que la conjecture de ceux qui font ce Démétrius Évêque. Nous ne parlons point de la chronologie du faux Lucius Dexter, qui porte que Démétrius étoit frere de Caius, à qui Saint Jean adresse son épître.

DEMETRIUS, Demetrius, Δυμυτρίος , (b) Philosophe Cynique, vivoit vers le milieu du premier siècle de l'Ére Chrésienne. C'est de lui que Séneque a dit ces paroles: La nature l'avoit produit pour faire voir à son siècle, qu'un grand génie pouvoit se garder d'étre perverti par la multitude. Comme il avoit acquis une très-haute réputation dans la profession qu'il faisoit de la liberté Philosophique, l'empereur Caligula voulut l'attacher à ses intérêts, & s'imagina qu'il lui seroit aisé de le gagner par un présent. Démétrius se moqua de ce projet, & dit : Que st l'Empereur avoit dessein de le ten-

(a) Joann. Epist. 3. v. 12. (b) Tacit. Annal. L. XVI. c. 34. Hist. des Emp. Tom. II. p. 330, 466; (b) Tacit. Annal. L. XVI. c. 34. Hist. des Emp. Tom. III. pag. 288, 354. T. IV. c. 40. Lucian. Tom. I. pag. 938; IV. pag. 139. fog. Fom. II, pag. 550 . 551. Crev.

ter, il lui falloit tout d'un coup

envoyer son diadême.

Condamné au bannissement par Vespasien, notre Cynique n'obéit point. Il affecta même de le montrer devant Vespasien, avec insolence, ne se levant point pour le faluer, & ne lui rendant aucune marque de respect. Vespasien se contenta de lui faire dire: Tu fais tout ce qui est en toi pour que je tôte la vie; mais, je ne tue point un chien qui aboie.

Apollonius de Tyane, ne pouvant, ou ne voulant pas accompagner Tite à Rome, établit son substitut auprès de lui, Démétrius le Cynique, à qui il écrivit en ces termes on Je vous donne à l'em-» pereur Tite pour maître, par n rapport à la façon dont il doit

" gouverner a go

Tacite parle de Démétrius le Cynique sur la fin de ses annales, & dit que Thraséa, condamné à mort s'entretint avec lui de la nature de l'ame. Dans le quatrième livre de son histoire, il rapporte que Démétrius parla en faveur d'un faux Philosophe, qui étoit accusé, & qu'il fut fort blâmé par son zele déplacé pour la défense d'une si mauvaise cause. On jugea que la vanité, & l'intérêt mal-entendu de l'honneur de la Philosophie, avoient bien plus de pouvoir sur son esprit, que l'amour de la vérité & de la jus-

Il est fait mention dans Lucien, d'un Histrion, qui seul représentoit par ses gestes une action à plu-

fieurs personnages, & d'une façon si expressive, que Démétrius le Cynique, qui méprisoit son jeu, sans jamais en avoir été témoin, s'étant enfin laissé persuader de voir avant que de juger, en demeura surpris , enchanté, & s'écria: Je ne te vois pas seulement, je t'entends; tu parles avec les mains.

Lucien dit ailleurs que notre Philosophe ayant trouvé un jour. à Corinthe les Bacchantes d'Euripide, entre les mains d'un ignorant, les déchira; & dit qu'il valoit mieux que Penthée fût déchiré par lui une fois, que de souffrir tous les jours mille affronts de la main d'un sot.

DEMETRIUS, Demetrius, Δυμύτριος natif de Sunium, personnage imaginaire de Lucien. Voyez Antiphilus, fils de Dinomène.

DÉMÉTRIUS, Demetrius, Δυμύτριος, (a) autre personnage imaginaire de Lucien. Il en fait un statuaire, ou, selon la force du texte, un faiseur d'hommes.

DÉMÉTRIUS, Demetrius, Димитрю (b) autre personnage imaginaire de Lucien. Il suppose que c'est un Philosophe Platonicien. On l'accusa devant Ptolémée de ne s'être pas voulu déguifer aux Bacchanales, & de n'y avoir bu que de l'eau comme condamnant les plaifirs & les inclinations du Prince; & si le lendemain il ne se sût travesti, & n'eût bu du vin en la présence du Roi, & dansé avec des cymbales,

il étoit perdu.

DÉMÉTRIUS, Demetrius, Δυμώτριος, (a) surnommé Méga. Pour faire connoître ce Démétrius Méga, il suffit de mettre sous les yeux du Lecteur une lettre de recommandation, que Cicéron écrivit en sa faveur à Acilius, Proconsul de Sicile: » J'ai, dit » Cicéron, une ancienne liaison » d'hospitalité avec Démétrius » Méga, & la plus grande ami-» tié que j'aie jamais eue pour au-» cun Sicilien. Dolabella lui a » obtenu de César le droit de » citoyen Romain, à ma priere; » & je m'en suis aussi mêlé. C'est » pour cela qu'il s'appelle aujour-» d'hui Publ. Cornélius. Lorsque » César, à cause de certaines gens n sordides & intéressés, qui ven-» doient ses faveurs, eut fait ôter " l'affiche où étoient gravés les » noms de ceux qui avoient été » gratifiés du droit de bourgeoisie » de Rome, il dit en ma pré-» sense à Dolabella, qu'il n'avoit » rien à craindre pour Démétrius » Méga, & qu'il étoit conservé; " ce que j'ai bien voulu vous » marquer ici, afin que vous le » considériez comme étant véri-» tablement du nombre des cin toyens Romains. Je vous le re-» commande aussi dans les autres » choses, le plus affectueusement n que j'ai jamais recommandé » personne. Je vous aurai la der-» nière obligation, si vous avez

DE

» la bonté d'en user de telle sorté » envers lui, qu'il reconnoisse que » ma recommandation lui aura

» fait grand-honneur. cc

DEMETRIUS, Demetrius, Δυμότριος, (b) étoit, à ce qu'on croit, un affranchi, avec lequel Cicéron ne vouloit avoir aucune liaison ni familiarité. C'est ainsi qu'il s'en explique lui-même dans une de ses lettres.

DÉMÉTRIUS, Demetrius, Δυμύτριος, (c) Poëte, dont Horace parle avec un souverain mépris. C'est peut-être un de ceux dont il est fair mention dans les

articles précédens.

DÉMÉTRIUS, Demetrius, Δυμώτριος, (d) fameux statuaire, dont Lucien fair mention dans un

de ses Dialogues.

DÉMIANUS [CLAUDIUS], Claudius Demianus, (e) fut anêté & mis en prison par l'ordre de L. Vétus, proconsul d'Asie. Ce dernier ayant depuis encouru la disgrace de Néron, Claudius Démianus se joignit à ceux qui l'accuserent devant l'Empereur, & obtint la liberté, pour récompense du service qu'il rendoit à ce Prince, en se déclarant contre un homme qui lui étoit odieux.

DEMIPHON, Demipho, (f) personnage de la comédie de Térence, intitulée le Phormion. Ce mot semble pris de τοῦ δήμου φῶς, populi claritas, lumen, la lumière

du peuple.

DÉMIURGE , Demiurgus ,

<sup>(</sup>a) Cicer ad Amic. L. MII. Epist. 37. Seq. (b) Cicer. ad Amic. L. XVI. Epist.

<sup>(</sup>c) Horat, L. I. Satyr, 10. v. 79. 6 (f) Terent, T. HI. p. 6.

<sup>(</sup>d) Lucian. T. II. 479. (e) Tacit. Annal. L. XVI. c. 10.

Δημιουργός, (a) nom que les Myftiques Platoniciens donnoient au Créateur de l'Univers. Il en est parlé souvent & magnifiquement

dans leurs Ouvrages.

DEMO, Demo, Anua, (b) l'une des courtisannes de Démétrius Poliorcete, étoit surnommée Mania. Elle fit à ce Prince une réponse fort naive, un soir à son souper, où Lamia jouoit de la slûte. Quand elle eut fini, Démétrius demanda à Démo: Eh bien, comment trouves-tu Lamia? Une vieille, Seigneur, lui répondit Démo. A un autre souper, comme on servit un fort beau fruit, Démetrius dit à Démo: Tu vois le beau fruit que Lamia m'envoie. Si vous vouliez coucher aussi avec ma mere, lui répondit Démo, elle vous en enverroit un plus beau.

DEMO, Demo, Anaco, (c) nom qu'Hypérochus, cité par Pausanias, donne à la Sibylle de Cumes. Paulanias ajoûte qu'on ne sçauroit avoir connoissance même à Cumes, d'aucun de ses oracles, & qu'on montre seulement dans le temple d'Apollon, une petite urne de marbre, où l'on dit que les cendres de cette Sibylle sont

renfermées.

DÉMOCHARES, Demochares, Δυμοχάρης, (d) oncle de Démosthène l'Orateur, parce qu'il avoir épousé une sœur de la mere de cet Orateur, autrement une fille de Gylon. C'est ce que nous apprend Démosthène luimême dans ses harangues. Démochares étoit du bourg de Leuconé dans la tribu Léontide.

DÉMOCHARES, Demochares, Δημοχάρης, (e) neveu de Démosthene l'orateur, c'est-à-dire, fils d'une sœur de cer Orateur, & de Lachès, du bourg de Leuconé, dans la tribu Léontide. Diogène Laërce le dit aussi fils de Laches, dans la vie d'Arcésilaus, & dans celle de Zénon. Timés avoit fait de Démochares une peinture très - désavantageuse : mais, Polybe fait son apologie au livre douzième, & nous apprend qu'il fut extrêmement considéré des Athéniens, qui lui décernerent de grands honneurs. Athénée fait mention d'une harangue de Démochares contre Philon, ami d'Aristote. Elien le cite aussi. Il dit que Démochares ne s'embarraffoit point des mauvais propos du vulgaire, & qu'ayant vu un jour dans une boutique de barbier, quelques personnes fort avides de malparler, il les appella Dylménides, pour marquer à la fois par ce nom, & leur esprit & leur caractère.

Ciceron parle du style de Démochares, au fujet d'un traité qu'il avoit composé sur ce qui s'étoit passé de son tems à Athènes. Il avoit écrit cet ouvrage moins en Historien qu'en Orateur. Voyez

l'article suivant.

(a) Mém. de l'Acad. des Inscript. & p. 897, 905.

(c) Paul. pag. 631. (d) Demost, Orat. 1 & 2, in Aphob. 6 feq.

Bell. Lett. Tom. XXI. pag. 93. (b) Plut. T. I. p. 899, 901.

<sup>(</sup>e) Diag. Laert. p. 281, 444. Ælian; p. 63, 138. Cicer. de Orat. L. II. c. 53. Brut c. 157. Plut. T. II. p. 847, 850a

DÉMOCHARES, Demochares, Δυμοχάρης Lacedémonien. (a) Comme quelques-uns appelloient Stratocles fou, d'avoir proposé un décret, par lequel le peuple d'Athènes statuoit & ordonnoit que tout ce que commanderoit le roi Démétrius, seroit tenu pour saint envers les Dieux, & juste envers les hommes; Démochares répondit qu'il feroit bien plus fou , sil n'étoit pas fou; car , Stratoclès tira de grands avantages de sa flatterie, & Démochares, déféré pour son bon mot, fut banni.

Ce récit est tiré de Plurarque; sur quoi M. Dacier fait cette remarque : » C'est le même Démochares dont il est parlé dans » les fragmens de Polybe, qui » reprend violemment Timée de » ce qu'il avoit vomi contre lui » des calomnies atroces. Mais, ce » Démochares n'étoit pas de La-» cédémone; il étoit Athénien, » & propre neveu de Démosthene. Il faut corriger le texte, & » au lieu de saxwreug écrire » AFUKOVIEUS , OU ASUKEVEUS, de » Leuconia, qui étoit de la tribu » Léontide, Plutarque lui-même nous conduit à faire cette egr-" rection; car, dans la vie de » Démosthène, qui est dans ses » opuscules, il écrit que Démos-» thène eut une sœur qui fut ma-» riée à Lachès le Leuconien, & » eut de lui Démochares. Et il dit » que, c'étoit un bon homme de » guerre, qui avoit bien servi, » qu'il ne cédoit à aucun autre

" Orateur dans l'art de conduire

" le peuple par des discours po
" litiques, & qu'on lui avoit éri
" gé une statue dans le Prytanée,

" avec cette particularité bien

" singulière, que cette statue étoit

" ceinte d'une épée par-dessus sa

" veste, parce qu'il avoit haran
" gué en cet état contre Antipa
" ter, «

DÉMOCHARES, Demochares, Δυμοχάρυς (b) poëte de Soles appella très plaifamment Demetrius Mythos, c'est-à-dire, fable, parce qu'il avoit toujours avec lui la courtisanne Lamia, comme les fables ont d'ordinaire une forcière appellée Lamia pour faire peur aux enfans. C'est la réflexion de Plutarque. Sur quoi M. Dacier fait aussi une remarque: » Les anciennes Histoires, dit-" il , parlent d'une reine de n Libye, qui, furieuse de ce qu'elle » avoit perdu tous ses enfans, » faisoit prendre les enfans des » autres femmes, les faisoit tuer " devant elle & les dévoroit, & » de-là elle avoit été appellée » Lamia, c'est à dire, Dévora-» trice, du Phénicien Lahama, » qui fignifie dévorer. Et sur cela » Diodore écrit qu'on avoit fait » de cette Lamia un épouvantail » pour les enfans. . . . . . C'est » pourquoi, jusqu'à notre tems » encore, la réputation de cette n femme se conserve parmi les enn fans, & son nom seul leur fait » une peur effroyable. Et il ne faut n pas douter que la fable n'en fit » usage pour les épouvanter. Ce

n passage de Diodore éclaircit n parfaitement le passage de Plun tarque, & le mot de Démon charès. «

DÉMOCHARÈS, Demochares, Δημοχάρης, (a) fils de Démostrate, étoit un jeune homme d'une excellente beauté, au rap-

port de Valère-Maxime.

DÉMOCHARÈS, Demochares, Δημοχάρης (b) l'un de ceux qui livrerent Agis, roi de Sparte, aux Éphores. Comme il étoit grand & fort, il jetta son manteau autour du cou de ce Prince, & se mit à le traîner de la forte. Agis sut condamné à mort par les Éphores, & sur le champ ils ordonnerent aux officiers publics de le mêner dans l'endroit de la prison où l'on étrangloit ceux qui étoient condamnés.

Démocharès, voyant que ces officiers n'osoient mettre la main sur Agis, & que les soldats étrangers se détournoient, & ne vouloient point prêter leur ministère à cette exécution, comme n'étant ni pieux ni juste de porter ses mains sur la personne du Roi, les accabla d'injures & de menaces, & traîna lui-même Agis dans le cachot.

DÉMOCLÈS, Democles, Δημοκιίς, Voyez Damoclès.

DÉMOCLÉS, Democles, Anguaras, historien Grec, qui vivoit long-tems avant la guerre du Péloponnèse, Il étoit de Phigalie.

DÉMOCLÈS, Démocles, (c)

Δυμοτρής , Athénien , étoit un jeune homme d'une grande beauté, en sorte qu'on l'appelloit Démoclès le Beau. Mais, il étoit en même tems d'une vertu & d'une sagesse admirables. Il n'étoit pas encore parvenu à l'âge de l'adolescence, lorsque Démétrius Poliorcete le fit solliciter par ses émissaires qui n'oubliérent rien pour le gagner par les plus grandes offres, ou pour l'intimider par les plus affreuses menaces. Mais, il resista à tout, prit le parti d'abandonner le gymnase & tous les lieux d'exercice, & n'alla plus que dans une étuve particulière pour s'y baigner. Démérrius, l'ayant fait observer, prit si bien son tems, qu'il entra dans cette étuve, où il se trouva seul avec lui. Le jeune garçon se voyant sans aucun secours & hors d'état de résister à la violence de Démétrius, ôta le couvercle de la chaudière où l'on faisoit bouillir l'eau pour le bain, & se jetta dans l'eau bouillante où il fut étouffé, indigne certainement d'une si malheureuse carastrophe, mais ayant des sentimens & des pensées très dignes & de la beauté & de son pais.

Ce jugement, qui est porté par Plutarque, fait honneur à la Grece, & suffit pour la laver des reproches infâmes qu'on lui fait. La fagesse & la pudeur sont dignes d'elle. Elles sont aussi dignes de la beauté, car la beauté ne doit pas se siétrir en se déshonorant par le

vice.

<sup>(</sup>a) Valer. Maxim. p. 183. (b) Plut. Tom. I. p. 803, 804. Roll. (c) Plut. T. I. p. 899.

DÉMOCLUS, Democlus, citoyen de Delphes, eut un fils nommé Smicrus. Voyez Smi-Crus.

DÉMOCOON, Democoon, Δημοκόων . (a) fils naturel de Priam, fut envoyé dans le pais d'Abyde, où son pere lui avoit donné l'intendance de ses haras. Lorsque sa patrie sur assiégée par les Grecs, il quitta son emploi, pour voler à son secours. Ulysse, dans le dessein de venger la mort de Leucus fon ami, darde fon javelot contre celui qui l'avoit tué. Ce javelot ne fot pas lancé en vain. Il bleffe Démocoon; le fer du javelot lui perce les deux tempes, & couvre ses yeux d'une éternelle nuit; il tombe, & la terre retentit du bruit de ses armes:

DÉMOCRATE, Democrates, Δυμοκράτης, (b) officier auquel Xénophon donne le furnom de Téménite.

DEMOCRATE, Democrates, Δυμοκράτης, (c) l'un des amans d'Alcibiade. Plutarque en fait mention dans la vie de ce fameux capitaine.

DÉMOCRATE, Democrates, Δυμοκρά κς, (d) Athénien, qui s'étoit toujours oppolé à la grandeur des Macédoniens. Ce fut pour cette raison qu'il aima mieux se passer l'épée à travers le corps, que de se rendre auprès d'Alexandre, de qui il n'attendoit aucun quartier.

DÉMOCRATE, Democrates, Δυμοκράτης, (e) Lacédémonien, qui fut banni de sa patrie. Un jour qu'il étoit auprès d'Aratus, celuici reçur une lettre de Cléomène, roi de Lacédémone, dont il ne fit que rire; & comme il demanda quel sujet c'étoit que ce jeune homme, Démocrate lui répondit Si vous avez quelque chose à entreprendre contre les Spartiates, il est tems de vous hâter, avant que les Ergots soient venus à ce

poulet. DÉMOCRATE, Democrates, Δημοκρά νος (f) commandoit une flotte de Tarente, composée de vingt vaisseaux, l'an 210 avant

Jesus-Christ. Cetre flotte fur rencontrée près du lieu appellé le Port Sacre, par une flotte Romaine, commandée par D. Quintius, & composée aussi de vingt vaisseaux. Le combat ne tarda pas à s'engager. Jamais deux flottes, même puissantes & nombreuses, ne se choquerent avec tant d'ardeur & de surie. On en vint tout d'un coup à l'abordage, & les soldats passant d'une galère dans l'autre, combattoient de front & de pied ferme, comme ils auroient pu faire sur terre. Le succès demeura long-tems douteux. Mais, D. Quintius, chef de l'escadre Romaine, ayant été tué, & sa galère forcée par l'ennemi, tout le reste

(e) Plut. T. I. p. 806.

<sup>(4)</sup> Homer. Iliad. L. IV. v. 499. Do seg.

<sup>(</sup>b) Xenoph. p. 328. (e) Plut. T. I. p. 192.

<sup>(</sup>d) Q. Curt. L. VI. c. 5.

<sup>(</sup>f) Tie Liv. L. XXVI., c. 39. L. XXXVII. c. 15, 16. Roll. Hift. Rom. T. III. p. 509.

459

fe débanda; chacun ne songea plus qu'à la fuite. Quelques-unes de ces galères furent coulées à sond, & les autres ayant gagné la terre, à sorce de rames, surent prises par ceux de Thurium ou de

Métaponte.

L'année suivante, Tarente étant assiégée par le consul Q. Fabius, Démocrate fut chargé de garder le canton de la ville, vis-à-vis duquel le général Romain s'étoit mis en embuscade. Un jour , voyant que tout étoit tranquille de ce côté-là, au lieu qu'il entendoit dans les autres parties un fracas qui quelquefois ressembloit assez aux cris & au tumulte d'une ville prife d'affaut; il appréhenda que tandis qu'il demeureroit les bras croisés dans son poste, Q. Fabius ne donnât quelque affaut d'un autre côté. Ainsi, il marcha avec ce qu'il avoit de monde vers la citadelle, où il entendoit qu'il y avoit le plus de mouvement & de tumulte. O. Fabius ayant jugé par l'espace du tems qui s'étoit passé sans bruit, & par le silence même qui règnoit dans un lieu où il entendoit auparavant des gens qui, parlant affez haut, s'excitoient les uns les autres à prendre les armes, que les troupes en avoient été retirées, fit porter des échelles à la partie du mur où étoit postée une cohorte des Bruttiens. Comme cette cohorte étoit d'intelligence avec les Romains, ce fut par-là qu'on commença à gagner la muraille, & à passer ensuite dans la ville. Il se livra un combat à

l'entrée de la place, avec affez de chaleur; mais, il ne fut pas foutenu de même de la part des Tarentins, bien inférieurs aux Romains en courage, en armes, en expérience, & en force. Ainsi s'étant contentés de lancer leurs javelots, presqu'avant que d'en venir aux mains, ils tournerent le dos; & s'étant dispersés par les détours de la ville qui leur étoient plus connus qu'aux Romains, ils le sauverent dans leurs maisons. ou dans celles de leurs amis. Démocrate fut tué sur la place, en combattant avec beaucoup de valeur.

DÉMOCRATE, Democrates, Δυμοκοάτως, fameux Athlete d'une force extraordinaire. Étant tourmenté de la gontte, il ne laissa pas de se trouver aux combats publics. Lorsqu'il sur sur la place, il sit un cercle autour de lui, & désia ses adversaires de l'en faire sortire. Tous ceux qui combattirent contre lui surent vaincus; & n'ayant pu être poussé hors de son poste, il remporta la couronne des jeux.

DÉMOCRATE [ SERVI-LIUS ], Servilius Democrates, (a) médecin. On ignore en quel tems il a vécu; mais, on sçait seulement qu'il écrivit un Traité de médecine en vers, comme Galien le dit assez souvent dans ses

Ecrits.

DÉMOCRATE, Democrates, Δυμοκράτως. Voyez Dinocrate, Athlete de Ténédos.

DEMOCRITE, Democritus,

460 DE

Δημόπριτος, (a) fils d'Hégélistrate, ou, selon d'autres , d'Athénocrite ou de Damasippus, naquit à Milet ; au rapport de quelques uns; mais, la plûpar le font natif d'Abdère ; ville de Thrace . & c'est pour cela qu'il fut surnommé-l'Abdérite. La naissance de Démocrite doit être placée vers la 68e. Olympiade, 508 ans avant Jesus-

On dit que son pere eut l'honneur de loger chez lui Xerxès, à fon passage dans la ville d'Abdere. Ce Prince lui fit présent de quelques Mages, qui furent les premiers maîtres de Démocrite, & qui lui apprirent leur théologie & l'astrologie. Démocrite devoit avoir alors environ trente ans. Il prit depuis les leçons d'Anaxagore & de Leucippe; & dans le dessein de se former l'esprit à la philosophie, & de le remplir de grandes connoissances, il voyagea en Egypte en perse & en Chaldée pour y voir les Scavans de ces pais & en conférer avec eux. On dit même qu'il passa jusques dans les Indes, pour s'y entretenir avec les Gymnosophistes.

Lorsqu'il sur de retour de ses voyages à Abdere, il se retira dans un jardin , où il faisoit ses expériences philosophiques Cependant, comme dans ses voyages; il avoit

confume some patrimoine, qui montoit à plus de cent talens de fix cens écus chacun, aulii-tôt qu'il eut montré son grand diacolme plus excellent de tous ses livres, il fut absous de la rigueur de la loi, qui privoit de la sépulture ceux qui faifoient ces grandes dépenses. Le public lui fit même present de cinq cens talens, & lui dressa d'airain. On dir que sa modestie alla si loin, qu'en passant à Athènes, il ne voulut jamais s'y faire connoître. Mais, quelques Anteurs nient qu'il ait jamais été en cette ville.

Etant un jour à la cour du roi Darius, & voulant le consoler de la mort de la plus chère de ses semmes, il lui promit de la faire revivre pourvu que le Prince employat fon pouvoir à lui faire recouvrer les noms de trois perfonnes, qui n'eussent jamais essuyé d'adversité en ce monde, pour les gravet sur le tombeau de la reine, Comme la chose étoit impossible, Démocrite prit alors sujet de faire avouer à Darius, qu'il avoit tort de prendre si fort à cœur les afflictions, puisque de tous les hommes qui étoient fair la terre, il n'y en avoit pas un qui en fût exempt.

Au reste, ce Philosophe rioit toujours, & ce ris étoit fondé fur une profonde méditation de notre

<sup>(</sup>a) Lucian. T. II. p. 495, 639, 640. Diog. Laërt, pag. 650. & feq. Diod. Sieul. pag. 401. Suid. T. I. p. 680, 681. Strab. p. 1.61, 65, 703. Athen: pag. 102, 168. Plin. T. I. p. 72, 411. & feg. T. II. p. 50. & feq. Cicer. ad Amic. L. XV. Epift. 16. Acad. Quæff. L. I. c. 6. L. IV. c. 55, 56, 73, 118. de Finib. Bon. & Mal. L. I. c. 17, L. V. c. 87.

Tuscul. Quæft. L. I. c. 22. de Natur. Deor. L. I. c. 29, L. II. c. 76, de Divinat. L. I. c. 131, L. II. c. 137, de Fato. L. I. c. 23, Roll, Hift, Anc. T. VI. p. 546. Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. V. p. 224, 225. Tom: IX. p. 3, 10. & fire. Tom. X. p. 238, 239. T. XV. p. 148, & frie. T. XIX. p. 3114 do (11120 ...

soiblesse & de notre vanité tout ensemble, qui nous fair concevoir mille desseins ridicules dans un lieu où il croyoit que toutes choses dépendoient du hazard & de la rencontre fortuite des atomes. Les Abdéritains le voyant ainsi rire continuellement, manderent Hippocrate, & le prierent de guérir ce Philosophe, qu'ils croyoient insensé, d'autant qu'il parloit de l'enfer, des images qui sont en l'air, d'une infinité de mondes, du langage des oiseaux , & d'autres choses semblables. Hippocrate, s'étant entretenn avec Démocrite, eut tant de vénération pour lon esprit & pour sa science, qu'il ne put s'empêcher de dire aux Abdéritains, qu'à fon avis ceux qui s'estimoient les plus sains, étoient les plus malades. Diogène Laerce ajoûte que, lorsqu'Hippocrate rendit cette vilite à Démocrite, celui-ci connut que le lait qu'on lui avoit présenté, étoit d'une chevre noire, qui étoir encore à sa première portée. On dit même qu'il falua comme vierge une fille qui éroit avec ce célebre médecin, & que le jour d'après il la traita de femme, parce qu'on en avoir abusé pendant la nuit. Quelques Auteurs ont écrir qu'il s'aveugla pour mieux philosopher, ce qui a tout-à-fait l'air d'une fable. il mourut âgé de 109 ans, selon Diogène Laërce, de 104 ans, ou de 99 seulement, selon d'autres. Diodore de Sicile avance encore plus sa mort, le faisant mourir à l'âge de 90 ans.

Suidas donne deux freres à Démocrite; il nomme l'un Hérodote, & l'autre Damaste, & assure que Démocrite vécut toujours avec eux dans la plus grande union. Ce Philosophe eut un illustre disciple, Méthrodore de Chio.

Diogene Laërce & Thrafyle, qui ont fait le dénombrement des ouvrages de Démocrite, les divifent en divers ordres, en ceux de Morale, de Physique, d'Astrologie, de Mathématique, de Médecine, d'Agriculture, de Peinture, & de l'art Militaire.

Quoique tous les ouvrages de Démocrite soient maintenant perdus, cependant nous sçavons avec assez de certitude quels ont été ses sentimens, soit par les extraits que l'on en a conservés, soit par la liaison qui devoit être entre sa doctrine & celle d'Épicure, qui paroît l'avoir suivi dans les points essentiels.

Entre autres choses, Démocrite croit que les atomes & le vuide sont le principe de toutes choses; que rien ne se fait de rien, & que rien ne se résout en rien; que les atomes sont infinis, soit pour le nombre, soit pour la diversité de leurs figures; qu'ils roulent & sont portes dans l'univers, & que de leur rencontre se font le feu l'eau, l'air & la terre, puisqu'ils sont composés de certains atomes; qu'ils ne sont pas sujets au changement, à cause de leur dureté & de leur solidité; que le soleil & la lune sont aussi formés par ces mouvemens, & l'ame même, qu'il dit être la même chose que l'esprit; que tout le fait par nécessité, parce que ce mouvement tournoyant est cause de

la génération de toutes choles. Il croyoit encore qu'il y avoit une infinité de mondes, & que ces mondes étoient sujets à la corruption & au changement, enforte que la destruction d'un monde étoit ou l'origine ou l'accroissement d'un autre; il ajoûtoit que l'écoulement des corps étrangers dans les mondes, y causoient souvent la peste & des maladies inconnues; au lieu que Xénophane foutenoit que les mondes ne souffroient point d'altération, & qu'ils persévéroient constamment dans leur état primitif. Enfin, quelques - uns disoient que ces mondes étoient dissemblables, soit par rapport à l'arrangement des parties, soit par rapport à certaines choses qui se trouvoient dans les uns, & n'étoient pas dans les autres. Démocrite, au contraire, croyoit leur ressemblance si parfaite, qu'il vouloit qu'il y eût une infinité d'hommes qui se ressemblassent, ou plutôt qui fussent les mêmes que ceux de notre terre; c'est au moins le sentiment que Cicéron attribue à ce Philosophe, & il apporte pour exemple Quintus Luctatius Carulus, qui étoit multiplié à l'infini dans l'infinité des mondes.

Démocrite donne la qualité de dieux, & aux images des objets qui nous frappent, & à la nature qui fournit ces images, & à notre connoissance, notre intelligence. Ce qu'il appelloit dieux, c'étoient les atomes. A proprement parler, il ne croyoit rien. Je nie, disoit-il, fi nous sçavons quelque chose, ou se nous ne sçavons rien. Je nie que

nous sçachions même si nous ne sçavons pas cela. Je nie que nous sçachions s'il existe quelque chose, ou s'il n'existe rien. Digne membre de la secte éléactique, dont le dogme savori étoit l'acatalepsie, ou l'incompréhensibilité absolue de toutes choses.

Un passage de Pline semble attribuer à Démocrite la créance de la surure résurrection des hommes. Cet Auteur, après avoir parlé contre l'immortalité de l'ame d'une manière absurde & impie, ajoûte tout de suite: Similis & de asservandis corporibus hominum, ac reviviscendi promissa à Democrito vanitas, qui non revixit ipse.

De quelque côté qu'on se tousne, on ne trouve nulle liaison entre la Philosophie corpusculaire, la doctrine des atomes d'une part, & la résurrection des corps de l'autre. Mais, pour tâcher d'expliquer cette énigme, observons que la tournure du passage de Pline est singulière. Il commence par parler de la nécessité prétendue de conserver les corps morts en leur entier, pour les faire parvenir à cette résurrection; car, c'est ce que veulent dire fans doute ces termes par lesquels il commence sa remarque, de asservandis corporibus, qui signifient à la lettre, touchant les corps qu'il faut garder ou conserver. Ne seroit-il point arrivé que Pline, qui faisoit quelquefois ses extraits avec une grande précipitation, auroit mal compris l'intention de Démocrite, & qu'il auroit donné un sens mystérieux à quelque chose de trèsfimple?

En effet, si Démocrite eut cru la résurrection des hommes purement & simplement comme les Chrétiens la croient, il eût pensé que cela devoit arriver, quoique les parties des corps humains eufient été séparées, divisées & dispersées par la corruption ou par d'autres causes; & s'il ne croyoit cette résurrection que dans le cas d'une conservation parfaite du corps mort dans son intégrité, il falloit alors qu'il attribuât cet effet, non pas à un agent surnaturel, qu'il ne paroît pas avoir reconnu, mais à une cause naturelle & ordinaire; ce qui est tout-à-fait infensé.

Il est vrai que le fameux Leibnitz a voulu conclure de l'exemple des mouches communes, que la chaleur fait revivre, dit-il, au fortir de l'hiver, que si la médecine & la physique étoient poussées à un grand point de perfection, on pourroit faire revivre les corps dont les parties essentielles seroient encore entières; mais, personne n'a été la dupe de ce sophisme. Les mouches prétendues mortes ne le sont point véritablement; elles ne sont qu'endormies & engourdies par le froid; ce qui arrive à bien d'autres animaux. Si donc Démocrite avoit voulu dire la même chose que Leibnitz, ce seroit une pensée toute-à-fait indigne de son grand génie & de sa grande réputation.

Mais, on trouve dans Cornélius Celsus une affertion de Démocrite, qui ayant été mal entendue, paroît avoir donné lieu à tout ceci : Quin etiam vir jure magni

nominis Democritus , ne finita quidem vitæ satis certas notas esse, proposuit, quibus medici credidiffent ; adeo illud non reliquit ut certa aliqua signa futuræ mortis essent.

Nous avons vu de nos jours le célebre M. Winflow foutenir une opinion entièrement semblable à celle-là. La conclusion qu'il en a tirée est bien simple & bien naturelle; c'est qu'il faut garder les corps humains, réputés morts. jusqu'à ce que l'on soit parfaitement certain, par une putréfaction commençante, de la mort réelle & véritable. Puisque Démocrite a pensé, sur l'incertitude des signes de la mort, de même que M. Winslow, il en a tiré la même conséquence que celui-ci; sçavoir, qu'il falloit garder les corps pendant un certain tems; de affervandis corporibus, dit Pline. Démocrite, sans doute, aura récité plusieurs histoires de gens qu'on avoit cru morts & qui avoient paru revivre. Pline faifant extrait à la hâte de ce passage, & ne le prenant peut-être pas de la première main, mais le copiant de quelque ennemi, ou de quelque envieux de la réputation de Démocrite, car il a eu beaucoup des uns & des autres ; Pline, dis-je, aura tourné cela comme si ce. Philosophe avoit promis une nouvelle vie aux corps humains qu'on auroit conservés avec soin, Et peut-être que Pline aura été confirmé dans cette pensée, en lisant dans Varron que Démocrite avoit écrit que la meilleure manière d'embaumer les corps étoit

de les mettre dans le miel.

Ce qu'il y a de plaisant, c'est que ce passage de Varron a donné lieu à Bayle de faire une réflexion qui n'est pas capable de lui faire honneur ; car , après avoir dit , d'après Athénée, que Démocrite avoit toujours fort aimé le miel, il ajoûte; " Il femble même que » ce Philosophe ait promis la rém furrection aux cadavres qu'on n auroit ensevelis dans le miel; » car il y a beaucoup d'apparence » que les paroles de Pline ont du » rapport à celles de Varron. «

Pétrone, dans le dessein de rehausser le prix de tant de découvertes, dont le public étoit redevable aux soins de Démocrite, insinne que les travaux de ce fameux Philosophe, pouvoient entrer en parallele avec ceux qui avoient rendu le nom d'Hercule si célebre dans la Grece; & il semble même que ces fortes de comparaisons étoient fort à la mode parmi les Anciens: témoin le proverbe, amos of tos Hpannys.

DÉMOCRITE, Democritus, Δυμόπριτος, (a) Philosophe natif de Nicomédie. Athénée en fait mention; mais, peut-être, veutil marquer celui dont il est parlé dans l'article précédent , le disant mal-à-propos natif de Nicomédie.

DÉMOCRITE, Democritus, Δημόπριτος, (b) statuaire de Sicyone, qui, de maître en maître, tenoit son art de Critias d'Athènes; car, Prolycus de Corcyre fut l'é-

(a) Athen. p. 1.

(d) Diog. Laërt, p. 661.

leve de Critias & le maître d'Ami phion, qui eut pour élève Pison de Calaurée, fous lequel Pison Démocrite fit son apprentissage.

Pline nomme Démocrite parmi les statuaires qui excelloient à représenter des Philosophes.

DEMOCRITE, Democritus, Δυμόκριτος , (c) fameux musicien de Chio. Il étoit contemporain de Démocrite l'Abdérite.

DÉMOCRITE, Democritus, Δυμουριτος, (d) Auteur, qui avoit fait une description du temple de Diane d'Ephèse, & de la ville de Samothrace.

DÉMOCRITE, Democritus, Δυμόκριτος, (e) fameux sculpteur, dont Antigonus avoit fait mention.

DEMOCRITE, Democritus, Angeorpiros, (f) composa de fort belles Epigrammes.

DÉMOCRITE, Democritus, Δυμεθεριτος; (g) célebre Orateur, qui étoit natif de Pergame.

DÉMOCRITE, Democritus; Δυμοκριτος, natif de Milet, Colmographe, qui vivoit vers la 79e. Olympiade environ 464 ans avant J. C. Gilles Ménage fait mention dans ses notes de sept Démocrites, différens des précé-

DÉMOCRITE, Democritus, Δυμοκριτος, (h) Sicyonien, que Cicéron recommanda un jour au proconsul Allienus, en lui écrivant en sa faveur la lettre suivante: " Démocrite de Sicyone n'est

(e) Diog. Laërt. p. 661.

<sup>(</sup>b) Pauf: p. 347: Plin. T. II, p. 658.

<sup>(</sup>c) Diog. Laert. p. 661.

<sup>(</sup>f) Diog. Laert. p. 661. (g) Diog. Laert. p. 661.

<sup>(</sup>h) Cicer. ad Amic. L. XIII, Epift. 78.

n aussi fort de mes amis, ce qui » n'arrive pas à plusieurs, & à

n des Grecs principalement. Il a

DE

» une grande probité, beaucoup » de vertu, & beaucoup d'hon-» nêteté & de confidération pour n ses hôtes, & il m'honore, & » s'attache à moi d'affection plus

» qu'aux autres. Vous connoîtrez » qu'il est le premier non seulem ment de tous ses citoyens, mais

» presque de toute l'Achaïe. Je » ne fais que lui ouvrir & pré-» parer le chemin pour arriver à » votre connoissance; aussitôt que

» vous l'aurez connu , vous ju-» gerez vous-même qu'il mérite » d'être votre ami & votre hôte.

» Je vous prie donc de le pren-» dre en votre protection auffi-» tôt que vous aurez lu ma let-

» tre, & de lui promettre de fai-» re toutes choses en la fayeur

» pour l'amour de moi. Au reste. n fi, comme je l'espere, vous le » trouvez digne d'être de vos

» amis & votre hôte, obligez-» moi de le protéger, de l'aimer,

» & de le mettre au rang de vos » amis; cela me fera un très-sen-

» fible plaifir. Adieu. "

DÉMODICE, Demodica, (a) femme de Créthée, roi d'Iolcos dans la Thessalie, conçut un amour criminel pour le jeune Phryxus, fils d'Athamas, frere de Créthée. N'ayant pu séduire ce jeune Prince, elle l'accusa devant fon mari, du crime qu'il n'avoit pas voulu commettre. Créthée se laissa persuader trop facilement, & destina Phryxus à la mort; mais, ayant reconnu l'innocence de son neveu, il fit mourir sa femme Démodice. D'autres l'appellent Biadice.

DÉMODOCUS, Demodocus, And Soxos, (b) l'un des ca-pitaines Troyens qui suivirent Enée. Il fut tué par Haléfus.

DÉMODOCUS, Demodocus, Δυμόδοκος, (c) fameux musicien, qui florissoit avant Homère, puisque celui-ci en parle avec éloge en plusieurs endroits de l'Odyslee. Plutarque le fait Corcyréen, & Démétrius de Phalere, cité par Isaac Tzetzès, lui donne la même patrie. Mais, ce qu'il y a de singulier, c'est qu'Eustathe. fur l'autorité du même Démétrius, assure que Démodocus étoit Lacédémonien. Peut-être, sans qu'il fût de Corcyre, s'y étoit-il établi, & comme naturalisé. Il fut disciple d'Automede de Mycenes, qui avoit écrit en vers le combat d'Amphitryon contre les Téléboens, & la querelle de Cythéron & d'Hélicon, qui donnerent leur nom à deux célebres montagnes de Béotie. Quelquesuns, au rapport du même Eustathe, ont conjecturé que ce pourroit bien être de ce Poete musicien qu'Homère a voulu parler , lorsqu'il dit qu'Agamemnon, en partant pour le siège de Troye, laissa auprès de Clytemnestre son

<sup>(</sup>a) Hygin. p. 69.

<sup>(</sup>b) Virg. Eneid. L. X. v. 413.

<sup>(</sup>c) Plut. Tom. II. pag. 1132. Homer. X. pag. 205. & Juiv. Tom. XIII.

Odysf. L. VIII. v. 44 & seq. Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom.

épouse un excellent chantre, pour veiller à la conduite de cette Princesse.

A recueillir les témoignages des Anciens, les principaux ouvrages de Démodocus se réduisoient à trois poëmes : scavoir, les deux dont Plutarque fait mention, & celui où ce Poëte chantoit l'adultère de Mars & de Vénus. Quant à ce dernier, Homère le lui attribue formellement, ainsi que celui de la prise de Troye, & il les lui fait chanter l'un & l'autre chez Alcinous, roi des Phéaciens, en présence d'Ulysse. A l'égard de celui des noces, Plutarque est le seul qui en ait parlé d'après Héraclide de Pont. Encore, si l'on en veut croire le Gyraldi, Plutarque allegue - t - il seulement celui de l'adultère de Mars & de Venus, & non pas celui des noces; ce qui est pourtant contraire à ce que portent aujourd'hui tous les exemplaires que nous connoissons de cet Auteur Grec. Ou l'exemplaire dont se servoit l'Italien étoit différent des nôtres, c'est à quoi il y a peu d'apparence; ou, ce qui est plus vraisemblable, en citant de mémoire ce passage, il s'est mépris, & a confondu ce que dit Plutarque, avec ce que dit Homère.

Quoi qu'il en foit, peut être ces deux derniers poèmes n'en faisoient-ils qu'un seul, où le Poëte, après avoir chanté les noces de Vénus & de Vulcain, décrivoir l'adultère de Mars avec cette déesse; comme si cette aventure

ent suivi de fort près le mariage, & qu'elle pût être regardée comme un épisode qui sorroit naturellement du fond même du principal sujet. D'où il est arrivé que les uns ont déligné ce poème par l'action qui en faisoit le commencement; & les autres, par celle qui en faisoit la fin. M. Fabricius observe que Prolémée Héphestion, cité par Photius, assure qu'Ulysse, disputant le prix dans des jeux célebres en Tyrrhénie, y chanta, au son de la flûte, le poeme de Démodocus sur la prise de Troye, & fut déclaré vainqueur. Il remarque de plus que ce même Poëte devint aveugle, selon Ovide ; ce qu'il eut de commun avec Homère & avec Thamyris, sur quoi nous observerons que le sçavant Bibliothécaire devoit, fur ce fait, citer préférablement à Ovide, le témoignage d'Homère luimême, qui le dit formellement. :

DÉMOGENE, Demogenes, Δυμόγευις, (a) étoit Archonte à Athènes, l'an 317 avant l'Éro Chrétienne.

DÉMOLÉE, Demoleus, (b) capitaine Grec, qui, sous les murs de Troye, revêtu d'une énorme cuirasse, poursuivoit vivement les Troyens effrayés, que son bras avoit mis en suite. Énée, dans un combat singulier, sur le bord du Simois, lui enleva cette cuirasse, dont il récompensa depuis la valeur de Mnesthée, qui avoit mérité le second prix dans les jeux sunebres célébrés en Sicile à l'oc-

casion de l'anniversaire de la mort d'Anchise.

DÉMOLÉON, Demoleon, Δημόλεων 7 (a) l'un des héros qui accompagnerent Hercule à son expédition contre le Amazones.

DÉMOLÉON, Demoleon, Δυμόλεων, (b) l'un des Centaures. Ne pouvant souffrir les heureux succès du Lapithe Thésée, il résolut de les arrêter. Dans ce dessein, il sit un effort pour arracher un vieux pin qui étoit parmi d'autres arbres. Mais, parce qu'il ne put le déraciner, il en rompit un éclat qu'il jetta contre Thésée avec une force épouvantable. Thésée s'en détourna par une inspiration de Pallas. Néanmoins, cer arbre ne fur pas lance en vain, il alla tuer Crantor, a qui il rompit l'estomac & l'épaule gauche. Lorsque Pélée le vit mort d'une blessure si étrange, comme il l'aimoit uniquement, il ne demeura pas long-tems fans le venger, & enfonça son épée avec rant de force & de fureur dans le côté de Démoléon, que le fer y demeura, & qu'il n'en retira le bout qu'avec peine. La douleur que ce Centaure en ressentit, lui donna de nouvelles rages; il le leve contre Thésée, il veut abattre son ennemi avec ses pieds de cheval. Mais, Thésée s'en défendit avec adresse, couvert de son

bouclier & de son casque, & enfin il traversa d'un seul coup les deux estomacs de ce monstre. moitié homme & moitié cheval.

DÉMOLÉON, Demoleon, Δυμόλεων. (c) capitaine Troyen, fils d'Anténor. Il fut attaqué par Achille, qui lui appuya sur la tempe un coup de pique qui lui perça le casque & le crâne, & lui fit sortir la cervelle des deux côtés.

DÉMOMÉLUS, Demomelus, Δυμομέλος, (d) fils de Démon. & cousin-germain de Démosthène l'orateur.

DEMON , Demon , Anger , (e) frere de Démosthène, le pere de l'orateur de ce nom, eut deux fils, nommés l'un Démophon, & l'autre Démomélus.

DÉMON, Demon, August, (f) coulin-germain de Démosthène l'orateur, dressa lui-même le décret par lequel le peuple d'Athènes rappella cet orateur de son exil; Démon étoit du bourg de Péane, dans la tribu Pandionide.

DÉMON [ Le] DE SOCRATE. Voyez Socrate.

DEMON, Demon, DIHLOV, (g) Historien cité par plusieurs Auteurs, tels que Suidas, Étienne de Byzance.

DEMONASSE, Demonassa, Anguaraco e (h) courtisanne de Corinthe, dont Lucien fait men-

<sup>(</sup>a) Plut, T. I. p. 1506.

<sup>(</sup>b) Ovid. Metam. L. XII. c. 10. (c) Homer. Iliad. L. XX. v. 395. 6

<sup>(</sup>d) Demosth. Orat. in Aphob. p. 896.

<sup>(</sup>e) Demosth, Orat, in Aphob, pag.

<sup>895, 896.</sup> 

<sup>(</sup>f) Plut. T. I. p. 858.

<sup>(</sup>g) Antiq. expl. par D. Bern. de

Montf. Tom. II, pag. 257. (b) Lucian, T. II. p. 714, 715.

tion dans un de ses dialogues.

DÉMONASSE, Demonassa, Δνιμανίσασσα, (a) fille d'Amphiaraüs & d'Éryphile, sur mariée à Therfandre. De ce mariage sortit Tisamene, qui sur roi des Thébains. Démonasse étoit représentée sur le cossre des Gypsélides, selon la description qu'en fait Pausanias.

DÉMONAX, Demonax, (b)

Annavaz, natif de Mantinée, appaisa par son équité & par sa prudence, une guerre civile qui s'étoit élevée entre les villes des Cyrénéens, S'étant embarqué à ce dessein pour Cyrene, il y sur reçu comme sonverain arbître de leurs différends, & il concilia leurs

villes entr'elles.

On dit qu'il divisa les Cyrénéens en trois tribus. L'une comprenoit les Théréens & leurs voisins, l'autre les Péloponnésiens & les Crétois; & la troisième tous les insulaires. Après cela il ordonna à Battus, des temples & des cérémonies particulières, & donna aux peuples en commun, tout ce qui avoit été auparavant aux Rois. On suivit réligieusement ces institutions, durant tout le règne de Battus; mais Arcésilaüs, son sils & son successeur, sit des changemens.

DÉMONAX, Demonax, (c) Δυμώναζ, fur envoyé un jour aux Cyzicéniens par Archélaüs, pour leur apprendre que Lucullus étoit campé à leur vue. Les Cyzicéniens étoient alors réduits aux dernières extrêmités par le roi Mithridate. La nouvelle de l'approche des Romains les rassura, & leur rendit le courage avec l'espérance.

DÉMONAX, Demonax, (d) Anudraz, général des Arméniens, vers le milien du premier siècle de l'Ére Chrétienne. Ayant osé combattre contre Mithridate, il sut

défait & mis en déroute.

DÉMONAX, Demonax, (ε) Δημώναζ, illustre citoyen d'Éphèfe, & l'un des premiers de la ville, par ses dignités. Il avoit épousé une semme nommée Charicleia, qui par ses débauches causa sa perte & celle de son mari. Voyez Charicleia.

DÉMONAX, Demonax, (f) Δημώναξ, célebre Philosophe, sous l'empire de Marc-Aurèle, & d'Adrien, vers l'an de Jesus-Christ

170.

DÉMONICE, Demonice, (g)

Annodium, jeune fille Éphésienne,
qui promit à Brennus, chef des
Gaulois, de s'abandonner à lui,
& de lui livrer la ville d'Éphèse,
s'il vouloit lui donner les colliers,
les brasselets, & les autres joyaux
des dames de cette ville; ce que
ce Prince lui accorda. Ainsi, Éphèse étant prise, Brennus commanda
à ses soldats de lui jetter dans le
sein tout ce qu'il y avoit de joyaux

IV. c. 161, 162. Myth. par M. l'Abb. Ban. Tom. II. pag. 440.

(c) Plut, T. I. p. 497.

(g) Plut. T. H. p. 309.

<sup>(</sup>a) Paul. p. 320, 551. Myth. par M. PAbb. Ban. Tom. VII. pag. 204, 209. (b) Excerpt. Diod. Sicul. Herod. L.

<sup>(</sup>d) Tacit. Annal. L. XI. c. 9.

<sup>(</sup>f) Lucian, Tom. I. pag. 997. & feq. Crev. Hift. des Emp. Tom. IV. p. 414.

DE 469

or; ce qu'ils firent en telle quannté, que cette fille en fut accablée, & ensevelie dessous, toute vive.

Nous observerons ici que le nom de Démonice, ou Démodice, que des Modernes ont attribué à cette sille, n'est point son nom propre, mais une épithete que Plutarque lui donne, pour marquer que c'étoit une sille du peuple; Amarlan, en Grec, signifie popularis. C'est donc par erreur qu'on en a fait un nom propre.

DEMONICE, Demonice, Δυμοδίκη, fœur de Critolaüs, de la ville de Tégée. Voyez Critolaüs.

DÉMONICUS, Demonicus, Δημούνικος (a) Athénien, du bourg de Phlya, dans la tribu Ptolémaïde. Démosthène nous apprend que ce Démonicus avoit été archonte.

DÉMONSTRATIF, Demonstrativus, nom que l'on donne à un des trois genres de la rhéto-

rique.

Le genre Démonstratif est celui qui se propose la louange ou le blame. Telle est la fin qu'on se propose dans les panégyriques, les oraisons sunebres, les discours académiques, les invectives, &c.

On tire les louanges de la patrie, des parens, de l'éducation, des qualités du cœur & de l'esprit, des biens extérieurs, du bon usage que l'on a fait du crédit, des richesses, des emplois, des charges. Au contraire, la bassesse de l'extraction, la mauvaise éducation, les défauts de l'esprit & les vices

du cœur, l'abus du crédit, de l'autoriré, des richesses, &c. fournissent matière à l'invective. Les Catilinaires de Cicéron & ses Philippiques sont de ce dernier genre, mais non pas uniquement; car, à d'autres égards, elles rentrent dans le genre délibératif & dans le judiciaire.

Parmi les fources de la louange & de l'invective dont on vient de faire l'énumération, il en est où la justice & la raison nous défendent de puiser. On peut, en louant un homme recommandable, rappeller la gloire & la vertu de ses ayeux; mais, il est ridicule d'en tirer pour lui un éloge. L'on peut & lon doit démasquer l'artifice & la scélératesse des méchans, lorsqu'on est chargé par état de défendre contr'eux la foiblesse & l'innocence; mais, c'est eux-mêmes, non leurs ancêtres que l'on est en droit d'attaquer, & il est absurde & barbare de reprocher aux enfans les malheurs, les vices ou les crimes des peres. Le reproche d'une naissance obscure ne prouve que la bassesse de celui qui le fait. L'éloge tiré des richesses, ou le blâme fondé fur la pauvreté, sont également faux & lâches. Les noms, le crédit, les dignités exigent le mérite, & ne le donnent pas. En un mot, pour louer ou blamer justement quelqu'un faut le prendre en lui-même, & le déponiller de tout ce qui n'est pas lui.

Le genre Démonstratif comporte toutes les richesses & toute

la magnificence de l'art oratoire. Cicéron dit à cet égard, que l'orateur, loin de cacher l'art, peut en faire parade, & en étaler toute la pompe; mais, il ajoûte en même tems qu'on doit user de réserve & de retenue; que les ornemens qui sont comme les fleurs & les brillans de la raison, ne doivent pas se montrer par-rout, mais seulement de distance en distance. " Je veux, dit-il, que l'o-» rateur place des jours & des » lumières dans son tableau; mais, » j'exige aussi qu'il y mette des mombres & des enfoncemens, mafin que les couleurs vives en

» sortent avec plus d'éclat. « DÉMOPHANTE, Demophantus, Δυμόφαντος, (a) fameux usurier , qui demeuroit à Athènes, derrière le Pœcile. Cet homme s'étoit attaché à une courtisanne nommée Ampélis. Un jour, celleci s'apperçevant que la passion de son amant commençoit à se réfroidir, eut recours à ce stratagême. Elle lui ferma la porte, & en sit entrer un autre. Alors [ c'est Ampélis qui raconte le fait à une autre courtisanne], il commença à faire l'enragé & le désespéré; tout cela n'aboutit qu'à me faire de nouvelles faveurs, & à ne plus découcher d'avec moi. Cependant, sa femme crioit que je l'avois ensorcele, & que je lui avois donné un breuvage pour me faire aimer; mais tout ce breuvage n'étoit qu'un peu de jalousie, mêlée bien -a propos.

DEMOPHANTE, (b) Demophantus, Δημόφαντος capitaine Éléen. D'autres le nomment Damophante. Voyez Damophante.

DEMOPHILE, Demophila, l'un des noms de la Sibylle de Cu-

mes. Voyez Amalthée.

DÉMOPHILE, Demophilus, Διμόριλος, (c) l'un des Lieutenans d'Agathocle. Il se trouva à plusieurs combats, où il partageoit le souverain commandement, & ne contribua pas peu à mettre en suite les ennemis.

DÉMOPHILE, Demophilus, Autropines, (d) fils de l'historien Éphore, vivoit du tems d'Alexandre le Grand, vers l'an 336 avant Jesus Christ. Il continua l'Histoire de la guerre sacrée, que son pere avoit commencée. Il commença lui-même cette continuation au tems où le temple de l'oracle de Delphes sut pris & pillé par Philomele de Phocide.

DÉMOPHILE, Demophilus, Δυμόφιλος, (e) fameux peintre, dont parle Pline, & qu'il furnom-

me Himeræus.

DÉMOPHILE, Demophilus, Δυμέφιλος (f) l'un des accusateurs de Phocion. Après la mort de ce grand homme, il prit la suite, parce que le peuple d'Athènes, revenu à lui-même, quoique trop tard, avoir condamné au dernier supplice tous ceux qui avoient contribué à l'arrêt rendu contre Phocion. Démophile ne tarda pourtant pas à porter la peine qu'il méritoit; car, le fils de Phocion l'ayant

<sup>(4)</sup> Lucian. T. H. p. 726 , 727,

<sup>(</sup>b) Pauf. p. 534. (c) Diod. Sicul. p. 727, 762.

<sup>(</sup>d) Diod. Sicul. p. 517. (e) Plin. T. II. p. 691. (f) Plut. T. I. p. 759.

rencontré, en tira lui-même vengeance.

DÉMOPHON, Demophon, · Δυμοφων, (a) fils de Thésée & de Phedre, succéda à son pere au royaume d'Athènes, & marcha au secours des Grecs contre les Troyens. D'autres disent qu'il n'alla point au siège de Troye, & qu'il ne succéda pas immédiatement à Thésée. Suivant ces derniers, c'est Mnesthée qui fut le successeur immédiat de Thésée. Cet usurpateur étant mort pendant qu'il revenoit de la guerre de Troye, Démophon monta sur le trône, & règna pendant trentetrois ans. Le commencement de son règne est placé en l'an 1181 avant Jesus-Christ.

Pausanias dir que Démophon est le premier qui ait été cité à la chambre que les Athéniens appelloient la chambre du Palladium, à laquelle étoient particulièrement attribués les procès criminels pour cause de meurtre. Mais, on ne scait pas bien de quel crime il étoit accusé. On dit pourtant que Diomede s'en retournant dans son pais après la prise de Troye, s'égara par une nuit obscure, & qu'il aborda à Phalere; que les Argiens qu'il avoit avec lui, croyant être en païs ennemi, s'étoient mis à piller dans la campagne; que Démophon, qui ne les reconnoissoit pas non plus, étant accouru pour empêcher ce brigandage, avoit tué plusieurs Argiens, leur avoit enlevé le Palladium . &

qu'en revenant chez lui, son cheval avoit malheureusement jesté par terre un Athénien qui passoit, & l'avoit écrafé. Les uns disent que ce furent les parens du mort qui appellerent Démophon en justice, & les autres veulent que c'ait été le peuple d'Argos.

Selon Plutarque, Démophon bâtit une ville sur les bords du

fleuve de Clarius.

Les amours de Démophon & de Phyllis, fille de Lycurgue, roi d'un peuple de Thrace, font connus dant la fable. Sur quoi on peut

voir l'article de Phyllis.

DÉMOPHON, Demophon, Δυμορων, (b) tyran de Pise. On dit qu'il fit des maux infinis aux Eléens, & qu'après sa mort, comme les Piséens n'avoient point été complices de sa méchanceté, les Eléens voulurent bien s'en rapporter à eux des dédommagemens qu'ils demandoient. Il y avoit alors seize villes dans toute l'Elide. Les deux peuples, pour terminer leur différend à l'amiable. convintent de choifir dans chaque ville une femme respectable par son âge , par sa naissance & par sa vertu. On nomma donc seize graves Matrones, qui par leur prudence réglerent les prétentions des Éléens, & rétablirent la bonne intelligence entre les deux peuples. Dans la suite, on leur confia la direction des jeux qui se célébrerent en l'honneur de Junon, & le soin de faire le voile de la Déesse. Elles étoient aussi char-

<sup>(4)</sup> Plut. T. I. p. 92. Juft. L. II. c. 6. 122. T. VIII. p. 77. & fuiv. Paul. pag. 52, 53, 658. Myth. par M. l'Abb. Ban, Tom, VII, pag. 116, 117,

<sup>(</sup>b) Paul, p. 318.

DE

gées de l'entretien de deux chœurs de musique, dont l'un étoit nommé le chœur de Physcoa, l'autre le chœur d'Hippodamie.

DÉMOPHON, Demophon, Δυμαφών statuaire, nommé austi Damophon. Voyez Damophon.

DÉMOPHON, Demophon, Δυμογων (a) capitaine Athénien. L'an 378 avant l'Ére Chrétienne, les Thébains ayant envoyé des ambassadeurs aux Athéniens, pour implorer leur secours contre les Lacédémoniens, le peuple décida fur le champ qu'il falloit leur accorder ce qu'ils demandoient. Démophon, qu'on nomma général, fit des le jour même une élite de cinq mille hommes d'infanterie & de cinq cens cavaliers, à la tête desquels il sorrit d'Arhènes le lendemain, & qu'il conduisit en toute diligence au lieu marqué, pour prévenir les Lacédémoniens, Tout le reste de la milice Athénienne se préparoit encore à les suivre, s'il étoit nécessaire. Démophon arriva si promptement, qu'il surprit les Thébains mêmes; & tout ce qu'il y avoit d'hommes portant les armes dans la Béotie, étant accourus à la défense commune, les Thébains se virent bientôt une grosse armée, contre laquelle les ennemis ne purent tenir long-tems.

DÉMOPHON, Demophon, Aumorai (b) fils de Démon, étoit coufin germain de l'orateur Démosthène. Il en est beaucoup parlé dans la harangue de cet Orateur,

contre Aphobus.

(a) Diod. Sicul. p. 470. (b) Demosth. Orat. in Aphob. p. 895. & feq. (c) Maccab. L. II. c. 12. v. 2. Il y a toute apparence que ce Démophon est le même que le

précédent.

DÉMOPHON, Demophon, Δυμοφών, (c) un des officiers de l'armée d'Antiochus Eupator, Après la treve conclue entre ce Prince & Judas Maccabée, il fut laissé en Judée avec quelques autres officiers, vers l'an 163 avant J. C. Mais, tous de concert ne laisserent point jouir tranquillement les Juiss de la paix.

DÉMOPHOON, (d) Demophoon, l'un des capitaines Troyens, fut tué par la reine Camillle.

DÉMOPHOON, Demophoon, le même que Démophon. Voyez

Démophon.

DÉMOPHOON, (e) Demophoon, fameux devin à la suite d'Alexandre le Grand. Comme ce Prince approchoit de la ville des Oxydraques, pour en faire le siège, Démophoon vint l'avertir qu'il quittât cette entreprise, ou dumoins qu'il étoit menacé d'y perdre la vie. Le Roi regardant Démophoon, lui dit: Lorsque tu es fort attentif à ton art, & à contempler les entrailles des animaux, si quelqu'un venoit t'interrompre; ne le tiendrois tu pas pour un fâcheux & un importun? Oui, sans doute, dit Démophoon. Et ne penses-tu pas, repartit le Roi, qu'étant maintenant occupé, non pas aux entrailles des bêtes, mais à une des plus grandes affaires du monde, rien me puisse être plus importun qu'un devin plein de superstitions?

<sup>(</sup>d) Virg. Æneid. L. XI. v. 675. (e) Q. Curt. L. IX. c. 4. Diod. Sicul.

Et sans perdre plus de tems, il fait planter les échelles, & comme on tardoit trop à son gré, il monta le premier

le premier,

DÉMOPOLIS, Demopolis, Αμμόπολις (a) fils de Thémistocle, & frere de Néoclès. On dit que ces deux freres ayant publié à Athènes les loix qui avoient été faites contre les exilés, furent assommés à coups de pierre, par les ennemis de leur pere.

Plutarque parle de Démopolis & de Néoclès, & voici ce qu'il en dit: » Phylarque traite l'histoire » comme une tragédie, & a pref» que recours à une machine, » lorsque, pour émouvoir la ter» reur & la compassion, il intro» duit je ne sçais quels Néoclès » & Démopolis, fils prétendus de » Thémistocle. Mais, il n'y a » personne, non pas même les » plus ignorans, qui ne recon» noissent que c'est une chose in» ventée & une pure siction, «

DÉMOPTOLEME, Demoptolemus, Διμοπτόλεμος (b) l'un des compagnons d'Agélaüs, fut

tué par Ulysse.

ANMOS, (c) terme que M. l'abbé Gédoyn, dans sa traduction Françoise de Pausanias, rend par celui de Bourgade; & il n'est guère possible de le rendre autrement. Il n'est pas douteux que par Anaos, les Grecs entendoient ces divers cantons de l'Attique, qui avoient chacun leurs bourgs ou villages, même leurs temples,

leurs Dieux, leurs Magistrats, & leurs loix, avant que Thésée les eût engagés à se réunir pour la plûpart dans Athènes: car e'e'est ainsi qu'il accrut & qu'il peupla cette ville, qui devint ensuite une des plus florissantes villes du monde.

DÉMOSTHÈNE, Demosthenes, Δημοοθένης (d) pere de l'orateur de ce nom, étoit du bourg de Péane dans l'Attique, & d'une naissance libre. C'est le témoignage que lui rend Eschine. Selon Plutarque, il étoit un des plus honnêtes hommes & des premiers citoyens du païs. Il faifoit valoir des forges. Et son fils nous apprend lui-même qu'il employoit trente esclaves, qui valoient chacun trois mines, c'està dire, cinquante écus, excepté deux, qui étoient sans doute les plus habiles, & conduisoient tout l'ouvrage; ils étoient estimés chacun cent écus. On sçait que les esclaves faisoient partie du bien des Anciens. Ces forges, tous frais rabattus, rapportoient chaque année trente mines, c'est-à-dire, quinze cens livres. A cette première manufacture, destinée à fabriquer des épées & d'autres armes pareilles, il en joignoit une autre, où l'on travailloit à faire des lits & des tables de bois rare ou d'ivoire, qui lui rapportoit par an douze mines. Celle-ci n'occupoit que vingt esclaves, & leur prix n'étoit, pour chacun, que

(c) Traduct. Franc. de Paul. par M.

PAbb.. Gédoy.
(d) Suid. T. I. p. 682, Plut. T. I. p. 847. Roll. Hift, Anc, T. III. p. 444.

<sup>(</sup>a) Plut. T. I. p. 128. (b) Homer. Odyss. L. XXII. v. 242,

deux mines, ou cent livres. Il avoit épousé la fille d'un certain Gylon, qui avoit été banni pour crime de trahison. Cette semme se nommoit Cléobule.

DÉMOSTHENE, Demosthenes, Δημοσθένης (a) célebre orateur d'Athènes, fils du précédent, naquit l'an 381 avant l'Ére Chrétienne. Il n'avoit encore que sept ans, lorsqu'il perdit son pere, qui lui laissa un bien fort considérable, qu'on fait monter à quatorze ou quinze talens. Mais, il fut ruiné par l'injustice de ses tuteurs, qui lui en volerent une partie, & laisserent dépérir l'autre; ils ne payerent pas même à ses maîtres le falaire qui leur étoit dû. Cela fut apparemment cause qu'il ne fût pas élevé dans les sciences qui conviennent à un enfant de bonne mailon; outre que la foiblesse & la délicatesse de son tempérament empêcherent sa mere de le porter au travail, & ses maîtres de le presser & de le contraindre; car, dans son enfance, il étoit fort inaigre & fort infirme, & l'on prétend que ce furent cette foiblesse & cette infirmité qui porterent ses camarades à lui donner par mocquerie le furnom de Batalus, qui étoit un surnom fort décrié. Pour ce qui est d'Argas, autre

(a) Plut. T. I. p. 846, 847. & feq. Just. L. XI. c. 2. L. XIII. c. 5. Corn. Nep. in Phoc. c. 2. Strab. pag. 121, 374, 471. Diod. Sicul. pag. 539, 554, 555. & seq. Freinf, Suppl. in Q. Curt. L. I. c. 5, 13, 14. Paul. pag. 13, 24, 148. Appian. pag. 430, 437. Athen. p. 44, 223, 588. & feq. Suid. Tom. I. p. 681, 682. Quintil. L. I. c. 10. L. VI. c. 2, 3, 5. L. IX. c. 4. L. X. c. 1, 3. L. XI, c. 3. L. XII, c. 13. 2, 6, 10.

surnom qu'on donna aussi à Démosthène, on prétend qu'il lui vint de la férocité & de la rudesse de ses mœurs.

Ce qui donna occasion à Démosthène de s'appliquer à l'étude de l'éloquence, ce fut la circonftance de la plaidoirie d'une caute célebre. On attendoit avec impatience le jour de cette plaidoirie, tant à cause de l'excellence de l'orateur, qu'à cause de l'importance de l'affaire dont il s'agissoit. Démosthène, ayant oui dire que tous les maîtres & tous les gouverneurs de la jeunesse se préparoient à aller à ce jugement, pria son précepteur de le mener aussi avec lui. Ce précepteur, qui avoit quelque familiarité avec les huifsiers qui ouvroient la salle de l'audience, obtint d'eux une place où son jeune disciple pût entendre les Avocats fans être vu. L'orateur eut un succès qui lui attira l'admiration de tout le monde. Démosthène, frappé de cette gloire si éclatante, en devint comme jaloux; voyant cet orateur reconduit honorablement par tout le peuple, & comblé de louanges & de bénédictions, il en admira davantage la force de l'éloquence qui peut s'affujettir toutes choses, & les manier à son gré. Dès ce

Cicer. Orator. c. 4. & feq. Brut. c. 17. & feq. Roll. Hift. Anc. T. III. p. 65, 66. & Suiv. Tom. IV. p. 28. & Suiv. Tom. VI. p. 323. Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. IV. pag-25. T. V. p. 407. T. VII. p. 55. & Suiv. T. VIII. p. 158. & fuiv. Tom. XII. p. 73, 80, 82. Tom. XIV. p. 84. & fuiv. Tom. XVI. pag. 137. T. XXI. pag. 210. T. XXIV. p. 12. & Suiv.

moment, il quitta tous les exercices dont on occupoit les enfans, & s'exerça à composer des harangues, pour parvenir un jour à être du nombre des orateurs.

Le premier maître d'éloquence auquel il s'attacha, ce fut le rhéteur Isée, quoiqu'Isocrate tînt alors publiquement son école; loit, comme quelques-uns disent, qu'étant un orphelin ruiné, il n'eût pas le moyen de payer à Isocrate le salaire qu'il prenoit ordinairement, qui étoit de dix mines, ou plutôt qu'il préférat l'éloquence d'Isée comme plus subtile & plus propre à l'action, & qu'il l'eût choisse pour la mettre véritablement en pratique.

Hermippus avoit trouvé dans quelques mémoires que Démofthène étudia aussi sous Platon, & que le commerce de ce Philolophe lui servit beaucoup à former son éloquence; & il rapporte que Ctélibius disoit que, par le moyen de Callias de Syracuse & de quelques autres, Démosthène avoit eu en secret les traités de rhétorique d'Isocrate & ceux du rhéteur Callidamas, & qu'il en avoit beau-

coup profité.

Dès qu'il fut en âge, il commença a faire un procès à fes tuteurs, & à les poursuivre en justice. Ceux-ci, comme bons chicaneurs, trouvant toujours de nouvelles remises, & obtenant tous les jours de nouveaux délais, donnerent bien de l'exercice à Démosthène, qui fut obligé de parler souvent; de sorte que s'étant façonné, dit Thucydide, par ce travail continuel, il vint à boat de

son affaire, non sans beaucoup de peine & de danger. Mais, quoiqu'il eût gagné, il ne put pourtant retirer qu'une petite partie de ses biens paternels. Le plus grand gain qu'il fit dans cette poursuite, c'est qu'il acquit la hardiesse & l'habitude de parler en public, & qu'il se jetta ensuite dans les affaires publiques, comme dans les jeux où l'on se propose des prix, & surpassa bientôt tous les orateurs qui tenoient le premier rang.

Cependant, la première fois qu'il parla devant le peuple, on fit un si grand bruit , qu'il eut de la peine à se faire écouter, & on se mocquoit ouvertement de son style, qui paroissoit fort étrange, étant très-confus & très-embrouillé par la longueur de ses périodes, & si forcé par la quantité d'enthymemes & autres argumens qu'il entaffoit, qu'on ne pouvoit le suivre. D'ailleurs, il avoit la voix foible, une grande difficulté de langue, & l'haleine si courte, qu'elle empêchoit d'entendre ce qu'il disoit, parce qu'elle l'obligeoit à couper souvent ses périodes avant que le sens fût achevé. Cela le rebuta tellement, qu'il renonça aux assemblées du peuple, & se retira au port du Pirée. Un jour qu'il se promenoit tout rêveur & fort découragé, Eunomus, de Thriasie, qui étoit déjà vieux, le rencontra en cet état, le gronda très-sérieusement de ce qu'ayant une manière de parler entièrement semblable à celle de Péricles, il s'abandonnoit & se trahissoit pourtant lui-même par lâcheté & par foiblesse, & qu'il n'avoit ni le courage de soutenir le bruit & le tumulte d'une populace, ni la force de former & d'endurcir son corps à ces combats de la tribune; & que par une mollesse inexcusable, il se laissoit abâtardir & sletrir sans s'en mettre en peine.

Une autre fois ayant mal réuffi, & ayant été sifflé, comme il s'en retournoit chez lui, la tête couverte, pour cacher sa honte, & au délespoir de ce mauvais succès, il fut suivi par un comédien nomme Satyrus, qui étoit de ses amis, & qui entra avec lui. Démosthène commença à faire en la présence, des lamentations de ce qu'étant celui de tous les orateurs qui prenoit le plus de peine, & qui travailloit le plus, au point qu'il avoit presque ruiné sa santé à ce travail, il ne pouvoit pourtant trouver le moyen de plaire au peuple; que de limples matelots très-ignorans, & presque toujours dans la crapule, étoient écoutés, & occupoient la tribune, & que lui étoit méprisé, & qu'on ne daignoit pas l'entendre. Vous dites vrai, Démosthène, lui répondit Satyrus, mais je guérirai bientôt ce qui cause tout ce mal, si vous voulez seulement me réciter par cœur quelques scènes d'Euripide ou de Sophocle. Démolthène le fit sur l'heure; & Satyrus répétant après lui, les mêmes endroits, les prononça si bien & les accommoda tellement aux mœurs & à l'état de celui qu'il reprélentoit, que Démosthène même les trouva tout autre; & que convaincu de l'ornement, de la grace & la torce que la prononciation & l'action donnent aux

discours, il regarda comme trèspeu de chose, ou comme presque rien, de s'exercer à bien parler, fi on neglige la prononciation & l'action qui conviennent aux choses que l'on dit. Ce fut ce qui l'obligea à se faire sous terre un cabinet, qui étoit conservé encore du tems de Plutarque, où il alloit tous les jours s'exercer à déclamer & à former sa voix, & où il passoit souvent deux & trois mois entiers en se faisant raser la moitié de la tête, afin que si la tentation le prenoit de sortir, il en fut empêché par la honte de

paroître en cet état.

Quand il fortoit pour aller voir fes amis, ou que ses amis le venoient voir, tout ce qui se passoit dans ces conversations tout ce qu'il entendoit & tous les faits qu'on rapportoit, il les prenoit pour autant de sujets de l'exercer, & il n'avoit pas plutôt quitté ses amis, qu'il se retiroit dans ce cabinet souterrein, où il répétoit tout de suite les affaires dont on lui avoit parlé, & tout ce qu'on avoit dit pour & contre; & s'il avoit affisté à quelque discours public, il tâchoit de le retenir, & le réduisoit ensuite en certains lieux communs & en périodes bien travaillées, qu'il gardoit pour s'en servir dans l'occasion. Souvent il s'occupoit à corriger, à expliquer & à étendre ce que les autres lui avoient dit, ou ce qu'il avoit dit lui-même aux autres. Cela le fit passer pour un homme d'un esprit pesant, qui n'avoit pas la conception vive, & dont toute la force & l'éloquence n'étoient que l'effet

dutravail, sans aucun talent naturel, & on en alléguoit comme une grande preuve, que jamais personne n'avoit entendu Démosthène parler sur le champ, & que même il étoir souvent arrivé qu'étant assis dans l'assemblée, le peuple l'appellant par son nom, & le pressant de parler, il n'avoit jamais voulu y entendre, à moins qu'il n'eût médité ce qu'il avoit à dire, & qu'il ne se fût préparé. La plûpart des autres orateurs en faisoient des railleries; & Pythéas lui dit un jour en se moquant, que son travail sentoit la lampe. Oui vraiment, Pythéas, lui repartit Démosthène, en repoussant cette raillerie, par une raillerie plus piquante, mais c'est que ta lampe & la mienne ne nous éclairent pas tous deux pour les mêmes travaux. Il ne répondit rien aux autres; & bien loin de se défendre, il avouoit que véritablement il n'avoit pas toujours écrit tout ce qu'il disoit, mais qu'il ne parloit jamais sans avoir écrit. Il soutenoit même que celui qui prépare ses discours, est homme populaire; car, cette préparation est une marque qu'il fait la cour au people & qu'il veut lui plaire; au lieu que de ne pas se loucier ni se mertre en peine de ce que le peuple pensera des discours qu'on lui fait, c'est le propre d'un homme qui penche vers l'oligarchie, & qui emploieroit plus volontiers la force que la perfualion.

Quant à sa timidité à parlet sur le champ, on en rapporte une preuve qui n'est pas équivoque, c'est qu'un jour étant troublé par

le bruit du peuple, Démades se leva & parla fur le champ pour appuyer ses raisons, & que jamais Démosshène ne fit la même chose

pour Démadès.

Les efforts qu'il fit pour corriger le défaut naturel qu'il avoit dans la langue, font bien voir qu'un travail opiniâtre surmonte tout. Il bégayoit à un point qu'il ne pouvoit exprimer certaines lettres, entr'autres celle qui commence le nom de l'art qu'il étudioit; & il avoit l'haleine si courte, qu'il ne pouvoit suffire à prononcer une période entière sarrêter. Il vint à bout de vaincre tous ces obstacles, en mettant dans sa bouche de petits cailloux & prononçant ainfi plufieurs vers de suite à haute voix sans s'interrompre, & cela même en marchant, & en montant par des endroits fort roides & fort escarpés: en sorte que dans la suite nulle lettre ne l'arrêta, & que les plus longues périodes n'épuisoient point ion haleine. Il fit plus; il alloit fur le bord de la mer, & dans le tems que les flots étoient le plus violemment agités, il y prononçoit des harangues, pour s'acoûtumer par le bruit confus des flots, aux émeutes du peuple & aux cris tumultueux des assemblées.

Démosshène ne prit pas moins de soin du geste que de la voix. Il avoit chez lui un grand miroir; qui étoit son maître pour l'action. & devant lequel il déclamoit avant que de parler en public. Pour se corriger d'un défaut qu'il avoit contracté par une mauvaise habitude, qui étoit de hausser continuellement les épaules, il s'exercoit de bout dans une espèce de tribune fort étroite, où pendoit une hallebarde, asin que, si dans la chaleur de l'action ce mouvement venoit à lui échapper, la pointe de cette hallebarde lui servît d'avertissement & de punition tout ensemble;

Il fut bien payé de toutes les peines, puisque ce fut par ce moyen qu'il porta l'art de déclamer au plus haut degré de perfection où il puisse aller. C'est qu'il en connoissoit bien le prix & l'importance. Ausli quand on l'interrogea, à trois différentes reprises, for la qualité qu'il jugeoit la plus nécessaire à l'orateur, il ne dit autre chose sinon que c'étoit la prononciation, voulant infinuer, par cette réponse répétée jusqu'à trois fois, que cette qualité étoit celle dont le défaut pouvoit le moins se couvrir, & qui étoit la plus capable de couvrir les autres; & que la prononciation seule pouvoit faire valoir extrêmement un orateur même médiocre, au lieu que sans elle, le plus habile ne pouvoit point espérer d'avoir jamais aucun fuccès. Il falloit qu'il en fit grand cas, puisque pour s'y perfectionner, & pour recevoir les leçons de Néoptolème, le plus habile comédien qui fût alors, il confacra jusqu'à dix mille dragmes, quoiqu'il ne fût pas fort riche.

Il se levoit extrêmement matin, & il avoit coûtume de dire qu'il étoit bien sâché quand un ouvrier l'avoit devancé dans le travail. On peut juger des efforts qu'il sit pour se persectionner en tout genre, par la peine qu'il prit de copier de sa propre main jusqu'à huit fois l'histoire de Thucydide, pour se rendre plus familier le style de ce grand homme.

Démosthène, après avoir exercé son talent pour la parole dans quelques causes particulières, se produisit au grand jour, & parut fur la tribune aux harangues, pour y traiter des affaires publiques Au jugement de Cicéron, ce succès alla si loin, qu'il se faisoit un concours de toute la Grece à Athènes, pour entendre parler Démofthène; & il ajoûte qu'avec un mérite comme le sien, la chose ne pouvoit pas être autrement. Si l'on en croit Philippe, & sur cette matière c'est un témoin certainement digne de foi & non réculable . l'éloquence de Démosthène lui faisoit plus de tort elle seule, que toutes les troupes & toutes les flottes des Athéniens. Ses harangues, disoit-il, étoient comme des machines de guerre, & des batteries dressées de loin contra lui, par lesquelles il renversoit tous ses projets, & ruinoit toutes ses entreprises, fans qu'il fût polfible d'en arrêter l'effet.

Démosthène commença à entrer dans les affaires du gouvernement pendant la guerre sacrée, autrement appellée la guerre Phocique, comme il le dit lui-même, & comme il est aisé de le recueilir de ses oraisons contre Philippe, dont les dernières furent prononcées après que cette guerre eutété sinie, & les premières touchent beaucoup de particularités qui le passerent dans cette guerre même.

Plutarque assure que Démosthène prononça son oraison contre Midias à l'âge de trente-deux ans accomplis, lorsqu'il n'avoit encore aucun crédit dans la République; ce qui ne doit pas être pris à la lettre; mais peut-être que Plutarque a voulu dire seulement que Démosthène n'avoit pas alors autant de crédit & de réputation qu'il en eut dans la suite. Quoi qu'il en soit, ce fut, selon Plutarque, la principale raison qui obligea Démosthène à renoncer pour de l'argent à l'inimitié qu'il avoit pour cer homme qui l'avoit maltraité; car, de son naturel, il n'étoit ni doux ni facile à appaiser, comme Homère le dit d'Achille, mais implacable dans fon restentiment, & apre & ardent à repousser l'injure. Mais voyant que ce n'étoit pas une petite entreprise, ni l'entreprise d'un homme d'aussi peu d'autorité que lui, de prétendre venir à bout d'un personnage comme Midias, appuyé par d'immenses richesses, protégé par des amis puissans, & redoutable même par son éloquence, il se montra favorable aux amis qui intercéderent pour Midias. Car d'ailleurs il ne faut pas s'imaginer que trois mille dragmes eussent été capables d'appailer Démosthène , de calmer son ressentiment, s'il eut pu se flatter de l'espérance de remporter la victoire sur son ennemi.

Il trouva une occasion bien glotieuse de se mêler du gouvernement, ce sut la nécessité de désendre contre le roi Philippe les intérêts & la liberté de la Grece;

& il s'en acquitta si dignement, & combattit si bien pour elle par son éloquence, qu'il s'acquit bientôt une grande réputation & qu'il se rendit très-célebre par la force de son art, & par sa hardiesse à parler librement, sans rien ménager & sans rien craindre, de sorte qu'il fut admiré de toute la Grece, honoré & recherché par le roi de Perse, que Philippe lui - même faisoit plus de cas de lui que de tous les autres orateurs ensemble. & que ses ennemis avoucient qu'ils avoient à combattre un homme d'une très-grande réputation, & un athlete très-redoutable; car c'est ce que disoient ses plus grands adversaires Eschine & Hyperide, dans les accusations mêmes qu'ils intentoient contre lui. De-là vient que je ne sçaurois comprendre, dit Plutarque, comment Théopompe s'est avisé d'écrire que Démosthène étoit inconstant de son naturel, & incapable de s'attacher long-tems aux mêmes personnes & aux mêmes affaires; car, au contraire, il paroît qu'il persévéra jusqu'à la fin dans le même parti qu'il avoit embrassé, & dans les mêmes affaires qu'il avoit entreprises dès sa première entrée dans l'administration de la République; & que non seulement il ne changea point en toute sa vie, mais que même il abandonna & perdit la vie pour s'empêcher de changer. Jamais il ne sit comme Démades, qui, pour justifier son changement de parti dans le gouvernement, dit qu'il lui étoit souvent arrivé, dans les diverses conjectures, de dire des

choses contraires à ses premiers sentimens; mais qu'il n'en avoit jamais dit qui fussent contraires au

bien de la République.

La plûpart de ses oraisons, selon le philosophe Panérius, sont écrites sur ce grand principe, que le beau seul est préférable par luimême, comme son oraison de la couronne, celle des immunités, & ses Philippiques. Dans toutes ces oraisons il ne mene pas ses citoyens à ce qui est le plus agréable, le plus facile & le plus avantageux; mais il leur prouve & leur démontre par-tout qu'il faut toujours préférer le beau & l'honnête à ce qui est le plus salutaire & le plus für. Si à cette noble ambition & à cette espèce de jalousie d'honneur qu'il témoignoit dans toutes les actions, & à cette générolité & à cette magnanimité qui éclatoient dans ses discours ; il eût joint la valeur guerrière & le défintéressement, il n'auroit pas seulement été mis au nombre des grands orateurs, avec Myroclès, Polyeucte & Hypéride, mais il auroit mérité d'être mis beaucoup plus haut, avec les Cimons, les Thucydides & les Périclès. Car même parmi ceux qui parurent après lui, Phocion, quoiqu'il fût à la tête du parti le moins loué, & qu'il parût favoriser les Macédoniens; cependant, à cause de sa valeur & de sa justice, il sut toujours regardé comme un personnage qui n'étoit inférieur ni à Aristide, ni à Ephialte, ni à Cimon; au lieu que Démosthène. parce qu'il n'étoit pas bien brave à la guerre, ni assez muni & assez

fortifié contre les présens, & que dans le tems qu'il se montroit inaccessible à tout l'or de Philippe & de la Macédoine, il se laissoit prendre par celui de Suse & d'Ecbatane, étoit bien propre à louer les grandes actions de ses ancêtres, mais très-peu propre à les imiter. Il étoit pourtant plus homme de bien que tous les autres orateurs de son tems, en exceptant toujours Phocion. Il paroît même qu'il parloit au peuple avec plus de franchise & de liberté que tous les autres, qu'il s'opposoit avec plus d'audace à ses cupidités, & qu'il reprenoit plus fortement les fautes, comme on peut le recueillir de ses oraisons.

Ce qu'il fit contre Antiphon, marque combien il étoit porté pour l'Aristocratie ; car , cet Antiphon ayant été absous par le peuple d'une accusarion très-grave, qui avoit été intentée contre lui, il l'entreprit, le mena au tribunal de l'Aréopage, & se souciant fort peu de déplaire au peuple & d'encourir son indignation; il le convainquit d'avoir promis à Philippe de brûler l'arfenal d'Athènes, & le fit condamner à mort. Il se rendit aussi accusateur contre la prêtresse Théoris, qui commettoit beaucoup de malverfations dans les fonctions de son ministère, & qui enseignoit aux esclaves à tromper leurs maîtres; & ayant conclu a la mort, il la fit condamner & exécuter.

On prétend aussi qu'il composa l'oraison qu'Apollodore prononça contre le général Timothée, & par laquelle il le fit déclarer rede-

vable au trésor de grandes sommes qu'il avoit détournées. On lui attribue encore les deux oraifons pour Phormion & pour Stéphanus, ce qui fut une grande tache à sa réputation, & avec justice; car ce Phormion se servit de cette oraison de Démosthène contre Apollodore. Ainsi Démosthène fit le pour & le contre, ce qui est la même chose, dit Plutarque, que s'il eût pris dans la même boutique deux épées, & qu'il les eût vendues à deux ennemis pour s'entretuer.

Quant à ses oraisons publiques, celles qui sont contre Androtion . contre Timocrate & contre Aristocrate, il les composa pour d'autres, parce qu'il ne s'étoit pas encore mêlé du gouvernement, car il n'avoit alors que vingt - fept ou vingt - huit ans. Mais, il prononça lui-même celle qui est contre Aristogiton, & celle qui est pour les Immunités, & qu'il fit en faveur de Crésippe ; fils de Chabrias, comme il le dit lui - même ; d'autres prétendent qu'il la fit parce qu'il poursoivoit en mariage la mere de ce jeune homme, qui étoit veuve. Cependant, il ne l'épousa point; mais, il épousa une fille de Samos ; comme l'écrit Démétrius dans son traité des synonymes. Pour ce qui est de son oraison contre Eschine, où il l'accuse de malversation dans son ambassade, on ne sçait pas certainement si elle fut prononcée, quoiqu'Idoménée affure que l'absolution d'Eschine ne passa que de trente voix sealement. Mais, il paroît que cela

DE 481 n'est nullement vrai, s'il en faut juger par ce que l'un & l'autre de ces deux orateurs disent dans leurs oraisons de la Couronne; car, aucun des deux ne dit clairement & expressément que cette affaire eût été plaidée & poussée jusqu'à un jugement définitif.

Pendant que la paix duroit encore, & avant que la guerre avec Philippe commençât, il étoit ailé de voir quelle teroit la conduite que Démosshène tiendroit dans le gouvernement de la République; car de tout ce que faisoit ce Prince, il ne laissoit rien passer; sans, pour ainsi dire, le contrôler; il s'élevoit contre toutes ses actions, il allarmoit les Athéniens sur ses moindres démarches, & les enflammoit contre lui. C'est pourquoi, dans la cour de Philippe on ne parloit que de Démosthène; & lorsqu'il alla avec d'autres en ambassade en Macédoine, Philippe écouta tous fes collegues dans l'audience qu'il leur donna, & il répondit avec plus de soin & d'attention au discours de Démosthène. Mais, dans la suite, il ne lui fit ni les mêmes honneurs ni les mêmes caresses qu'aux autres.

Dès que les affaires furent tournées à la guerre, Philippe ne pouvant se tenir en repos, & les Athéniens étant excités par Démosthène, cet orateur porta le peuple à marcher au secours de l'Eubée que les Tyrans qui s'étoient saisis des villes, avoient affejettie à Philippe. Les Athéniens étant donc passés en Eubée sur le décret qu'il en dressa lui-même en chasserent les Macédoniens,

482 DE

Ensuite, il envoya du secours aux Byzantins & aux Périnthiens à qui Philippe faifoit la guerre; car, ayant persuadé au peuple de renoncer au ressentiment qu'il avoit contre eux, & d'oublier les fautes que ces deux peuples avoient commifes dans la guerre des alliés, il le porta à leur envoyer des troupes qui furent la cause de leur salut. Après cela, il alla en qualité d'ambaffadeur dans toutes les villes de la Grece, parla à tous les Grecs, & les excitant par ses paroles, il les souleva tous, excepté un trèspetit nombre, & les ameuta con-

tre Philippe.

Le plus fort restoit encore à faire pour Demosthene; c'étoit d'attirer dans l'alliance les Thébains qui étoient voisins de l'Attique, qui avoient des troupes trèsaguerries, & qui étoient alors ceux de tous les Grecs qui avoient le plus de réputation dans les armes. Il fut lui-même envoyé en ambaffade à Thebes avec quelques autres. Philippe, de son côté, y envoya plusieurs députés, pour s'opposer & pour répondre à tout ce que les ambaffadeurs d'Athènes proposeroient. Les Thébains comprirent bien d'abord ce qui étoit pour eux le plus utile; mais, la forte éloquence de Démosthène, comme dit Théopompe, soufflant dans leurs courages comme un vent impétueux, y ralluma l'ambition, & chassa toutes les considérations contraires; de sorte que bannissant de leur cœur la crainte, la prudence & la reconnois-Sance, ils furent transportés par fon discours comme par une espèce d'enthousiasme, & uniquement enslammés de l'amour du beau.

Cette action de Démosthène parut si grande & si éclarante, que Philippe envoya d'abord des ambassadeurs à Athènes pour demander la paix; que toute la Grece, pour ainsi dire, se mit fur pied, attentive à ce qui arriveroit; que non seulement tous les capitaines Athéniens obéifsoient à Démosthène, mais encore tous les commandans des Béotiens; & qu'il régloit tout à son gré dans les assemblées de Thebes comme dans celles d'Athènes, également aimé, respecté & autorisé dans ces deux villes. Mais, la fortune, dit Plutarque, ayant, par une certaine révolution d'affaires, marqué à ce tems-là le dernier terme de la liberté de la Grece, s'opposa à ses glorieux desseins; il fut rendu des oracles, & il parut plusieurs signes de ce qui devoit arriver.

Pour Démosthène, on dit que plein de confiance dans les armes des Grees, & merveilleusement encouragé & ranimé par le nombre, par la valeur & par l'ardeur de tant de troupes qui ne demandoient qu'à voir l'ennemi, il ne ·leur permettoit point de s'amuser à tous ces oracles, & de prêter l'oreille à ces prophéties. Mais, leur donnant à entendre qu'il foupconnoit la Pythie de philippiser, il faisoit souvenir les Thébains de leur Epaminondas, & les Athéniens de leur Périclès, & leur representoit que ces grands hommes prenant ces oracles & ces prophéties pour des couleurs

DE 483

pour des prétextes dont on couvroit la crainte & la lâcheté, se servoient toujours de leur raison pour exécuter ce qu'il falloit faire. Démosthène jusques-là se montra très-homme de bien; mais à la bataille, qui se donna à Chéronée, il ne fit rien de beau, ni qui répondit à ces belies paroles; car, abandonnant fon poste, il prit honteusement la fuite, & jetta ses armes fans avoir honte, comme dit Pythéas, de démentir si làchement la belle devise qu'il avoit fait graver en lettres d'or fur son bouclier, a la bonne fortune.

D'abord après la bataille, Philippe fut si transporté de joie pour cette grande victoire, qu'il commit une infinité d'infolences. Mais, après être revenu de son ivresse. considérant dans son esprit le grand danger qu'il avoit couru, & qui l'environnoit encore, il frissonna, & les cheveux lui dresserent à la tête, au seul souvenir de la force & de la véhémence de cet orateur qui l'avoit forcé de mettre au hazard d'un seul combat, & de faire dépendre d'une très-petite partie d'une journée, & sa vie & ses États.

La gloire de cette grande action de Démosthène alla jusqu'au roi de Perse, qui écrivit à ses lieutenans & à ses Satrapes, de lui donner tout l'or qu'il voudroit, de n'avoir d'attention que pour lui, & de le distinguer sur tous les autres, comme le seul homme capable de donner beaucoup d'affaires au roi de Macédoine, & de le tenir en quelque sorte embarrassé & garrotté dans les troubles & dans les guerres des Grecs. Tout cela

fut découvert dans la suite par Alexandre, qui trouva à Sardis quelques lettres de Démosthène, & les registres des lieutenans du Roi , où étoient marquées les fommes qu'ils lui avoient fournies.

Cependant, après ce grand échec arrivé à la Grece, les orateurs qui étoient opposés à Démosthène, commencerent à s'élever contre lui & à l'appeller en justice pour lui faire son procès. Le peuple ne se contenta pas de le renvoyer absous de toutes leurs charges & accusations, il le combla encore de plus d'honneurs, & le rappella au maniement des affaires, comme celui qui étoit le plus affectionné & le plus zélé pour le bien public. De plus, les os de ceux qui avoient été tués à la bataille de Chéronée, ayant été rapportés à Athènes pour y être inhumés, le peuple le choisit pour faire l'éloge de ces vaillans hommes. montrant par-là, comme l'écrit Théopompe, qui releve cet acte en termes très-magnifiques, que non seulement il ne supportoit pas ce malheur avec bassesse & avec pusillanimité; mais que même, puisqu'il honoroit & distinguoit si fort celui qui avoit conseillé cette guerre, il ne se repentoit en aucune manière d'avoir suivi ses conseils.

Démosthène prononça donc l'oraifon funebre; mais, dans les décrets qu'il proposa dans la suite, il ne mit point son nom à la tête, il les mit tous sous le nom de ses amis, qu'il prir l'un après l'autre, pour éluder par-là en quelque manière sa mauvaise fortune, qui s'opiniatroit à le persécuter, jusqu'à ce qu'il reprit courage par la mort de Philippe, qui mourut peu de tems après qu'il eût remporté cette grande victoire à Chéronée.

Démosthène sut secrétement averti de cette mort de Philippe; & pour disposer d'avance les Athéniens à reprendre courage & à bien espérer de l'avenir, il alla au conseil avec un visage où la joie étoit peinte, & dit que la nuit précédente il avoit eu un songe qui promettoit quelque grand bonheur aux Atheniens; & peu de tems après on vit arriver les courriers qui apportoient la nouvelle de la mort de Philippe. Les Atheniens se mirent d'abord à faire des sacrifices, pour remercier les dieux de cette bonne nouvelle, & par un décret, ils décernerent une couronne à Pausanias qui l'avoit tué. En même tems, Démosthène parut lui-même en public avec une couronne de fleurs fur la tête, & vêtu très - magnifiquement, quoique ce ne fût que le septième jour de la mort de sa fille, comme le rapporte Eschine qui le maltraite fort sur cela, & qui lui reproche qu'il est un pere dénature. Mais, c'est à lui-même qu'il faut reprocher sa lâcheté & sa mollesse, dit Plutarque, si, prenant-les plaintes & les regrets pour les marques d'une ame tendre & pleine d'amour pour ses enfans, il condamne le courage qui fait supporter constamment & doucement ces accidens de la fortune.

Toutes les villes de la Grece,

excitées encore par Démosshene; se liguerent de nouveau; & les Thébains, se jettant sur la garnison que les Lacédémoniens avoient dans leur ville, en tuerent une grande partie avec les armes que Démosthène trouva le moyen de leur fournir. Pendant que les Athéniens se préparoient à soutenir avec eux cette guerre, Démosthène étoit tous les jours à la tribune, haranguant le peuple, & écrivoir lettres fur lettres aux lieutenans du roi de Perse en Asie, pour susciter dans ce pais-là une guerre à Alexandre qu'il appelloit un enfant & un autre Margitès.

Mais, après qu'Alexandre, ayant réglé les affaires de son royaume, fut venu en personne, avec toutes ses forces, au milieu de la Béotie, alors la fierté des Athéniens diminua extrêmement, & cette véhémence de Démolthène s'amortit tout-à-coup. Les Thébains abandonnés furent forcés de se défendre seuls, & perdirent leur ville ; ce qui causa un grand trouble & un grand effroi parmi les Athéniens. Démosthène est d'abord élu pour aller en qualité d'ambassadeur avec quelques autres vers Alexandre. Mais, il ne fut pas plutôt arrive au mont Cytheron, que redoutant la colère de ce Prince, il s'en retourna, & abandonna l'ambassade. Cependant, Alexandre envoie à Athènes demander qu'on lui livre dix des orateurs, comme le rapportent Idomenée & Duris. Mais, la plûpart des Historiens, & les plus dignes de foi, n'en mettent que huit; scavoir, Démosthène, Po-

DE 485

lyeucte, Éphialte, Lycurgue, Myroclès, Damon, Callisthène & Charideme. Ce fut en cette occasion que Démosthène conta au peuple la fable des loups & des chiens, qui dit, que les loups demanderent un jour aux brebis que, pour avoir la paix avec eux, elles leur livrassent les mâtins qui les gardoient. Par-là Démosthène se comparoit, & comparoit avec lui les autres orateurs, aux chiens qui veillent & qui combattent pour le troupeau, & il comparoit Alexandre au loup. Il leur dit de plus: Comme nous voyons dans les marchés les marchands porter dans une écuelle une montre de leur bled, & par le moyen de cette montre, vendre tout le bled qu'ils ont chez eux, vous de même vous ne vous appercevez pas, qu'en nous livrant comme la montre, vous vous livrez tous sans réserve à votre ennemi.

Les Athéniens étant donc afsemblés au conseil, & ne scachant quelle résolution prendre, Démadès prit cinq talens de tous les ambassadeurs qui avoient été nommés, & se chargea seul de l'ambassade. & de la commission d'aller intercéder pour eux auprès du Roi; soit qu'il se fiat sur l'amitié dont ce Prince l'honoroit, soit qu'il s'attendît à le trouver dejà rallasié de vengeance, comme un lion de meurtre & de sang. Quoi qu'il en soir; il persuada aux Athéniens de l'envoyer; & il réussit si bien, qu'il obtint d'Alexandre le pardon de ces orateurs, & récon-

Des qu'Alexandre s'en fût re-

cilia avec lui leur ville.

tourné, le crédit des autres ora-

teurs augmenta infiniment; & celui de Démosthène, au contraire, diminua beaucoup. Il commença pourtant à le relever un peu sur ce qu'Agis, roi de Lacédémone, fe mit en campagne avec une groffe armée; mais; il retomba tout aussitôt, les Athéniens n'ayant pas voulu entrer dans cette ligue, & les Lacédémoniens ayant été défaits en bataille par Antipater,

& Agis tué.

En ce tems-là fut renouvellée l'affaire de la Couronne contre Ctésiphon. Elle avoit été commencée fous l'archonte Charondas, un peu avant la bataille de Chéronée; mais, elle ne fut jugée que dix ans après, sous l'archonte Aristophon. Ce fut la cause la plus célebre qui air jamais été plaidée, tant à cause de la grande réputation des orateurs qui parlerent, qu'à cause de la magnanimité des juges qui, quoique les accufateurs de Démosthène fussent très-puissans & appuyés du crédit des Macédoniens, ne donnerent pas leur voix contre lui, & se déclarerent si hautement en sa saveur; qu'Eschine n'eut pas la cinquième partie des suffrages. Il eut tant de home de ce mauvais fuccès, que sur l'heure même il sortit de la ville, & se retira à Rhodes dans l'Ionie où il passa le reste de ses jours à enseigner la Rhétorique.

Peu de tems après, Harpalus ayant quitté le fervice d'Alexandre, vint d'Asie a Athènes avec toutes ses richesses & ses vaisseaux. D'abord, tous les autres orateurs. éblouis de l'éclat de son or, commencerent à parler pour lui, & à

H h iii

engager les Athéniens à recevoir ce suppliant & à le prendre sous leur protection; mais, Démosthène leur conseilla, sans balancer, de le renvoyer & de se donner bien garde de jetter leur ville dans une guerre, pour un sujet très-injuste & sans aucune nécessité.

Quelques jours après, Harpalus, comme on faisoit l'inventaire de ses biens, s'étant apperçu que Démosthène prenoit plaisir à considérer une coupe du Roi, & qu'il admiroit la figure & la beauté de l'ouvrage, le pria de la prendre, & de la foupeser pour juger luimême du poids de l'or. Démofthène, l'ayant prise, fut étonné du poids qui étoit considérable, & demanda de combien elle pouvoit être? Harpalus lui répondit en souriant, elle est bien de vingt talens. Et dès que la nuit fut venue, il lui envoya vingt talens avec la coupe. Démosthène ne résista point; mais, frappé de ce présent, comme s'il avoit reçu garnison chez lui , il passa tout d'un coup dans le parti d'Harpalus, & dès le lendemain marin, le cou bien enveloppé de laine &: de bandelettes, il se rendit à l'assemblée. Le peuple lui ordonna de se lever & de parler; mais, il le refula, faifant figne qu'il avoit une extinction de voix. Des gens d'esprit qui se trouverent présens, brocardant fur cette feinte maladie dirent tout haut que leur orateur avoit été surpris la nuit, non d'une esquinancie, mais d'une argyrancie, pour faire entendre que c'étoit l'argent d'Harpalus qui lui avoit éteint la voix.

Le lendemain, le peuple ayant été informé du présent qu'il avoit reçu, lorsqu'il voulut se désendre & se justifier, refusa de l'écouter, & commença à faire beaucoup de bruit & à se mettre véritablement en colère; sur-quoi quelque plaisant s'étant levé, dit : Quoi! hommes Atheniens, quoi! vous refuserez d'entendre celui qui a en main la coupe? Alors le peuple chassa Harpalus de la ville; mais, craignant qu'on ne leur demandât compte des richesses que les orateurs avoient pillées, ils en firent une recherche fort exacte.

Démosthène, voulant prouver son innocence, proposa un décret qui ordonnoit que le Sénat de l'Aréopage informeroit de cette affaire, & que tous ceux qu'il trouveroit atteints & convaincus de cette corruption seroient punis. En conséquence, il se présenta en jugement; mais, il fut le premier que l'Aréopage trouva coupable, & il le condamna à une amende de cinquante talens, pour le paiement desquels il fur constitué prisonnier. Mais, la honte de cette condamnation, & la foiblesse de fon corps, qui ne pouvoit supporter la prison, le forcerent a chercher les moyens de s'échapper; il s'enfuit donc, trompant la moitié de ses gardes, & les autres lui procurant eux-mêmes la facilité de les tromper. Il n'étoit pas encore fort loin de la ville, qu'il apperçut quelques-uns de ses ennemis qui le suivoient. D'abord, il voulut chercher un lieu à se cacher; mais l'appellant par son nom, & le joignant bientôt, ils le pries tent de recevoir quelque secours pour son voyage, lui présenterent l'argent qu'ils avoient apporté exprès, & lui dirent que la seule raison qui les avoit portés à le suivre, c'étoit pour l'obliger à le recevoir. En même tems, ils l'exhorterent à avoir bon courage, & a ne pas supporter impatiemment le malheur qui lui étoit arrivé. Il supporta cependant son exil avec beaucoup de foiblesse, passant la plûpart du tems à Égine & à Træzène; & toutes les fois qu'il jettoit ses regards sur l'Attique, son visage étoit baigné de larmes. & il laissoit échapper des paroles qui n'étoient point d'un homme constant & ferme, & qui répondoient peu aux choses hardies & généreuses qu'il avoit faites dans fon administration.

Il étoit encore en exil lorsqu'Alexandre mourut; mais, il fut rappellé bientôt après. On lui envoya à Égine une galère à trois rangs de rames. Quand il fut entré au port du Pirée, il n'y eut ni magistats ni prêtres qui restassent dans la ville; tous les citoyens fortirent en foule pour aller audevant de lui, & le reçurent avec toutes les démonstrations d'affection & de joie. Démétrius de Magnésie écrit qu'il fut si ravi des honneurs qu'on lui faisoit, que, levant les mains vers le ciel, il se félicita d'une journée si glorieuse, comme revenant de son exil plus honorablement qu'Alcibiade n'étoit revenu du sien; car, ses citoyens le recevoient de leur pur mouvement & de leur bon gré, au lieu qu'ils n'avoient reçu Alcibiade que par force.

Mais, l'amende à laquelle il avoit été condamné subsistoit encore; car, il n'étoit pas permis de la remettre par faveur. Ils chercherent donc un moyen de frauder la loi en lui obéissant; & voici l'expédient qu'ils trouverent: ils avoient accoûtumé toutes les années, à la fête de Jupiter Sauveur, de donner une certaine fomme à celui qui étoit chargé du soin de préparer & d'orner l'autel de ce dien pour le sacrifice. Ils donnerent alors cette charge à Démosshene, & lui firent compter pour ces frais cinquante talens qui étoient justement la somme à laquelle ils l'avoient condamné. Mais, il ne jouit pas long-tems du plaisir de se voir de retour dans sa patrie; car les affaires des Grees furent entièrement ruinées. bientôt après. En effet, ils perdirent la bataille du Cranon au mois de Septembre ; & au mois d'Octobre de la même année, la garnison des Macédoniens entra dans le fort de Munychia, & la mort de Démosthène arriva au mois de Novembre. Voici de quelle manière il mourut.

Sur la nouvelle qu'Antipater & Cratère s'avançoient vers Athènes Démosshène & ceux de son parti se hâterent de sortir de la ville avant qu'ils y fussent arrivés. & le peuple les condamna à la mort, sur le décret que Démadès en dressa lui-même. Tous ces malheureux s'étant donc dispersés de côté & d'autre pour se sauver plus facilement, Antipater envoya après eux des gens pour les re-

H h iv

prendre, & mit à leur tête un certain Archias. Cet homme ayant appris que Démosthène, retiré dans l'isle de Calaurie, s'étoit rendu suppliant dans le temple de Neptune, y passa sur des esquifs; & étant descendu à terre avec quelques soldats de Thrace, il alla dans le temple. Là il conseilloit à Démosshène de se lever & de venir avec lui vers Antipater, l'assurant qu'il ne lui feroit aucun mal. Mais, il étoit arrivé par hazard que Démosthène avoit eu la nuit précédente un fonge affez étrange. Il lui sembla qu'il étoir entré en lice contre Archias, à qui joueroit le mieux une tragédie, qu'il réussission admirablement, qu'il avoit pour lui le théàtre, & qu'il l'emportoit infiniment pour l'action; mais qu'il étoit vaincu par la somptuosité des habits & par la magnificence des décorations. Voilà pourquoi. comme Archias lui parloit avec beaucoup d'humanité, il leva les yeux fur lui, & affis, comme il étoit, & sans se lever, il lui dit: O Archias ; comme tu ne m'as pas vaincu cette nuit par ton action; tu ne me vaincras pas aujourd'hui par tes promesses. Sur cela Archias se mit à le menacer avec de grands emportemens: Oh! présentement, lui dit Démosthène, tu parles comme véritablement inspiré par le trépied de Macédoine. Auparavant tu parlois un langage de comédien; mais, attends un peu que j'aie écrit à ceux de ma maison pour leur donner mes derniers ordres.

En disant ces paroles, il entra

dans l'intérieur du temple; & prenant ses tablettes pour y écrire, il mit le poinçon à sa bouche, & le mordant, comme il avoit accoûtume de faire quand il méditoit & qu'il composoit, il l'y tint assez long-tems; après quoi, se convrant de son manteau, il pencha la tête. Les soldats qui étoient à la porte, le voyant, se moquoient de lui, comme d'un homme que la crainte de la mort tenoit dans cet état, & l'appelloient lâche & mou. Archias, s'approchant en même tems, le pressoit de se lever, & lus répétant les mêmes discours qu'il lui avoit dejà tenus il lui promettoit qu'il feroit sa paix avec Antipater. Alors Démosshène, qui sentoit que le venin s'étoit déjà incorporé & rendu le maître, le découvrit; & regardant Archias entre deux yeux, il lui dit : Tu peux desormais, quand tu voudras, jouer le rôle de Créon dans la tragedie , & jetter dehors ce cadavre, sans lui rendre les honneurs de la sépulture. Pour moi, continua-t-il, en se tournant du côté de l'autel, Neptune, mon doux protesteur, je sors encore vivant de votre saint temple, sans l'avoir profane; mais, Antipater & les Macédoniens n'ont pas eu ce respect pour votre sanctuaire, ils l'ont souille par ma mort.

En finissant ces mots, il demanda qu'on le soutint parce qu'il trembloit & chanceloit; & comme il marchoit & qu'il passoit le long de l'autel, il tomba & rendit l'ame, en poussant un profond soupir, l'an 322 avant J. C. Arision dit qu'il avoir sucé ce venin du

D E 489

poincon qu'il avoit mis dans sa bouche, & qu'il avoit mordu. Un certain Pappus, sur les mémoires duquel Hermippus avoit composé fon histoire, rapporte que, quand il fut tombé, on trouva sur ses tablettes le commencement d'une lettre dont il n'avoit écrit que la suscription Démosthène à Antipater.

Comme on étoit fort étonné & fort surpris d'une mort si soudaine, les soldats, qui étoient à la porte. dirent qu'ils avoient vu qu'ayant tiré quelque chose d'un petit linge, il l'avoit porté à sa bouche, que c'étoit sans doute du poison, mais qu'ils avoient cru que c'étoit de l'or qu'il avoit avalé pour le sauver de leurs mains. Une petité esclave qui le servoit, interrogée par Archias, déposa qu'il y avoit long-tems qu'il portoit sur lui ce petit nouet de linge, comme un préservatif. Eratosthène dit qu'il avoit toujours du poison dans une petite boëte d'or qu'il portoit à son bras comme une plaque de bracelet.

Il n'est pas nécessaire de rapporter ici toutes les différentes manières dont les autres Historiens, qui sont en très-grand nombre, racontent sa mort. Il ne faut pourtant pas oublier ce qu'a écrit Democharis, ami particulier de Démosthène; il dit qu'il est perluadé qu'il ne mourut point de poison, mais que ce fut une providence & une faveur particulière des dieux ; qui voulurent le fouftraire à la cruauté des Macédoniens, en lui envoyant une mort si prompte & si douce.

Il mourut le seizième du mois

de Novembre, qui étoit justement le jour auquel les femmes célébroient la plus triste & la plus funeste journée de la fête des Thesmophores, & qu'affises à terre dans le temple de Cérès, autour de la statue de la déesse, elles jeûnoient depuis le matin jusqu'au soir. Mais, peu de tems après, les Athéniens, lui rendant l'honneur qu'il avoit mérité, lui éleverent une statue de bronze, & ordonnerent, par un décret, que d'âge en âge, l'aîné de sa famille seroit nourri dans le Prytanée aux dépens du peuple; & au bas de la statue, ils firent graver cette infcription qui étoit conçue en deux vers élégiaques : Démosthène, si tu eusses eu autant de courage que de force de sens, jamais Mars le Macédonien n'auroit triomphé de la Grece.

Plutarque rapporte que de son tems, un foldat appellé devant le Juge par son capitaine, en passant devant la statue de Démosthène. avoit pris quelque argent qu'il avoit sur lui, & l'avoit mis entre les mains de la statue, qui étoient jointes, & les doigts entrelacés. Tout auprès il étoit né un petit platane dont les feuilles, soit que le vent les y eût portées par hazard, ou que le foldat lui-même les y eût mises pour couvrir son or, étoient si heureusement placées sur ses mains, qu'elles avoient caché pendant long-tems l'or qui y étoit en dépôt. Quand le soldat en repassant eut retrouvé son or, & que le bruit de cette aventure se fut répandu, plusieurs des beaux esprits d'Athènes, profitant de cette occasion, firent des vers à l'envi les uns des autres sur ce sujet, pour exalter la sidélité & le désintéressement de Démosthène.

## DIGRESSION

Sur le portrait de Démosthène.

Démosthène étoit non seulement grand orateur, mais grand homme d'Etat. Il avoit de nobles & de grandes vues , un zele à toute épreuve pour l'honneur & les intérêts de sa patrie ; une haine irréconciliable contre tout ce qui fentoit la tyrannie , & un amour de la liberté, tel qu'on peut se l'imaginer dans le Républicain le plus ennemi qui fût jamais de toute servitude & de toute dépendance. Une sagacité merveilleuse le faisoit percer dans l'avenir, & lui montroit les évenemens futurs & éloignés, comme s'ils eussent été présens. Il paroissoit informé de tous les desfeins de Philippe, comme s'il eût été admis à son conseil; & si les Athéniens euslient voulu suivre ses avis, jamais ce Prince ne seroit parvenu à ce degré de puissance qui causa la perte de la Grece, comme Démosthène l'avoit souvent prédit.

Démosthène, qui vint après tant de grands Hommes, avoit une si haute idée du style du barreau, qu'il ne s'attacha a aucun d'eux en particulier, tous lui parurent, ou médiocres, ou imparfaits; mais, choisissant ce que chacun avoit de meilleur & de plus utile, il en sçut composer un tout dont résultoit un style en même tems magnisque & simple,

travaille & sans art , figure & commun, austère & fleuri, serre & étendu, gracieux & févère, affectueux & vehement, tel entin que le Protée des Poëtes, qui paroissoit sous toutes sortes de formes. Si Démosthène ressemble à Thucydide à plusieurs égards, il en differe aussi en ce que Thucydide, frappé d'une certaine manière s'y laisse emporter sans distinguer toujours le lieu où elle convient, il s'y trompe même souvent; au lieu que Démosthène, sans s'écarter de son but, toujours renfermé dans de justes bornes, & saisissant à propos le tems & le lieu, n'est pas seulement occupé de la pompe de l'expression, mais de l'avantage qu'il en doit retirer. De-là cette clarté si essentielle aux ouvrages du barreau, & cette véhémence, l'objet & le terme de fes attentions.

Dénys d'Halicarnasse a fait voir, qu'en réduisant l'élocution aux trois genres connus, le simple, le sublime & le moyen, Démosthène méritoir également la préférence sur tous les Écrivains, par la clarté & la simplicité dans le premier genre; la gravité, l'élévation & la dignité dans le second; dans le troissème ensin, par la variété, le juste rapport des parties, le pathétique, la force, l'activité & l'intelligence supérieure des convenances.

Quant à l'harmonie de Démosthène, l'on trouve chez lui dans un mêlange aussi agréable qu'intére sant, la dignité & la majesté, les agrémens & les graces. Toujours occupé de son objet, soit qu'il doive communiquer sa fureur à ses auditeurs, ou leur inspirer des sentimens plus modérés, la rudesse des sons, ou leur douceur ménagée avec art, ne manquent jamais de faire cette double im-

pression.

Mais, pour quoi, dira-t-on, Démosthène est-il alternativement plus ou moins grave, plus ou moins fleuri? C'est qu'instruit par la nature & l'expérience, Démosthène avoit bien senti qu'il deyoit y avoir des tons différens pour parler dans les fêtes publiques, dans les assemblées du peuple, ou dans le barreau. Dans les premières on se prête à l'illusion, on ne cherche que le plaisir; au barreau & dans les assemblées, plein de ses intérêts, on demande à s'instruire. Que ce fût-là l'idée de Démosthène, on peut s'en assurer par la différente manière de traiter ses sujets. Est-il question de choses qui demandent une compolition plus gracieuse? Il fait alors usage de l'harmonie propre au panégyrique, comme il est aisé de s'en convaincre, en lisant ses harangues contre Aristocrate, contre Leptine, & celle pour Ctéfiphon. Faut-il ouvrir les yeux aux Athéniens sur leurs véritables intérêts, comme dans les Philippiques ? Il prodigue la pompe & la magnificence. Ne s'agit-il que de discussions d'intérêts particuliers? Il n'est que simple & plein de dignité. C'est ainsi qu'assortissant son style au fond même des choles, les ornemens qu'il sçait leur prêter, sont toujours vrais & jamais déplacés, Enfin, Démosthène étant persuadé que l'agréable & le beau étoient la fin de tout genre de composition; que l'un fans l'autre ne pouvoit être parfait, & perdoit même de la vertu qui lui est propre, est remonté aux causes qui les produisent, & il a vu que ces causes étoient les sons, les rhythmes, les métaboles & la science des convenances; une comparaison tirée de la mufique fait sentir les rapports que ces choses ont entr'elles. Qu'un musicien, dit Dénys d'Halicarnasse, ait fait une chanson d'un bel air où le rhythme foit neglige, fera-t-elle supportable? Que sera-ce, si, médiocrement touché de l'air & du rhythme, il rebat toujours & les mêmes tons & les mêmes rhythmes, sans égard à la variété; ne perdra-t-il pas ce qu'il avoit d'eftimable? Enfin, ne sera-t-il pas ridicule, s'il facrifie à la variété la science des convenances? Or, c'est par la réunion de tous ces avantages, par la connoissance que Démosthène avoit des sons & de leurs combinations, par l'ufage qu'il sçavoit faire des figures & des tropes, & par l'attention qu'il donnoit aux convenances, qu'il est devenu le modele de tous les bons Écrivains.

Maintenant, si l'on demande à quels signes le caractère de Démosthène est reconnoissable, Dénys d'Halicarnasse répond qu'il n'en est point d'assez marqués pour qu'ils ne puissent pas être confondus avec quelqu'un des autres Écrivains. Ce sont le concours & l'assemblage des qualités d'une chose qui sont son caractère

particulier, & cette vérité se prouve par la comparaison des corps en général; tous ont de la grandenr, de la couleur, de la figure, des membres, & de la proportion entre ces membres. Que si l'on veut juger d'un corps d'après une de ses parties, on court grand risque de se tromper, puisque ce qu'on prend pour signe distinctif peut se rencontrer dans un autre fujet; mais, en réunissant ses principales propriétés, la notion qui en réfultera, sera certaine & infaillible; ainfi, pour connoître fûrement la manière de Démosthène, il faut rapprocher ses principales qualités; d'abord le rapport exact des parties ou l'ensemble, dont le sentiment intérieur est le meilleur juge, & qui est le fruit de l'usage & de l'expérience. C'est d'après cette expérience que les statuaires & les peintres, dont les yeux se sont familiarisés avec les chef-d'œuvres des Anciens, prononcent avec certitude; c'est-là le ciseau de Polyclete, de Phidias, d'Alcamene; ce tableau est de Polygnote, de Timanthe, de Parrhasius. Voudroit-on, après cela, que quelques préceptes, un exercice de peu de jours, missent en état de porter un jugement sur un discours bienfait? Ensuire on doit être attentif au nombre; car, il n'y a point de période dans Démosthène qui n'ait sa mesure & sa cadence, marquées au coin de la plus belle poësie, sans que ce soit des vers, ce qui seroit un défaut dans son genre; enfin, ce qui acheve son caractère, c'est l'inrelligence des figures & des tropes.

A ces marques on reconnoîtra certainement Démosthène; mais peut-être aura-t-on peine à croire qu'un si grand homme, en écrivant, se soit donné la torture pour bouleverser sans cesse les différentes parties d'un ouvrage, dans le dessein d'y mettre de la proportion, du nombre & de la cadence, qualités propres à la musique & à la poesse; & moins essentielles à l'orateur. Pour répondre à cette objection, Dénys d'Halicarnasse observe que Démosthène, en composant des ouvrages qu'il consacroit à la postérité, n'écrivoit rien au hazard, & qu'il n'étoit pas moins foigneux de l'ordre de ses pensées que de la manière de les rendre. Quand on voit les peintres & les statuaires mettre une partie de leur gloire à bien exprimer les plus petites veines, les paupières, la barbe & d'autres choses semblables, qui pourra s'imaginer que l'orateur du barreau, qui l'emportoit sur ses contemporains par son génie & son travail, ait rien négligé de ce qui pouvoit contribuer à la perfection de ses talens? D'ailleurs, il est naturel de penser que l'exercice & l'habitude lui rendirent faciles toutes les parties de son art. C'est ainsi que les enfans , qui d'abord apprennent à épeler leurs lettres, lisent ensuite lentement & mot à mot, sans aucune attention aux choses; mais, quand l'impression est formée, les lettres ne font plus que l'accessoire, & les pensées seules les occupent.

Tant de brillantes qualités devenoient inutiles, si Démosshène n'y eut pas joint l'action, cette partie si essentielle, le principe & l'ame des discours du barreau. Aussi Démosthène en a-t-il fait une étude particulière, & l'on sçait, par Démétrius de Phalere, que quoique la nature l'eût mal lervi de ce côté-là, il avoit également bien réussi, soit dans les inflexions de la voix, soit dans la position du corps, en quoi contilte principalement le mérite de l'action. Peut être dira t-on que l'action ne fait rien au style; on auroit d'autant plus de tort de le penser, que celui de Démosthène, plein de sentiment & de passion, semble calqué sur l'action même, & qu'à moins d'être insensible, on ne sçauroit le lire, sans donner aux choses le ton qui leur convient.

Dénys d'Halicarnasse est forcé de convenir, à la fin de son ouvrage, que Démosthène, quelque parfait qu'il fût d'ailleurs, n'étoit pas heureux dans la plaisanterie; & il se sert peut-être d'une plaisanterie pour excuser ce désaut, en disant que les dieux n'ont pas tout accordé aux hommes, & que c'est la seule chose qu'ils aient resusée à Démosshène.

L'on attribue quelques bons mots à Démosshène. Nous en rapporterons ici quelques-uns.

Un homme l'étant allé trouver un jour, pour lui demander son se-cours, lui raconta comment il avoit été insulté & chargé de coups. Démosthène lui répondit: Mon ami! il n'est pas vrai que tu aies été battu. Alors cet homme haussant la voix: Quoi! Démos-

thène, s'écria-t-il, je n'ai pas été battu? Oh présentement, répliqua Démosthène; j'entends la voix d'un homme qui a été véritablement insulté & battu; tant il étoit persuadé que le ton & le geste de celui qui parle, sont nécessaires pour rendre croyable tout ce qu'il dit.

Démadès lui ayant dit un jour: Démosthène veut m'enseigner; c'est, comme dit le proverbe, la truie qui enseigne Minerve. Oui, répondit Démosthène, mais l'autre jour cette Minerve fut surprise en adultère dans le bourg de Colytte. Un autre fois, un voleur qui avoit le surnom de Chalcus. s'étant avisé de railler sur ses veilles, & sur ce qu'il composoit la nuit: Je scais bien, lui dit-il, que tu es fâché de ce que j'ai une lampe allumée toute la nuit. Mais, pour vous, hommes Athéniens. ne soyez pas surpris de tous les vols qui ont été faits ces jours-ci, car nous avons des voleurs d'airain & des murs de terre.

Les Athéniens voulant l'obliger d'accuser quelqu'un qu'ils avoient dessein de perdre, il le resusa; & comme ils faisoient beaucoup de bruit sur ce resus, il se leva, & leur dit: Hommes Athéniens, je vous donnerai toujours sidelement mes avis dans tout ce qui sera pour votre bien, quand même vous ne le voudriez pas; mais jamais je n'accuserai personne & ne serai le métier de Sycophante, quand mê-

me vous le voudriez.

Un jour que deux ambassadeurs ne cessoient de vanier Philippe; & de dire que c'étoit un Prince

DE 494

très-éloquent, très-beau & trèsgrand buveur, l'envie le porta à tourner ces louanges en brocards; car il dit, que la première qualité étoit d'un sophiste, la seconde d'une femme, & la troisième d'une éponge, & que ce n'étoit pas la

l'éloge d'un Roi. Comme il s'en alloit en exil, ses ennemis étant venus lui offrir de l'argent pour son voyage, il se mit à faire les plus grandes lamentations, & dit: Comment feroit-il possible que je ne supportasse pas impatiemment le malheur d'être obligé de quitter une ville où l'on trouve des ennemis si généreux & si charitables, qu'à peine trouvet-on dans les autres des amis qui les égalent? On dit qu'en abandonnant la ville, il tendit les mains vers la citadelle, & dit: Déesse Minerve, patrone de cette ville, comment pouvez-vous prendre plaisir à ces trois bêtes si méchantes & si dangereuses, à la chouette, au dragon & au peuple? Pour tous les jeunes gens qui venoient le voir & converser avec lui, il les détournoit toujours de se mêler des affaires de la République, leur disant: Que, si des le commencement on lui eut propose deux chemins, celui des affemblées & de la tribune, & celui de la mort, & qu'il eut fou d'avance tous les maux qui accompagnent le gouvernement, les craintes, les envies, les calomnies, les dangers, les combats & les travaux continuels, il n'auroit pas balancé un seul moment, & se seroit jetté tête

baissée dans celui de la mort.

Pythéas ayant dit dans une ville d'Arcadie: Comme nous sommes persuades qu'une maison est malade, quand on y porte du lait d'anesse, de même c'est une marque infaillible qu'une ville est en mauvais état quand on y voit entrer une ambassade des Athéniens; Démosthène tourna la comparaison à son avantage, en disant : Que comme on ne portoit le lait d'anesse dans une maison que pour y rétablir la fanté, de même une ambassade des Atheniens n'entroit jamais dans une ville que pour y

guérir les malades.

DÉMOSTHÈNE, Demofthenes, Dumosévus, (a) étoit gouverneur de Césarée pour l'empereur Gallien, forfque cette ville fut assiégée par Sapor, roi des Perses. Joignant l'intelligence & l'habileté au courage, il fit une belle défense; en sorte que Sapor auroit peut-être échoué à ce siège, fans les lumières qu'il tira d'un médecin de la ville, qui avoit été pris apparemment dans quelque fortie. On appliqua ce malheureux médecin à la queltion, & on lui fit souffrir de li horribles tourmens, que pour s'en délivrer, il indiqua aux affiégeans l'endroit foible de la place. Les Perses surprirent Césarée par cet endroit, & s'étant répandus dans la ville, ils y exercerent toutes fortes de cruautés. Ils avoient furtout ordre de prendre vif Démolthène, que Sapor vouloit lans doute immoler à sa vengeance.

Le brave gouverneur , après avoir bien défendu sa place, ne s'oublia pas lui-même. Montant à cheval, & l'épée nue à la main, il se jetta au milieu d'un gros d'ennemis, qui prétendoient l'envelopper; il tua les uns, écarta les autres , & s'étant ainsi fait jour à travers les Perses, il évita la captivité & la mort.

DEMOSTRATE, Demostratus, Δημόσρατος, (a) certain homme, dont parle Lucien dans son dialogue d'Alexandre l'imposteur. Cet homme demeuroit dans le Pont. Il sauva la vie à une personne qu'on alloit lapider mal-à-

propos.

DEMOSTRATE, Demostratus, Angeospares, (b) orateur Athénien, qui vivoit du tems d'Alcibiade. Un jour, celui-ci s'opposant à ceux qui n'étoient pas d'avis qu'on entreprît la guerre contre les Siciliens, & l'ayant emporté, Démostrate dressa le décrer & dit qu'il falloit laisser les Généraux absolument maîtres de cette guerre & de tous les préparatifs; à quoi le peuple donna les mains.

DÉMOSTRATE, Demostratus, Andorparos (c) Athenien, fils d'Aristophon. Il fut un des députés qu'on envoya d'Athènes à Lacédémone pour parler de paix; & on y en conclud un traité, c'est peut - être le même qui suit.

DÉMOSTRATE, Demostratus, Angior aros, (d) étoit ar-

(a) Lucian. T. I. p. 893, 894,

J. C. DÉMOSTRATE, Demostratus, Augustparos, (e) Auteur cité par Pline. Il dit que Scipion

l'Africain fut le premier des Romains qui ait porté une pierre précieuse nommée Sardoine.

DÉMOSTRATE, Demostratus, Δυμόστρατος, (f) citayen de la ville de Phénée en Arcadie, fut pere de trois fils qu'on appella les trois Démostrates, qui combattirent contre Critolaus & ses deux freres, pour terminer la guerre. qui duroit depuis long-tems entre les Tégéens & les Phénéens. Voyez Critolaus.

DÉMOSTRATE, Demostratus, Δεμόστρατος, (g) Phéacien. disoit que les Lacédemoniens valoient mieux en public, & les Athéniens en particulier. Mais, ce mot fut admirablement réfuté par Agésilaüs; car, si ce Prince se montra dans le public très-bon Roi & très excellent capitaine. il se montra encore meilleur & plus agréable ami à tous ceux qu'il admettoit dans sa familiarité, & qui jouissoient de son commerce le plus intime.

DÉMOTELE, Demoteles, Δημοτέλης , (h) Héraut. Ce fur lui qui alla un jour porter à Lacédémone la nouvelle d'une grande victoire qu'Archidame avoit gagnée, sans avoir perdu un seul soldat, au lieu qu'il étoit péri beaucoup de monde du côté des

<sup>(6)</sup> Plut, T. I. p. 200. (r) Xenoph. p. 590.

<sup>(4)</sup> Diod. Sicul. p. 443.

<sup>(</sup>e) Plin. T. II. p. 769, 777, 778.

<sup>(</sup>f) Plut. T. II. p. 309. (g) Plut. T. I. p. 604.

<sup>(</sup>h) Xenoph, p. 620.

ennemis. Cette nouvelle causa une telle joie aux Lacédémoniens, qu'on assure qu'elle leur sit verser

à tous des larmes.

DÉMOTELE, Demoteles, Δημοτέλης, (a) Écrivain que Pline met au nombre des douze qui ont écrit des Pyramides d'Égypte. On ignore en quel tems il a yécu.

DÉMOTICUS, Demoticus, Δημοτικός, fils de Démostrate.

Voyez Critolaus.

DEMOTION, Demotion, Δυμοτίων, (b) orateur Athénien,

dont parle Xénophon.

DÉMUCHUS, Demuchus, Δυμεΐνχος, (c) fils de Philétor, étoit un capitaine Troyen, d'une taille extraordinaire & d'une valeur fort connue. Achille lui perça le genou d'un coup de pique, & l'acheva avec l'épée.

DÉMUQUES, Demuchi, Δημόνχει, (d) nom que l'on donnoit à Thespies aux gouverneurs de cette ville, C'étoient des descendans d'Hercule qui exerçoient dans cette ville la fonction de Démuques. Il y en avoit encore du tems de Diodore de Sicile.

DÉMYLUS, Demylus, (e) Δημώλος, certain ouvrier, dont Lucien parle dans un de ses dialo-

gues

DÉMYLUS, Demylus, Δημύλος, (f) natif de la ville de Caryste, sur pere de l'Athlete

(a) Plin. T. II. p. 738, 739

(b) Xenoph. p. 633. (c) Homer. Iliad. L. XX, v. 457. &

(d) Diod. Sicul. pag. 164. (e) Lucian. T. II. p. 488.

(f) Paul. p. 361.

Glaucus. Voyez Glaucus.

DEN, Den, un des noms que les Grecs donnoient à leur Jupiter.

DÉNABA, Denaba, Astracad, (g) ville d'Idumée. Ce fut dans cette ville que règna Béla, fils de

Béor, de la race d'Esaü.

DENDRITES, Dendrita, DEVSpiral, (h) force d'hommes, que Lucien met au nombre des habitans qu'il suppose dans le globe de la Lune. Les Dendrites, selon lui, naissoient comme des plantes; ce qui se faisoit en cette manière. On coupoit le testicule droit d'un homme, & on le mettoit en terre. An bout de quelque tems, il naissoit un grand arbre charnu, qui portoit des glands d'une coudée de hauteur lesquels on ouvroit lorsqu'ils étoient mûrs, & l'on en tiroit un enfant. Mais, ceux-là n'avoient point de parties naturelles, & s'en attachoient, lorsqu'ils en avoient besoin. Les pauvres en mettoient de bois, & les plus riches d'ivoire.

DENDROPHORES (i) [Le College des], Collegium Dendrophorum. Il est souvent parlé dans les anciens marbres du College des Dendrophores; cependant, l'on ne laisse pas d'être en peine de sçavoir quelles sortes de gens étoient ces Dendrophores. Les Sçavans sont partagés sur cette question. M. de Saumaise, dans

(g) Genel. c. 36. v. 32.

(b) Lucian, T. I. p. 725, 726.
(c) Anriq, expliq, par D. Bern, de Montf. Tom. II. pag. 173, 174, Memde PAcad. des Infeript. & Bell. Lett. Tom, II. p. 456, 457, T. XIII, p. 434.

ses Commentaires sur la vie de Caracalla, écrite par Spartien, dit que c'étoient ceux qui, dans les processions qui se faisoient à l'honneur des Dieux, portoient des branches d'arbres, selon l'étymologie du mot Dendrophores; Asrs popopos, qui signifie celui qui porte un arbre; ce qui a fait donner l'épithete de Dendrophore à Sylvain, dans une inscription antique, citée dans Gruter, parce que ce Dieu est représenté ordinairement portant une branche de pin, ou de quelqu'autre arbre.

Le titre du Code Théodossen des Payens & de leurs temples semble favoriser ce sentiment dans la loi XX. " Il est juste, dit ce » texte, que tous les lieux que les n Dendrophores & les autres » professions Payennes ont occu-» pés, & qui écoient destinés aux " banquets & aux distributions » de deniers, soient appliqués » aux revenus de notre maison, » en bannissant l'erreur qui les " avoit institués. » Ainsi, suivant cette opinion, les Dendrophores n'étoient point un nom de métier, mais de religion ou de superstition

Néanmoins, le sentiment contraire de la plûpart des Scavans, n'est pas moins vraisemblable. Ils veulent que les Dendrophores fussent ceux qui faisoient trafic de bois, principalement pour l'usage de la guerre & pour les machines; d'où vient qu'ils sont ordinairement joints dans le même college, avec ceux qui avoient le soin des machines & de la charpente nésellaire dans le camp, appellés

Tom. XIII.

Fabri, & avec ceux même que l'on appelloit Centonarii, qui étoit une profession pour la guerre. Ces derniers sont réunis aussi avec eux dans le titre 8 du Code Théodosien, où l'empereur Constantin commande que, par toutes les villes où il y aura des Dendrophores, ils soient agrégés & réunis au corps des Centonaires & des maîtres de charpente, appellés Fabri. D'où l'on ne peut pas à la vérité reconnoître quelle profeffion c'étoit; mais seulement qu'il y a apparence que c'étoit une société d'ouvriers, qui avoient du rapport avec ceux qui fourniffoient les choses nécessaires au camp. Ainsi, il ne faudroit pas s'étonner qu'ils fussent créés par le Sénat, ni qu'ils tussent sous la direction d'un des Quindécemvirs, ou d'un des Quinze.

Il est aisé de concilier les deux opinions sur la fignification du mot Dendrophores. L'une & l'autre est vraie; c'est que ce nom étoit commun à deux professions différentes.

DENDROPHORIE, Dendrophoria, cérémonie des Payens, qui confistoit à porter un ou plusieurs arbres par la ville dans certains sacrifices, & en l'honneur de quelques Dieux.

Ce mot est formé de ferd por ,

arbre, & φέρω, je porte.

La Dendrophorie se faisoit aux sacrifices de Bacchus, à ceux de Cybele & du Dieu Sylvain. Arnobe parle de celle qui se faisoit aux facrifices de la mere des Dieux; elle confistoit à porter un pin par la ville, que l'on plantoit

ensuite, en mémoire de celui sous lequel Atys, savori de la Déesse, s'étoit mutilé. On couronnoit les branches de cet arbre, parce que Cybele l'avoit fait. On entouroit son tronc de laine, parce que la Déesse avoit couvert de laine la poitrine d'Atys, pour la réchauffer.

DÉNICALES, Denicales, (a) forte de solemnité, qui se faisoit au dixième jour après la mort de quelqu'un, pour purisser la maison. Cicéron fait mention des Dénicales, & il nous apprend qu'elles étoient ainsi appellées de nex, necis, la mort. Peut être seroit-il aussi naturel de dériver ce nom de deni, dix.

DÉNOMBREMENT, Defcriptio, Enumeratio, Numeratio, terme de rhétorique. Il se dit de la division des parties d'un discours, & sur-tout dans une narration, où l'on fait mention en détail des choses qui servent au

fujet.

DENSÉLATES, Denfelatæ, (b) peuple de Thrace. Les Denfelates, felon Pline, habitoient à la droite du Strymon. Cet Auteur les joint toujours à un autre peuple Thrace, qu'il nomme Medes.

Cicéron, dans son oraison contre Pison, fait mention des Densélates ou Denséletes, comme Pline les appelle aussi dans un endroit. D'Vous avez fait, dit Cide céron, une guerre injuste & cruelle aux Denséletes, nation toujours soumise à cet Empire;

» au milieu même de la ré-» volte générale des Barbares » dans la Macédoine, ils défendi-» rent le Préteur C. Sestius; & » lorsque vous pouviez vous en » servir comme de fideles alliés, » vous avez mieux aimé vous en » faire des ennemis jurés; austi les avez-vous rendus perfécu-» teurs & destructeurs de la Ma-» cédoine, de continuels défen-» seurs qu'ils en étoient. Ils se » font opposés à la levée de nos » revenus, emparés des villes; » ils ont ravagé les campagnes, mené nos alliés en captivité, enlevé les familles entières, » emmené avec violence les » bestiaux, & contraint les Thes-» faloniciens, qui ne comptoient » plus sur leur ville, de se forti-» fier dans leur citadelle. «

Il y en a qui croient que les Densélates sont les mêmes que les Danchéletes ou Danchélites, dont parlent plusieurs Auteurs.

DENSÉLETES, Denseleta.

Voyez Densélates.

DENT, Dens. (c) Les Dames Romaines avoient extrêmement foin de leurs dents, la plûpart ne les lavoient qu'avec de l'eau pure; d'autres se servoient d'une espèce de composition qu'elles faisoient venir d'Espagne, où il entroit de l'urine. Affecter de faire paroire ses dents, dit Catulle, c'est se vanter d'avoir mis dans sa bouche un étrange gargarisme.

Elle se servoient de petites brosses pour les nettoyer. Martial en

<sup>(</sup>a) Cicer. de Legib. L. II. c. 55. (b) Plin. T. I. p. 188, 203. Cicer. in L. Pifon. c. 84.

<sup>(</sup>c) Mém. de l'Acad. des Infc. & Bell. Lett. Tom. IV. pag. 238, 239.

envoye à une Dame pour êtrennes, & lui fait dire incivilement par le présent même. » Qu'ai-je n de commun avec toi? Je ne » dois servir qu'à la jeunesse, je » n'ai point accoûtumé de polir » des dents empruntées, «

Elles avoient l'usage des curedents. Celui de Lentisque étoit le meilleur; au défaut de celui-là elles prenoient une plume, elles avoient aussi des cure-dents d'ar-

gent, spina argentea.

Nous apprenons de Martial qu'elles mettoient des dents postiches; c'est dans l'épigramme où il conseille à Maximina de ne jamais rire. » Tu n'as que trois » dents, lui dit-il; encore sontn elles de buis & enduites de n poix ; tu dois craindre de rire, n de la même façon que Spavius » appréhende le vent, à cause de » ses cheveux, Priscus la main, à " cause des plis de sa robe..... " Prends un air plus sévère que la » femme de Priam ou que l'aînée " de ses belles filles. Evite les » postures & les bons mois de " Philistion, & tout ce qui peut n te donner lieu d'ouvrir la bou-» che. Il ne te fied bien de re-" garder que les larmes d'une » mere affligée, les regrets d'une » femme qui vient de perdre son " mari, d'une sœur qui pleure les » malheurs d'un frere, enfin le n triste spectacle d'une scene en-» sanglantée. Suis mon conseil, ô » Maximina, pleure toujours, si " tu es sage. "

At tu , judicium secuta nostrum .

Plora, si sapis, ô puella, plora! » Si tu n'as point de honte, dit » le même Poëte à Lélia, si tu n'as » point de honte de te servir de » dents & de cheveux acherés » tu'ne sauves point par là tous » les embarras. Que feras-tu à n ton ceil? On n'en achete n point, a

Quid facies oculo, Lalia? Non emitur.

DENTATUS [ M. CURIUS], M. Curius Dentatus, (a) l'un des plus grands hommes de la république Romaine, fur créé Consul avec P. Cornélius Rufinus, Pan 290 avant Jesus Christ. Il marcha contre les Samnites, dont il ravagea les terres; ce qui les obligea de lui demander la paix. Il leur permit d'envoyer leurs députés à Rome. Il obligea aussi les Sabins, qui avoient pris les armes, de recourir à la clémence du peuple Romain. Non feulement on renouvella avec eux l'ancien traité; on les gratifia encore du droit de bourgeoisse, mais sans droit de suffrage. M. Curius Dentatus remporta un double triomphe, après quoi il resourna à sa métairie.

Ce fut pour lors que les Samnites qui avoient pris M. Curius Denratus pour leur patron & leur protecteur, députerent vers lui les principaux de leur nation, & lui firent offrir des présens consi-

<sup>(4)</sup> Tit. Liv. L. XI. & L. XIV. Epitom. Roll, Hift. Rom. Tom. II, p. 376. & Suiv.

dérables, pour l'engager à les aider de son crédit dans le Sénat, & à leur faire obtenir de favorables conditions de paix. Ils le trouverent à la campagne, dans sa petite maison, auprès de son foyer, assis sur un escabeau, qui prenoit son repas dans un plat de bois. Tout cet appareil fait assez connoître de quoi le repas étoit composé. Il n'y avoit d'admirable dans cette maison que le maître. Après lui avoir exposé le sujet de leur députation, ils lui présenterent l'or & l'argent que leur république les avoit charges de lui remettre entre les mains. Ils connoissoient bien peu M. Curius Dentatus. Il leur répondit d'une manière gracieuse, mais il refusa constamment leurs offres, & ajoûra avec une noblesse digne d'un véritable Romain, qu'il trouvoit beau, non d'avoir soi-même de l'or, mais de commander à ceux qui en avoient beaucoup. Tel étoit alors le caractère des Romains. Dans le particulier, ils portoient la fimplicité & la modestie jusqu'à ne pas rougir, disons mieux, jusqu'à faire gloire de la pauvreté. En public, ils soutenoient l'honneur du commandement avec une dignité, & même avec une hauteur qui sembloit annoncer les maîtres futurs de l'univers. Ce grand homme, la terreur des ennemis de sa patrie & l'admiration de son siècle, avoit pour tout bien une métairie de sept arpens de terre; car il n'avoit pas craint de dire en pleine assemblée, qu'un citoyen qui ne se contentoit pas de sept arpens, étoit un citoyen pernicieux.

Oseroit-on comparer les palais magnifiques de nos grands seigneurs, en qui fouvent l'on ne voit rien de grand que leur faste & leur vanité, avec la cabane de M. Curius Dentatus? Car on peut bien, ce semble, appeller ainsi sa petite & pauvre habitation. Caton alloit exprès visiter cette maison, située dans le pais des Sabins, & voisine de sa terre, & ne se lassoit point de la contempler avec une admiration mêlée de respect, & d'un vif désir d'en imiter le maître.

M. Curius Dentatus fut encore créé Consul avec L. Cornélius Lentulus, l'an 275 avant J. C. Comme la guerre duroit depuis plusieurs années, & qu'on en étoit bien las, M. Curius Dentatus, voulant faire les levées à l'ordinaire dans le capitole, & faisant appeller par leur nom, selon l'ufage, les citoyens qu'il jugeoit à propos d'enrôler, aucun ne répondit. Il crut que pour arrêter ce désordre, le bien public demandoit qu'on fît un exemple. Il fit mettre dans une urne le nom de toutes les tribus; & le sort étant tombé sur la tribu Pollia, & ensuite, par une seconde opération semblable à la première, sur un certain citoyen de cette tribu, il le fit citer à plusieurs reprises. Comme il ne se présentoit point, il ordonna qu'on vendît ses biens. Il accourut aussitôt, & en appella aux tribuns, qui n'eurent aucun égard à son appel. Alors le Consul ayant déclaré que la République n'avoit pas besoin d'un citoyen qui resusoit d'obéir, vendit ses biens & sa personne même. La

chose depuis tourna en coûtume. Cette sévérité fut utile. Les levées se firent promptement; & M. Curius Dentatus partit pour le Samnium.

Pyrrhus , roi d'Épire , fortit aussitôt de Tarente pour venir l'attaquer. Il s'étoit retranché dans un lieu avantageux près de la ville de Bénévent, pour attendre le secours qui devoit lui venir de la Lucanie. Par cette raison-là même Pyrrhus se hâta de l'attaquer. Il choisit ce qu'il avoit de meilleur dans ses troupes, & ses éléphans les mieux dressés & les plus aguerris, & il se mit en marche sur la brune, pour le surprendre dans son camp. Mais, le lendemain matin, les ennemis l'apperçurent comme il descendoit des montagnes, où la nuit & la difficulté des chemins l'avoient retenu plus long tems qu'il n'avoit compté. M. Curius Dentatus sortit de ses retranchemens avec quelques troupes, & tomba fur les premiers qu'il rencontra. Les ayant renversés & mis en fuite, il jetta la terreur parmi tous les autres. Il y en eut beaucoup de tués, & quelques éléphans de pris.

Ce succès donna au Consul la hardiesse de sortir avec toute son armée du poste qu'il occupoit, pour combattre en pleine campagne. La bataille étant donc engagée, il eût d'abord de l'avantage à l'une de ses aîles, & mit en défordre les ennemis. Pyrrhus alors eut recours à ses éléphans, ébranla par leur moyen l'autre aîle, & la poussa jusqu'au corps de réserve. lly trouva de bonnes troupes,

& toutes fraîches. Elles avoient appris dans le dernier combat que ce n'étoit pas seulement par le fer, mais encore plus par le feu, qu'il falloit repousser les éléphans. On avoit inventé pour cet effet une machine ressemblance à une fleche, mais dont le fer creux étoit rempli & environné de matières combustibles, poix, étoupes, & autres semblables. A l'extrêmité étoit une pointe, afin que la machine pût s'accrocher. Ils lançoient ces espèces de brûlots allumés contre le dos ou contre les tours des éléphans, & soit qu'ils s'attachassent à la peau ou à la tour, ils y mettoient le feu, & tourmentoient étrangement ces animaux. D'autres les perçoient à coups de piques & de dards. Tous ensemble forcerent les éléphans à tourner le dos, & à se renverser sur leurs propres bataillons; ce qui y causa une telle confusion & un si grand désordre, que les Romains remporterent enfin une victoire complette.

Elle mérita l'honneur du triomphe à M. Curius Dentatus; & ce triomphe fut remarquable principalement par la pompe & l'éclat du spectacle. Jusqu'alors, comme on n'avoit encore triomphé que des peuples voisins, la plûpart affez pauvres, il ne s'étoit presque trouvé pour tout appareil que des drapeaux, des armes brifées, des chariots de Gaulois; & pour tout butin, des troupeaux de gros & de menu bétail. Mais ici, la diversité des peuples dont les captifs étoient à la tête de la marche, la beauté & la magnificence des

dépouilles, relevoient extrêmement ce triomphe. Les Epirotes, les Thessaliens, les Macédoniens, les Apuliens, les Lucaniens, les Bruttiens, étoient menés chargés de chaînes devant le char du vainqueur. On portoit, exposés à la vue de tout le monde, les tableaux, les stames, les pièces les plus estimées des ouvriers les plus fameux; l'or, l'argent, la pourpre , les autres raretés d'outremer, & tous les instrumens du luxe des Tarentins. Mais, ce qui frappa le plus les spectareurs, & . attira davantage leur attention , étoient quatre éléphans de huit qu'on avoit pris. Les autres étoient morts de leurs blessures. La groffeur de ces animaux, leur hauteur, leur figure, cette trompe mobile de tous côtés, & qui leur tient lieu de main, ces pesantes tours imposées sur leur dos, tout étonnoit & effrayoit presque encore. Il est certain que le peuple Romain ne regarda rien avec tant de plaisir que ces bœufs de Lucanie qu'il avoit tant appréhendés, C'étoit le nom que la simplicité des Romains de ce tems-là donnoit aux éléphans | lesquels suivant les chevaux vainqueurs la tête baissée, sembloient ressentir leur captivité.

L'année suivante, comme on comptoit à Rome sur la continuation de la guerre contre Pyrrhus, on crut devoir aussi continuer dans le consulat M. Curius Dentatus. La retraite, ou plutôt la fuite de ce Prince déroba peut-être à cet illustre Romain l'honneur d'une nouvelle victoire; mais, elle ne lui enleva pas la gloire de l'avoir chassé pour toujours de l'Italie par la grande victoire qu'il avoit remportée sur lui. On avoit même lieu de croire que Pyrrhus n'avoit pas voulu se mesurer une seconde sois avec ce Consul.

Deux ans après, on l'éleva à la charge de Censeur; & pendant sa censure, il sit construire un aquéduc, pour conduire les eaux de l'Anio dans la ville, employant à cet ouvrage l'argent qui provenoit des dépouilles prises par lui sur les ennemis.

Un homme aussi désintéresse que M. Curius Dentatus ne fut point à l'abri de la calomnie. Un particulier ayant eu le front de l'accuser d'avoir interverti, du butin fait sur les ennemis, des fommes confidérables, il jura qu'il n'en avoit fait entrer dans sa maison qu'un vase de bois dont il se servoit pour les sacrifices, & qu'il produisit en public. On ne put s'empêcher de sentir de l'indignation contre une accusation si bizarre & si perverse. Mais dans une République jalouse de sa liberté jusqu'à l'excès, on souffre volontiers les accusateurs, parce qu'on peut absoudre un homme de bien accusé injustement, & qu'on ne peut point condamner un coupable, s'il n'est accusé. Or, il vaut mieux, disoit-on, que l'homme de bien soit exposé à ce désagrément qui ne peut lui nuire, que de laisser aux méchans l'espérance de voir leurs crimes impunis, parce que personne n'oseroit les traduire devant les Juges.

DENTHÉLETES, Denthele-

ia, Δενθελήται, (a) peuple Thrace, le même que le peuple Danthélite. Voyez Danthélites.

DENTHÉLIATE [le Territoire], Dentheliates Ager. (b) Tacite fait mention de ce territoire, qui étoit situé dans le Péloponnèse, au pais des Messéniens. On y voyoit un temple de Diane Liménitide, on Limnatide. Voyez Diane Limnatide.

DENYS, Dionyfius, Διονύσιος, (c) nom commun à un roi d'Egypte, à quelques tyrans, & à plusieurs grands Hommes. Les uns & les autres méritent d'être connus d'une manière particulière.

Le nom de Denys, selon M. Leclerc, n'étoit qu'un titre de dignité chez les Orientaux.

Un seul roi d'Égypte du nom de Denys.

DENYS, Dionyfius, Diovosios, roi d'Égypte. C'est Ptolémée XII. Voyez Ptolémée XII.

## II.

Tyrans du nom de Denys.

DENYS, Dionyfius, Acevosios, (d) surnommé l'Ancien ou le Vieux, tyran de Syracule, fils d'Hermocrate, étoit, selon quelques-uns, d'une naissance noble & illustre, & selon d'autres d'une extraction basse & inconnue. Quoi qu'il en soit, il se distingua par

(a) Dio. Cass. p. 461, 534. (b) Tacit. Annal. L. IV. c. 43..

(c) Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. V. p. 361.

(a) Diod. Sicul. p. 371, 380. & seq. Just. L. XX. c. 1, 5. Plut. Tom. I. pag. 238, 958. & feq. Suid. Tom. I, p. 747.

son courage dans la guerre contre les Carthaginois, & s'y fit un grand nom. Il étoit du nombre de ceux qui accompagnerent Hermocrate, lorsqu'il entreprit de rentrer à main armée dans Syracuse, d'où il avoit été exilé par la cabale de ses ennemis. Le succès de cette entreprise ne fut pas heureux. Hermocrate demeura fur la place. Les Syracufains n'épargnerent pas ses complices. Plusieurs furent exécutés publiquement. Denys étoit resté parmi les blessés. Le bruit de sa mort, & que ses proches répandirent exprès , lui fauva la vie.

La ville d'Agrigente, fameuse par ses richesses & par son opulence, ayant été affiégée & prise par les Carthaginois, sa chûte ébranla toute la Sicile, & répandit par-tout la terreur. On en imputa la cause à la lenteur des Syracufains, qui ne l'avoient secourue que foiblement. Denys, qui dès-lors étoit uniquement occupé des desseins de grandeur qu'il rouloit dans son esprit, & qui travailloit, mais d'une manière sourde, à en jetter les fondemens, profita de cette occasion favorable, & des plaintes générales de la Sicile contre Syracuse, pour rendre les Magistrats odieux, & pour décrier le gouvernement. Dans un assemblée publique qui s'y tint, pour délibérer sur l'état

Strab. pag. 212, 241, 246, 258, 259. Athen, p. 693, Roll. Hift. Anc. Tom. III. p. 175. & fuiv. Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. XII. p. 196, 197, 344. T. XIII. p. 2. & suiv. T, XVI, p. 220, T. XVII. p. 57.

504 DE

présent des affaires, comme personne n'osoit ouvrir la bouche, de peur de s'attirer la disgrace de ceux qui étoient en place; Denys prit le tems de ce silence universel pour accuser les généraux d'avoir vendu la patrie aux Carthaginois; & allumant la fureur du peuple, il l'invita à passer pardessus les formalités prescrites par les loix, & à se faire justice à l'heure même d'une pareille trahison. Les Magistrais ayant condamné sur le champ Denys à une amende, comme perturbateur du repos public, Philistus, celuila même qui devint depuis Historien, & qui étoit fort riche, paya auffirôt cette amende pour le condamné, & l'invita en même tems à dire ce qu'il jugeroit à propos pour le bien public, en ajoûtant qu'il payeroit pour lui toutes les autres amendes auxquelles on pourroit le condamner pendant la journée pour le même sujet. Denys, enhardi par-là, recommença ses déclamations, & excita une grande rumeur dans l'assemblée, en continuant d'accuser les généraux d'avoir vendu aux ennemis le salut des Agrigentins. Il imputa en même tems aux principaux citoyens de prétendre à l'Oligarchie; & en conséquence de cette imputation, il proposa l'avis de nommer pour chefs de la guerre, non des hommes puissans comme on avoit fait jusqu'alors, mais des hommes bien intentionnés & amis du peuple; d'autant que les premiers, dès qu'ils se voyoient en place, prenoient un air despotique, méprisoient les hommes du

commun, & tournoient à leuf profit les malheurs de la patrie; au lieu que les seconds, se défiant de leurs forces, n'entreprenoient rien de semblable.

Ce discours que Denys avoit ajusté aux préventions actuelles du peuple, & à ses vues particulières, produisit un très-grand effet dans l'esprit de ses auditeurs. Ainfi, le peuple qui haissoit les généraux, qu'on regardoit comme les auteurs de la guerre présente, animé encore par ces declamations, les cassa tous, & en nomma d'autres en leur place, entre lesquels fut Denys lui-même. Il étoit déjà en grande estime à Syracuse, pour s'être comporté courageusement dans tous les combats où il s'étoit trouvé contre les Carthaginois. Ainsi, ranimant ses espérances en cette rencontre, il mit dès-lors tout en œuvre pour devenir le tyran de sa patrie. Du jour qu'il fut nomme, il ne vint plus au conseil des autres généraux, & ne se trouva jamais avec eux; & cependant il faisoit courir le bruit que ses associés s'entendoient avec les ennemis; il se flattoit de leur faire ôter par-là toute fonction, & d'attirer à lui seul toute l'autorité militaire. Les plus accrédités des citoyens se douterent bientôt de son projet, & en disoient leur sentiment dans toutes les assemblées. Le peuple ne se prêtoit pas à ce foupçon; il l'accabloit de louanges, & se félicitoit d'avoir enfie trouvé un capitaine invincible, & fous lequel il alloit vivre en fûreté. Cependant, comme il falloit s'assembler souvent au sujet des frais de la guerre, Denys, qui voyoit le peuple allarmé des grandes forces des Carthaginois, lui proposa de rappeller les bannis. Il étoit absurde, disoit-il, de faire venir à grands frais des troupes de l'Italie & du Péloponnèse, troupes étrangères, & sans aucun intérêt que leur solde, & de refuser des citoyens dont la cause étoir commune avec la leur, qui avoient actuellement rélisté aux offres les plus avantageuses de la part des ennemis, & qui avoient plutôt choisi de mourir misérables & abandonnés de toutes parts, que de s'armer contre leur patrie. Que ne pouvoit-on pas espérer de ces citoyens, qui n'ayant été exclus que par le malheur des séditions populaires, se croiroient redevables de leur retour aux habitans de leur propre ville? Par de semblables discours, non moins conformes à la fituation apparente des choses, qu'à ses desseins cachés, il obtint tous les suffrages. Aucun de ses collégues n'osa le contredire, de peur d'attirer fur lui-même la haine publique, & de rendre encore plus favorable la cause d'un pareil adverfaire.

Telle fut la conduite de Denys; il espéroit bien de s'attacher les bannis, gens qui n'aspiroient qu'à changer le gouvernement en faveur de la monarchie. Ils se flattoient de voir égorger ceux qui les avoient chasses, & de succéder à leurs richesses que l'on alloit mettre à l'encan. En effet, le retour des bannis sur à peine pro-

noncé; qu'ils rentrerent dans la ville. En ce même tems, on recut des lettres de Géla, par lesquelles cette ville demandoit un puissant secours. Denys profità encore de cette occasion pour avancer son dessein; car, ayant été mis pour cette expédition à la tête de deux mille fantassins, & quatre cens cavaliers, il se rendit incessamment dans Géla, actuellement gardée par le Lacédémonien Dexippe, de la part de Syracuse. Ayant trouvé-là les riches en dissension avec le peuple, & ayant accusé & condamné les premiers dans l'assemblée publique, il les fit mourir, & mit leurs biens à l'encan. Du produit de la vente il paya tout ce qui étoit dû à la garnison, commandée par Dexippe, & régla pour les soldats qu'il amenoit de Syracuse, une paie double de celle que cette ville leur avoit assignée. Il mit par-là dans ses intérêts, & les soldats de Géla, & ceux de Syracuse; il s'artira de plus la reconnoissance du peuple de Géla, qui croyoit lui devoir sa liberté; car ce peuple, envieux des riches, qualifioit leur supériorité de tyrannie. C'est pourquoi, il envoya des ambaffadeurs à Syracuse charges des louanges de Denys, & des décrets que leur ville avoit portés à son avantage & à son honneur.

Denys fit aussi des tentatives auprès de Dexippe pour l'attirer à son parti, & le faire entrer dans ses desseins; mais, trouvant en lui de l'opposition, il sur sur le point de revenir avec ses troupes à Syracuse. Cependant, ceux de

Géla, apprenant que les Carthaginois se disposoient à marcher contre eux avec toutes leurs forces, à l'ouverture de la campagne, prierent Denys de demeurer, & de leur fauver, par fon affistance, le malheureux fort qu'avoient subi les Agrigentins. Denys leur promit qu'il reviendroit incessamment avec de plus grandes forces qu'il n'en avoit alors; & là-dessus il fortit de Géla avec toutes ses troupes. Le moment où il entra dans Syracuse, sur précisement celui où tout le peuple sortoit d'un grand spectacle qui s'étoit donné. Toute cette foule étant venue audevant de lui, & lui ayant demandé des nouvelles des Carthaginois, il leur répondit qu'ils avoient au-dedans de leurs murailles des ennemis beaucoup plus dangereux que ceux du dehors, c'est-à-dire, Jeurs Magistrats mêmes qui s'attiroient leur bienveillance par des fêtes, en distipant les tréfors publics, au point que les soldats n'étoient pas payés; que tandis qu'on ne se mettoit en peine de rien, les ennemis faisoient des préparatifs immenfes, & qu'on les verroit bientôt devant les murailles de Syracuse. Il ajoûta qu'il se doutoit depuis long-tems du motif de la conduite ou de l'inaction de leurs chefs, mais qu'enfin il en étoit pleinement instruit, par ce qui lui étoit arrivé à lui-même. Imilcar, disoit-il, sui avoit envoyé un héraut, sous le prétexte apparent de retirer quelques prisonniers de guerre, mais pour l'inviter en secret à n'en pas faire plus que ses

collegues, à ne se pas mettre en peine de ce qui se passoit; & s'il ne vouloit pas entrer dans fes vues, à ne pas s'opposer du moins à ses entreprises. Denys conclut en disant, qu'en effet il ne vouloit plus se mêler de rien, & qu'à l'heure même il se démettoit du commandement, comme n'étant pas juste qu'il s'exposat seul à tous les périls de la guerre, pendant que les autres vendoient tranquillement leur patrie; ne voulant d'ailleurs être confondu avec eux, ni par le même titre, ni par les mêmes imputations. Chacun alors se sépara, emportant chez soi bien de l'animosité, bien des soupcons & bien des craintes.

Le lendemain, l'assemblée du peuple ayant été convoquée de nouveau, les accusations de Denys contre les Commandans eurent encore plus de succès; & la multitude s'aigrit vivement contre eux. Bientôt après, quelques voix s'éleverent beaucoup au dessus des autres. On disoit qu'il falloit nommer Denys commandant général & unique, & ne pas attendre pour cela que l'ennemi eût abattu leurs murailles; que la guerre présente demandoit un chef unique & tel que celui-là, qui pouvoit seul rappeller la fortune de leur côté, comme on avoit vaincu autrefois devant Himere trois cens mille Carthaginois, fous le commandement de Gélon seul, & que dans un autre tems on confulteroit à loifir de quelle manière on en agiroit avec les traîtres, la situation des choses ne permettant pas de s'en occuper alors. La plu-

ralité des suffrages populaires, comme il arrive souvent, fut pour l'avis le plus pernicieux; & Denys fut déclaré commandant unique & absolu. Son projet ayant eu ainsi tout le succès qu'il en attendoit, il présenta aussi-tôt une ordonnance, par laquelle il exigeoit qu'on doublât la paie des soldats, sur le prétexte que cette augmentation les rendroit plus courageux dans les combats; & il ajoûtoit que Syracuse ne devoit point plaindre la dépense, à cause de l'abondance de ses revenus, & de la facilité de les recueillir.

Dès que l'assemblée fut séparée & que chacun fut rentré dans sa maison, la plûpart des Citoyens trouverent à redire à ce qui venoit de se passer, comme s'ils n'en euslent pas été les auteurs eux-mêmes. En réfléchissant sur la nomination qu'ils venoient de faire, ils s'appercevoient aisément qu'ils avoient établi une autoriré indépendante, & que pour fauver leur liberté, ils s'étoient eux-mêmes donné un maître. Pour prévenir les suites de ces réflexions & de ce repentir, Denys chercha les moyens d'avoir une garde pour sa personne, persuadé que s'il pouvoit en venir à bout, il assureroit fa tyrannie. Il ordonna donc à tous ceux qui étoient en âge de porter les armes depuis la jeunesse jusqu'à l'âge de quarante ans, de le pourvoir de vivres pour trente Jours, & de se rendre bien équipés en la ville des Léontins. Cette ville étoit alors comme une citadelle de Syracuse, & elle étoit pleine de bannis & d'étrangers.

Il comptoit beaucoup sur cette espèce d'hommes avides de changemens & de nouveautés, & il se doutoit assez que la plûpart des foldats Syracufains ne voudroient pas venir à Léontium. Cependant s'étant mis lui-même en chemin dès la nuit suivante, & s'étant campé en plein champ, il fit semblant d'être attaqué dans fa tente, & jetta un grand cri, auquel ses gens accoururent en tumulté & en désordre. Sous ce prétexte, il se réfugia dans la citadelle des Léontins, où il fit tenir des feux allumes pendant toute la nuic, & le fit environner de ses soldats les plus affidés. Le lendemain toutes les troupes étant entrées dans Léontium, il se plaignit beaucoup de la trahison qu'on avoit tentée contre lui la nuit précédente, & dont il fit un exposé faux, mais vraisemblable, de sorre qu'il se fit accorder par les troupes une garde de fix cens hommes armés, qu'il choisiroit lui-même. On dit que Denys prit pour son modele, en cette circonstance, Pilistrate, tyran d'Athènes; car on rapporte de ce dernier qu'il se présenta dans la place publique couvert de bleffures qu'il s'étoit faites lui-même, & qu'il supposoit avoir reçues des mains de ses envieux; ce qui porta le peuple à lui accorder une escorte, par le moyen de laquelle il s'empara du gouvernement absolu & tyrannique, de la même manière, à peu près, que Denys fon imitateur.

Celui-ci ramassa tous les indigens, en qui il avoit apperçu du courage; il en fit bientôt un millier d'hommes, auxquels il donna d'excellentes armes, & qu'il remplit d'espérances merveilleuses. Il attacha à sa personne, par des discours flatteurs, des troupes soudoyées. Il faisoit effrontément des passe-droits, pour avancer ceux qui lui paroissoient dévoués à ses intentions. Il donna en même tems congé au Lacédémonien Dexippe, & lui permit de retourner en Grece; il se défioit de lui comme d'un homme capable de travailler à rendre la liberté à Syracuse. Il fit venir des soldats mercénaires de Géla, & avec eux, tout ce qu'il y avoit de bannis & de mal-vivans, dans l'espérance d'affermir par leur moyen fon usurpation. Revenant ensuite à Syracuse, il fit dresser sa tente dans le bassin du port, avec toute la hauteur d'un tyran déclaré. Les Syracufains sentirent vivement cette arrogance; mais ils furent obligés de la souffrir, n'ayant plus de resfource pour s'y opposer. Toute la ville étoit pleine de foldats étrangers, & l'on craignoit encore les forces immenses des Carthaginois. Denys épousa alors la fille d'Hermocrate, celui qui avoit battu les Athéniens dans leur expédition de Sicile, & donna sa sœur à Polyxene, frere de la femme d'Hermocrate. Son dessein en tout cela etoit de fortifier son autorité illégitime par l'alliance d'une famille illustre. Dans une assemblée du peuple, il vint à bout de faire périr Daphnée & Démarque, les plus puissans de ceux qui s'opposoient encore à ses entreprises. C'est ainsi, dit Diodore de Sicile, que Denys s'éleva d'une naissance très-commune, & de la condition de scribe, à la domination despotique & tyrannique d'une ville des plus considérables de la Grece. Il demeura revêtu de cette puissance jusqu'à sa mort, qui n'arriva que trente-huit ans après.

Denys eut une rude secoulle à essuyer des le commencement. Les Carthaginois ayant affiégé Géla, il voulut marcher au secours de cette Ville. Pour cet effet, il emprunta des troupes des Grecs d'Italie & d'autres alliés, prit encore avec lui la plus grande partie de la jeunesse de Syracuse, jointe à des étrangers soudoyés, & se sit une armée de cinquante mille hommes, selon quelques Historiens. Mais, Timée compte trente mille hommes de pied, mille chevaux & cinquante vaisseaux couverts de Ponts. Il s'avança avec ces forces du côté de Géla, & pola son camp entre la ville & la mer; car, son dessein n'étoit pas de séparer ses troupes, & il vouloit combattre les ennemis en même tems par mer & par terre. C'est pourquoi, ne les attaquant d'abord qu'avec des soldats armés à la légere, il se contenta de leur interdire le fourrage autour de leur camp, & il destinoit sa cavalerie & ses vaisseaux à arrêter les munitions qui pourroient leur venir de Carthage, Vingt jours se passerent ainsi à faire peu de chose de part & d'autre. Mais ensuite Denys partagea son infanterie en trois corps; le premier qui n'étoit composé que de Siciliens, eut ordre de se présenter sur le fossé des en-

nemis, qui étoit au côté gauche de la ville. Il ordonna au second corps qui étoit celui des alliés, de s'étendre du côté droit, jusqu'à la mer; & lui-même, se mettant à la tête des soudoyés, il traversa la ville. pour arriver par une autre porte, julqu'au lieu où les machines des ennemis étoient dressées. Dès qu'on en seroit aux mains, sa cavalerie, en traversant même le fleuve à la nage, devoit faire tout le tour de la bataille, pour soutenir ceux qui auroient l'avantage, ou pour recevoir ceux qui auroient plié. Enfin, les soldats qui étoient dans les vaisseaux, devoient venir appuyer l'attaque des Italiens & des alliés autour du camp des ennemis. Des que les soldats des vaisseaux se mirent en devoir d'exécuter ce qui leur avoit été ordonné, les Carthaginois coururent tous de ce côté-là, pour les empêcher de mettre pied à terre; parce que c'étoit l'endroit le plus foible de leur camp, & qu'ils n'avoient pas eu le tems ou la facilité de se fortifier le long de la mer. Pendant que les Carthaginois couroient ainsi au rivage, les Italiens presserent le camp même, presqu'abandonné de ses défenseurs, & s'en emparerent facilement; de sorte que les Carthaginois, revenant fur leurs pas avec toutes leurs forces, combattirent très long tems avant que de pouvoir reprendre leur propre camp défendu par la tranchée qu'ils avoient faite euxmêmes. Ils en vinrent pourtant à bout, & même ils mirent bientôt après la déroute dans toute l'armée ennemie.

Denys, voyant ses troupes battues, se renferma avec elles dans Géla; mais, sur le soir, il les fit fortir de la ville, & lui-même en partit à minuit, en laissant-là deux mille hommes légèrement armés. Il avoit chargé ces derniers de tenir des feux allumés toute la nuit, & de faire affez de bruit pour donner lieu aux ennemis de croire que lui-même étoit dans Géla. Mais, dès la pointe du jour, ils en fortirent eux mêmes & allerent joindre Denys. Les Carthaginois, bientôt instruits de cette manœuvre, se jetterent dans la ville, où ils pillerent toutes les maisons. En même tems, Denys arrivant à Camarine, obligea tous les habitans, jusqu'aux enfans, & jusqu'aux femmes, à le suivre à Syracule.

Le spectacle de tous ces malheureux, qui erroient dans les grands chemins ou à travers les champs, toucha de compassion les soldats mêmes de Denys; & ils commencerent à le foupçonner d'avoir laissé venir tout exprès les choses à cette extrêmité, & de vouloir profiter de la terreur qu'imprimoient les Carthaginois, pour se rendre maître sans aucun effort de sa part, de toutes les villes de la Sicile. Ils remarquoient combien l'assissance qu'il avoit fait femblant d'apporter aux habitans de Géla, avoit été foible & imparfaite, avec quelle attention il avoit épargné ses sondoyés, & de quel léger désavantage il avoit fait le prétexte d'une retraite prématurée. Ils faisoient même observer que les Carthaginois ne s'étoient

pas mis en peine de le poursuivre; indice de son intelligence avec eux. En un mot, ils donnoient à entendre que les Dieux sembloient avoir préparé à ceux qui fongeoient depuis long-tems à secouer le joug de la tyrannie, le moment le plus favorable pour l'exécution de leur dessein. Les troupes que Denys avoit fait venir d'Italie, se retirerent dans leur pays. Les cavaliers de Syracuse, ayant tenté inutilement de le tuer dans le chemin, parce qu'il étoit toujours environné de ses étrangers, prirent les devans, & étant entrés dans Syracuse, marcherent droit au palais du tyran qu'ils pillerent, & firent essuyer à sa femme toutes, sortes de mauvais traitemens, dont elle mourut. Denys, qui avoit prévu leurs desseins, les suivit de près, avec cent cavaliers seulement & quatre cens fantaffins; & ayant fait près de vingt lieues par une marche forcée, ilarriva vers le milieu de la nuit à la porte de l'Achradine, qu'il trouva fermée. Il y mit le feu. & s'ouvrit un passage. Les plus riches des citoyens accoururent montés à cheval, pour lui disputer l'entrée ; mais ils furent enveloppés par les soldats, & presque tous tués. Denys étant entré dans la ville, égorgea tout ce qu'il trouva à sa rencontre, pilla les maisons de ses ennemis, en tua un grand nombre, & en fit fortir plusieurs de Syracuse. Le lendemain matin toutes les troupes de Denys arriverent. Les malheureux fugitifs de Géla & de Camarine, ayant en horreur le tyran, se retirerent chez les Léontins, Imilcon ayant envoyé un héraut à Syracuse; on conclut avec les Carthaginois, un traité, dont une des conditions fut que Syracuse demeureroit soumise à Denys; ce qui confirma tous les foupçons qu'on avoit conçu contre lui.

Cependant, il ne songea plus qu'à affermir pour toujours la nouvelle domination. Car, il ne doutoit pas que Syracuse délivrée d'une guerre étrangère, n'employât aussi son repos à chercher les moyens de recouvrer sa liberté. Voyant que cette partie de la ville, qu'on appelloit l'Isle, étoit avantageusement placée & trèsaisée à fortifier, il la fit environner d'un grand mur, flanqué de distance en distance de tours trèshautes & très fortes. Il garnit ce mur en dedans de casernes & de boutiques, entre des portes capables de recevoir de nombreuses troupes. Il fit élever dans l'intérieur de l'espace une puissante citadelle, où l'on pût se retirer en cas d'un tumulte subit. Il trouva moyen d'enfermer dans son enceinte le bassin d'un petit port appellé le lac. Ce port ne laissoit pas de contenir soixante vaisseaux; mais l'entrée du bassin n'en laissoit passer qu'un à la fois. Au-reste, Denys distribua le meilleur territoire de Syracuse à ses amis & à ses soldars particuliers, & il fit des parts égales de tout le reste tant aux étrangers qu'aux citoyens. Il comprit même dans cette dernière classe les esclaves affranchis, distingués seulement par le surnom de Citoyens nouveaux. Il laissa les

maisons de la ville au peuple, car pour celles de l'isle, il n'y voulut recevoir que ses amis, & les soldats attachés à sa personne. Après avoir pris toutes ces mesures pour affermir sa tyrannie, il conduisit ses troupes contre les Siciliens naturels ou originaires, fouhaitant de soumettre les peuples de l'isle entière à sa domination ; mais particulièrement ceux - ci, parce qu'ils avoient en des liaisons avec les Carthaginois. Il s'avança donc vers la ville d'Herbesse, &

se disposa à l'assiéger.

Alors, les Syraculains se voyant armés, eurent entre eux des contérences fecretes, dans lesquelles ils se reprochoient les uns aux autres de ne s'être pas joints aux cavaliers qui songeoient à se désaire du tyran. Un des lieutenans de Denys, ayant voulu leur parler durement, fur tué sur le champ; & ce meurtre fut comme le fignal de la révolte. Ils envoyerent chercher aussirôt de la cavalerie dans la forteresse d'Etna; car, des le commencement de la tyrannie, quelques Syracusains s'étoient réfugiés-là. Denys, effrayé de cette révolte, abandonna le siège d'Herbesse, & revint incessamment à Syracuse, dans le dessein de contenir cette capitale. Après sa retraire, les Auteurs de la conspiration se donnerent pour chefs, tous ceux qui avoient eu part à la mort du lieutenant; après quoi, se joignant aux cavaliers arrivés d'Erna, ils vinrent affiéger le Tyran dans l'Epipole, dont ils lui fermerent toute sortie. Il envoyerent ensuite des députés aux citoyens de Mes-

DE sine & de Rhège, pour les prier de leur aider, par mer, à recouvrer la liberté. Ces deux villes alors n'avoient pas moins de quatre-vingts vaisseaux de guerre qu'elles prêterent à Syracuse, pour avoir part à sa délivrance. Elles mirent même la tête du tyran au prix d'une somme marquée & considérable, & assurerent de plus le droit de bourgeoisse chez elles aux étrangers qui viendroient à bout de cette entreprise. On dressoit cependant des machines pour battre la forteresse, on environnoit exactement toute l'isle, & l'on recevoit agréablement tous les étrangers qui se présentoient au service des assiégeans.

Denys, qui, abandonné d'une grande partie de ses foldats mercénaires, se voyoit enfermé de toutes parts, assembla alors ses amis, pour les consulter sur sa situation présente. Il avoit tellement. renoncé à toute espérance de conserver son autorité, qu'il ne songeoit plus aux moyens de se défendre contre les Syraculains, & qu'il ne vouloit délibérer avec son conseil, que sur le choix de la mort la plus honnête qui pût terminer sa domination. Éloris, l'un de ses amis, ou, comme le rapportent quelques-uns, le poëte son pere lui dit que le nom de souverain étoit la plus belle épitaphe qu'il pût avoir; Polyxène, son beaufrere, lui conseilla de monter à cheval & d'aller à toute bride solliciter le secours des Campaniens, qu'Imilcar, général des Carthaginois, avoit laissés à la garde des places qu'il avoit conservées en

Sicile. Mais, Philistus dit qu'au lieu de sortir à cheval d'un lieu où l'on avoit été le maître, il ne s'en falloit laisser tirer que par les pieds. Denys se rendant à cet avis, résolut de s'exposer plutôt à tout, que d'abandonner volontairement l'autorité souveraine. Dans ce dessein, il envoya des députés aux rebelles, par lesquels il leur demandoit la permission de fortir de Syracule avec sa famille; & en même tems il dépêcha secrétement un courrier aux Campaniens, par lequel il leur promettoit tout l'argent qu'ils voudroient pour venir à son secours.

Les citoyens accorderent d'abord à Denys la permission de se retirer avec cinq vaisseaux; & regardant la domination du tyran comme finie, ils se relâcherent dans les travaux du siège. L'on retrancha même une partie des assiégeans, & la plûpart de ceux qui composoient l'infanterie, retournerent dans leurs villages. Cependant, les Campaniens, gagnés par les grandes promesses qu'on leur avoit faites de la part de Denys, se mettent en marche, & se rendent en toute diligence à Syracuse, au nombre de douze cens cavaliers; s'étant présentés tout d'un coup aux Syracusains surpris, ils en tuent un grand nombre, & entrant dans la citadelle, ils parviennent jusqu'à Denys. Il lui arriva en même tems par mer trois cens hommes qui s'offroient de se mettre à sa solde. Là-dessus ses espérances se ranimerent, & les Syracufains, se voyant replongés dans la servitude, prirent querelle

entre eux. Les uns vouloient que l'on continuât le siège, & les autres soutenoient qu'il falloit le lever absolument & licentier leurs troupes. Denys, qui s'apperçui de cette dissention & de ce désordre, en profita pour tomber sur eux, & les poussa tous sans beaucoup de peine jusque dans le quartier qu'on appelloit la ville neuve. Il ne périt pourtant pas, en cette occasion beaucoup de monde, parce que Denys, courant à cheval de tous côtés, empêchoit que l'on ne tuât les fuyards. Ainsi, les Syraculains se répandirent d'abord dans la campagne, & bientôt après le réunirent en affez grand nombre, pour former un corps de sept mille cavaliers. Cependant, Denys eut soin de faire ensevelir tous les morts, & il envoya des députés à Etna, pour inviter les citoyens réfugiés-là de renoncer à leur haine, & de revenir dans leur patrie, ajoûtant à cette invitation une promesse inviolable d'oublier tout. Plusieurs de ceux qui avoient laissé leurs femmes & leurs enfans à Syracule, furent en quelque sorte obligés de le her à cette promesse; mais les autres, lur le récit que les députés leur faisoient de l'attention que Denys avoit eue de faire ensevelir les morts, répondoient qu'il étoit juste de lui tenir compte de cette bonne action, & qu'ils pricient les dieux de les mettre bientôt en état de lui rendre le même devoir. En un mor, ces derniers s'obstinerent à demeurer dans leur forrereffe, d'où ils attendoient même, le tems & l'occasion de surprenare

DE

513

le tyran. Cependant, Denys faisoit toutes sortes d'amitiés aux sugitifs revenus, afin de ramener tous les autres par l'exemple qu'il donnoit à l'égard de ces premiers. Pour les Campaniens, comme il connoissoit parfaitement leur inconstance & le peu de foi qu'il falloit prêter à leur ferment, il se contenta de leur faire des présens convenables, & les renvoya.

Peu de tems après, Denys envoya les citoyens de Syracuse à leurs biens de campagne, & entrant dans leurs maisons pendant leur absence, il enleva toutes les armes. Il fit faire ensuite un second mur à la citadelle, & il équipa une flotte. Il groffit considérablement la compagnie de ses soudoyés, & prit toutes les mesures nécessaires pour affermir la tyrannie, convaincu qu'il étoit par sa propre expérience, que les Syracusains étoient capables de tout entreprendre pour s'en délivrer. Cependant, il travailla à joindre à sa domination quelques villes de Sicile. Il prit donc, soit par force, soit par trahison, Naxe, Catane, Léontium, & quelques autres villes, toutes voifines de Syracuse, & qui, par cette raison, étoient à sa bienséance. Il traita les uns avec bonté & clémence, pour s'attirer l'estime & la confiance des peuples, abandonna les autres au pillage, pour jetter la terreur dans le pais. Les habitans de Léontium furent transportés à Syracuse.

Ces conquêtes allarmerent les villes voisines, qui se voyoient menacées du même malheur.

Rhège, située en Italie, songea à le prévenir. Elle fir entrer dans sa ligue les exilés de Syracuse, qui étoient en assez grand nombre, & engagea les Messiniens, situés à l'autre côté du détroit, à l'aider d'un puissant secours. On avoit levé une armée affez confidérable, qui se préparoit à marcher contre le Tyran; mais la discorde. qui se mit parmi les troupes, fit avorter cette entreprise. Elle se termina par un traité d'union & de paix que Denys conclur avec les deux villes.

Quelque tems après, Denys fut instruit que plusieurs Grecs de la Sicile passoient dans les villes occupées en cette isle par les Carthaginois, & y acquéroient le droit de bourgeoisse & des possessions. Là-dessus il jugea que tant qu'il seroit en paix avec Carthage. il se feroit souvent de pareilles transmigrations; & qu'au contraire, s'il étoit en guerre avec eux, ceux qu'ils auroient affervis ou maltraités se résugieroient auprès de lui. D'ailleurs, il avoit appris que la peste qui avoit affligé la Libye, avoit emporté un grand nombre de Carthaginois. Cette. circonstance lui parut favorable pour les attaquer. Mais, il comprit qu'il falloit faire auparavant de grands préparatifs pour une guerre longue, difficile, & dans laquelle il s'alloit attirer fur les bras une nation plus guerrière qu'aucune de celles qui éroient en Europe. Il fit donc affembler d'abord, par une ordonnance publique, tous les ouvriers répandus

% il en fit venit, par de grandes promesses, beaucoup d'autres de l'Italie, de la Grece, & même des villes Siciliennes qui appartenoient aux Carthaginois. Il vouloit se munir d'armes & de traits de toute espèce & de toute forme; mais sur-tout il sit construire des galères, non seulement à trois, mais encore à cinq rangs de rames; espèce de bâtimens qu'on n'avoit pas encore mis en usage, & qui, de ce nombre de cinq rames, prit le nom de Pen-

térique. Après avoir distribué à ce grand nombre d'ouvriers les ouvrages qui leur étoient propres, il leur donna pour inspecteurs les premiers d'entre les citoyens, & il proposa des prix considérbles à ceux qui réuffiroient le mieux, sur-tout dans la fabrique des armes. Il leur en avoit donné luimême les différens modeles; car. avant à fa solde des hommes de toute nation, il vouloit que chacun fût armé à la manière de son pais. Il espéroit que la différence de ces armes feroit un spectacle effrayant pour les ennemis; mais sur-tout il étoit persuadé de l'avantage qui se trouve à se servir d'armes auxquelles on est habitué. Les Syracufains seconderent merveilleufement à cet égard les intentions de Denys, & la fabrication de ces armes devint pour eux un objet d'émulation. On en établit les manufactures non seulement dans les parvis & dans les derrières des temples; mais les lieux d'exercices & les portiques des marchés étoient pleins de tra-

vailleurs; & comme les édifices. & les places qui appartenoient au public, ne suffisoient pas encore pour les contenir tous, les particuliers propriétaires des plus grandes maisons de la ville en recevoient encore chez eux. Ce fut en ce tems-là que les catapultes furent inventées à Syracuse, par le concours de tant d'excellens ingénieurs assemblés en un même lieu, éclairés les uns par les autres, & animés chacun en particulier par les prix proposés à ceux qui se distingueroient par quelque invention pratiquable & utile. Outre cela, Denys les visitoit tous les jours lui-même, les suivant de rang en rang; les animant par des paroles obligeantes, faisant des présens de sa propre main à ceux qui paroissoient les plus zélés, & les admettant même quelquefois à sa table. Aussi ces ouvriers saisoient-ils les plus grands efforts pour le satisfaire, & ils imaginoient à l'envi ou des armes ou des machines singulières & capables des plus grands effets.

Il fortit de là des galères à trois & à cinq rangs de rames, qui, non feulement par cette dernière circonstance que nous avons déjà énoncée, mais encore par toute leur construction, formoient une flotte toute nouvelle, & dont il fut le premier auteur. Car, ayant oui dire que le premier vaisseau de guerre avoit été construit à Corinthe, il crut qu'il convenoit à Syracuse, qui tiroit son origine de cette ville, de persectionner cet art. Ainsi ayant obtenu la permission de faire venir d'Italie une

grande provision de bois, il envoya d'abord un grand nombre de bûcherons sur le mont Etna qui, en ce tems-là, étoit couvert d'une quantité prodigieuse de pins & de sapins. C'est-là qu'on devoit prendre tous les arbres qui servi= roient à faire les traîneaux & les chariots nécessaires à ceux qui alloient en Italie, pour faire descendre ces bois étrangers des montagnes jusqu'à la mer, & ensuite toutes les barques qu'il leur faudroit pour les amener au plûtôt à Syracuse, Ayant donc une quantité suffisante de matière, il sit construire sur le champ & en même tems plus de deux cens vaifseaux, & réparer les cent dix qu'il avoit auparavant. Il fit bâtir aussi dans l'enceinte du lieu qu'on appella depuis le port, cent soixante loges ou retraites, dont la plûpart étoient capables de recevoir deux vaisseaux; & comme il fit aussi téparer les cent cinquante qui existoient déjà, cette longue suite de toits & de vaisseaux qu'on voyoit dessous étoit un objet étounant.

A contempler ce qui se faisoit pour la marine, on auroit cru que tout Syracuse s'y employou; & à la quantité d'armes & d'autres instrumens de fer qu'on y fabriquoit en même tems, on auroit dit que toute la ville n'étoit qu'une communauté de forgerons & de fourbisseurs. En un mot, la diligence de ces derniers alla au point, qu'on eut bientôt quatre cens quarante mille houcliers, & à peu près autant de casques & de lances. On avoit fait ausli des suirasses à la façon de tous les

pais, & merveilleusement travaillées jusqu'au nombre de quatorze mille. Denys les destinoit aux gens de cheval, aux officiers d'infanterie, & aux officiers de sa garde. Il eut auffi des catapultes & des arbaletes de toute espèce, & une quantité innombrable de traits. Il plaça dans une moitié des vaisseaux longs, des hommes de la ville pour pilotes & pour rameurs, & choisit pour l'autre moitié, des équipages étrangers à ses gages. Après avoir pourvu ainsi à ce qui concernoit les galères & les armes, il songea à se faire une armée; car, pour s'épargner une dépense inutile, il avoit jugé à propos de ne faire des levées de soldats qu'au moment qu'il en auroit besoin.

Il choisit, parmi les citoyens ceux qui lui parurent les plus propres à porter les armes, & en envoya chercher de femblables dans les villes qui lui étoient soumiles. Ses soudoyés éroient tirés de toute la Grece & particulièrement des terres de Lacédémone; car, cette République, favorisant fon usurpation, lui avoit permis de prendre chez elle autant de soldats qu'il lui plairoit. Mais, d'ailleurs, comme il vouloit avoir dans ses troupes des étrangers de plufieurs nations, & qu'il promettoit par-tout de grandes récompenses, il lui en vint bientôt un grand nombre. Pour la sûreré même de la guerre qu'il entreprenoit, il crut devoir gagner l'amitié des villes de la Sicile; d'autant que ceux de Rhège & de Messine, aux deux côtés du détroit, ayant par eux-

Kkii

mêmes des forces capables de donner un grand poids au parti qu'ils embrasseroient, il cragnoit qu'ils ne se joignissent aux Carthaginois, des que ceux - ci seroient entrés dans l'isle. Denys inquiété de ce foupcon, céda aux Messiniens, pour les gagner, une grande partie d'un territoire qui étoit à leur bienséance; & il envoya à ceux de Rhége des ambalfadeurs, pour leur demander en mariage une de leurs citoyennes. Il leur offrit, en considération de ce mariage, la partie du rivage de la Sicile, qui se trouvoit vis-à-vis d'eux, & leur promit en général de contribuer aux avantages de leur ville en tout ce qui dépendroit de lui. Denys faifoir toutes ces avances parce qu'ayant perdu sa première semme, fille d'Hermocrate, dans la révolte de ses cavaliers, dont nous avons parlé plus haut ; il croyoit qu'il lui importoir beaucoup d'avoir des enfans, qui, se faisant aimer du peuple, contribueroient à maintenir son autorité. Cependant, le peuple de Rhège s'étant affemblé au sujet de ces propositions, après beaucoup d'avis pour & contre, la ville ne jugea pas à propos de contribuer à cette alliance. Denys, refusé de ce côtélà , envoya , pour le même sujet , d'autres ambassadeurs à Locres. Cette ville, après avoir délibéré fur cette demande, la lui accorda. Quand on lui eut affuré Doris fille de Xénere, le plus confidérable des citoyens qui fût alors dans cette ville ; peu de jours avant la célébration des noces, il fit partir pour Locres une galero

à cinq rangs de rames, décorés de toute sorte d'ornemens d'or & d'argent. On y fit monter la jeune accordée que Denys reçut à Syracuse, & qu'il conduisit aussitôt dans la citadelle où il logeoit luimême. Mais, en même tems, il épousa aussi Aristomaque, qui étoit la fille la plus distinguée qu'il y eût dans Syracuse. Il alla prendre celle-ci dans un chariot attelé de quatre chevaux de front, & l'amena de même dans son palais. A l'occasion de cette double noce, il donna des repas continuels, & à son armée & à des villes entières qu'il y invitoit. Il avoit adouci pour lors toute la dureté & toute l'amertume de sa tyrannie, & comme il l'avoit changée en humanité & en douceur, il ne s'agissoit plus ni de meurtres ni de bannissemens.

Après les premiers jours de ces noces, il convoqua l'affemblée du peuple, & l'invita à faire la guerre aux Carthaginois, en lui représentant que cette nation étoit ennemie de tous les Grecs en général, & qu'elle en vouloit particulièrement aux Siciliens; que fi elle les laissoit en repos depuis quelque tems, il n'en falloit attribuer la cause qu'à la peste, qui, dans ces dernières années, avoit désolé la Libye; mais qu'aussitôt que les Carthaginois auroient réparé leurs forces, ils ne manqueroient pas de reprendre leur premier dessein, & de tomber sur la Sicile. Qu'ainsi ils feroient bien mieux de les aller furprendre euxmêmes dans la langueur de leur convalescence, que s'ils atten-

DE 517

doient dans leur isle des ennemis redevenus forts & vigoureux. Il ajoûta qu'il seroit honteux & insupportable de voir tant de villes Grecques affervies à des Barbates; & qu'il n'y avoit cependant qu'un grand courage, & un violent amour de la liberté, qui pufsent désormais les garantir de cet opprobre & de ce malheur. Les Syracusains applaudirent unanimement à de pareils discours. Ils ne se portoient pas en effet avec moins de zele que lui à cette guerre; & ils haissoient souverainement les Carthaginois, par la raison même, que c'étoit la crainte qu'ils avoient d'eux qui les forçoit de se soumestre à leur tyran. Ils se flattoient en même tems que Denys auroit plus d'égard pour eux en présence de l'ennemi commun, & s'exposeroit moins en cette circonstance qu'en toute autre à irriter ses propres concitoyens. Enfin, ils ne désespéroient pas qu'avec les mêmes armes qui auroient vaincu les Carthaginois, ils ne parvinssent aussi à recouvrer tôt ou tard leur liberté. Au sortir de cette assemblée, Denys accorda aux habitans de Syracuse un plein pouvoir de s'emparer des richesses des Carthaginois.

L'année suivante, Denys envoya un héraut à Carthage pour lui déclarer la guerre. En même tems, il se met en marche, & sur sa route, il rassembla le plus qu'il lui fut possible de soldats des villes Grecques, & leur fournit même des armes. On se rangeoit volontiers sous ses drapeaux, par la haine qu'on portoit aux Car-

thaginois, & dans l'espérance confuse de parvenir à une liberté parfaite & entière. C'est ainsi qu'il s'affocia les habitans de Camarine, de Géla & d'Agrigente. Il trouva moyen d'en faire venir d'Himere, quoique cette ville fût d'un autre côté de la Sicile; en ayant pris enfin à Sélinunte quise trouvoit sur son passage, il conduifit toutes ces troupes vers Motye, place forte des Carthaginois, & fituée sur le mont Eryx. Elles montoientà quatre-vingt mille hommes de pied & à trois mille chevaux, Elles étoient côtoyées par une flotte qui n'alloit à guère moins de deux cens vaisseaux. Elle étoit même accompagnée de cinquante vaifseaux de charge remplis de toute forte de machines de guerre. A cet aspect, les habitans d'Eryx qui haissoient beaucoup les Carthaginois, furent frappés d'admi= ration, & se déclarerent hautement pour Denys. La ville de Motye, qui attendoit incessama ment du secours de Carthage, ne se laissa pourtant pas effrayer à la vue de toutes ces forces, & elle se disposa à soutenir courageusement le siège. Denys ayant bien observé avec ses ingénieurs la position des lieux, commença les ouvrages de communication pour arriver jusqu'à la ville; ayant fait tirer à terre les vaisseaux longs autour du port, qui étoit de son côté, il fit mettre à l'ancre le long du rivage les vaisseaux de charge. Mais ensuite, il laissa la conduite de tous les travaux à Leptine son frere, qui commandoit sa flotte, & il marcha avec son armée de terre vers

Kkiii

518 DE

d'autres villes, alliées des Carthaginois. Elles céderent toutes à la grande puissance de Denys, & se joignirent aux Syracufains. Il n'en demeura que cinq dans le parti des Carrhaginois; Ancyre, Sole, Egeste, Panorme & Entelle. C'est pourquoi Denys, dans son passage, ravagea tout le territoire de Sole, de Panorme & d'Ancyre, & n'y laissa pas un arbre. A l'égard d'Egeste & d'Entelle, il arriva jusqu'au pied de leurs murailles, & en ayant fait la circonvallation, il leur donna de fréquens assauts, par la grande envie qu'il avoit de les emporter de vive force.

Pendant qu'il en étoit-là, Imilcon, général des Carthaginois, s'occupoit à la levée des troupes, & hâtoit tous les préparatifs de la guerre. Pour faire une diversion, il détacha de sa flotte dix galères, qu'il fit partir de nuit pour aller furprendre & attaquer les vaisseaux qui étoient restés dans le port de Syracufe. Le commandant, chargé de cette expédition, entra de nuit dans le port, sans trouver de résistance, & après avoir brisé une grande partie des vaisseaux qui s'y rencontrerent, il se retira, bien content de l'heureux succès de son entreprise.

Denys, après avoir fait le dégat dans les terres ennemies, ramena toutes ses troupes devant Motye, & ayant mis en œuvre un nombre infini de travailleurs; pour combler l'espace de mer qui séparoit cette ville du continent; il fit avancer par-là ses machines. L'attaque de la place fut des plus vives. & la résistance ne le fut

pas moins. Après qu'on fut entre dans la ville par les breches, les affiéges se défendirent encore longtems avec un courage incroyable, & il fallut les poursuivre & les forcer de maifon en maifon. Le soldat, irrité d'une défense si opiniâire, égorgea tout ce qui le presentoit devant lui. Femmes, enfans vieillards, rien ne fut épargné, finon ceux qui fe rétugierent dans les temples. La ville fut livrée au pillage, Denys étant bien aise de s'attacher les troupes par l'attrait de l'espérance du gain. Waster many regarded and

Les Carthaginois firent un effort extraordinaire l'année suivante, & mirent sur pied une armée de trois cens mille hommes d'infanterie, & de quatre mille chevaux, fans compter les chariots armés en guerre qui montoient à quatre cens. Denys, se voyant beaucoup inférieur en nombre aux ennemis, se retira à Syracuse. Les Siciliens, qui le haissoient, crurent que le tems étoit favorable pour se révolter contre lui; & ils s'engagerent tous, à l'exception pourtant des habitans d'Assore, aux Carthaginois. Cependant, Denys donna dans Syracuse la liberté à tous les esclaves. Il remplit soixante vaisseaux de cette recrue, & il envoya demander a Lacédémone plus de mille soudoyés. Il visita incessamment tous les forts des Léontins, & les pourvut de munitions de bouche. Il fit même construire de nouveaux forts dans l'étendue de leur territoire, pour y mettre en sûreté les bleds qu'on recueilleroit aux environs.

Il perfuada enfuite aux Campaniens qui habitoient alors dans Catane, de se transporter dans la ville qu'on appella dépuis Etna, comme étant beaucoup plus forte. Enfin, s'avançant avec toute son armée jusqu'à soixante stades près de Syracuse, il posa son camp dans un lieu appellé Taurus. Il avoit alors trente mille hommes de pied, & un peu plus de trois mille chevaux. Il se voyoit aussi une flotte de cent quatre-vingts vaisseaux, mais dans laquelle il y avoit peu de galères à trois rangs de rames.

Imilcon, cependant, avançoit toujours avec ses troupes de terre. & sa flotte le suivoit, côtoyant les rivages. Quand il fut arrivé à Naxe, il ne put pas continuer sa route sur le bord de la mer, & fut obligé de prendre un long circuit autour du mont Etna, dont un incendie récent avoit couvert de cendres & de flammes toute la contrée voisine. Il ordonna à sa flotte de l'attendre à Catane. Denys, qui en fut averti, crut que c'étoit un tems favorable pour l'attaquer, pendant qu'elle seroit éloignée des troupes de terre : au lieu que les fiennes, rangées sur le rivage, seroient en état d'animer & de soutenir la flotte. Le projet étoit sagement concerté, mais le succès n'y répondit pas. Leptine, son amiral s'étant avancé inconfidérément avec trente galères, contre l'avis de Denys, qui lui avoit recommandé sur-tout de ne point séparer ses forces, en coula d'abord à fond plusieurs de celles des ennemis; mais, le voyant enveloppé par le grand nombre 'il fut obligé de prendre la fuite. Le reste de la flotte en fit autant, & elle fur vivement poursuivie par

les Carthaginois.

Les Siciliens, considérant que li, après une si terrible défaite, ils retournoient à Syracule, cette retraite ne pourroit aboutir qu'à un siège fâcheux qu'ils auroient bientôt à y soutenir, inviterent Denys à attaquer Imilcon dans le tems où sa victoire récente l'empêchoit de se tenir sur ses gardes. Ils disoient que cette hardiesle le mettroit peut-être en désordre; en un mot que c'étoit le seul moyen de reprendre leur avantage. Il étoit sur le point de se rendre à cette proposition, lorsque ses amis lui représenterent que si Magon s'avisoir d'aller, dès ce moment, à Syracule, il prendroit la ville d'emblée. Cette réflexion lui fit changer de projet fur le champ. Il se rappella aussitôr Messine, qui venoit d'être rasée dans une circonstance toute semblable, & il n'hésita pas un moment d'aller lui-même à Syracuse, pour la préserver d'un sort pareil. en la fournissant au plutôt de toutes les troupes nécessaires pour la désendre. Un grand nombre de Siciliens, mécontens de ce qu'on n'attaquoit pas les ennemis à à l'instant même, suivant leur intention, abandonnerent Denys, pour se retirer, les uns dans leurs provinces, & les autres dans des forts voilins.

Cependant, comme il commençoit à redouter les Carthaginois, il députa Polyxene son

Kkiv

parent à tous les Grecs d'Italie, aux Lacédémoniens & aux Corinthiens, pour les prier de le secourir, & de ne pas laisser perdre les villes de la Sicile qu'ils mettoient eux-mêmes au nombre des villes Grecques. Il envoya en particulier dans le Péloponnèse des hommes, auxquels, en leur donnant beaucoup d'argent, il recommanda de ne rien épargner pour faire des lévées considérables de soldats.

Polyxene revint quelque tems après, amenant de la part des alliés du Péloponnèse & de l'Italie, trente vaisseaux longs commandés par Pharacide de Lacédémone. Denys & Leptine, qui faisoient sur mer des courses de leur côté, accompagnés de quelques Syracusains, découvrirent par hazard un vaisseau chargé pour les Carthaginois. Ils allerent à sa rencontre avec cinq des leurs; & s'en étant rendus maîtres, ils l'amenerent dans la ville. Les Carthaginois s'avancent, auffitôt avec quarante vaisseaux; mais, les Syracufains du port accourant avec tous les leurs, il se donnna là un combat, dans lequel ces derniers prirent le principal vaisseau Carthaginois, & en coulerent à fond vingt quatre autres; & poursuis vant les fuyards, jusqu'au lieu de leur retraite, ils les provoquoient là à un combat en forme; mais, les Carthaginois, surpris euxmêmes de leur délastre, n'eurent garde de se présenter. Cependant, les Syracufains firent entrer dans le port les vaisseaux pris, attachés aux leurs. Flattés de ce succès, ils

se vantoient de ce que Denys ayant été battu plus d'une fois à leur tête, ils avoient en ce dernier avantage en son absence. Làdessus, raisonnant ensemble, ils se reprochoient mutuellement leur servitude, & disoient que le tems étoit venu de secouer le joug du tyran; qu'auparavant on les avoit dépouillés de leurs armes, mais que la conjoncture de la guerre les leur ayant rendues, ils devoient profiter. Là-dessus Denys arriva, & faisant assembler le peuple, il donna d'abord de grandes louanges aux Syracufains; & les invitant à persévérer dans leur résolution courageuse, il leur propromit de faire incellamment finir la guerre. Il alloit congédier l'afsemblée, lorsqu'un citoyen de Syracule, nommé Théodore, qui s'étoit distingué dans la cavalerie, & qui passoit pour intelligent dans les affaires publiques, prit la parole, & osa se déclarer ouvertement en faveur de la liberté.

Quand il eut fini de parler, les Syraculains ébranlés jusqu'au fond de l'ame, demeuroient interdits & en suspens, & jettoient les yeux de côté & d'autre sur leurs alliés. Pharacide de Lacédémone, commandant de la flotte auxiliaire, monta auffi tôt fur la tribune, où l'on crut qu'il s'alloit déclarer le chef de l'entreprise proposée par Théodore. Mais, comme il étoit ami du Tyran, il dit qu'il avoit été envoyé pour soutenir les Syracufains, & Denys contre les Carthaginois, & non pour ôter à Denys la souveraine puissance. Pendant sa harangue, contraire à

l'attente de tout le monde, les Soudoyés du tyran s'assembloient autour de lui, & les Syracufains étonnés demeuroient dans le silence, en chargeant d'imprécations au fond de l'ame les Spartiates. Cependant, Denys extrêmement effrayé de la proposition qu'on venoit de faire, rompit l'assemblée; mais ensuite il parloit obligeamment à tout le monde; il se familiarisoit avec le peuple; il faisoit des présens à quelques-uns, & il en invitoit d'autres à venir

manger avec lui. En ce même tems, les Carthaginois, après avoir abattu un fauxbourg de Syracuse, & avoir pillé le temple de Cérès & de Proserpine, furent artaqués de la peste dans leur camp. Elle y causa les plus grands ravages. Denys, intormé de la calamité des Carthaginois, fit équiper quatre-vingts vaisseaux, qu'il envoya dès la première pointe de l'Aurore, sous les ordres de Pharacide & de Leptine, envelopper la flotte ennemie. Et lui-même, profitant d'une nuit lans clair de lune qui devoit précéder ce jour là , prit avec son armée de terre le dérour du temple de Cyané, pour se trouver au lever du soleil sans être apperçu, auprès du camp des ennemis. Il avoit fait partir apparavant quelques cavaliers, & mille hommes de son infanterie soudoyée, pour attaquer la partie du camp qui regardoit la campagne. Ces soudoyés étoient de toutes les troupes de Denys celles qui le haifsoient le plus; & ils avoient souvent excité des querelles & du tumulte dans son armée. C'est pourquoi, Denys avoit averti secrétement ses cavaliers, de s'en revenir & de laisser les soudoyés seuls, si les ennemis engageoient quelque combat contr'eux. Les cavaliers exécuterent cet ordre fi fidelement, que ces mutins abandonnés furent

taillés en pièces.

Cependant, Denys entreprit d'attaquer d'un autre côté le camp & les forts qui l'environnoient. Les Barbares surpris, & qui ne se défendoient qu'en désordre & en confusion, ne purent l'empêcher de prendre le fort qu'on appelloit Polychne ou le grand fanal; & d'un autre côté les cavaliers soutenus de quelques vaisseaux, s'approcherent du rivage & reprirent le fort voisin du port nommé Dascon. Aussi-tôt toute la flotte Sicilienne s'avança en ordre & comme en signe de réjouissance de la prise de ces deux forts; ce qui surprit étrangement les Barbares, qui s'étoient presque tous jettés de l'autre côté de leur camp, par où les troupes de terre les avoient d'abord attaqués. Ils revinrent donc à la hâte du côté de la mer. pour défendre leurs vaisseaux, mais toute leur diligence fut inutile, & ils arriverent trop tard. Ils en étoient encore à se placer für leurs ponts, & à fournir leurs chiourmes de rameurs, que les galères Siciliennes les heurtoient de leurs éperens à toute force, & du premier choc faisoient quelquefois fendre les leurs. D'antres venoient à coups redoublés, & s'obstinoient contre un seul vaisseau de plus forte résistance, pui-

qu'à ce qu'ils l'eussent mis en pièces. Le bruit que faisoient les ais en se rompant, étoit effroyable. Ce combat devint bientôt un spectacle terrible pour les Carthaginois, qui y perdirent les principaux de leurs bâtimens, dont la destruction couvrit en très-peu de tems tout le rivage de corps morts. Les Syracufains animés par le succès, se jettoient à l'envi les uns des autres dans les vaiffeaux qui sussificient encore, & v tuoient pêle-mêle les Barbares que leur consternation faisoit courir sans dessein de côté & d'autre. L'infanterie qui étoit à terre vou-Int participer au zele des gens de mer; & ils allerent à l'endroit du port où les Carthaginois avoient encore des vaisseaux en réserve. Denys lui-même se joignit à eux, & il étoit venu à cheval jusqu'au Dascon; trouvant là quarante vaisseaux à cinquante rames, avec des vaisseaux de charge, & quelques galères, ils y mirent le feu. La flamme s'éleva & s'étendit bientôt si prodigieusement, qu'aucan des mariniers ni des provifionnaires n'ofa seulement en approcher pour y porter quelque remède; car, quoiqu'on n'eût mis d'abord le feu qu'aux vaisseaux de guerre, un vent violent le porta bientôt, & sur les vaisseaux de charge, & fur ceux de quelques particuliers. Ceux qui étaient dedans se jettoient eux-mêmes dans l'eau, pour se sauver des flammes, qui gagnoient & les voiles & les cordages; le vent qui poussoit les uns contre les autres les navires en · fee, les faisoit briser ensemble en

un instant. La chûte des Antennes enflammées, qui entraînoient les mâts à demi brûlés . donnoient à toute la ville un spectacle intéresfant, & par la ruine des Carthaginois, & par la vengeance que le ciel sembloit tirer de tant de profanations dont ils s'étoient rendus coupables. Ainsi, tout ce qu'il y avoit de citoyens dans Syracule, depuis les enfans jusqu'à ceux à qui l'âge laissoit encore quelque faculté de se mouvoir, se rendoient dans le port, ou se metroient dans des barques, pour recueillir les effets restés de l'incendie qui pouvoient être encore de quelque ulage, & pour les apporter dans leurs maisons. Les semmes mêmes, avec leurs domestiques, voulurent être témoins de ce désastre, & toute la ville se trouva bientôt rafsemblée en un même lieu. Les uns levant les mains au ciel, lui rendoient graces de leur délivrance, & les autres croyoient voir dans cet évènement un effet visible de la colère des Dieux contre les profanateurs de leurs temples. Les flammes, que les mâts faisoient aller à une hauteur prodigieuse, & l'étendue extraordinaire que leur donnoit. le nombre des vaisseaux brûlans, portoient dans l'ame des spectateurs une impression de quelque chose de surnaturel & de divin, dont ils se sentoient saiss. En général, on poussoit des cris de joie extraordinaires à la vue d'un succès si inespéré & si décisif; & les Barbares, au contraire, étoient dans une désolation qu'ils exprimoient par les cris les plus lamentables. Cependant four mouvement &

& Denys se contenta de poser son camp auprès du temple de Jupiter, vis-à-vis de celui des Barbares.

Les Carthaginois, vaincus ainsi par mer & par terre, firent à Denys une députation secrete, & à l'inscu des Syracusains. Ils le prioient de laisser retourner en Afrique le peu de gens qui leur restoient & lui offroient trois cens talens qu'ils avoient actuellement en réserve dans leur camp. Denys fit réponse qu'il lui étoit impossible de les laisser retirer tous, mais qu'il leur permettoit d'emmener par mer, secrétement & de nuit, les seuls citoyens de Carthage, parce que les Siciliens & leurs alliés ne lui permettroient jamais de laisser sauver une armée entière. Mais, au fond, Denys ne souhaitoit point la perte totale des Carthaginois, dont le nom feul tiendroit les Siciliens en bride, & les empêcheroit de songer à leur liberté. Ainsi, étant convenu avec leurs ennemis qu'ils partiroient la nuit du quatrième jour suivant, il ramena exprès ce même jour son armée dans la ville, & Imilcon remit fidelement avant son départ, les trois cens talens à des gens que Denys avoit laissés dans le fort pour les recevoir. Après quoi, faisant embarquer à l'heure marquée les citoyens de Carthage en quarante galères, & laissant tout le reste de son armée, il se disposoit à la retraite. Il étoit encore dans le port, que des Corinthiens s'étant apperçus de son dessein, coururent l'annoncer à Denys comme une nouvelle. Ce-

lui-ci fit aussi-tôt semblant de faire mettre des troupes sous les armes. Mais, comme il étoit long à choisir les capitaines, les Corinthiens impatientés, s'embarquant à la hâte dans leur galères, atteignent bientôt les derniers vaisseaux des Carthaginois, & les heurtant de leurs éperons, il les firent couler à fond. Denys se mit enfin en marche à la tête des troupes de Syracuse: & aussi-tôt les Siciliens qui avoient été du parti des Carthaginois, se retirerent à travers les terres, chacun dans leur ville ou dans leur province. Cependant, Denys posant des gardes fur tout les chemins par où il passoit, conduisit dès la même nuit son corps d'armée droit au camp qu'occupoient les Carthaginois qu'Imilcon y avoit laisses. Ces Barbares se voyant abandonnés de leur Général, & des Siciliens qui venoient de se retirer, perdirent courage, & prirent la fuite. Mais, rencontrant fur les chemins les gardes qu'on y avoir posées, la plûpart furent arrêtés, & les autres, jettant eux-mêmes leurs armes par terre, demandoient humblement la vie. Les Espagnols seuls prenant le parti de demeurer armés. envoyerent proposer par un héraut , leur alliance au vainqueur. Denys leur accorda leur demande, & après avoir reçu leur ferment. il les incorpora dans ses soudoyés. Il fit des prisonniers de tout le reste, & livra leur camp au pillage de ses soldats.

Comme il se défioit des étrangers qu'il avoit auprès de lui, il en écarta dix mille; & fous prétexte de les récompenser, il leur donna la ville des Léontins, qui en effet étoit une habitation trèscommode, & un établissement srès-avantageux. Il confia sa garde à d'autres étrangers, & aux esclaves qu'il avoit affranchis. Il fit plusieurs tentatives dans la Sicile, & dans le païs voisin, furtout contre ceux de Rhège. Les peuples d'Italie se voyant en danger, formerent une puissanre ligue pour arrêter les conquêtes. Le succès sur assez égal de part & d'autre.

Ce fut à peu près dans ce temslà que les Gaulois, qui, peu de mois auparavant, avoient brûlé Rome, envoyerent des députés à Denys, pour faire alliance avec lui. Il étoit pour lors en Italie. La nouvelle qu'il reçut d'un grand armement des Carthaginois, l'obligea de retourner en Sicile. En effet, les Carthaginois ayant mis sur pied une nombreuse armée sous la conduite de Magon, firent de nouveaux efforts, qui ne réulfirent pas mieux que les premiers, & qui se terminerent par un accommodement avec Denys.

Il attaqua de nouveau ceux de Rhège, & il reçut d'abord un échec affez considérable. Mais, ayant remporté une grande victoire contre les Grecs d'Italie, dans laquelle il sit plus de dix mille prisonniers, il les renvoya tous, contre leur attente, libres & sans rançon, afin de détacher les peuples d'Italie des intérêts de ceux de Rhège, & de dissiper ane ligue puissante qui pouvoir

faire échouer ses desseins contre cette ville. Ainsi, ayant gagné par cette action de bonté & de générolité tous les habitans du païs, & d'ennemis qu'ils étoient, les ayant rendus ses amis & ses allies, il retourna contre Rhège. Il étoit fort animé contre cette ville, à cause du refus injurieux qu'elle avoit fait de lui donner une épouse, & de la réponse infolente dont elle avoit accompagné ce refus. Les affiégés se voyant hors d'état de résister à la nombreuse armée de Denys, & n'espérant de sa part aucun quartier, si la ville étoit prise d'assaur, parlerent de capitulation. Il ne se rendit pas difficile; il leur fit payer trois cens mille écus, obligea de lui livrer tous leurs vaisseaux, qui montoient au nombre de soixantedix, & de lui remettre entre les mains cent ôtages; après quoi il leva le siège. Ce n'étoit pas par bonté & par clémence qu'il en usoit ainsi, mais pour les perdre plus sûrement après les avoir affoiblis.

En effet, l'année suivante, sous un faux prétexte & un reproche qu'il leur sit d'avoir violé le traité, il les assiégea de nouveau avec toutes ses forces, après leur avoir renvoyé leurs ôtages. De part & d'autre on sit des efforts extraordinaires. D'un côté, le désir de la vengeance, de l'autre la crainte des plus cruels supplices, animoient ses troupes. Celles de la ville avoient pour chef Phyton, homme brave & intrépide, que le danger rendoit encore plus courageux. Il faisoit de fréquentes &

de rudes forties, dans l'une desquelles Denys recut une blessure, dont il eut bien de la peine à se remettre. Le siège traînoit en longueur, & avoit déjà duré onze mois. Une cruelle famine réduisit la ville aux dernières extrêmirés. Le médimne de bled se vendoit deux cens cinquante livres. Après avoir consumé tout ce qui leur restoit de chevaux & de bêtes de somme, ils furent réduits à se nourrir de cuirs & de peaux qu'ils faisoient bouillir, & enfin à brouter l'herbe dans la campagne comme des bêtes, ressource que Denys leur ôta bientôt, ayant fait manger par les chevaux tout ce qui restoit de verdure aux environs de la ville. Il fallut enfin céder à la nécessité. Ils se rendirent à discrétion. Denys eutra dans la ville, qu'il trouva pleine de cadavres. Ceux qui avoient survécu à la famine, étoient moins des hommes que des squéletes. Il fit plus de six mille prisonniers, qui futent conduits à Syracuse; il renvoya libres ceux qui furent en état de payer par tête cinquante livres, & vendit les autres. Denys fit tomber fur Phyton tout le poids de sa colère & de sa vengeance. Il commença par faire précipiter son fils dans la mer. Le lendemain, il fit attacher Phyton à l'extrêmité des plus hautes machines, pour le donner en spectaçle à toute l'armée, & ensuite il le fit aussi précipiter dans la mer.

Pendant le siège de Rhège, comme on célébroit alors les jeux Olympiques, Denys y envoya plusieurs chariots à quatre che-

vaux de front, dont l'attelage palfoit en vîtesse tous les chevaux qui pouvoient se trouver-là. Il les sit accompagner de tentes superbes faites de drap d'or ou d'autres étoffes, dont le dessein étoit curieux. Mais sur-tout il sit partir de ces déclamateurs de profession, qui devoient réciter dans ces jeux des poesses de Denys même; car il étoit extrêmement entêté de faire des vers. Il avoit confié le soin de tout ce cortege à son frere Théaride. Le nombre des chevaux & l'éclat des tentes attirerent en effet les regards de tous ceux que la curiofité assembloit dans ce fameux rendez-vous de toute la Grece. Les déclamateurs mêmes dont la voix étoit merveilleuse, furent bientôt environnés d'une grande foule d'auditeurs & même d'admirateurs. Mais ceux-ci s'appercevant peu à peu de la misère des vers qu'on leur récitoir, cette admiration se tourna en risée, & l'on porta le mépris & ensuite l'indignation jusqu'à renverser & à déchirer ces riches tentes sous lesquelles on s'étoit placé pour écouter. Le malheur voulut encore que dans la course, quelquesuns des chars de Denys sortirent de la lice, & que les autres furent brisés en se heurtant réciproquement. Pour comble d'infortune le vaisseau qui ramenoit ses députés d'Olympie en Sicile, fut poussé par la tempête sur la côte de Tarente en Italie. Ceux qui se sauverent de ce naufrage étant arrivés à Syracule, disoient par-tout que les vers de Denys étoient si mauvais, qu'ils avoient porté malheur

non seulement aux déclamateurs, mais encore à leurs chariots & à leur navire; qui avoit pensé périr. Mais, Denys, malgré ce déchaînement universel, trouva encore des flatteurs, qui lui dirent que tous ceux qui réussissient en quelque genre que ce pût être, excitoient toujours des envieux qui étoient obligés de revenir euxmêmes à les admirer dans la suite, comme le public. Ainsi, il ne se désista point de s'appliquer à la

poelie.

En effet, dès qu'il se vit délivré des Carthaginois, & qu'il eut commencé à goûter les douceurs du repos, il se remit à faire des vers, & il y apportoit beaucoup de soin & de travail. Il assembloit dans fon palais tous ceux qui avoient de la réputation en ce genre, & il se soumettoit à leurs jugemens & à leurs avis. Enflé des louanges que ses présens ne manquoient point de lui attirer de leur part; il mettoit la gloire de son talent poëtique bien au-dessus de celle que ses exploits guerriers lui avoit acquise. Entre les Poëtes admis dans sa familiarité, Philoxène, homme célebre dans le genre dythyrambique, ayant entendu la lecture qu'on venoit de faire en pleine table d'un mauvais poëme de Denys, le tyran lui en demanda son jugement. Philoxène le lui ayant dit avec un peu trop de sincérité. Denys irrité de sa réponse, lui reprocha qu'il n'en parlou ainsi que par jalousie, & donna ordre sur le champ à ses officiers de mener Philoxène aux carrières. Dès le lendemain, les amis duPoète

obtineent sa grace; & il lui sut même permis de se présenter à la table du tyran comme la veille. Ouand le vin eur un peu animé la conversation Denys, exaltant toujours ses vers, récita un morceau dans lequel il croyoit avoir particulièrement réusfi. Après quoi il demanda à Philoxène comment il le trouvoit. Celui-ci ne lui répondit rien ; mais , regardant les officiers qui servoient à table, il leur dit : Remenez - moi aux carrières. Cette faillie, ayant fait rire tout le monde & Denys lui-même, suspendit pour lors ta colère.

Ouelque tems après ; comme Denys & sa compagnie blâmoient ensemble l'indiscrétion des discours. Philoxène avança une proposition qui tenoit du paradoxe, ou plutôt il s'engagea luimême à une promesse difficile à exécuter. Car, il dit que dans ses réponfes, il trouveroit toujours moyen de dire la vérité, & de conserver les bonnes graces du maître. Il en donna même bientôt la preuve; car, Denys ayant récité un jour des vers sur un sujet triste & lamentable, & demandant ensuite comment on les avoit trouvés, Philoxène répondit qu'ils avoient excité en lui une véritable pitié; réponse qui présentoit deux sens, d'une manière si heureuse, que Denys loi même y fur trompé & il répliqua qu'il n'appartenoit qu'aux grands Poëtes de porter la compassion jusqu'au fond de l'ame de leurs audiceurs. Il fur pourrant le seul de l'assistance qui prir les paroles de Philoxè-

ne, pour un éloge; car, tous les autres comprirent fort bien qu'elles n'indiquoient dans leur vrai fens que la misere de l'ouvrage.

Le philosophe Platon essuya de la part du Tyran des disgraces à peu près semblables. Ayant été invité à venir le voir, Denys le reçut d'abord avec de grands témoignages d'estime, & parut même respecter en lui cette liberté digne de la Philosophie. Mais, offensé dans la suite de la fermeté de quelques-uns de ses discours, il le prit véritablement en haine; & l'ayant fait conduire dans le marché des esclaves, il le vendit pour vingt mines. Quelques Philosophes qui se réunirent à ce dessein, le racheterent & le renvoyerent dans la Grece, en lui disant en amis, qu'un Philosophe ne devoit voir les Tyrans, que très-rarement, s'il ne sçavoit pas employer la douceur des paroles à leur égard.

Denys, perpétuellement enivré de sa Poesse, envoya encore une fois aux jeux Olympiques d'excellens déclamareurs, pour y téciter ses vers devant la nombreuse assemblée qui se formoit là. Ces déclamateurs attirerent d'abord une grande foule autour d'eux, par la force & par la flexibilité de leur organe. Mais, le fond des choses se manifestant bientôt, on passa du dégoût à des éclats de rifée dont ils furent accablés. Denys, apprenant ce trifte luccès, en fut véritablement désolé; & son chagrin prenant tous les jours de nouvelles forces, il tomba dans une espèce de phréné-

sie. Croyant que tout le monde devenoit jaloux de son talent, il soupçonna ses propres amis de vouloir le perdre ; sa rage alla jusqu'au point de faire mourir quelques uns d'entr'eux pour de faux crimes qu'il leur imputoit; & il en exila un affez grand nombre. Son frere Leptine & Philiftus furent eux mêmes de ces derniers, avec plusieurs autres officiers très - braves gens, & qui lui avoient été d'un grand secours dans toutes ses guerres. Ils se réfugierent chez les Thuriens en Italie, où ils s'acquirent beaucoup de considération; de sorte que Denys lui-même jugea à propos de les rappeller; & les ayant reçus à Syracuse, il les rétablic dans

fes bonnes graces.

Pour le tirer de la mélancolie que lui causoit le mauyais succès de ses vers, il lui falloit de l'occupation. Les guerres & les bârimens qu'il entreprit lui en donnerent. Il songea à établir de puissantes colonies dans la partie de l'Italie, qui est sinée sur la mer Adriatique, & qui regarde l'Épire, afin d'avoir une retraite affurée pour sa flotte, quand il tourneroit ses forces de ce côté-là ; & dans cette vue, il fit alliance avec les Illyriens , & rétablit Alcere, roi des Molosses, dans ses Étais. Son principal deffein étoit d'attaquer l'Epire, & de se rendre maître des trésors immenses amassés depais plusieurs siècles dans le temple de Delphes. En attendant qu'il pût former cette entreprise, qui demandoit de grands préparatifs, il sembla vouloir com-

me s'essayer dans une autre du même genre, mais d'une plus facile exécution. Ayant fait nne irruption subite dans la Toscane, fous prétexte de donner la chasse aux Pirates, il pilla un temple fort riche, qui étoit dans le fauxbourg d'nne ville de ce pais, nommée Agylle, & en tira plus de quatre millions cinq cens mille livres. Il avoit besoin d'argent pour subvenir aux dépenses confidérables qu'il faisoit à Syracuse, rant pour fortifier le port, & le mettre en état de contenir à l'aise deux cens galères, que pour environner toute la ville de bons murs construire des temples magnifiques, & bâtir un lieu d'exercice près de la rivière d'Anape.

Il forma dans le même tems le dessein de chasser entièrement de la Sicile les Carthaginois. Une première victoire qu'il remporta, le mit presque en état d'y réussir; mais, la perte d'une seconde bataille, où son frere Leptine sut tué, ruina toutes ses espérances, & l'obligea de faire un traité, par lequel il cédoit quelques places aux Carthaginois, & leur payoit de grosses sommes pour dédommagement des frais de la guerre. une nouvelle entreprise qu'il fit contr'eux quelques années après, pour profiter du ravage que la peste avoit causé à Carthage, ne

lui réuffit pas mieux.

Une autre victoire, d'un genre bien différent, mais qui ne lui tenoit pas moins au cœur, le dédommagea, ou du moins le confola des malheureux fuccès qu'il avoit eus du côté des armes. Il avoit fait représenter à Athènes une tragédie dans la célebre fête de Bacchus, pour y disputer le prix, & il fut déclaré vainqueur. Ce succès chez les Athéniens, qui étoient les meilleurs connoisseurs en ce genre, semble marquer que la Poësie de Denys n'étoit pas si mauvaise ni si pitoyable; & il se peut bien faire que l'aversion des Grecs ponr tout ce qui venoit d'un tyran, influa pour beaucoup dans l'improbation qu'on donna à ses vers aux jeux Olympiques. Quoi qu'il en foit, Denys reçut cette nouvelle avec des transports de joie qui ne peuvent s'exprimer. On en rendit aux dieux de publiques actions de graces, & à peine les temples suffirent-ils au concours du peuple. Toute la ville fut en festins & en réjouissances, & le Prince régala tous ses amis avec une magnificence extraordinaire. Content de lui-même au de-là de ce qu'on peut dire, & se croyant au comble de la gloire, il faisoit les honneurs de la table avec une gaieté & une aisance, & en même tems avec une grace & une noblesse qui charmoient tout le monde. Il invitoit les convives à boire & à manger, encore plus par son exemple que par ses paroles; & il poussa les choses si loin, qu'au fortir du repas, il fut saisi de violentes douleurs caufées par une indigestion, dont on prévit bien dès lors les suites.

Denys avoir eu trois enfans de sa femme Doris, & quarre de sa femme Aristomaque, dont il y avoit deux filles, l'une appellée

Sophrosyne,

Sophrofyne, & l'autre nommée Arete. Sophrosyne fut mariée à son fils aîné, le jeune Denys, qu'il avoit eu de sa femme Locrienne; & Arete épousa son frere Théoride. Celui-ci étant venu à mourir, Dion épousa sa veuve Arete, qui étoit sa nièce.

. Comme il parut que la maladie de Denys ne laissoit aucune espérance, Dion prit sur lui de lui parler des enfans qu'il avoit eus d'Aristomaque, qui étoient ses beaux-freres & ses neveux, & de lui infinuer qu'il étoit juste de préférer les fils de sa femme Syracusaine à ceux de l'étrangère. Mais, les Médecins voulant faire leur cour au jeune Denys, fils de la Locrienne, destiné au trône, ne lui en laisserent pas le tems, Car, le Prince ayant demandé qu'on lui donnât un remede pour le faire dormir, ils lui en donnerent un si fort, qu'ils alloupirent tous ses sens, & firent succéder la mort au sommeil, sans aucun milieu, l'an 368 avant J. C. 6 406

Denys, selon Diodore de Sicile, avoit reçu depuis long-tems une réponse de l'oracle, par laquelle il lui avoit été annoncé qu'il mourroit, lorsqu'il auroit vaincu des adversaires supérieurs à lui. Il appliquoit cet indice aux Carthaginois, qui en effet le surpassoient en force. C'est pourquoi aussi ayant été souvent en guerre contre eux, il avoit, plus d'une fois abandonné son avantage, & s'étoit laissé vaincre volontairement, pour ne pas tomber dans le cas de l'oracle, on pour en éloigner le terme. Mais, il ne pur,

Tom. XIII.

DE 529 ajoûte Diodore de Sicile, parer, avec toute son adresse, l'arrêt de sa destinée; car, continue le même, étant très-mauvais Poëte, il vainquit par le jugement des Athéniens, des hommes qui le surpassoient beaucoup en cet art, & confirma, par le tems de sa mort, les paroles de l'oracle.

Quelques-uns attribuent à Denys, non seulement des ouvrages en vers comme des comédies, mais encore une histoire, & quelques

autres traités.

## DIGRESSION

Sur le portrait de Denys l'Ancien.

Ce Prince avoit certainement de grandes qualités du côté de la politique & de la science militaire; & il en avoit eu besoin pour s'élever, comme il avoit fait, d'une basse condition à un si haut rang, Après avoir conservé la souveraineté pendant trente-huit ans il la remit tranquillement à celui de ses enfans qu'il lui plut de choisir; & il l'avoit établie sur des fondemens si solides, que ce fils, malgré son peu de capacité pour gouverner, la conserva pendant douze ans. Or, tout cela ne se peut exécuter que par un grand fonds de mérite. Mais, quelles qualités peuvent jamais couvrir les vices qui le rendirent l'objet de la haine de ses sujets? Une ambition qui ne connoissoit ni bornes ni loix, une avarice qui n'épargnoit pas les lieux les plus sacrés, une cruauté qui souvent n'épargnoit pas ses plus proches, enfin une impiété ouverte & déclarée, qui

ne reconnoissoit la divinité que

pour luisinfulter.

Comme il retournoit à Syracuse avec un vent très-savorable, après avoir pillé à Locres le temple de Proserpine: Voyez-vous, dit-il à ses amis, avec un ris moqueur, comment les dieux immortels favorisent la navigation des

Sacrilèges?

Ayant besoin d'argent pour faire la guerre contre les Carrhaginois, il pilla un temple de Jupiter, & ôta à ce dieu un manteau d'or massiff, qui étoit un ornement que lui avoit donné le tytan Hiéron, de ses prises sur les Carthaginois. Il en plaisanta de même, disant qu'un manteau d'or étoit bien pesant en été, & bien froid en hiver; & il lui en sit jetter sur les épaules un de laine, qui feroit bon, disoit-il, pour toutes les saisons.

Une autre fois, il sit ôter à l'Esculape d'Épidaure sa barbe d'or, sous prétexte qu'il ne convenoit pas au sils d'avoir de la barbe, puisque le pere n'en avoit

point.

Il fit aussi enlever de tous les temples les tables d'argent; & comme on y avoit mis, suivant l'ancien usage de la Grece, aux bons dieux, il vouloit, disoit-il.

profiter de leur bonté.

Pour ce qui est des petites victoires, des coupes & des couronnes d'or, que les statues tenoient à la main, il les emportoit sans façon, disant que ce n'étoit point les prendre, mais seulement les recevoir; & qu'il y avoit de la folie de demander sans cesse des biens aux dieux, & de les rea fuser lorsqu'ils tendoient euxmêmes la main pour nous en donner.

Ces dépouilles furent portées par son ordre au marché, & vendues à l'encan; puis, en ayant touché l'argent, il sit publier que tous ceux qui auroient chez eux des choses tirées des lieux Saints, eussent à les restituer toutes, dans le tems prescrit, aux temples d'où elle venoient. C'est ainsi qu'à l'impiéré envers les dieux, il ajoûta l'injustice envers les hommes.

Les précautions étonnantes que Denys jugeoit nécessaires ; pour mettre sa vie en sûreté, nous marquent à quelles inquiétudes & à quelles frayeurs il étoit livré. Il étoit obligé de porter sous sa robe une cuirasse d'airain. Il ne haranguoit son peuple que du haut d'une tour, & croyoit se rendre invulnérable en se rendant inaccessible. N'osant se fier à aucun de ses amis ni de ses proches, il se faisoit garder par des étrangers & des esclaves, & sortoit le plus rarement qu'il pouvoit, la crainte l'obligeant de se condamner luimême à une espèce de prison. Ces précautions extraordinaires regardent sans doute certains tems de son règne, où de fréquentes conspirations formées contre lui, le rendoient plus timide & plus foupconneux; car, dans d'autres tems, nous avons vu qu'il conversoit assez librement avec le peuple, & se rendoit accessible jusqu'à la familiarité. 30 200 4

Dans ces jours de nuages & de crainte, il croyoit voir toutes

DE

531

les mains armées contre lui. Une parole échappée à son barbier, qui se vanta, en plaisantant, de porter toures les semaines le rasoir à la gorge du tyran, lui coûta la vie. Depuis ce tems-là, pour ne plus exposer sa tête & sa vie à la main d'un barbier, il chargea ses filles, encore très-jeunes, de ce vil ministère; &, quand elles furent plus âgées, il leur ôta des mains les ciseaux & le rasoir, & leur apprit à lui brûler la barbe & les cheveux avec des coquilles de noix. Enfin, il fut réduit à se rendre lui-même ce service, n'osant plus apparemment se fier à ses propres filles. Il n'alloit jamais de nuit dans la chambre de ses femmes, sans avoir fait fouiller partout auparavant avec grand soin. Le lit étoit environne d'un fossé très-large & très-profond avec un petit pont-levis, qui en ouvroit le passage. Après avoir bien fermé les portes de la chambre, il levoit ce pont-levis, afin de pouvoir dormir en sureré. Ni son frere, ni son fils même, n'entroient point dans sa chambre, sans avoir changé d'habits, & sans avoir été visités par les gardes. Est-ce régner, est-ce vivre, que de passer ainsi ses jours dans des frayeurs cominuelles?

Au milieu de toute sa grandeur, dans le sein des richesses & des délices, pendant un règne de près de quarante ans, malgré ses largesses & ses profusions, il n'avoit pu se faire un seul ami. Il ne vivoit qu'au milieu d'esclaves tremblans, & de lâches flatteurs; & il n'avoit jamais goûté la douceur d'aimer & d'être aimé, ni les charmes d'une société sincère & d'une confiance réciproque,

DENYS, Dionyfus, Acervoice, (a) surnommé le jeune, fils de Denys l'ancien & de Doris, succéda à son pere à la souveraineié de Syracuse, l'an 368 avant J. C. Il étoit peu agissant de son naturel, & très-inférieur à son pere. Dans les commencemens, il târchoir de couvrir sa paresse du nom de douceur & de pacification; c'est pour cela qu'au lieu de poursuivre la guerre commencée par Denys l'ancien contre les Carthaginois, il préféra de faire la paix avec eux. De même, ayant poussé pendant quelque tems les Lucaniens avec assez de vigueur, & ayant même remporté fur eux des avantages considérables, il les laissa bientôt en repos. Cependant, il fit bâtir deux villes dans la Pouille, pour rendre plus fûr aux navigateurs le trajet de la mer Ionienne; car, avant lui, les corsaires, qui croisoient continuellement dans ce pailage, rendoient inaccessible aux vaisseaux marchands l'entrée de la mer Adriatique. Mais ensuire, se disposant à mener une vie tranquille, il abandonna les exercices militai-

<sup>(</sup>a) Plut. T. I. P. 241. & feg. p. 960. VIII. c. 6. Strab. pag. 258. Roll. Hift. & seq. Diod. Sicul p 495, 496, 512. Anc. Tom. III. p. 219, 223. & suiv. & seq. Just. I. XXI. c. 1. & seq. Suid. Mem. de l'Acad. des Inscript. & Bell. T. I. p. 747. Athen. p. 435, 436, 541. Lett. Tom. XIII. pag. 7. & Juiv. Corn. Nep. in Timol. c, 2. Quintil, L.

res qu'il faisoit faire à ses soldats; & se trouvant revêtu de la puissance usurpée, la plus sorte qu'il y eût en Europe, & d'une tyrannie que son pere disoit avoir affermie avec des chaînes de diamant, il la perdit tout à coup par sa propre négligence. Il lui auroit été glorieux de s'en démettre volontaitement dès lors, & de se procurer le repos par une action généreuse; au lieu d'arriver à sa chûte par la fainéantise & par la

paresse.

Dion, son beau-frere, le plus brave & le plus sage des Syracufains , auroit pu lui être d'un grand fecours, s'il avoit sçu profirer de ses avis. A la première affemblée que tous les amis du Prince tinrent chez lui, Dion parla avec tant de sens de ce qui étoit utile & expédient dans la conjoncture où l'on se trouvoit, qu'il fit voir qu'en prudence tous les autres n'étoient auprès de lui que des enfans, & qu'en franchise & liberté de parler, ils n'étoient que de vils esclaves de la tyrannie; lâchement occupés de l'unique soin de plaire au Prince. Mais, ce qui les surprit & les étonna plus que tout, c'est que Dion, voyant tous ces courtifans saiss de crainte à la vue de l'orage, déjà formé du côté de Carthage, & près de fondre sur la Sicile, il eut le courage de promettre que si Denys vouloit avoir la paix, il s'embarqueroit dans le moment, iroit en Afrique, & conjureroit cette tempête à sa satisfaction; & que s'il aimoit mieux faire la guerre, il lui fourniroit & entretiendroit à ses dépens cinquante galères à trois rangs, tout équipées.

Le jeune Denys, admirant & élevant jusqu'aux nues une magnanimité si généreuse, lui témoigna beaucoup de reconnoisfance de son affection & de sa bonne volonté. Mais, les courtifans, qui regardoient la magnificence de Dion comme un reproche pour eux, & sa grande puisfance comme une diminution de la leur, tirerent d'abord de-là un prétexte de le calomnier, & n'épargnerent aucun des discours qui pouvoient le plus aigrir contre lui le jeune Prince. Mais, ce qui les indisposoit le plus contre Dion, c'est la vie qu'il menoit, qui étoit une censure perpétuelle de la leur. Car, ces courtisans, s'étant d'abord emparés de l'esprit du jeune tyran, qui avoit été très - mal élevé, ne pensoient qu'à lui sournir sans cesse de nouveaux amusemens, le tenant toujours occupé à des festins , abandonné à des femmes, & livré à tous les autres plaisirs les plus honteux. Dès le commencement de son règne, il fit des débauches qui duroient des trois mois entiers; & pendant tout ce tems-là, son palais, fermé à tout

de dissolutions.

Cependant, Dion, persuadé que tous les vices de Denys venoient de la mauvaise éducation qu'il avoit eue, & de la prosonde

ce qu'il y avoit de gens sages, étoit

plein d'ivrognes; & tout reten-

tissoit du bruit de farces & de

plaisanteries obscenes, de chan-

sons impudiques, de danses, de

mascarades, & de toutes sortes

ignorance où il étoit de ses devoirs, sentit bien que le premier pas qu'il y avoit à faire étoit de le lier, s'il étoit possible, avec des personnes d'esprit, dont la conversation solide, mais agréable, pût l'instruire en le divertissant. Car ce Prince, par lui-même, n'avoit point un mauvais fonds. C'est à quoi il travailla avec une merveilleuse dextérité. Il lui parloit souvent de Platon, le plus habile & le plus illustre des Philosophes, dont il avoit connu le mérite par lui-même, & à qui il étoit redevable de ce qu'il sçavoit. Il faisoit valoir la beauté de son génie, l'étendue de ses connoissances, la douceur de son caractère, l'agrément de sa conversation. Sur-tout il le représentoit comme l'homme du monde le plus capable de le former dans l'art de règner, d'où dépendoit son propre bonheur, & celui des peuples. Il lui faisoit entendre que ses sujets, gouvernés désormais avec douceur, comme une famille est gouvernée par un bon pere, rendroient volontairement à sa modération & à sa justice les devoirs qu'ils ne rendoient que malgré eux à la force & à la violence, & que par-là il deviendroit, de tyran, un Roi juste, à qui tout se soumettroit par amour.

Il est incroyable combien ces discours, jettés de tems en tems dans la conversation, comme par hazard, sans affectation, & sans qu'il parût de dessein prémédité, allumerent dans l'esprit du jeune Prince un désir ardent de connoître Platon, & de l'entretenir, Il

lui écrivit des lettres également pressantes & obligeantes. Il dépêcha à Athènes courriers sur courriers, pour hâter fon voyage. Platon, qui en craignoit les fuites, & qui n'en espéroit pas beaucoup de fruit, traînoit l'affaire en longueur; & fans refuser absolument, il faisoit assez sentir qu'il auroit de la peine à s'y déterminer. Les obstacles & les difficultés qu'on opposoit à la demande du jeune Prince, loin de le rebuter, ne fervirent, comme il arrive ordinairement, qu'à enflammer ses désirs. Les Philosophes Pythagoriciens, établis dans la grande Grece en Italie, joignirent leurs prieres aux fiennes & à celles de Dion, qui de son côté redoubla fes instances.

Platon ne put résister à de si vives follicitations. Mais, les flatteurs qui étoient à la cour de Denys effrayés de la réfolution qu'il avoit prise malgré leurs remontrances; & redoutant la présence de Platon, dont ils prévoyoient toutes les suites, se liguerent ensemble contre lui comme contre un ennemi commun. Ils engagerent Denys à rappeller Philistus que son pere avoit exilé, pour avoir en lui un contre-poids capable de contrebalancer Platon & toute sa Philosophie. En même tems, ils adresserent à Denys des plaintes contre Dion, l'accusant d'avoir eu des conférences avec Théodore & Héraclide , ennemis secrets du Prince, pour chercher avec eux les moyens de détruire la tyrannie.

Les affaires étoient en cet état,

· L l iij

534 DE

quand Platon arriva en Sicile. Il y fut reçu avec des caresses infinies & avec les plus grands honneurs. A la descente de sa galère, il trouva un des chars du Prince, attelé & paré magnifiquement. Le tyran offrit un sacrifice, comme pour un très-grand bonheur qui lui étoit arrivé. Il ne se trompoit pas. En effet, Platon, trouvant dans ce jeune Prince les plus heureuses dispositions, s'appliqua à manier fon esprit avec une adresse merveilleuse. Le changement sut prompt & étonnant. Denys, plongé jusque-là dans l'oisiveté, dans la mollesse, & dans l'ignorance de tous ses devoirs, qui en est une suite inévitable, sortant comme d'un sommeil léthargique, commença à ouvrir les yeux, à entrevoir la beauté de la vertu, à goûter les douceurs & les charmes d'une conversation également solide & agréable; & il se livra avec autant d'empressement au désir d'apprendre & de s'instruire, qu'il en avoit eu auparavant d'éloignement & d'horreur. Quelques jours après l'arrivée de Platon, échut le tems d'un facrifice solemnel que l'on faisoit tous les ans dans le palais, pour la prospériré du Prince. Là le héraut ayant prononcé à haute voix felon la coûtume cette priere: Qu'il plût aux dieux de maintenir long-tems la tyrannie & de conserver le tyran; Denys, qui étoit tout proche, & à qui ces noms commençoient à devenir odieux, lui dit tout haut: Ne cesseras tu point de me maudire? Cette parole allarma infiniment Philistus & son parti. Ils jugerent

de là que le tems & une longue habitude rendroient invincible & insurmontable le pouvoir de Platon sur l'esprit de Denys, puisqu'un commerce de peu de jours avoit déjà changé entièrement l'esprit de ce jeune Prince. Ils songerent donc à dresser contre lui des machines encore plus fortes qu'auparavant. Leur principal soin fut de décrier la personne & la conduite de Dion même, non plus séparément ni en secret, mais tous ensemble & à découvert. Ils disoient hautement. & à quiconque vouloit l'entendre, que c'étoit une chose toute visible, qu'il se servoit de l'éloquence de Platon pour enchanter & pour enforceler Denys, afin que ce Prince venant à quitter volontairement le trône, il s'en saisit, & y établît les enfans d'Aristomaque, qui étoient ses neveux.

Tous ces discours produisirent d'abord dans l'esprit de Denys de violens soupcons contre Dion. qui dégénérerent bientôt en une furieuse colère, & éclaterent par une rupture ouverte. On apporta fecrétement à Denys des lettres que Dion écrivoit aux ambassadeurs de Carthage, dans lesquelles il leur mandoit que quand ils voudroient traiter de paix avec Denys, ils ne fissent point leurs conférences qu'il n'y fût présent, parce qu'il leur aideroit à faire leur traité plus ferme & plus folide. Denys lut ces lettres à Philistus, & ayant concerté avec lui ce qu'il devoit faire, il amusa & trompa Dion par les dehors d'une feinte réconciliation, le mena au-def-

DE

sous de la citadelle sur le bord de la mer, lui montra ses lettres, & l'accusa de s'être ligué contre dui avec les Carthaginois. Dion voulut se justifier, mais il refusa de l'entendre; & à l'heure même il le fit monter fur un brigantin, & ordonna aux matelots de le mener sur les côtes de l'Italie . & de l'y laisser. Dion aussi-tôt après fit voile de-là au Péloponnele.

Un traitement si dur & si injuste ne pouvoit pas manquer de faire un grand éclat, & de révolter toute la ville, sur-tout le bruit s'étant répandu, quoique sans fondement, qu'on avoit fait mourir Dion. Denys, qui en craignoit les suites, s'appliqua à adoucir les esprits & à étouffer les plaintes. Il donna aux parens de Dion deux vaisseaux, afin qu'ils y chargeassent toutes ses richesses & toute ·la mailon, car il avoit un équipage de Roi, & qu'ils l'allassent trouver dans le Péloponnèse.

Dès que Dion fut parti, Denys fit changer de logement à Platon, & le fit paffer dans la citadelle, en apparence pour lui faire honneur, mais en effet pour s'assurer de sa personne, & pour l'empêcher d'aller joindre Dion. Sa vue aussi, en l'approchant de lui, pouvoit être de se mettre en état de l'entendre plus souvent & plus commodément. Car, charmé par la douceur de sa conversation, & cherchant lui-même à lui plaire en tout, & à s'en faire aimer, il avoit conçu pour lui une estime, ou plutôt une passion qui alloit jusqu'à la jalousie, mais une jalousie violente, qui ne pou-

voit souffrir ni compagnon ni rival. Il vouloit le posséder tout feul, règner feul dans son esprit & dans son cœur; en être seul estimé & aimé. Il paroissoit disposé à lui céder tous ses trésors & toute son autorité, s'il vouloit l'aimer plus que Dion, & ne pas présérer l'amitié de Dion à la sienne. Plutarque a raison d'appeller cet amour, un amour tyrannique. Platon avoit beaucoup à fouffrir; car, cette passion avoit tous les symptomes de la jalousie la plus marquée. Tantôt c'étoient des marques d'amitié, des caresses, & une effusion de cœur sans bornes & sans fin ; tantôt des reproches, des menaces, & des emportemens furieux; bientôt après, des repentirs, des larmes, & d'humbles prieres pour obtenir fon pardon.

Dans ce tems-là, il survint fort à propos pour Platon, une guer-

re qui obligea Denys à le renvoyer, & à lui rendre fa liberté. A son départ, il voulut le combler de présens que Platon refusa, se contentant de la promesse qu'il lui fit de rappeller Dion le printems fuivant; mais; il ne tint pas sa promesse, & lui envoya seulement ses revenus, priant Platon dans ses lettres, de l'excuser s'il avoit manqué au tems fixé, & d'en accuser la guerre seule. Il lui donna sa parole, qu'aussitôt que la paix feroit conclue, il feroit revenir Dion, à condition pourtant qu'il se tiendroit en repos, qu'il ne se mêleroit de rien, & qu'il ne le décrieroit point dans l'esprit des Grecs.

Après que Denys eut fini la guerre qu'il foutint en Sicile, & dont l'histoire ne nous apprend aucune circonstance, il craignit que le traitement qu'il avoit fait à Platon, ne le décriat parmi les Philosophes, & ne le fit passer pour leur ennemi. C'est pourquoi, il fit venir à la cour les plus sçavans hommes d'Italie, & il tenoit dans son palais des assemblées où il s'efforçoit, par une folle ambition. de les surpasser tous en éloquence & en profondeur de sçavoir, débitant mal-à-propos les discours qu'il avoit retenus de Platon. Mais, comme ses discours n'étoient que dans sa mémoire, & que le cœur n'en avoit point été touché, la source en sur bientôt tarie. Alors il sentit ce qu'il avoit perdu de n'avoir pas mieux profité du trésor de sagesse qu'il possédoit chez lui, & de n'avoir pas écouté jusqu'au bout les admirables leçons du plus grand Philosophe qui fût au monde.

Comme tout est violent & fougueux dans les Tyrans, Denys se fentit saisi tout-à-coup d'une impatience démesurée de revoir Platon, & il mit tout en œuvre pour y réussir. Il obligea Architas & les autres Philosophes Pythagoriciens, à lui écrire qu'il pouvoit venir en toute sureté, & à se rendre cautions qu'on lui tiendroit toutes les paroles qu'on lui avoit données. Ils envoyerent de leur part Archidémus à Platon, & Denys fit partir en même tems de son côté deux galères à trois rangs de rames, avec plusieurs de ses amis, pour obtenir de lui par leurs prieres ce qu'il désiroit. Il lui écrivit aussi des lettres de sa main, où il lui déclaroit nettement que s'il ne se laissoit persuader de venir en Sicile, Dion ne devoit rien attendre de lui; au lieu que, s'il venoit, il n'y avoit rien qu'il ne fût disposé à faire en sa faveur.

Dion recut par la même voie plusieurs lettres de sa femme & de la sœur, qui le pressoient d'obtenir de Platon qu'il fit ce voyage, qu'il contentât l'imparience de Denys & qu'il ne lui donnât point de nouveaux prétextes d'en user mal à son égard. Quelque répugnance qu'eût Platon pour ce voyage, il ne put résister à de si vives sollicitations, & il se détermina à aller pour la troisième fois en Sicile, à l'âge de soixante-dix ans. Son arrivée releva les espérances de tout le peuple, qui se flattoit que sa sagesse vaincroit enfin la tyrannie, & Denys en témoigna une joie qui ne se peut exprimer. Il le fit loger dans l'appartement des jardins, qui étoit le plus honorable, & eut en lui tant de confiance, qu'il le laissoit approcher à toute heure, sans le fouiller, faveur qu'il n'accordoit à aucun de ses meilleurs amis.

Après les premières caresses, Platon voulut entamer l'affaire de Dion qui lui tenoit fort au cœur, & qui étoit le principal motif de son voyage. Denys usa d'abord de remises; ensuite ce ne surent que plaintes & brouilleries qui n'éclaroient point encore au dehors. Le Tyran avoit grand soin de les cacher, s'efforçant par toutes sortes d'autres honneurs, &

par toutes les attentions & les complaisances possibles, de le détourner de l'amitié qu'il avoit pour Dion. Platon, de son côté, dissimuloit; & quoiqu'il fût extrêmement choqué d'un manque de parole si indigne, il ne le faisoit pas sentir. Comme ils en étoient en ces termes, & qu'ils pensoient que personne n'avoit pénétré leur fecrer, Hélicon de Cyzique, un des amis particuliers de Platon, prédit qu'il y auroit un tel jour une éclipse de soleil. Cette éclipse étant arrivée comme il l'avoit dit, & à l'heure marquée, Denys en fut tellement surpris & émerveillé, [ preuve qu'il n'étoit pas grand Philosophe ], qu'il lui donna un talent. Aristippe, badinant fur cette aventure avec les autres Philosophes, dit qu'il avoit aussi quelque chose à prédire de fort incroyable & de fort extraordinaire. Comme on le pressa de s'expliquer : » Je vous prédis, » leur dit-il, qu'avant qu'il soit » peu, Denys & Platon, qui » vous paroissent si bien ensem-» ble , seront ennemis. «

En effet, Denys., las de se contraindre, fit vendre toutes les terres & tous les effets de Dion, & en retint l'argent. En même tems, il fit quitter à Platon l'appartement des jardins, & le logea hors du château, au milieu de ses gardes, qui le haissoient de longue-main, & qui cherchoient à le tuer, parce qu'il conseilloit à Denys de renoncer à la tyrannie, & de les casser, pour vivre sans autre garde que l'amour de ses peuples. Platon reconnoît qu'il fut redevable de sa vie à l'amitié du tyran, qui arrêta la fureur des gardes.

Archytas n'eut pas plutôt appris le grand danger où étoit Platon, qu'il envoya promptement des ambassadeurs & une galère à trente rames, pour redemander Platon à Denys, & pour le faire souvenir qu'il n'étoit venu à Syracufe que sur sa caution & sur celle de tous les philosophes Pythagoriciens, qui lui avoient répondu qu'il pouvoit venir sans rien craindre. Denys, pour se laver du reproche de hair Platon, & d'être en colère contre lui, n'oublia rien pour le bien traiter; il lui fit de grands festins, & le combla de caresses. Comme il fut sur le point de s'embarquer, il lui dit: N'estil pas vrai, Platon, que tu vas bien dire du mal de nous, quand tu seras à l'Académie avec tes Philosophes? A Dieu ne plaise, lui répondit Platon, que nous manquions assez de bons propos à l'Académie pour y faire mention de vous.

Après que Dion eut été chassé, Denys, en renvoyant Platon la première fois, le chargea de sçavoir secrétement de Dion, s'il seroit fâché que sa femme se mariât à un autre. Platon à son arrivée à Athènes, ayant rendu compte à Dion de tout ce qui s'étoit passé, écrivit au tyran une lettre où tout étoit clair & intelligible à tout le monde, mais où l'article seul qui regardoit le mariage, ne pouvoit être entendu que de lui; car, il lui mandoit qu'il avoit parlé à Dion de cette affaire secrete, & qu'il lui avoit

paru évidemment qu'il feroit trèsirrité contre lui, s'il l'entreprenoit. Comme il y avoit encore alors quelque espérance de réconciliation, Denys ne fit rien de nouveau contre la sœur, & permit qu'elle demeurât avec le fils qu'elle avoit eu de Dion. Mais, après que toute espérance de raccommodement fut perdue, & que Platon eut été renvoyé cette troisième fois avec tout le mécontentement possible, alors Denys ne gardant plus de mesures, maria sa sœur Arete, femme de Dion, à un de ses amis nommé Timocrate.

Un si indigne traitement sut comme le signal de la guerre. Dès ce moment, Dion résolut d'artaquer à forces ouvertes le tyran, & de se venger de toutes les injustices qu'on lui avoit faites. Il arriva en Sicile avec pen de monde; & comme Denys étoit alors absent, il marcha sur le camp droit à Syracuse. A mesure qu'il s'avançoit, sa troupe groffissoit considérablement, par le grand nombre de ceux qui venoient de tous côtés se joindre à lui. Le bruit de sa venue s'étant répandu promptement dans Syracuse, Timocrate, qui avoit épousé la femme de Dion, sœur de Denys, & à qui il avoit laissé le commandement de la ville en son absence, lui dépêcha un courrier en Italie, avec des lettres qui lui apprenoient l'arrivée de Dion. Mais ce courrier, près d'arriver, se trouva si fatigué, ayant couru une bonne partie de la nuit, qu'il fut force de s'arrêter pour dormit quelque

moment. Cependant, un loup, attiré par l'odeur d'un morceau de chair qu'il avoit attaché à son sac, accourut, & emporta la chair & le sac où étoient les lettres. Ainsi, Denys ne put apprendre que tard & par d'autres la nouvelle de l'arrivée de Dion.

Des qu'il en sut informé, il sit revenir Philistus, commandant de la flotte qu'il avoit envoyée dans la mer Adriatique, & lui donna ordre de la conduire au plutôt à Syracule; & comme il fit lui-même ses diligences pour y arriver de fon côte, il s'y trouva le feptième jour après l'entrée de Dion. Dans le dessein qu'il avoit de tromper le peuple, il lui envoya proposer la paix. Ses ambassadeurs étoient charges de promettre aux habitans qu'il leur rendroit l'autorité souveraine, sous la seule condition de quelques honneurs qu'on accorderoit à sa personne. Il leur fit proposer enfin de lui députer eux mêmes des négociateurs, par l'entremise desquels on mettroit fin à toute guerre. Les Syracufains, qui se laissoient éblouir par la fortune présente, lui députerent aussitôt les plus considérables d'entr'eux. Denys, qui occupoit le quartier qu'on appelloit l'Isle, fit garder ces députés à vue, & différoit cependant la conférence d'un jour à l'autre. Remarquant en même rems que les citoyens, sur la confiance d'une paix qu'on croyoit déjà conclue, se tenoient peu sur leurs gardes, & ne portoient rien far eux de ce qu'il faut pour un combat, il fit ouvrir tout d'un coup les portes du fort enfer-

DE 539

mé dans l'isle, & fondit, avec des troupes en bon ordre, sur les citoyens épars. Les Syracufains venoient de bâtir pour leur défense, un mur qui alloit de l'un à l'autre des deux bassins ou des deux ports. Les soudoyés de Denys entreprirent d'abattre ce mur avec de grands mouvemens & de grands cris. Ils tuerent un grand nombre de ceux qu'on avoit postés pour le garder; & passant par les ouvertures qu'ils y avoient faites, ils attaquoient déjà ceux qui campoient de l'autre côté. Dion, quoiqu'indignement trompé par le violement de la paix qu'on lui avoit fait attendre, ne se présenta pas au combat avec moins de présence d'esprit, & à la tête des plus braves de ses gens, il couvrit de morts tout le terrein dans lequel il se trouvoit. Quoique ce champ de bataille fût extrêmement resserré. il ne laissa pas de s'y rendre de part & d'autre un grand nombre de combattans, & l'émulation y avoit rassemblé les plus braves des deux partis. Les soldats du tyran étoient animés par la grandeur des récompenses qu'on leur avoit promises; & les citoyens par l'espérance de la liberté dont ils avoient déjà goûté la douceur; de sorte que la valeur se trouvant égale des deux côtés, la fortune demeura long-tems suspendue.Les blessures toutes reques par-devant, se multiplioient à vue d'œil, & il tomboit à chaque instant beaucoup de morts. Il sembloit que les premiers rangs s'exposassent généreufement pour couvrir ceux qui étoient derrière eux, & que les

seconds couvrissent de leurs boucliers ceux qui tomboient, pour leur sauver la vie & pour les mettre en état d'affurer la victoire, qui penchoit déjà de leur côré.

Cependant, Dion, qui voulut se distinguer en cette rencontre, & qui se crut chargé du succès de cette journée, se jetta au milieu des ennemis. Il en rua d'abord un grand nombre, & pénétrant jufque dans le centre du bataillon des soudoyés, il y fit un si grand écart, qu'il se trouva comme seul au milieu d'eux. Il reçut sur son bouclier & fur fon casque un nombre infini de traits, dont il ne fur garanti que par la trempe excellente de ces deux pièces défensives. Mais, il recut au bras droit une blessure considérable, qui le sit branler sur ses pieds; & il alloit tomber au pouvoir des ennemis, si les Syracusains allarmés du péril de leur commandant, n'avoient fait d'assez violens efforts pour rompre le bataillon des Soudoyés. Le succès en fut tel, que non seulement ils sauverent Dion vivant, quoique sans force; mais encore ils rompirent & dissiperent le corps entier des ennemis. Les Syracufains avoient auffi l'avantage à l'autre bout de la muraille, & les Soudoyés s'étoient déjà retirés au-dedans des portes & des murs de l'isle. Ainsi, les ciroyens vainqueurs, & possesseurs de la liberté par le droit des armes, dresserent un trophée à la vue même de leur tyran.

Denys, déchu de ses prétentions, & ayant déjà abandonné son autorité dans son esprit, ne

laissa pas de munir sa citadelle d'une forte garnison. Il fit ensuite recueillir tous ses morts, qui monterent au nombre de huit cens. On les revêtir tous de robes de pourpre, avec des couronnes d'or sur la tête, & on les ensevelit avec beaucoup d'éclat & de pompe; après quoi il fit de grands présens à ceux qui s'étoient distingués dans le combat; il se flattoit encore d'attirer par-là quelques défenseurs de sa tyrannie. Il envoya ensuite des députés aux Syracusains pour traiter de paix avec eux; mais, Dion trouva le moyen de tirer en longueur cette négociation, pour avoir le tems d'achever & de fortifier le mur de séparation & de défense; après quoi, faisant venir les députés, il leur ôta d'abord toute espérance d'une paix qui laissat les choses sur le même pied qu'auparavant, & leur dit ensuite que la seule condition sous laquelle il mettroit les armes bas, étoit que Denys se contentant de quelque titre d'honneur, renonçât absolument à l'autorité souveraine & tyrannique, suivant la première proposition que lui-même en avoit faite. Denys, qui trouva cette réponse trop fiere, fit assembler les chefs de son parti, pour consulter avec eux de quelle manière il se vengeroit des Syracufains. Il ne manquoit d'aucune autre provision que de bled. Ainsi, étant maître de la mer, il pilla toutes les côtes; & après avoir amassé ses premières provisions à force ouverte, il se mit en état d'envoyer des vaisseaux de charge en acquérir dans les terres pour de

l'argent. Mais, les Syracusains, quoiqu'ils n'eussent pas un grand nombre de vaisseaux longs, attaquerent si à propos en plusieurs endroits ces vaisseaux de charge, qu'ils enseverent une grande partie de leurs provisions.

Il se donna quelque tems après un combat naval, où la valeur de Philistus lui procura l'avantage; mais, n'étant pas affez bien soutenu par les siens, les Syracusains l'environnerent de toutes parts dans le dessein de le prendre vif. Alors, Philiftus, craignant la honte & les suites cruelles de la captivité, se tua lui-même, triste récompense des grands services qu'il avoit rendus aux tyrans, & de la fidélité qu'il leur avoit toujours conservée. Denys, qui venoit de perdre le plus fidele de ses amis, & qui ne voyoit personne autour de lui qui fût en état de le remplacer, incapable lui-même de soutenir le poids de la guerre, envoya des députés à Dion, par lesquels il lui fit offrir d'abord de partager avec lui l'autorité souveraine, & ensuite de la lui céder toute entière. Dion répondit qu'il étoit juste que Denys remît la citadelle aux citoyens & que n'emportant qu'une somme dont on conviendroit, & quelques titres qu'on lui accorderoit, il allât fixer sa demeure en Italie. Denys étoit près d'accepter ce parti, & de se retirer avec ses Soudoyés & ses richesses; & Dion lui-même invitoit les citoyens à s'en tenir à ces conditions. Mais le peuple, excité mal à propos par ses harangueurs, s'opposa à cet avis, dans l'espes

rance qu'on lui donnoit de soumettre son ennemi par la force. Cependant, Denys laissa l'élite de ses Sondoyés à la garde de sa citadelle : & lui-même faisant embarquer secrétement ses meubles & ses trésors, se trouva passé en Italie, avant qu'on s'en fût ap-

perçu. Il ne revint en Sicile que dix ans après. Syracuse étoit alors dans un état pitoyable. Denys, profitant de la conjoncture, chassa Nypsée, qui s'étoit rendu maître de la ville, & se mit en possession de ses États. Peut-être étoit - ce pour remercier les Dieux de son rétablissement, & pour leur marquer la reconnoissance, qu'il envoya à Olympie & à Delphes des statues d'or & d'ivoire d'un fort grand prix. Les galères qui les transporterent, furent prises par Iphicrate, qui étoir pour lors près de Corcyre, avec une flotte. Il écrivit à Athènes, pour sçavoir quel usage il devoit faire de cette proie sacrée. On lui répondit de ne point examiner scrupuleusement à quoi elle étoit destinée, mais de s'en servir pour faire subsister ses soldats. Denys s'en plaignit amerement aux Athéniens, dans une lettre qu'il écrivit en ces termes: Denys au Senat & au peuple d'Athènes. Il ne seroit pas convenable d'ajoûter ici le mot de Salut, puisque vous commettez des sacrileges envers les Dieux sur mer & sur terre. Vous vous saisissez pour des usages profanes, des présens qui leur sont destinés; & parlà vous offensez les plus grands. d'entr'eux, Apollon de Delphes

& Jupiter Olympien.

Si Denys montra du respect pour les Dieux, il ne fit point paroître d'humanité à l'égard de ses sujets. Ses malheurs passés, loin de le corriger & d'adoucir fon humeur, n'avoient servi qu'à l'irriter, & à le rendre encore plus féroce. Les plus gens de bien & les plus puissans de la ville, ne pouvant souffrir cette dure servitude, eurent recours à Icétas, roi des Léontins. Celui-ci, à la tête d'un corps de troupes considérable, alla attaquer Denys dans ses murailles, & se rendit maître de tout Syracuse, à l'exception du quarrier de l'isle; mais, il ne jouit pas long-tems du fruit de sa conquête, s'étant laissé vaincre par Timoléon de Corinthe, Denys lui-même, renonçant enfin à ses vaines espérances, envoya à ce dernier des ambassadeurs pour se rendre aux Corinthiens, & pour leur remettre la citadelle. Timoléon, profitant d'un bonheur si inespéré, fit filer dans le château Euclide & Télémaque, deux officiers Corinthiens, avec quatre cens foldats. Ces troupes, s'étant glissées heureusement dans la citadelle, s'en saisssent, & s'emparent de tous les meubles du tyran. & de toutes les provisions qu'il avoir-faites. Car, il y avoit quantité de chevaux, toute sorte de machines de guerre & de traits. & on trouva jusqu'à soixante-dix mille paires d'armes, qu'on y avoit amassées de longue-main. Denys avoit encore deux mille soldats de troupes réglées, qu'il livra à Timoléon avec tout le reste; & pour

lui, prenant son argent, & quelques - uns de ses amis en petit nombre, il s'embarqua sans être apperçu des troupes d'Icétas, & se rendit au camp de Timoléon.

Ce fut pour la première fois de Ja vie qu'il parut dans l'état vil & abjet d'un simple particulier & d'un suppliant, lui qui étoit né dans le sein de la tyrannie, & qui s'étoit vu maître du plus puissant royaume qui ait jamais été usurpé par des tyrans. Il l'avoit possédé dix ans entiers avant que Dion prit les armes contre lui; & après cela encore il le posséda quelques années, mais toujours parmi les guerres & les combats. Il fut envoyé à Corinthe avec une seule galère, sans escorte, & avec trèspeu d'argent. Il y servit de spectacle, & tous accouroient vers lui, les uns avec une secrete joie, pour repaître leurs yeux de la vue des maux d'un homme que le nom de tyran rendoit odieux, les autres, touchés d'une sorte de compassion, en comparant l'état d'où il étoit déchu avec le profond abîme de misères où ils le voyoient plongé.

La manière dont il se condussit à Connthe, n'excita plus à son égard que des sentimens de mépris & d'indignation. Il passoit les journées entières dans les boutiques de parfumeurs, ou dans les cabarets, ou avec des semmes de mauvaise vie, ou avec des comédiennes & des chanteuses, disputant avec elles sur les règles de la musique & l'harmonie du chant. Quelquesuns ont cru qu'il en usoit ainsi par politique, pour ne se point readre

fuspect aux Corinthiens, & pour ne laisser entrevoir de sa part aucune pensée ni aucun désir de recouvrer ses États. Mais c'est lui saire trop d'honneur, & il paroît bien plus vraisemblable, que noutri & élevé dans la crapule & dans les débauches, il ne saisoit ici que se livrer à son penchant, & qu'il vivoir, dans cette espèce d'esclavage où il étoit tombé, à peu près comme il avoir vécu sur le trône, ne trouvant point dans son infortune d'autre dédommagement ni d'autre consolation.

On a écrit que l'extrême pauvreté où il se trouva réduit à Corinthe, l'obligea d'y ouvrir une école, & d'apprendre à lire aux enfans; peut-être, dit Cicéron, sans doute en plaisantant pour se conserver encore une espèce d'empire, & ne pas renoncer absolument à l'habitude & au plaisir de commander. Qu'il ait eu cette pensée ou non, il est bien certain que Denys, qui s'étoir vu maître de Syracuse & de presque toute la Sicile, qui avoit possédé d'immenses richesses, qui avoit eu sous ses ordres de nombreuses flottes, de grandes armées, & une puifsante cavalerie; que ce Denys; réduit maintenant presqu'à la mendicité, & de Roi devenu maître d'école, étoit une grande leçon pour les personnes élevées en dignité, qui leur apprenoit à ne point trop se fier à leur grandeur, & à ne point trop compter fur leur fortune. C'est l'avertissement que les Lacédémoniens donnerent quelque tems après à Philippe. Ce Prince leur ayant écrit d'un aig

fort haut & fort menacant, ils lui manderent pour toute réponse.

Denys à Corinthe.

Si Denys fit de grands maux pendant sa domination, il essuya de plus grandes calamités qui en furent le juste salaire; car, il vit la mort de ses enfans déjà parvenus en âge; il vit ses filles violées; il vit sa femme, qui étoit aussi sa sœur, déshonorée par ses ennemis, qui commirent avec elle les impuretés les plus infâmes; & il la vit enfin mourir de mort violente avec ses enfans, & son corps jetté dans la mer.

### DIGRESSION

Sur le portrait de Denys le jeune.

Denys le jeune ne manquoit pas de goût & d'ouverture pour les arts & pour les sciences. Il scavoit faire cas du mérite & des talens qui distinguent les hommes. Il aimoit la conversation des gens habiles, & par le commerce qu'il eut avec eux, il se rendit capable des connoissances les plus élevées. Il vint jusqu'à familiariser le trône avec des sciences qui ne sont pas en possession d'en approcher de si près, & en les rendant de la sorte comme ses favorites, il les enhardit, & par une protection qui leur tenoit lieu de lettres de noblesse; il les mir en honneur. Il n'étoit pas insensible non plus aux douceurs de l'amitié. Dans l'intérieur de sa maison il étoit bon parent & bon maître, & il se faisoit aimer de ceux qui l'approchoient. Son naturel ne le portoit point à la violence ni à la cruauté, & l'on

DE 543 peut dire qu'il étoit tyran par succession & par héritage, plutôt que par goût & par inclination.

Tout cela montre qu'on auroit pu faire de lui un affez bon Prince, si d'abord on avoit pris soin de cultiver les heureuses dispositions qu'il avoit apportées en naissant. Mais son pere, à qui tout mérite, jusques dans ses enfans mêmes, faisoir ombrage, s'étoit appliqué à étouffer en lui toute semence de bien, tout sentiment de noblesse & d'élévation, par une éducation basse & obscure, afin que dans la suite il ne pût rien entreprendre contre lui.

Un mot qu'on nous a conservé de Denys le jeune, s'il est vrai, donneroir lieu de croire que ce Prince scut saire un bon usage de son adversité, & mettre ses maux à profir, ce qui seroit pour lui un grand éloge, mais contraire à ce que nous en avons rapporté auparavant. Dans son séjour à Corinthe, un étranger, qui le railloit mal à propos & avec une indiscrete grossiereté sur le commerce qu'il avoit eu avec les Philosophes, pendant qu'il étoit dans sa plus grande splendeur, lui demanda, comme par insulte, à quoi toute la sagesse de Platon lui avoit fervi. Trouvez-vous donc, répliqua-t-il, que je n'aie tiré aucune utilité de Platon, en me voyant porter mon infortune comme je fais?

Il y a d'autres bons mots qu'on attribue à ce Prince. Aristoxène le musicien, & quelques autres, lui ayant demandé la cause de la disgrace de Platon, il leur répondit:

544 DE

Que la tyrannie est pleine de maux infinis; mais que le plus grand, sans comparaison, c'est que de tous ceux qui se disent les amis du Prince, il n'y en a pas un qui lui dise franchement la vérité; & que c'étoit par leurs malheureux confeils & sur leurs rapports, qu'il avoit éloignéce Philosophe & perdu

son amitie.

Un autre jour, un de ces hommes qui se piquent d'être plaisans, comme il s'en rencontre toujours dans les villes, entrant dans la chambre de Denys, & voulant se moquer de lui, secoua son manteau comme chez un tyran, pour faire voir qu'il n'avoit point d'armes cachées. Mais, Denys sit retomber sur lui la plaisanterie, en lui disant: Mon ami, secoue plutôt ton manteau quand tu sortiras, pour lui faire entendre qu'il le croyoit très-capable d'emporter quelque chose.

Philippe de Macédoine, étant à table avec lui, se mit à parler malicieusement des odes & des tragédies que le vieux Denys avoit laissées, & faisoit semblant d'être en peine en quel tems il avoit pu trouver le loissir de les composer. Denys, qui comprit le venin caché sous ces paroles, lui repartit brusquement: Vous voilà bien embarrassé, il les composa aux heures que vous & moi, & une infinité d'autres, qui nous en fai-sons tant à croire, passons à boire

& à nous enivrer.

Diogene de Sinope, la première fois qu'il rencontra Denys à Corinthe, lui dit: O Denys, que tu es indigne de ta fortune! Denys,

s'étant arrêté; lui répondit! Je te fuis bien obligé, Diogene, de compatir ainst à mes malheurs.

Étant abordé un jour à Leucade, colonie de Corinthe comme
Syracuse, il dit: Qu'il lui arrivoit
justement ce qui arrive aux jeunes
gens qui ont fait des fautes; car
comme ces jeunes gens se rapprochent avec plaîter de leurs freres;
& fuient la présence de leur pere, lui
de même suyoit la vue de sa mere;
& il passeroit volontiers sa vie avec
sa sœur. C'est-à-dire, qu'il suyoit
Corinthe, qui étoit sa mere, &
cherchoit Leucade, qui étoit sa
sœur.

Suidas attribue à ce Prince des lettres. Il ajoûte qu'il avoit aussi écrit sur les poësses d'Épicharme.

Au reste, M. Hewmann, sçavant Allemand, a donné un ouvrage, où il prétend prouver que Denys ne fur jamais obligé, pour subsister, de tenir une école. Voici ses preuves. T. Les anciens Auteurs qui ont parlé de ce fait n'en ont parlé que sur un oui dire. 2.º Diodore de Sicile, qui devoit en être informé, n'en fait aucune mention. 3.º Plutarque n'en parle point non plus, lui qui raconte tant de choses de Denys. 4.º Cornélius Népos dit que les Corinthiens, pour reconnoître les bienfaits qu'ils avoient reçus de Denys, le soulagerent dans sa disgrace, & pourvurent à tous ses besoins. 5.º Ni Suidas, ni Démétrius de Phalere, n'ont rien dit de cet état de misere du tyran, & non point substitué de férule à son sceptre. 6.9 Trogus & Justin sont les premiers qui aient écrit cette circonstance

circonstance du malheur de Denys, & ces Historiens sont peu exacts. Comment donc cette fable : si c'en est une, a-t-elle eu cours? Les Grecs, dit Hewmann, qui haissoient beaucoup les tyrans, se plaisoient à leur imputer tout ce qui pouvoit tendre à les rendre odieux & méprifables. De plus, ajoûte l'habile dissertateur, on a confondu Denys le tyran avec un autre Denys qui a été en effet maître d'école, & qui vivoit à peu près en ce tems là. Nous laifsons aux Scavans à juger de la solidité des preuves de M. Hewmann.

#### III.

Grands Hommes du nom de Denys.

DENYS, Dionyfius, Anovocios, (a) Milésien , vivoit avant Hérodote, c'est-à dire, avant la 84e. Olympiade, wers l'an 444 avant J. C. Suidas parle de ses ouvrages. Il avoit fait cinq livres contenant ce qui s'étoir passé après Darius, une description de la terre, des Persiques en dialecte Ionien, trois livres de l'histoire de Troye, des fables fept livres fur d'autres objets.

DENYS, Dionyfius, ALOVOGIOS, (b) surnommé Chalcus, ou d'Airain, poëte Athénien, dont le tems nous est inconnu. Mais, comme il est cité par Aristote, il doit être antérieur à Philétas & à Callimaque. Denys, par un esprit de singularité, rangeoit dans ses élégies le vers pentametre avant le vers hexametre. Ses élégies. dit Gyraldus, étoient estimées, & sur-tout celles où, au témoignage d'Aristore, il nommoit la poësie la voix de Calliope. On croiroit, sur la foi de Gyraldus. qu'Aristote estimoit les élégies dont il est question. Cependant bien loin qu'il ait donné quelque louange à leur Auteur, il cite l'expression qui est rapportée par Gyraldus; pour exemple d'une métaphore viciense, en ce qu'il y a de la rudesse dans le mot Reauyi, & que fignifiant plutôt cri que voix, il n'a aucun rapport avec la douceur de la poësse.

Denys aimoit les métaphores; il appelle quelque part les buveurs, des pilotes de tables; & le cottabe, il le nommoit les foufflets de Bacchus. Athénée nous a conservé un fragment de ses élégies; où cette dernière métaphore est employée, & qui roule tout entier sur le cottabe, espèce de ieu usité dans les festins.

Plutarque dit que Denys Chalcus ayant été élu capitaine d'une colonie qu'on envoya en Italie, y fonda la ville de Thuries.

DENYS, Dionyfius, Dievosios, (c) surnommé le Thébain, poëte musicien. L'Antiquité nous en apprend peu de choses, quoique, comme on le voit par le dialogue de Plutarque sur la musique, il se trouve associé, dans ce même

(a) Suid. T. I. p. 747.
(b) Plut. Tom. I. pag. 526. Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. T. N. p. 201. Tom. VII. pag. 377, 378.

(c) Corn. Nep. in Epamin. c. 2. Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. V. p. 201. Tom. XV. p. 370. Tom. XIII.

dialogue, aux poëtes Lyriques les plus célebres, à Pindare, à Lamprus, à Pratinas. Nous sçavons seulement qu'il étoit à Thebes & qu'il fut le maître de musique d'Épaminondas. C'est Cornélius Népos qui nous l'apprend dans la vie de ce grand homme. in Il ap-» prit, dit-il, de Denys à jouer » de la cythare, & à chanter au » son de cet instrument; & ce » Denys n'avoit pas acquis en » musique moins de réputation » que Damon ou Lamprus, dont » les noms sont inconnus, a Celui de Denys le Thébain, malgré des témoignages si avantageux; s'est presqu'entièrement éclipsé; mais , Jean Albert Fabricius dans sa bibliotheque Grecque observe avec raison qu'il est éconnant que Meursius l'ait omis dans la notice qu'il a publiée de tous ceux qui ont illustré ce nom par quelques ralens.

DENYS, Dionyfius, Airvoios, (a) furnommé l'lambe, autre poëre musicien. L'antiquité ne nous apprend non plus de celui-ci que peu de choses. Il vivoit dans la 140e Olympiade, & avoit été J'un des maîtres d'Aristophane célebre Grammairien de Byzance, qui, selon Suidas, florissoit vers la 145e. Denys faisoit profession de la Grammaire & de la poësie. Son talent pour les vers iambiques, & son humeur médisante, lui avoient sans doute valu

le surnom d'Iambe. St. Clément d'Alexandrie cite de ce Poëte Grammairien un vers hexametre où le mot là vest pris pour les flots. Athénée allegue un ouvrage du même Denys, sur les dialectes, & en cite un passage, où il est parlé d'un poisson de mer appellé ποι πίλος, bigarré, semblable à la menaule, qui suit les vaisfeaux, & que plusieurs pêcheurs nomment poisson sacré.

DENYS, Dionyfius, Diovuosos, (b) Poëte de Corinthe. Suidas lui attribue des préceptes pour la conduite de la vie, un livre des causes, un des méréores, le tout en vers, & en prose un commentaire

fur Hésiode.

DENYS, Dionyfius, Diovosios, (c) surnommé le Périégète, auteur d'une espèce de Géographie en vers Grecs, est celui que Vossus prétend avoir été envoyé par Auguste, pour parcourir les provinces de l'Orient, & pour lui en dresser des mémoires, avant que d'y envoyer C. Céfar. A ce compte il ne seroit mort que sous Tibere, au commencement du premier siècle. Ce Denys étoit de Charax, nommée aussi Alexandrie & Antioche, bâtie entre les fleuves du Tigre & d'Eulée, à la tête de l'Arabie heureuse; & c'est le dernier, selon Pline, qui de son tems, avoit donné une description de la terre. Scaliger & Saumaise prétendent, avec quel-

<sup>(</sup>a) Suid. T. I. p. 432. Athen. p. 284.

Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell.

Lett. Tom. V. p. 201. T. XIII. p. 232.

(b) Suid. Tom. I. p. 747. Mém. de l'Acad. des Inscript.

& Bell. Lett. T. V. p. 200.

PAcad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom.

que fondement, que celle que nous avons aujourd'hui, est d'un Denys qui vivoit sous Sévère ou Sous Marc-Aurele.

Suidas attribue des descriptions du monde à trois Denys différens, l'un de Corinthe, l'autre de Milet, & le troisième de Rhodes, ou de Samos.

DENYS, Dionyfius, Alovocios, (a) Auteur Byzantin, qui a décrit la navigation du Bosphore, & composé diverses poeues funebres, au rapport de Suidas.

DENYS, Dionyfius, Arayusios Auteur Grec, d'Argos. Il est cité par S. Clément d'Alexandrie, au sujet du tems de la prise de Troye.

DENYS, Dionyfius, Acevosios, natif de Philadelphie, composa un livre des Dionysiades, ou de ce que Bacchus, que les Grecs nomment aussi Denys, avoit fait. On lui attribue encore quelques traités.

DENYS , Dionyfius , Alovoor 53

DE étoit de Chalcide. Il composa cinq livres de l'origine des villes. Denys d'Halicarnasse le cite dans le premier livre des Antiquités Romaines, ce qui fait croire qu'il est ancien.

DENYS , Diony fius , Aiono 105 , (b) l'un des deux Législateurs que les Corinthiens envoyerent à Timoléon, pour travailler avec lui aux loix qu'il devoit établir à

Syracufe.

DENYS, Dionyfrus, Diovosios, (c) peintre de Colophon. Ses portraits, selon la remarque de Plutarque, malgré tous les nerfs & toute la force qu'on y trouvoir, faisoient d'abord sentir qu'ils avoient été travaillés avec beaucoup de peine. Denys étoit un peintre qui ne faisoit que des portraits, & jamais des tableaux; c'est pourquoi on l'appellois anthropographus, peintre d'hommes.

(a) Suid. Tom. I. pag. 747. Mém. de l'Acad. des Inscript. & Bell. Lett. Tom. V. p. 200.

(b) Plut. T. I. p. 249. (e) Plut, T. I. p. 253. Plin. T. I. p. 701 , 709.



Le reste des Denys est au Volume suivant?

# APPROBATION DU CENSEUR ROYAL.

J'AI lu, par l'ordre de Monseigneur le Chancelier, le Tome treizième du Distionnaire pour l'Intelligence des Auteurs Classiques, Grecs & Latins, tant Sacrés que Profanes; & je n'y ai observé rien qui n'en doive faire souhaiter l'impression. Donné à Paris, le 21 d'Avril 1772.

## PHILIPPE DE PRÉTOT,

Membre des Académies Royales des Sciences, Belles Lettres & Arts, de Rouen & d'Angers.













